

KW 26

GENEALOGIE,

ET

## LAURIERS.

De tresnoble & ancienne Famille, des Comtes

DE

NASSAV.

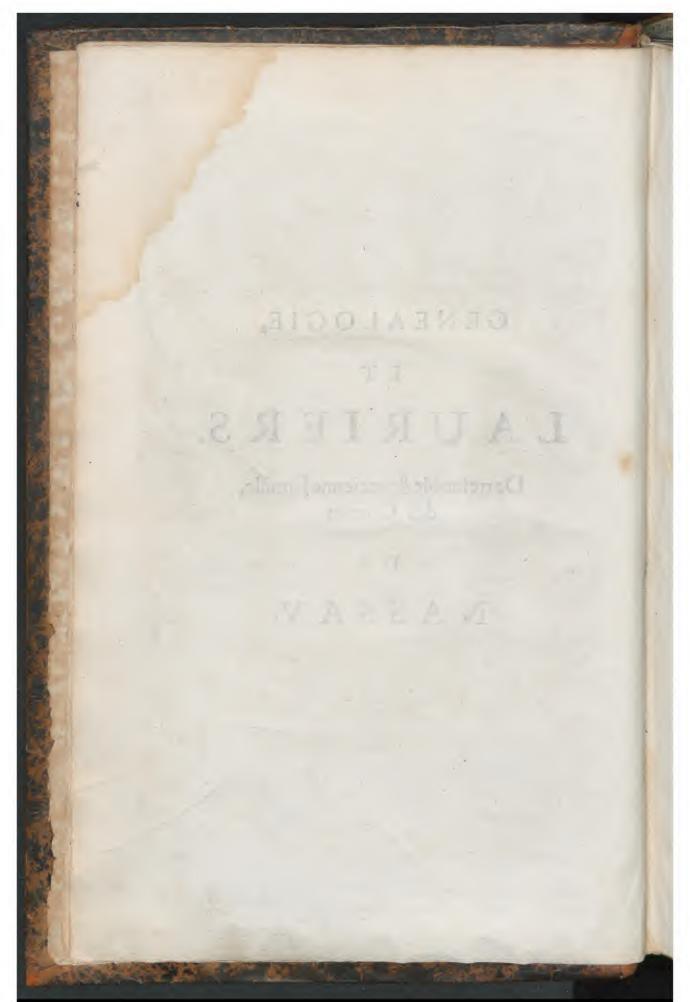

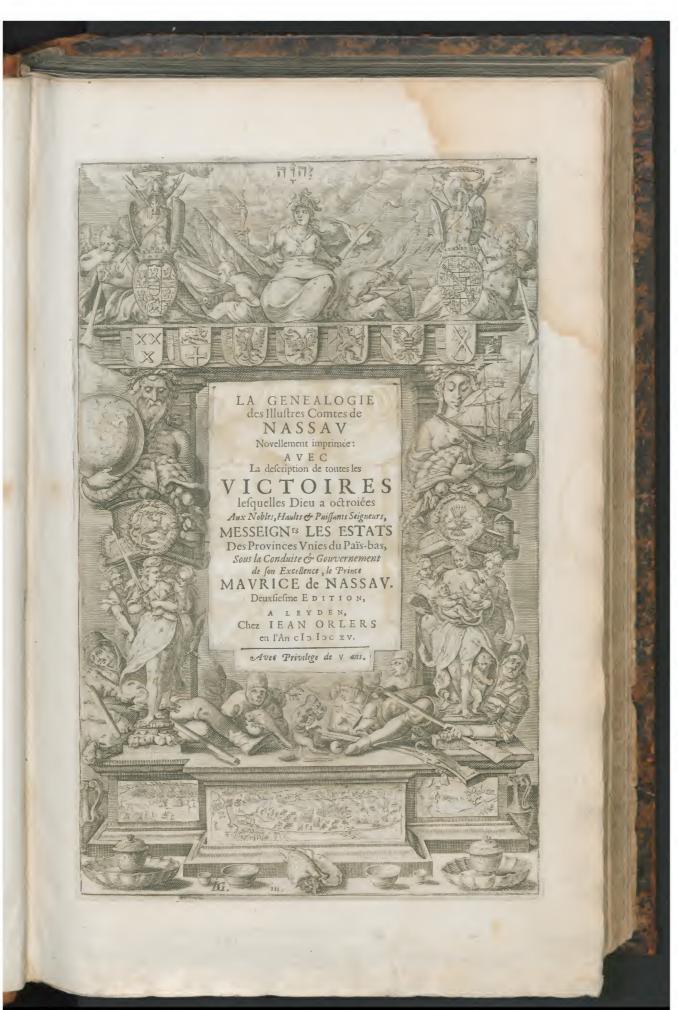



A HAVLTS PVISSANTS, Illustres & Magnifiques Seign 15

Messeigneurs

### LES ESTATS DES

PROVINCES VNIES

DV PAYS-BAS.

Comme aussi

A TRES-ILLVSTRES, TRES-EXCELLENS & tresimagnanimes Princes & Seign 15

Messeigneurs

### LES PRINCES D'ORANGE.

Et tous ces

Tresnobles Seigneurs & Comtes

DE

### NASSAV,

qui, par leur prouësse & magnanimité incomparable, ont aidé a procurer le repos & la liberté des Provinces Vnies.





### MESSEIGNEVRS:

Es Lauriers Triomphans, fortans derechef en public reveus, & augmentéz de plusieurs recits & advertissements remarquables, notamment touchant le commencement de nos guerres, & des choses y advenues, jusques a la mort de seu monseigneur le Prince d'Orange (de haulte me-

moire) & en outre ornéz & enrichis de la Genealogie de la tref-illustre ancienne & noble maison & famille de Nassau; n'y ont voulu paroistre soubs autre nom que le vostre: Aussi vous appartiennent ils de droit;

A vous, Haults Puissants, Illustres & Magnifiques Seigneurs; car c'est de vos guerres & heureuses victoires qu'il est principalement traicté, tant en la Genealogie, qu'es Lauriers presens, en l'un & en l'autre, vous estant exhibée & depeinte come au vif, la verité de tous ces sieges, des-assiegements, entreprises, prinses de villes, chasteaux & forteresles. Armees & Batailles tant par Mer que par Terre, advenués en ces Provinces soubs vostre providente direction & gouvernement depuis le temps, que pour causes tresurgentes & extremes, vos Seigneuries & Magnificences ont esté contraintes de prendre genereusement les armes en main, pour defendre la vie de vos fideles sujects, & leur conserver (avec la paix & liberté de leurs consciences) aussi toutes leurs franchises, libertés & anciens Privileges. Outre ce que mesmes ceste Genealogie vous a, desja passé quelques années, esté consacrée, lors qu'on l'a produite en forme de Carte & sans aucune explication; suivant quoy, certes a beaucoup plus forte raison, vous doit elle encores appartenir maintenant qu'elle revient comme parée de nouveau, & enrichie de plusieurs annotations & descriptions memorables.

A vous pareillement, Tres-illustres & Excellens Princes & Seigneurs de la tres-noble maison de Nassau? Car a qui autrement sur tout ceste presente Genealogie, laquelle ne gist qu'a resusciter &

ter & resveiller du sombre & oublieux tombeau de l'ancienneté. les commencemens, progréz & avancements heureux de vostre Tres-haute & Tres-noble famille? Res-veiller (di-je) les cendres, actions, gestes, & renommée de tant d'illustres & excellens personages de vostre sang, lesquels au service de divers Empereurs, Rois & Tres-puissants Seigneurs de la Chrestienté, ont faict paroistre leur vertu & magnanimité singuliere. Entre tous lesquels ont voit notamment reluire comme perles precieuses & incomparables, ces deux Princes d'Orange, Guillaume & Maurice, de Nassau, Princes dignes d'eternelle memoire, lesquels (outre plusieurs autres Comtes de la mesme maison) durant les guerres sanglantes de ces Pais-bas, n'ont espargné aucun travail (non pas mesimes leurs propres vies) pour par leur sage conduite, & courage magnanime & invincible, gaigner & acquerir aux Provinces Vnies, ceste tranquillité & liberté heureuse, dont, par la misericorde du grand Dieu, elles continuent de jouir depuis quelques annees.

Voila les causes, Hauts Puissans & Redoutéz Seigneurs, pourquoy ie me suis hazardé, soubs la protection de vos Seigneuries & Excellences, de mettre en lumiere conjoinctement avec les Lauriers, aussi les Genealogies, par moy collectées avec la plus grande diligence & sidelité qu'il m'a esté possible.

Il vous plaira doncques, MESSEIGNEVRS, avoir pour aggreable ce mien labeur, & le reçevoir selon vostre bonté accoustumée, par laquelle, je vous supplie mesurer plustost mon affection que la chose presentée. Si ainsi est ce me sera grand heur d'avoir eu moyen en cest endroit, de monstrer le desir que j'ay de faire tres-humble service a vos Seigneuries & Excellences, lesquelles je prie nostre S<sup>r</sup>. vouloir conserver & accroistre en grandeur, victoires & toute prosperité. Amen.

A Leyden, le 30 de Iuillet en l'An 1615.

De vos Tref-illustres Seigneuries & Excellences

Tref-humble & Tref-obeissant Serviteur

IEAN ORLERS.

### Preface au Lecteur.

Mi Lecteur, les Princes victorieux, ayans demandé à la fortune en presence du perèl, de la reputation & de la gloire, en estoyent iadis salariez; l'antiquité donnoit des temples à un Alexandre & à un Casar, pour rendre leurs noms memorables: les republiques anciennes erigeoyent des statues en faveur de ceux qui les avoyent dipnement servie; & ces Ido= les, bien que muets, parloyent à la posterité de leurs merites.

Le Païs-bas, champ fatal de Mars (t) tombeau honorable des soldats, doit ceste recognoissance à la tres-noble es ancienne maison de Nassau, & sur tout à cet Alexandre Nasovien, illustre de naissance, & brave de courage. Or ces sormes de recompense taillée dans les pierres & marbres ne sont plus en usage: mais la docte main des gens sçavans l'a engravée dans les cœurs ; leurs escripts l'ont recommandé successivement a la posterité; & leur labeur indicible, recherchant dans l'obscurité des siecles passez la naissance & le berceau de ceste tant noble & ancienne maison de Nassau, en a à diuerses fois & à grands frais dressé la Genealogie en taille douce; afin que l'injure du temps ne face mourir (es louanges en la bouche des successeurs. Je vous en represente enceste edition deuxiesme reveue & augmentée, ami Lebteur, les figures, y adjoustant une description plus ample de l'origine & ancienneté de la maison susdite. Ou se verra que du temps mesme des Empereurs Romains, Julius Casar, Severus & autres, le nom des Contes de Nassau a esté redouté & reveré: que la renommée de leurs excellens faicts d'armes & prudence singuliere les a avancez à tel degré d'honneur, que les Empereurs & Roys, és guerres contre les Romains, Turcs, Bohemiens, Hongres, & autres nations, les ont honorez de la charge de Gouverneur & Capitame general de leurs armees : de laquelle ils se sont tellement acquitez, que les Princes les ont doucz de grand honneur & dignitez & sur d'abondance de divers privileges & preeminences. En oucre je vous donne une vieille description de la tres illustre famille de Nassaus des l'an 682 jusques à Ottho Conte de Nassau, qui mourut en l'an 972, le premier mis es nommé en la Genealogie susdite; laquelle j'ay suivi es continué jusques à Henry, Conte de Nassau, VV ey baden, VV eylburch &c. surnommé le Riche. Duquel avec sa femme Machtilde, fille de Didier Conte de Nassau, Gueldre & Zutphen, sont isus tous les Contes de Nassau jusques à cejourd'huy. Or d'autant que cest arbre à jetté sept branches, qui par mariages & longue durée ont changé de noms: voyla pourquoy se les ay marqué sur le front de chasque famille de 7 diverses lettres, pour ayder à la recerche du Letteur. La description de chasque lignee se voit premierement en un tableau, lequel s'expose puis apres plus au long; & en l'exposition se remarque à quelles maisons les descendans se sont alliez par mariage, quels & combien d'enfans ils ont engendrez, le temps de leur gouverne: ment, leurs actes memorables & le lieu de leur mort & sepulture. Car la liberté dont nous jouissons, aprez Dieu, par l'ayde de ces Alexandres Nassoviens qui en la guera

ta guerre vray marché d'honneur, ont sacrifié leurs jours pour le public, & neantmoins encores font ils trophée de la victoire de leurs ennemis, nous oblige à eterniser leur memoire, & declarer leur faicts heroiques plus au long. Aprez cecy suit un brief recit 👺 sommaire des x v I I Provinces, comprennant la description tant des longues guerres, miseres & victoires obtenues, que de la Haye, lieu de la Cour de Hollande, & du Conseil d'Estat , tant general que particulier, accompaigne de l'histoire de l'origine des troubles du Païs bas, des victoires & entreprinses, de la mort & funerailles du feu Prince d'Orange de haute memoire, de la punition du parricide, de l'election du tres-illustre Prince Maurice de Nassau, premierement pour estre gouverneur de Hollande, Zelande & Frise occidentale, & depuis pour estre Gouverneur, Capitaine & Admiral general des Provinces Unies (hors mis Frise & Groningue.) Puis aprez se voyent les victoires par mer & par terre obtenues (par la faveur Divine) soubs sa conduite, pendant son gouvernement. Les Articles de la Treve pour douze ans faicle entre le Roy d'Espaigne Philippe le I I I, les Archiducs d'Austriche Albert & Habeau, Or les tres-puissans Seigneurs les Estats Generaux des Provinces Unies en l'an 1608, font fin à ce lovre. Le Letteur bening (sans nous arrester aux mesdisans) excusera les fautes y commises, & s'en servira à son plaisir & à la gloire

de Dieu. Amen.

SOMMAI

#### SOMMAIRE RECIT

Du commencement & origine de la Tres-illustre maison de Nassau; comprennant l'ancienneté, l'accroil sement, & autres choses remarquables des descendans de ceste famille.

plus excellent que la liberté estoit notable, & la servi-

tude detestable & moleste:les affranchiz demeuroyent à tousiours redeuables à ceux qui leur avoyent ofté le joug de servage. La condition de ces païs estoit pire que celle des esclaves, les Provinces Vnies gemissoyent soubz le joug detyrannie de ce barbare & inhumain, la liberté mise au cercueil ne laissoit que le regret, les privilegez estoyent traistez& meurdris comme csclaves: bref nostre patrie n'estoit que le centre des miseres & spectacle des estrangers, quand ce grad capitaine. ce foudre esclattant, en affrontant le peril faisoit reluire son espée, & par icelle nous donnoit relasche des insferes, nous faisoit respirer & tirer haleine, en nous tirant des cendres remettoit la liberté en son entier, asseuroit l'estat, & bref en nous delivrant de ceste mort nisserable, nous donnoit une vie admirée de tout le monde, enviée de plusieurs & redoutée des ennemis. Nous voicy redevables & obligez, le mal est GRAND MONAR QUE queles moies pour nous desobliger ne se trouvent point: c'est une marque de gratitude que d'advouer l'obligation, mais pour cela elle n'est pas moindre, la grandeur du merite surpasse nostre pouvoir:il est impossible de l'esgaler, le benefice engage nostre liberté mesme, il ne reste que de nous acquiter sinon selon le vouloir, aumoins selon le pouvoir. Le Roy Artaxerxe jugeoit le pailan de grande gratitude qui quand les autres luy offroyent de grands dons, estant despourveu d'autres choses luy presenta quelques gouttes d'eau. nostresacrifice n'est de plus grande valeur, & toutesfois tel que les genereuses ames tres illustre & renommée maison de

Estortancien- desirent. Les Lacedemoniens, devant nement un bene- que d'aller à la guerre, immoloyent aux fice tres-grad d'af- Muses, ne desirans qu'un eternel renom franchir les servi- de leurs merites, aussi est ee le seul but teurs, benefice tat des magnanimes, ou tous leurs actes doiventtendre: nous le luy offrons à present, force nous est de nous contenter de pouvoir servir sa renommée, luy dresser mille trophées, sacrisser à sa memoire des louanges crernelles & publier sa noblesse. Le bruit des Zoiles me frappe desia l'oreille, leur babil ne faict que redire que les Lauriers de Nassau ne demandent que les trophées de leurs victoires, aussi bien c'est peu de chose que de se vanter d'estre issus de grande maison, de jacter ses ancestres & tenir registre de leurs belles meurs, ou de leurs actes valeureux; qui ne nous touchent que de loing selon le diredy Poëte,

Et genus & proavos & qua non fecimus ipsi Vix ea nostra voco.

Ce n'est pas grand cas d'estre né d'un Roy:le principal est de meriter le Royaume par vertu. Mais encores est ce chose excellente de continuer en la vertu de ses aveuls, & rien faire indigne de sa race, de marquer en tout les traits de sa noblesse, de ne degenerer pas, de faire des actions qui sentent sa bone maison. C'est pour ce regard qu'o les fait revivre en la memoire des hommes: quand l'histoire faiet mention deleurs noms, & donne à leurs cendres une sepulture honnorée de louanges & de vertus, c'est cecy dequoy se vantent les ames hautes Fortes creantur fortibus & magni magnis; que c'est cecy leur noblesse de ne rien faire prejudiciable à la noblesse, & à la vertu de leurs ayeulx: car la vraye noblesse, tant plus elle se cache dans les noires nuices du temps passé, tant plus elle est excellente & honnorée entre les familles nobles, celle s'estime le plus, qui cst la plus aagée. Or est il que il ne faut point doubter que la

#### GENEALOGIE

Ex famille Nassau ne soit des plus anciennes & no- auroit une description plus ample, claide Nassau bles de l'Allemaigne, la verité de cecy re, & asseurée, de la nous notifier ou bien nobles & ne se peut nier: les raisons manifestes se la publierafin que l'honneur & la luanciennes voyent és memoires, papiers, & chroni- miere brillante de ceste tres-noble fad'Allemai-ques des siecles passéz. La suite de nostre mille jette & espade ses rayons par tout histoire (devant que de vous specifier les le monde. victoires du trespuissant Pr. Maurice de Nassau) vous fournira de celles, que la di- maison de Nassau sayant fait sa demeure ligete lecture & recherche nous ont do- il y a plus de 1600 ans en Allemainées: aussibie est il impossible de les vous proposer toutes, d'autant qu'à nostre grand regret les memoires & les escrits necessaires nous defaillent. Les nuées de l'antiquité obscurcissent tellemet ceste pour la parfection de ceste œuvre) & par famille, qu'elles nous ostent du tout la veue de la source d'icelle. L'homme ne fauroit dire ni racoter des choses advenues il y a centans, moins encores celles man fut dresse n'an 1525, par expres de mille ans, sans l'ayde de la lecture, ou de l'ouïe de la lecture d'icelles. Or est il que les gestes de Nassau & autres famillessleurissates, passé mille ans, ne se lisent pas. La simplicité de nos ayeuls de ce temps là ne les rendoit soigneux de publier la description de leurs vies & faicts heroiques, qui toutes-fois cussent peu servir d'exemple à leurs successeurs & sujects. La codition des grads mesmes y est interressée: les Roys & Princes meurent comme les autres mortels, & leurs noms entrans avec eux dans le tombeau, sans estre receus dans les registres du temps pour estre celebrez. il n'y avoit aucune difference entre les petits & les grands, que seulement pour le lustre de la naisfance, & les honneurs de la vie. Et encores qu'ils avoyentla volonté de le faire, si est ce que le pouvoir leur maquoit, le lire& escrire estant chose fort rare entre toutes sortes d'homes; peu s'en mesloyent. jadis les Ecclesiastiques ( qu'on appelloit) les Clercs, Prestres, Moines & autres s'addonnoyent du tout à escrire &à copier des livres necessaires au service de l'Eglise. Le mal est, que par leur simplicité& peut de soin nous avons faute de la verité de beaucoup des plus anciennes histoires des païs, villes & familles,& entre autres de celle de Nassau: qui nous contraint à tracer les formes & peindre la lumiere de ceste tres-illustre & tres-ancienne maison avec un charbo. Cependant nons obtestons celuy, qui en

Or la verité de ce quedessus, que la gne ) est une des plus anciennes dudit païs, se pourra par deux escrits ( desquels un mien amy, homme de grande qualité en l'estat de ces païs, m'a faitpart, quelquestesmoignages tirer de diverses chronicques & registres.

Le premier escrit en langage Allecommandement du tres-puissant Conte Henry Conte de Nassau, Catzenelleboguen, Dietz, & Vianden, & c. Marquis de Zeneten, Seigneur de Bredá, Grimberge, Dietz, &c. pere du tress-excellent René de Chalon, & grand oncle du Prince Maurice de Nassau, dont la teneur est commes'ensuit.

L se trouve es histoires anciennes, que Estrit anl'Empereur de Rome Iulius Cafar fust en- cien de l'ovoyé par le Senat en la Gaule pour con-rigine de traindre les habitans à l'obeissance des Ro-Nassan, mains. Et quand le susdit Empereur partit de Rome, il prinst grand nombre de nobles Romains & Italiens, chevaliers & serviteurs, tous hommes d'eslite, forts & courageux. Entre autres le suivirent deux freres Contes de Lebarten, qui se nomment aujourdhui Contes de Nasiau: le moyen par lequel ils de Lebaront obtenu ce nom, se trouvera puis aprez. ten de-Quad doncques l'Empereur Iulius, tira vers vienens la Gaule & arriva en la haute Bourgongne, la Contes de gaigna par l'espée avec toutes les Gaules, les Bourgongue contraignant à l'obeissance de l'Empire Ro- & Nassan. main. En ceste guerre l'un des Contes de Lebarten se porta si vaillamment, que l'Empereur Iulius le doua d'une partie du pais de Bourgongne, la nommant la Conté de Bourgongne, & sist l'un des freres Contes de Lebarten, Conte de la Bourgongne: & Juy changea le heaume des armories de Lebarte, lui laissant l'escu, qui à present faict les armories des Contes de Bourgongne & des Con-Les armoites de Lebarten & Nassau, assavoir un lion ries & d'or avec des points quarrez d'or, en un beaulme de champ azuré & sur le heaume un coussin de Nassau du soyerouge, sur lequel il y à une forme ronde lins Cesar. d'orée, faicte de demicercles, & fur chasque

deB

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliothee

#### DE NASSAV.

deBourgon-

que costé du rondeau il y à une plume de faisan, tirant sur le noir. Les vieux Contes de steau nommé Lebarten de son nom : lequel Lebarté & Nassau se sont servi de ce heaulme. Rem celles Or l'Empereur Iule nomma le susdit Conte de Lebarten Conte de Bourgongne, & orna son heaulme d'une autre bague, assavoir d'une licorne d'or? & tels sont aujourdhui les enseignes & armoiries du Conte de Bourgongne. L'Empereur Iule ayant gaigné la Bourgongne, Metz, & l'ancienne ville de Treves, descendist avec toute son armée par la Moselle, iusquez à l'endroict ou maintenant est bastie la ville de Confluens, à ayant entouré son ost de rampars, il s'embarqua sur le Rhin, & gaigna Colongne, & descendist tout d'une tire par le Rhin insques à la Mer. Ayant fait la conqueste de tout le pais, il de-Cesar edisse Gueldres la ville de Nimegen, & au pais de Luilliers Iuilliers une ville, (nommée de son nom Iulia) & y fit accomoder vn grand parcq pour les bestes sauvages. Depuis il monta le Rhin vers Agrippina, qui est Colongne, jusques à l'endroict ou la ville de Confluens est située. L'Empereur Iule jetta un sumptueux & artificie, pont sur le Rhin pour passer son armée, ses chariotz & chevaux. Cefaict, il manda le Conte de Lebarten, frere du Conte de Bourgongne, lui donnant la charge de bien garder ledit pont & la Woerie & gouvernement Les Contes du pais al'entour de Confluens (dont lesdits Contes de Lebarten & à present les Contes voues de de Nassau appartient par heritage, & ledit droi& de Woerie de Confluens, de laquelle ils n'ont joui il y a long temps, l'ayans engagée, la pouvans desgager suivant le contenu des lettres qui en sont faictes ) & en outre le paissur la riviere de Lane, iusques ou elle se joint au Rhin. sur laquelle ou a depuis Recivent edifié diverses villes & chasteaux, dont nous leur pais de parlerons puis aprés. L'Empereur Iule, aprez avoir baillé la charge de garder lepont au Conte de Lebarté, voyagea par l'Allemaigne, la gaignant jusques à Strael bourch : de là il tira vers un Roy qui commandoit à toute la Baviere iusques en Hongerie: lui fist la guerre, le rendit tributaire des Romains, & passa plus oultre par la Suabe & Franconie, gaignant les pays de Saxe, & Turingue, iusques à la Riviere d'Albe. Puis se retira vers le pont prés de Coblentz, lequel le Conte de Lebarten gardoit. L'Empereur ayant passé le pont avec son armée en grand pompe & magnificence triumphant de ses victoires, le fist du tout demolir. Et aprez avoir octroyé au

Ediste quel Conte de Lebarten de demeurer es pais &

ques mai- entre le peuple qu'il lui avoit donné, il s'em-

demi cercle des plumes de paon, & à chaf- menca à bastir sur la Lane & au pais d'alentour, y edifiant quelque maisons & le chaon voit encores à present estant un petit village, ou on trouve les armoiries de Nassau taillées dans les pierres. Depuis aprés quelques centaines d'annés les Contes de Lebarten fonderent un autre Chasteau sur la mesme riviere, lequel à present n'est qu'une maison ruinée appellée Lurenbourch. dont ils se nommoyent long temps Contes de Lurenbourch, changeant le nom de Lebarten. Aprés que les Contes de Lurenbourch eurent edifié force places sur la Lane & es pais d'alentour, il arriva qu'un des Contes de Lurenbourch poursuivant à la chasse un cerf, lequel courut sur la haute montaigne, ou à pre- Et Naffait sent Nassau est situé, le Conte de Lurébourch l'origine dis le suivist avec ses chiens de chasse & le tua sur nom de Mas la mesme montaigne : ce qui resiouit telle-san. ment le Conte, qu'il y bastit un Bourg, le nommant Nassau, d'autant que la montaigne estoit environné de Nassen av wen, c'est à dire de prés arrousez d'eaux. La montaigne & Chasteau plaisoyent tellement au Conte de Lutenbourch, que pour l'amour d'iceux il quita le tilere de Lurébourch, se nommant (comme aussi ses heretiers depuis) Con-ment du te de Nassau, nomfort ancien, voire de plus nom des de mille ans plus ancien que celui de Guel- Contes de dre. Pour le prouver ie vous donneray l'ori- Nassan. gine du pais de Gueldre, d'autant que le premier Conte de Gueldre estoit ne Conte de Nassau, nommé Otho Conte de Nassau, & par succession du temps s'est faict alliance reciproque entre les filles de Gueldre & la maison de Nassau, & les filles de Nassau & la

froyable desert plein de cavernes, buyssons & hayes; auquel faisoir sa demeure une beste semblable à un dragon, rendant une voix semblable au mot de Gueldre, Gueldre. Le fils du Seigneur de Pont, homme vaillant & couragieux, en ayat receu les nouvelles voulut faire preuve de sa verru, & alla à cheval dans le desert, ou estoit la giste du dragon: & ayant mis pied à terre, s'arma & entra courageusement dans la caverne, & defit le serpent: & ayant faict raser le desert, y edifia un Wichardus se faisit du pais de Gueldre, se fondée. disant Seigneur de Pont & premier gouver-Reaux com- barqua lur la Molene vers la Gallo se la Gueldre.
me Lebar- puis en alla en l'Italie vers Rome. Aprés son neur de Gueldre.

fonte cha barqua fur la Moselle vers la Gaule, & de-

maison de Gueldre. Du remps de l'Empereur Romain Charles Origine du le Chauve fils de Loys Roy de France, en l'an pais de Guel de salut viit c. L'xxviit il y avoit au pais de dre & du Gueldre, à l'endroit ou pour le present est si-nom Guelrué, la ville & le chasteau de Gueldre, un ef- dre. chasteau, le nommant Gueldre selon le cry de mila du dragon : depuis il y fonda une villette de ville de mesme nom. Le Seigneur de Pont appellé Gieldre

g iif Voicy

#### GENEALOGIE

ses remarquables, touchant le commencement & l'origine des Contes de Nassau oyons en la teneur de mot à autre, comme s'ensait.

Sieur de Lopperen

'An de la nativité de Christ 210, du temps Je que l'Empereur Severus voyageat en Allemaigne, faifoit alte à Mayece, ayat à sa suivient aves te force Romains & autres puissasSeigneurs, l'Empereur selon le train ordinaire des grands Monar-Seuerns en ques. Desquels un gentilhomme Theodose, Allemaigne dit Seigneur de Lopneren, fit sa demeure ordinaire, pour passer le temps, à l'endroiet ou à lors estoit & encores est situé le Chasteau de Nassau, sur la riviere de Lohn, joignant lequel il bastit une tour, lui donnant le tiltre de sa Seigneurie de Lopperen: depuis il edifia la tour de Sonnenberch, dont on le qualifia Seigneur de Sonnenberch: en oultre il fonda la maison de Laurbergh en un lieu eslevé, vis à vis de Nassau, & de la en apres on le noma Trois Cha- Seigneur de Laurbergh. Ces trois bastimens estoyent litués au territoire du Conte de territoire de Nassau: qui en cstant fort malcontent, cercha moyen de passer ses jours en tranquillité. On lui conseilla de prier celui de Laurberch, qu'il Ini laissass fa seigneurie heritiere, & en cas de refus de se plaindre à l'Empereur. Quelques Seigneurs les amis lui offriret leur service, de sorre, que quatre Contes vindrent à l'abouchement de celui de Laurenberch, le Conte Arnoldus de Catzenelleboge, Conte Ernest de Spanheimb., Conte Warmund de Spanheimb., & le Conte Sigardus de Conigstein. Mais ne receurent autre responce, que qu'il estoit libre à tous Romains, estans à la suite de l'Empereur Romain, d'edifier ou bon leur sembleroit. selon quoy il se reigloit, toutesfois si cecy ne leur agreoit, que le Scigneur d'eux deux, assavoir, l'Empereur du monde se renoit à Mayence : duquel il estoit content d'attendre la decision de la cause. Les Contes ne pouvans obtenir autre chose, se retirerent, rapportans la responce à leur ami de Nassau. Sur quoy il s'advisa avec quelques autres de le deferer a l'Empereur, d'autant que le pais leur appertenant à present, pourroit par ce moyen venir es mains des successeurs des Romains. Vingt Contes & Seigneurs se presenterent, pour aller à cheval avec lui vers l'Empereur pour despecher l'af-Le Conte de faire, à scavoir, le Conte Oswald de Starm-Nassau par berck, Ernest de Drumbergh, Henri Rau-l'advis de grave, Warmund de Spanheim, Adolph de ses amis) se Rineck, Iean de Sarbrugh, Ernich de Lei-Vlrich deHanau, Emmerich de Nieda, Geor- monturent en leur bas aage : & fix filles, Naffan.

Voyci le contenu du premier eserit: ge de Palckenstein, Ian de Haimberch & Sile fecond nous fournira diverles cho-gart de Conigliein : les Seigneurs Wolf de Rumkel, Ian de Lichtenbergh, Godtschalck de Rauderoth, Melchior de Westerbruck & Godefriedt de Kovaru, ceux cy ayans conclu qu'il estoit grandement preindiciable au treshonorable Conte (qui de tout temps avoit possedé sa Conté de Nassau en paix & tranquillité, sans interruption quelconque) d'endurer cest affront d'un serviteur de l'Empereur Romain; il se resolut sur le champ, & tira avec eux vers Mayence, ou ils se presenterent à l'Empereur, lui declarans la cause amplement. L'Empereur en riant leur dit; Vous fache il d'avoir les Romains pour voi- Responce de sins, qui estes contrainets de les honnorer l'Empereur comme Seigneurs. Personne ne sera prejudi- an Conte de cié en ses droi les & privileges anciens : car amis vous aultres gentilshommes vous estes retirez sous l'aiste de l'aigle, afin qu'il maintiene vos droicas & privileges : nous devons & voulons faire le mesme. au reste, Conte de Nassau nous avons entendu, que vous n'avez qu'une seule fille, les autres de Nassau estans de cedez; de sorte qu'aprez vostre mort la Conte de Nassau tombera entre nos mains pour le joindre au S. Empire. Mais s'il vous plaiseit de bailler vostre fille en mariage à nostre oncle, nous le ferions Conre de Nassau, afin qu'il fust & demeurast Conte de Nassan aprez vostre decés, & à vostre fille. possedat son patrimoine, trespuissante Contesse de Nassau. Le Conte de Nassau entendit fort bien par la proposition de l'Empereur, qu'il choit bien affectionné envers lui, comme estant son proche parent ; de sorte qu'il trouva bon par l'advis de ses amis de lui bailler sa fille, suivant le conseil de l'Empereur: ce qui se fit depuis. L'Empereur les fai- Le Conte de foit espouser ensemble, saisant l'espoux Con-rie sa sille de Nassau en presence des Contes & Sci-au Sieur de gneurs. Les nopces se firent avec joye. Ils Lopperen arresterent par contract de mariage, que le qui est créa Conte bailleroit la Conté de Nassau, afin que Conte de sa fille peust jouir de la moitié des revenuz, Nassan. avec laquelle il pourroit niener un train honnorable, reservant le chasteau de Nassau avec ses dependences jusques à sa mort. Selon cest accord le vieil Conte de Nassau lui bailla l'arriere partie située delà le Lohn, qu'on ap- Les pais de pelle aujourdhui le pais de Heffe; gardant le de Nassais. Lohn jusques au Rhin, mieux commode & pourveu de villes , chasteaux & revenuz, que l'autre. La division faicte, son gendre le ConteTheodore de Nassau & Sieur de Lauerbergh &c. y fit sa demeure. Sa femme lui engendra cinq fils, ascavoir Henri Conte de Nassau & Sieur de Lauerbergh , qui depuis devint En fans de plaint de lui ningen, Gautier de Veldeuts, Arnout de Prieur de Treves : Adolpite & Severe se ren-Theodore Carzenelleboge, Frederic de Sahrwerden, dirent Chanoines à Treves: Didier & Walrab Comede

ascayoir

remr Scuera.

#### DE NASSAV.

ascavoir Rentburgh, qui espousa le Conte de Nassau: & de ce Romain tirent Warmund de Conigstein: Elizabeth, mariée à Gautier Conte de Swartzenburg: Marie, qui print à mari Sigmund, Sieur de Breuberg: Barbara, ayant en mariage Ian, Conte de Cassel: Marguerite fut join ce en mariage avec Ian, Sieur de Lichtenberch: & Catherine, morte sans mari.

Il appert par le contenu de ces deux LA contes escrits, que les Auteurs respectivement de la race de l'un & de l'autre ont esté d'opinion, des Romains que les Contes de Lebarten; Laurenberch, on de Nassau sont issus de Rome ou d'Italie, ou pour le moins des Rorace à la verité digne de ces branches ge-Les Contes de Bourgongne & de Nassau) le dommage qui en revient, & les hide Lebarten venus de Rome en Allemaigne avec stoires en patissent. Les deux escrits susou de Naf- l'Empereur lule, qui avoit à sa suite force mentionnez en font preuve: leur contefau venuz gentilshommes Romains & Italiens, Avec Cesar. desquels les freres susdits estoyent les Romains. Iulius Casar au premier livre des dignitez, donnant a l'un la Conté de lui, dirent que les gens de cent villages du Bourgongne, & à l'autre premierement la haute Woerie des pais aux environs du Rhin, pour faire une invasion ou course par Nassau, comme il appert par l'escritsus—mains, soustenans & defendans à cor & les Romains desquels il y avoit un Theodose, Sieur tire aprez soy force autres. entre autres de Lopperen (l'Empereur le nomme son Andreas Christmannus tient son parti: epperen, oncle) lequel espousa la fille unique & disant en son discours sunebre sur la Pare de Ro- seule heritiere d'un certain Conte de mort du Conte lan de Nassau, frere de L'origine de Servere, & Nassau, estant le dernier & seul de reste Guillaume Prince d'Orange de haute maison de Pouse la de la lignée de Nassau. Voyla pourquoy memoire, arrivée en l'an 1606, que la Nassau se-Contesse de l'Empereur crea & fit ce Theodose tres noble famille de Nassau est descen-

les Contes de Nassau leur lignée.

Ce que dessus, donneroit assez de contentement, & nous en pourrions bien faire nostre profit, n'estoit ce que la veritê de cecy fust appellé en doute, comme du tout contraire à ce qu'en disent les plus anciens. La renommée des grands est le but auquel visent toutes les œuvres des savans : ils n'aspirent qu'à celebrer leurs faicts, & leurs vœus tendent à la louange d'iceux & de leur race. Le mal est qu'ils ne donnent pas tousiours au blanc; tirent leurs coups à toutes avanmains passez & venus en Allemaigne: tures, & ne sont nullement d'accord, quand la verité du faict se cache souz nereuses, qui tousiours ont fait fruicts les rides du teps: & par ainsi elle se chandignes de leur race & des actes qui ne ge, & son changement est cause de l'inpeuvent covenir n'y arruer aux couards, constance & diversité des escrivains aux afin de la tenir à sa devotion. Ils sont plus anciens d'entre lesquels se devroit d'accordence poinct. Le premier en par- adjouster le plus de foy, come plus prole fort bien & au large, nous propo- ches à la verité, n'estoit que leur simplisant deux freres de Lebarten (source cité les a rendu negligens à traicter le vraye, selon son dire, des familles des tout par le menu. Les samilles resentent nusemblerepugner à ce qu'en disent les plus estimez, & tenoyent le premier rang de ses commentaires, ou histoires de la à cause de leur force & vaillance: qui fust Gaule, parlà d'un certain Nasua, disant; cause que l'Empereur les avanca à gran- que ceux du pais de Treves se plaignans à de Confluens (qui à present se nomme leur pais; aux quels commandoyent deux fre-Coblentz) & puis apres la seigneurie des res Nasua & Cimberius. Dont appert que Nasua gepais situez toute le long de la riviere de ceux de Nassau Capitaines & generaux neral des Lane, ou il dressa depuis la Conté de des Allemans, ont fait la guerre aux Ro-Suaves dit. Le second n'en dit pas moins le fil cri de tout leur pouvoir leurs privilede son histoire fait mention, que l'Em- ges, liberté, & franchises contre la Mopereur Severe, x x 1 Empereur Romain, narchie des Romains. Donques la trespartant de Rome vers l'Allemaigneme- renommée famille de Nassau est issue noit un train honnorable de Romains des Allemans. L'Auteur du second & autres puissans Seigneurs, au nombre escrit semble favoriser à ceste opinio, &

#### GENEALOGIE

due d'un Nasua, lequel 56 ans devant la nativité de Christ estoit grand & renommé Capitaine entre les Princes d'Allem igne: monstrant au doigt le mesme Nasua, lequel l'Empereur Iulius faict Capitaine general des Suabes.

Voylales opinions diverses, touchant l'extraction de la lignée de Nassau des Romains, ou bien de ce grand Nasua. Les gens doctes pourront suger de la verité. Il nous suffit que ces Princes tres courageux & victorieux sont de grand lignage, ou des Romains, Monarches lors da monde, ou de celui qui ne redoutoit nullement leur puissance; sur tout d'autant qu'en l'un & l'autre se void l'ancienneté de ceste maison, qui à jerté ses racines si avant dans la terre, qu'il est mpossible de la cognoistre si non par les brachettes & nouveaux rejettons. Toutesfois oyons ce qu'en disent les autres. Emanuel de Meteren en son histoire de la penultime edition au liv. 10. Fol. 202. en parle de façon qui s'ensuit! La Les Contes maiso de Nassau à tesmoignage de grade de Nassau & ancienne noblesse: à peine pourroit grandi ca- on trouver son semblable. On lit devant pitaines, ily mille ans d'un fort renommé Conte VValraven de Nassau, Sonnenberch & Leorn, avec sa femme Minerva: & cent ans de puis, d'un Conte Gerold, portant les mesmes tiltres & armoiries, qui par le moyen de sa femme Irmegarde se rendit Chrestien, &c. Ican Carion au S.livre recommandant ceste famille par son ancienneté dit : Il appert evidemment par les histoires, que les Contes de Nassau ont acquis grande fame & renomeé par leur vaillance & excellens faicts d'armes es guerres que les Empereurs Henry troisiesme, quatreisme & cincquielme (vivans & regnansen l'an 900) ont faict en Italie & autres pais. Les Empereurs leur donnetent pour recompense la Conté, afin que leurs successeurs y peussent demeurer & gouverner. Leur puissince de petits commencemens est tellement accreu, que non seulement ils font avancez par dessus les Contes voisins aux montagnes du païs de Hetse,

mais melme out acquis par succession

de remps l'estat de Peince en divers pais

& villes.

a plus de

700 ABS.

Le fil de ce discours tiré de divers A de teurs, & differens d'opinion nous donne quelque asseurance parmi sa diversité, & verifie nostre dire, que la tresillustre famille de Nassau est des plus anciennes (peut estre la pius ancienne) de l'Allemaigne, telle dont la vertu & fidelité est aimée des Empereurs, Roys, Princes, & puissans Seigneurs & la force & prudence redontée de tous. C'est chose louable d'estre doué de nature de courage : mais ceux la l'emportent qui joignent la prudence à la force, qui au defaut de l'une peavent recourir à l'autre, sçavent gaigner, user de leur victoire, dissimuler leur perte, & savent prevenir leur ruine totale, gouverner leurs subjets en paix, se faire aimer & craindre, destourner les maux par sagesse, & bref, garder les loix de guerre en soldat, & de paix comme subjet. Tels sont & ont de tout temps csté les Contes de Nassau, sages Gouverneurs & braves Capitaines, leur vaillance & prudence singuliere les faisant propres & dignes à defendre les leurs, & faire la guerre aux ennemis, & en icelle faire preuve de l'une & de l'autre. Leur sang espandu à tiré les lignes de leur courage dans la terre, leur vie mesme, consacrée pour le public, faict retentir leur memoire dans divers pais.les Turcs de Hongrie & les Saracins de Syrie & de la Divers Terre fainte, ennemis jurez des Chresti- pais & sur ens, en ont souvenance: l'Allemaigne & bas tesmoi-Boheme en savent les nouvelles: l'Ita-gnent leur lie la France, & autres païs font contraincts d'en confesser la verité, les troubles & guerres des païs-bas, depuis l'an 1560 jusques à present, mentionnées cy aprez, en sont les marques fraisches & cogneues à tout le mode, brefles chronicques & histoires escrites en divers lagages, sont pleines de leur louange, afin que leur renommée, garentie cotte l'injure du temps & de l'envie, ennemis mortels de la bonne renommée, demeure à tousiours imprimée dans les registres du temps & gravée dans les cœurs

des successeurs. Dela mai-La recompense digne est suivie quand son de Naf-& quand ces services notables & coura- fan font ifge nompareil, le m'rite de ceste famille a pereur & esté plus richement salarié, qu'aucun cincq Ele-

autre Heirs,







# Fold Out BACK PAGE







# Fold Out FRONT PAGE











# Fold Out BACK PAGE







# Fold Out FRONT PAGE











# Fold Out BACK PAGE







# Fold Out FRONT PAGE











# Fold Out BACK PAGE







# Fold Out FRONT PAGE







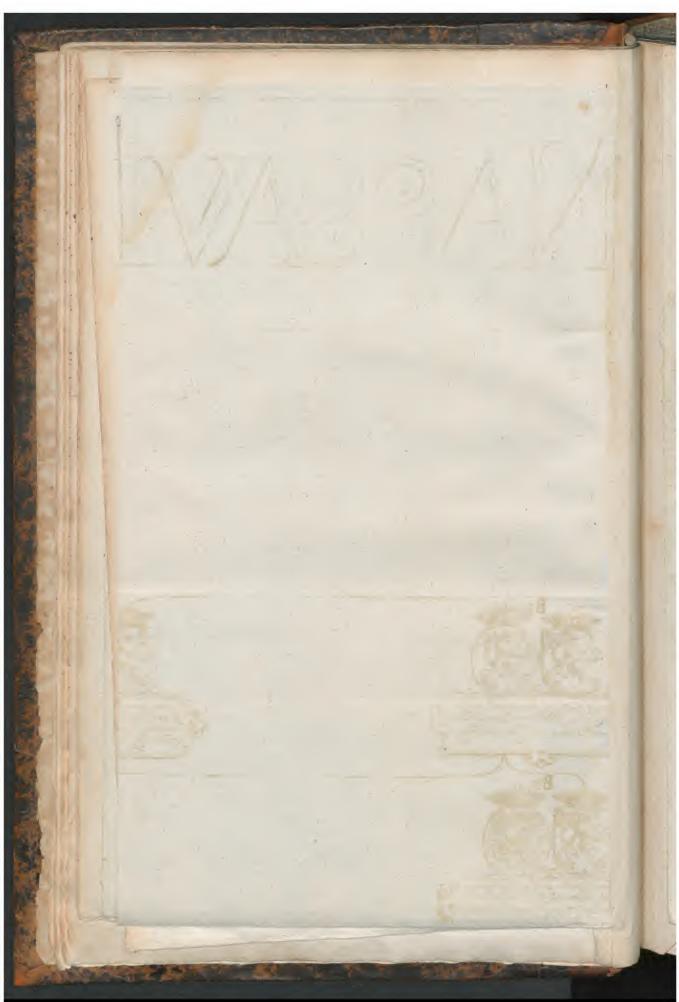



# Fold Out BACK PAGE







# Fold Out FRONT PAGE











# Fold Out BACK PAGE







# Fold Out FRONT PAGE





autre d'aucune maison d'Allemaigne. Plusieurs Contes de Nassau sont esleus & avancez aux plus signalez offices du sacré Empire & d'autres païs par les Empereurs, Roys & Princes. L'administration mesme de l'Empire est escheu entre leurs mains. Le tres-illustre & vaillant Adolphe Conte de Nassau, fils de Wilrabe Conte de Nassau, Weylbourg, Weyfbade, &c. fut en l'an 1292 à Francfort par commun accord des Electeurs esseu Empereur, pour gouverner & administrer l'Empire par son sage conseil & prudence singuliere. ce qu'il fit par l'espace de six ans avec grand honneur. Les noms L'honneur & la dignité Electorale spides Electeurs rituelle a par cincq fois en divers temps 6 qu'and ils ont gons orné ceste famille. Le premier estoit verus, Dietherus, frere de l'Empereur Adolphe susdit, qui en l'an 1293 sut creé LXXXXII Evesque & Electeur de Treves: l'Evesché & Electorat de Mayence se donna en l'an 1354 à Gerlacus, LXVI Evesque, nepveu de l'Empereur Adolphe: en l'an 1380 Adolphe premier de ce nom fut postulé LXIII Evesque & Electeur de Mayence: en l'an 1396 fut Iean frere d'Adolphe Lxv Evesque & Electeur de Mayence; & finalement en l'an 1462 fut Adolphe deuxiesme pourveu des tiltres & dignitez d'Evesque & Electeur LXIX de Mayence. La suite de l'histoire nous donnera outre ceux-cy encores d'autres, esleus & appellez Evesques tant des Eglises de Liege que d'Vtrecht. Les Empereurs, Maximilian, Charles v, & 111, Roys d'Espaigne bailchevaliere lerent les plus nobles & royaulx offices, de la Toyfon gouvernemens des païs, villes, & armées à quatre Contes de la maison de Nassau, asçavoir à Engelbrecht en l'an 2500, à Henri en l'an 1530, & en l'an 1560 à Guillaume Prince d'Orange, & à son fils Philippe Prince d'Orange &c. lesquels se sont tellemet acquitez desdites charaux amis & confreres, les faisant chevaliers de l'ordre de la Toyson d'or. La ville Imperiale & renomée, aggreable & seule raison, qui a esmeu ce grand Roy environnée de quelques de leurs biens,

l'ordre de la larrettiere son Excellence Le Prince le Prince Maurice, estoit la fidelité, cou- chevalier rage, prudence & autres vertus royales de la jarredont le ciel a doué richement ce Prin- Mera. ce tres-victorieux : vertus tant excellentes que le Roy à cause d'icelles l'a iugé digne qui succedast à la place de Henri le grand Roy de France & de Navarre, i v du nom, & premier en merite de tous les Roys de France qui a merité deux couronnes par sa valeur & mille couronnes de laurier par la guerre. Nous parlerons puis aprés plus au long de la maniere de recevoir & de l'ordre de la Iarrettiere.

Ainsi ceste maison tres-puissante s'est A quelles tousiours fait redouter par sa puissance, samille de & aimer par sa vertu (nous passons le Nassausse efte sous silence, sans nous arrester sur allise par la pointe d'une aiguille, & proposer en detail tout ce qui se pourroit dire à la louange de ceste famille tres-honnoree) preuve honnorable que les grands Princes & Seigneurs ont de tout temps desiréson alliance: divers mariages de part & d'autre se sont faicts avec les plus renommees familles de la Chrestienté; les Contes de Nassau se sont alliez avec les Roys d'Angleterre & Boheme, les Ducs de Savoye, Saxe, Lorraine, Austriche, Baviere, Suabe, Bourbon, Brabant, Iuliers & Cleve, les Contes de Hollande, Zelande, Flandres, & avec plusieurs autres Seigneurs & Princes; comme cela se verra par la deduction de ceste Histoire. Ces mariages enrichissans les Contes de La maifes Nassau, & accroissans leurs biens, païs de Nassaus divisse en & villes, sont cause que par laps de temps vil famile cest arbre a ietté sept branches diverses, les. qui toutesfois gardent le nom de Nafsau, comme Guelre, Weysbade, Weilbourg, Harbourg, Beylsteyn, Dillen-bourg & Orange. desquelles cincq sont à present en estre; les deux autres sont mortes sans hoirs. Au reste, presque tous ges, que les Empereurs & Roys les ont les Contes vivans en l'an 800, 900 & Lu Comes constituez au rang de leurs conseillers depuis, ne se tenans pas en leur Conté, de Nassaus & au collège de leurs plus fideles & loy- ont fait leur demeure & residence au- demeuré a tour & dedans la ville de Neurenberg, berg. de la grande Bretaigne Iaques à eslire en païs, & villes, selon le tesmoignage de l'an 1613 à la confrairie & dignité de I. Carion au v lib. les histoires & autres

Quatre Contes de

escritsen font foy: mais sur tout le tes- à Cologne: en l'an 1198 Gerlacus Conmoignent les bastimens & antiquitez te de Nassau à Norenberg : en l'an 1200 des Contes de Nassau; leurs monumens qui s'y voyent le monstrent à tout le mode.les descendans & successeurs mesmes de l'Empereur Adolphe, ayas sans doute d'autres terres situées sur le Rhin & en d'autres Contés, demeurerent plusieurs années à Neurenberg, y possedans leurs biens, iusques à ce que les marquis de Neurenberg les ont acquis, soit par achept, ou par mariage. Mais depuis, la famille estant divisée & augmentée, les Cotes ont demeuré en leurs seigneuries sur leurs chasteaux, come à Nassau, Dillenbourg, Weylbourg, Weylbade, &c.

Cen'est pas tout: leur vertu iettant ses rayons és gouvernemes de villes & pais, és guerres de mer & de terre, se n'est pas cachée es autres sciences & exercices de chevaliers; leur adresse & dexterité admirable & bonne grace inimitable à tirer des armes, courir la bague, s'est monstrée à diverses fois ; les plus adroicts entre eux se sont bien souvet trouvez avec grande suite & magnificence aux tournoys des Empereurs, Roys, Princes, & sont braves Contes d'Allemaigne, tournoyans & iouchevaliers stans avec grand honneur, emportans par plusieurs fois le prix proposé. Les histoires nous fournissent de divers Contes, qui se sont presentez à tels combats: il suffira de faire mention de quelques uns. Le Conte Ottho fut au premier tournoy (estant conté entre les puissans Princes d'Allemaigne) qui se tint entre les Gentils-hommes & Contes Allemas par la volonté de l'Empereur Henri l'Oiseleur,a Magdenbourg en l'an 935. & au deuxiesme, convoqué en l'an 942 par le Duc de Franconie, à Rotenbourg, situé sur le Tubre, se trouva avec grand pompe V Valrabe Conte de Nassau, seigneur ce Laurenberg & Sonnenberg, gaignant letroisiesme prix. De mesmes se presenterent, en l'an 996 Ottho Conte de Naffau, seigneur de Sonnenberg, à Brunfwic: en l'an 1019 Ottho Conte de Nassau à Treves: en l'an 1080 VValrabe Conte de Nassau à Augsbourg: en l'an Conte de Nassau, Gueldres & Zutphen tes & Contesses de Nassau se sont alliez ption.

Henri, surnomé le Riche, Conte de Nassau, Dillenbourg, VVeylsteyn, &c. à V Vorms: & en l'an 1235 V Valrabe Cōte Nassau à V Virtemberg. Plusieurs autres ont exorné & honnoré les tournois de leur presence, ioustás, courás la bague, & faisans tout ce qui en depend, come il appert par le livre des tournois, iadis imprimé en langage Allemand à Fracfort.

Voicy amy lecteur tout ceque la diligente lecture & recerbe nous ont fourny de l'ancienté & origine de ceste famille tres-noble. Il nous fache de ne pouvoir entieremet satisfaire à vostre desir, & au nostre.Le vouloir est empesché par faute de pouvoir : les raisons susdites en sont les causes; qui pour le present doivent contenter les curieux.

Introduction à la description delaGENEALOGIE de la maison de Nassav.

'Autat que d'entre les nobles, cela se iuge le plus noble, qui est le plus ancien, c'est pourquoy nous nous sommes arrestez iusques à present à assembler & rechercher les marques anciennes de la maison de Nassau dans l'obscurité du siecle passé : les escrits & opinios diverses nous ont detenu & amusé:il ne reste que de passer outre, à la description mesme de la genealogie de la famille susdite. Nous comencerons donc par Adolphe Conte de Nassau Hautworié du pais de Hesse, qui a vescu & gouverné en l'an 682, deduisans les Contes descendans de ce tronc iusques à Ottho Conte de Nassau, mort en l'an 672, mis premier en rang en la genealogie imprimée, comme chef & source de la lignée de Nassau, & aprés cest Ottho nous continuerons les Contes en droite ligne, descendante insques à ceux qui à present honnorent le siecle de leur vie.

Or pour y tenir bon ordre (ce qui est Registre 1165 Ottho Conte de Nassau, à Zurich, tres necessaire en toutes choses) nous traities y emportant le prix: en l'an 1179 Girard considereros à quelles familles les Con-la descriv Distinguishes Willes

Tour nois.

ils ont procreé, leurs dignitéz & offices, actes valeureux, le temps de leur gouvernement, & mort, & le lieu de leur sepulture. Nous nous eslargiros, & donnerons un peu de carriere en la commemorarion des faicts heroiques de ceux qui ont hazardé leur vie, & par l'effusion de leur sang nous ont aydé à recouvrer & defendre nostre liberté, pendant les guerres & troubles civiles du païs.

L'experience tesmoigne, les exemples quotidiens nous apprennent, que bien sonvent les sources se perdet par la multitude des rivieres & de tant de courans d'eaux, qui en sourdent & prennent leur bien souvent la lignée s'esgare de son illustre famille, les diverses nopces, d'autres familles, les divers testaments s'ensuivent.

par mariage; quels, & combien d'enfans & partitions de biens, en ont faict sept familles ou lignées (annotées en la genealogie imprimée de 7 diverses lettres pour en recerchant mieux les discerner) lesquelles considerées ensemble, embrouillent le lecteur, donnent de la peine à son entendement, & offusquent la verité. Le seul moyen pour les cognoistre de fond en comble, est les prendre à part, & considerer l'une apres l'autre: raison, qui nous a esmeu à proposer un petit tableau de chasque famille, & puis aprés en faire un discours plus ample, commençans la famille de Nasiau par la lignée de Dillenbourg, comme descendant en droicte ligne. cours: de mesme ès grandes familles par à la fin de laquelle nous adioustons la divers mariages & autres dependances plus ancienne de la ligne collaterale (les fautes commises à mettre tout en estoc, & rapporte son commencement bon ordre & en sa place deue seront exallieurs. Preuve manische en ceste tant cusees par la difficulté de l'œuvre) aprés avoir veu les 7 branches susdites, & les enfans, alliez par divers mariages à Contes dont elles ont leur estre : qui

Distinction des VII fa-milles de Nassau do cent.

#### I. DILLENBOVRG.

La premiere, distinguée par le nom de Dillenbourg; commence à Ottho, fils de Henri surnommé le Riche, mort en l'an 1292, & descend de luy jusques à maintenant.

#### GVELDRES & ZVTPHEN.

La deuxiesme rapporte son commencement à Ottho, fils de Walrabe, que mourut en l'an 1020. lequel Ottho, ayant espousé Adelheyde, fille de Wichardus troissesme du nom & septiesme Haut voorié du pais de Gueldres, sut creé premier Conte de Gueldres par Henri l'Oiseleur en l'an 1079: duquel sont descenz dus cinq Contes, & trois Ducs de Gueldres & Zutphen; qui ont continué leur gouvernement sur ledit païs plus de 3 3 6 ans.

#### VVEYSBADEN & IDTSTEYN.

La trosiesme prend sa source de Walrabe, fils aisné de Henri le Riche: lequel Walrabe estoit pere de l'Empereur Adolphe de Nassau, esleu pour estre Empereur en l'an 1292. Ceste famille a duré iusques à lean Loys, qui a espousé la fills du Conte lean de Dillenbourg.

#### SARBRVCK ou SARAPONTEN.

La quatriesme tire son origine de lean Conte de Nasau, VV eylbourg & Idtsteyn, petit fils de l'Empereur Adolphe: qui avoit en mariage la seule fille & heritiere du Conte de Sarbruck. Ceste lignée est finie au cinquiesme degré, ou generatio.

VVEYL-

### v. VVEYLBOVRG.

La cinquiesme lignée appellée V V eylbourg est aussi de la famille Imperiale d'Adolphe susdit, commencée par Philippe Conte de Nasau, & VV eylbourg fils de Philippe, Conte de Nassauco Sarbruck, lequel il avoit eu de sa seconde semme Anne, Contesse de Hohenlo. Ceste famille a continuée susques à Loys, qui a espousé la fille du Landtgrave de Hessen.

#### VI. BEYLSTEYN.

La sixiesme branche a pris son origine de Henri, sils puissé de Henri Conte de Nassau, Dillenbourg & Beylsteyn, le deuxiesme de la famille de Dillenbourg. Ceste famille n'a pas outrepassé les bornes du V I I degré.

#### VII. ORANGE.

Le Prince Guillaume, Prince d'Orange de haute memoire à donné estre a ceste septiesme & derniere famille, & d'autant que nul de ses fils s'estoit marié hormis l'aisné, Philippe Prince d'Orange, Conte de Buren, & c. quin'a pas insques à present procreé des ensans : voyla pourquoy la samille est au deuxiesme degré. Dieu tout-puisant la veuille benir, & tellement faire germer, qu'elle fleurisse par plus sieurs siecles à l'honneur (t) avancement de son saint nom.

La Famille. Telle est la source & le commence. estoit madame Clodunda, fille de Weyde Nassau ment de chasque famille de la tres-noentance, ble maison de Nassau avec sa duice & dureiusques continuarion. L'ordre veut que nous \* present. venions à la description generale de la famille & premiere source. Il est vray que la genealogie imprimée se commence par Ottho, qui trespassa en l'an 972. mais d'autant que la suivre à la trace, seroit faire un œuvre desia faite, redibeur d'autrui, & que d'autre costé l'ancienneté de la famille est de beaucoup plus grande qu'elle ne la fait, notammet de 290 ans contez; nous donnons la premiere place à Adolphe, devenu Conte de Nassau en l'an 682. Genealogie toutesfois non controuvée à plaisir, & forgée dans nostre cerveau; ains tirée du fusdit escrit (par l'ayde duquel nous avos aucunement monstré les eschantillons de l'ancienneté de ceste Famille, ) & des autres qui en ont fait mention.

ADOLPHE, Conte de Nassau, Hautvvorié du pais de Hesse, fils du Cobrecht, Duc de Saxe: laquelle luy engendra deux fils & une fille, ascavoir

Weybrecht, Conte de Nidda. Theodore, Conte de Nassau aprez son

Irmengard; laquelle se maria à Frederic, Conte de Wertenberg & Sieur de Kal-

THEODORE, Conte de Nassau, Devinto re ce qui est dit, & faire trophée du la- ayant la tuition du pais de Hesse, fils du se l'anto Conte Adolphe susdit, succeda à son pere en l'an 703, & regna x v ans. Sa premiere femme estoit Drutta de Quadlinberg, laquelle mourut sans heritiers. La deuxiesme estoit Gertrud, fille de Engelhart, Conte d'Altorf: qui luy engendra deux fils & deux filles;

Ottho, succedant à son pere. Engelhart, mort en son jeune aage. Amelburga, qui se maria avec Loys, Cote de Luzelbourg.

Arregund, mariée à George, Conte de Witgensteyn.

OTTHO, Conte de Nassau & de- succede Pan 682. te Didier, devint Conte de Nassau en l'an fenseur de Hesse, suivit en l'an 718 son Pan 718 682, & gouverna XXI ans. Sa femme pere Theodore au gouvernement, lequel

dura XIX ans. Sa feme estoit Immeltraud, luy enfanta deux filles, Anne & Catherifille du Duc Gosselin d'Ardonien: la-Su enfant. quelle luy enfanta 4 fils & une fille;

Henry, & Gosselin, morts en leur bas aage.

Iean, qui suivit son pere.

Albert, qui se rendit Chanoine de Mayence.

Hatmut, espousant Sigebrecht, Conte

de Ebersteyn. Suit en l'an

735.

IEAN, Conte de Nassau, ayant la Hautvvorie de Hesse, suivit son pereen l'an 735 en l'administration; la continuant 13 ans. Sa femme estoit oda fille du Conte de Haynaut : d'ont il eut un fils & deux filles;

George, qui aprés son pere administra la Conté.

Gertrud, & Agnes, qui se rendirent Religieuses.

GEORGE, Conte de Nassau, & Hautyvorié de Hesse, espousa pour sa premiere femme Kunegert, fille du Conte Sighard de Linselbourg: laquelle mourut aprés luy avoir engendré une alle, appellée Helene. Il cut depuis en mariage Imagina, fille du Seigneur Erenbrecht de Runckel: de laquelle n'ayant pas d'enfans, ils mourureut sans heritiers.

Ce Conte George estant mort sans VValraven hoirs, la succession de la Conté vint à Walrave, Conte de Nassau & Lauerberg, fils de Didier, Conte de Nassau. Lequel sans doute est issu de ce Theodore ou Didier, Sieur de Lauerberg; lequel du temps de l'Empereur Severe espousa la fille & seule heritiere du Conte de Nassau, dont

nous avons parlé cy dessus.

WALRABÉ, Conte de Naffau & Seigneur de Lauerberg, fils de Didier, succeda par les decés de George à la Conté de Nassau, espousant Helene, fille de Iean Duc d'Ardoine; qui luy fit un seul fils Theodore: qui eut l'administration aprés luy. Helene estant trespassée, il print pour sa deuxiesme semme Isabeau de Istharleis; laquelle produit Leysa, mariée avec Emich, Conte de Catzenellebogue. Walrave, aprés avoir regi XVI ans, mou- administra la Conté XXX ans. Printen rut; & est enseveli à Bacherach.

de anfans. &c. eut en premieres nopces Catherine te Religieuse en sa jeunesse; & Iean, hefille du Conte de Syvartsenbourg; qui ritier de son pere.

ne, trespassées en leur jeunesse. Sa femme estoit Elizabeth, fille du Sieur de Breubergh; dont il eut un seul fils, appellé Henry. Ayant gouverné X v 111 ans, il alla de vie à trespas.

HENRY, Conte de Nassau, suivit son pere, regnant XVIII ans : espousa madame Irmgard, fille du Conte Hillebrant de Spanheym à Creutzenach; qui luy engedra un fils Iean, fon seul heritier.

I E A N, Conte de Nassau, administra aprés la mort de son pere la Conté XXIII ans. Eut en mariage madame Sibylle, fille d'i Conte de Lutzelberg: dont il eut 4 fils & 2 filtes;

Didier, morten sa jeunesse. Warmund, tué en France.

Henry, accravanté tombat du cheval. Walrabe, successeur en le governemet.

Agnes, marie à Sigfried, Conte de Hainant.

Sibylle, donnée en mariage à Adam, Conte de Zutphen.

WALRABE, Conte de Nassau. gouverna XXXIV ans. Il espousa Barbara, fille d'un Seigneur de Muntzenbourg: qui luy engendra , fils & 6 filles.

Henry, Warmund, & Iean; qui se rendi- ses enfans. rent Religioux.

Walrabe, qui gouverna aprés son pere. Arnaut, espousa Demhilte, fille du Sieur Origine des d'Arberg. Son pere luy donna en ma-Contes de riage la Seigneurie de Hambourg: dont il s'appelloit Seigneur de Hambourg. Il laissa un fils appellé Loys; qui batit le chasteau de Hambourg en Westreich; duquel sont descendus les Contes de

Hambourg en Westreich. Dorothea, joincte par mariage au Conte Gautier de Virnebourg.

Agnes, marice à laques Conte de Arn-

Barbara, ayant pour mari Weyprecht Conte de Heligenbourg.

Marguerite, Catherine, & Machtilde des vindrent nonnains.

WALRABE, Conte de Nassau mariage Agnes, fille du Conte Decken- ses enfant. THEODORE, Conte de Nassau berg: laquelle luy enfanta Agnes, mor-

> b iii IEAN,

arly European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC

Le Conte

1718.

IEAN, Conte de Nassau regit xxII Sa femme luy procrea un fils, appellé du Conte de Swartsenbourg: dont il Contes de Sien. procrea neuf fils & cinq filles:

Rudolphe, Cautier, Iean, tres-passez eu leur bas aage.

Henri, Eberhard, & Walrabe, estoyent bourg. Religieux.

Warmund, heritier de la Conté.

Theodore, marié à Dithourg, fille du Vallois; mais il mourut devantlenopces. Walrabe; qui aprés le decés de son fre-

re Warmund devint Conte de Nassau. Elizabeth & Regina; qui moururent en

leur ieune aage.

Anne, qui estoit nonnain.

Magdalene, qui fit ses nopces avec Ernest, Conte de Kalbe.

Sibylle, mariée à Loys Conte de Haynault.

WARMVND, Conte de Nassau, se maria avec Sindacilla, fille d'Audacker, Procrée une Seigneur de Munterforst: qui luy engendra une fille, appellée Adolla, mariée au Conte de Bemaue.

WALRABE, Conte de Nassau. suivit son frere au gouvernement, le continuant XII ans. Il espousa Catherine, Ay un fils. fille de Loys Conte de Rodenfort: dont il cut un fils Frederic; qui fut son heri-

> FREDERIC, Cote de Nassau, gouverna x v 1 ans. Il print en mariage Rosina Blanca, fille du Duc Lops de Agaben: laquelle luy produit cincq fils & 2 filles.

Bemalt, tué en France.

laques, tué en Allemaigne prés de Holfenberg.

Iean, mort au service de l'Empereur

Loys.

mont des

Contes de

Sien.

Frederic, qui s'en alla ieune en Espai-Commencegne, afin d'y meriter par sa vaillace l'ordre de Chevalier. Il demeura long temps en la guerre contre les Mores. Il se maria depuis à Sigetha, fille du tres-noble sa la Conté de Sien, l'ornant des armoi- Otilia, Dominica, Adelheyde, & Guertrude; ries de sa mere, nommant le chasseau qui ne passerent pas l'aage de VIII ans. Sien, d'autant qu'il vouloit d'ores-enavant vivre en repos. dont luy & ses suc- du Conte Everard, gouverna aprés la

ans. Il espousa Madame Magdalene, fille Walter: duquel sont descendus tous les

Everad, succedant à son pere au gouvernement.

Ingara, mariée à Iean Conte de Alden-

Rosina, donnée en mariage à Floris Conte de Mecklenbourg.

EVERARD, Conte de Nassau, Engendre Conte de Sayn: qui luy engendra un fils. regna xx ans, & espousa dame Marque- un fils. Theodore, fiancé à la fille d'un Prince de rite, fille du Conte de Knegbourg : qui luy enfanta Everard, son successeur & heritier, & Iuliana, mariée à Enno Conte de Bavieres & Altorf.

> EVERARD, Conte de Nassau, administra la Conté x x v ans. Il contracta mariage avec madame de Eilsz, qu'on appelloit alors la Coté de Helfensteyn: de laquelle il engedra quatre fils & trois

Arnout, qui a esté Conte de Nassau ses enfant par l'espace de xxxv11 ans.

Frederic, qui succeda à l'administratio de Nassau aprés le decés de son frere. Philippe, qui suivit son pere au gou-

vernement. Iean, qui aprés la mort de son pere ayant regi la Contévili mois, mourut fans femme ny enfans.

Anne, mariée à Arnout, Conte de Lutselbourg.

Amelia, mariée à Henri Conte de Lutselsteyn.

PHILIPPE, Conte de Nassau, fils troisiesme de Everard, gonverna aprés son pere: & s'allia à Catherine fille du Cote de Hanau, qui luy fit un fils, appellé origine Ottho. Il edifia avec sa femme le chasteau Com de Solms faysant son fils premier Conte Solms. de Solms duquel sont issu tous les Contes de Solms.

FREDERIC, Conte de Nassau, fils du Conte Everard, suivit aprés la mort de son frere au gouvernement, qui dura XIX ans. Il espousa Metta, fille d'Ottho, Conte de Schyern: dont il eut trois fils Prince & Conte Walter de Blians. Il dref- & 5 filles: Ottho, Frederic, & Iean; Metta, Se: enfant

ARNOVT, Conte de Nassau, fils cesseurs se nommerent Contes de Sien. mort de ses freres, l'espace de XXXVII

ment Conte More

hoirs

Ses o

Ses e

Ses



Metta, mariée à Wolg fang, Conte de rut en l'an 972, & fut enterré à Noren-Zollern & Woiré de Swaben.

GEORGE, Conte de Nassau, espousa Ieanne, fille de Philippe, Conte de Banner: qui luy engedra deux fils & une fille: ment. Ses enfans. Philippe, devenu Prieur à Baure.

Adolphe, son heritier.

Ieanne, mariée à Iaques, Conte de Saphey

ADOLPHE, Conte de Nassau, espousa Isabeau, fille de Henri, Conte de S. Paul & Istharlops: qui luy produit, Ses anfans. Isabeau, & Ieanne, decedees en leur të-

dre jeunesse.

Otto, qui print à femme madame Adel de Castel. Il sut tué à l'impourveue du Conte de Lochsmund, proche parent de l'espouse, courant la lance, pendant le festin de ses nopces. Et ainsi finit & se termina en luy la lignée de Nassau, commencée par le Conte Iean son bisayeul. Le frere de son ayeul iouit depuis de la succession de la Conté de Nassau, nommé Otto. La genealogie imprimée le met au primier lieu.

Nous avons jusques icy suivi le susdit vieil escrit. D'oresenavant nous nous proposerons & imiterons la genealogie imprimée, & la continuerons iusques à Otto Conte de Nassau, marqué de la lettre A en ladite genealogie; qui à esté le premier Conte de l'estoc de Dillen-

OTTO, Conte de Nassau, fils de tean ment de la de Nassau, nepveu de Everard & petit fils du fils de Philippe de Nassau: qui au vieil escrit est orné des ces tiltres; Otto Conte de Nassau, Seigneur de Lopperen, de Lauerberg, & Sonnenberg; tiltres & dignités communes à plusieurs autres Contes, comme il appert cy dessus. Ce Conte espousa Magdalene, fille de Walrabe Conte de Spanheymb. dont il procrea deux fils & deux filles, cyapres nomméz. L'Empereur Henri l'Oiseleur envoya cest Est capitai- Otto en l'an 926 en Hongrie, come gouen Hongrie verneur & capitaine general de l'armée l'an 926. Imperiale: dont il retourna victorieux avec grand honneur. L'Empereur dressa inhumé au monastere de S. Catherine; & publia en l'an 927 à Magdenbourg un tournoy à sa louange; auquel le Con-

Meure Pan te se comporta vaillamment. Ayant a esté renommé capitaine soubz l'Em-

berg, laissant

Henri, Chanoine à Mayence. Walrabe; qui le suivit au gouverne-

Lucia, mariée à Hildebrant, Conte

Barbara, espousée à Gosselin Duc de

Limbourg

WALRABE, Conte de Nassau, succeda au gouvernement de Nassau & d'autres pais & villes, les possedant & gouvernant fort sagement par l'espace de XLVIII ans. Il estoit brave capitaine & guerrier. Ayant fait grand service à l'Empereur Otto és guerres de France, A sh Boheme, Hongrie, & autres pais, il mou-medall rut en l'an 1020, & fut enterré pres de pereur 01 fon pere à Norenberg au cloistre de & all S. Catherine. Il eut de sa femme Chuno, dien su fille du marquis de Torsella 827; fille du marquis de Torsella, & niepce de l'Empereur Romain Henri triosiesme, deux fils & autant de filles:

Walrabe fut son successeur. Otto, qui se maria à Adelheyde, fille de Wichardus III du nom, vii tuteur & defenseur de Gueldres, & Seigneur de Pont. Lequel Otto a esté le premier Conte de Gueldres: & par luy s'est commencée la famille de Nassau & Gueldres;

comme sera dit en son lieu. Adelheyde, mariée à Reinhart Sei-

gneur de Runckel.

Irmtraud, donnée en mariage à Iean, fils de Frederic, Conte de Conigsteyn.

WALRABE, Conte de Nassau, regna aprés son pere XL VIII ans. Il avoit pour femme la Contesse de Arnsteyn: Meur! qui luy fit deux fils. Il alla de vie au tres- l'an 10th pas en l'an 1068; & fut enseveli à Norenberg, au cercueil de ses predecesseurs.

Robert, qui estoit Conte aprés luy. Arnout, qui est mort sans enfans.

ROBERT, Conte de Nassau &c. Meuri administra avec son frere Arnout, la Co. Pan 11th té environ XLII ans; reparant avec luy n'ayant la maison & chasteau de Nassau. Il tres-qu'unfilh passa à Norenberg en l'an 1110; & sut laissant son fils Walrabe seul heritier.

WALRABE, Cote de Nassau &c. prudemmet gouverné son païs, il mou- pereur Conrad. Ayant defendu & posse-

Par

#### NASSAV. DE

de sesterres en paix & repos, l'espace de qu'un fils Heury son heritier. XLV ans, il passa le pas de ce monde à

terré. Ses en fans estoyent,

ses enfa

Robert, deuxiesme du uom, qui en l'expedition d'Asie sous l'Empereur Frederic Meure in l'Empereur decederent en chemin, & fu- gendradeux fils & une fille. Et après a- Meure en Alie de est rent inhumés à Tyre en Syrie. Il n'avoit voir administré heureusement ses pais s'an 1734, charde, qui espousa Girard, Cote de Nas- steau de Nassau, en l'an 1254. sau & Gueldres: lequel mourut en l'an des Contes de Gueldres.

theur du sus métionné escrit qualifie du genealogie de la lettre C: laquelle se vertil re de Prince, à regi Nassau XLIII ans. ra en sa place. Espousa Agnes, fille du Marquis de Strā--Meurs en berg: qui luy fit 3 fils & une fille. Il quita lenbourg, & c. se monstrera tantost la ral'an 1199. le monde, & sur enterré à Norenberg en

l'an 1199.

Henry, deceda jeune en la cour de l'Empereur.

Otte, qui jouit de la succession apres fon perc.

Walrave, mort en son basaage.

Anne, mariée à Arnoud, fils de Theodore, Conte de Cleves. La genealogie impriméela nomme Marie: disant qu'elle Temple. avoit espousé le Côte de Manderscheyt,

& trespassa en l'an 1225.

OTTO, Contede Nassau &c.gouverenl'an 1213. La Contesse de Warne- mençans par celle de Dillenbourg. bourgsa femme ni luy avoit enfanté

HENRI, Conte de Nassan, &c. Norenbergen l'an 1156; & y fut en- ayeul de l'Empereur Adolphe de Nassaus appellé le Riche, à cause de ses grandes En enfant. Henry, auquel escheut le gouvernemet. richesses & puissances, comme possedat & gouvernant seul tous les contés de ses predecesseurs, estant Conte de Nassau, Barbarosa servit de Capitaine general, Dillenbourg, Beylsteyn, VVeysbaden, commandant à une armée de 60000 Idesteyn, avec ce qui en depend, estenhommes:avec laquelle il fit preuve de sa dant mesmes les limites & bornes de sa valeur contre les Sarazins, ennemis jurés Seigneurie & commandement au delà des Chrestiens. Ses actes valeureux sont le mont d'Abnoba. Il espousa Machtilabondamment remarquées és histoires de, fille de Theodore, Conte de Nassau, de ce tempslà. Ce grand Capitaine & Gueldres & Zutphen: de laquelle il enqu'une scule fille de reste, nommee Ri & villes, il mourut & fut enseveli au cha-

Walrave, auquel par parrage sont e. 1229, & la femme Richarde en l'an 1231; scheuz les contés de Nassau, VV eysba-& sont mis és tombeaux & monumens den, VVeylbourg, & Idtsteyn, à comencé, par ceste partition d'avec son stere HENRI, Core de Nassau: lequel l'au- Otto, une autre famille, marquée en la

Otto, devenu Conte de Nassau, Dilcine & le commencement de la famille de Dillenbourg.

Elizabeth, marice à Godefroy, Conte de Eppensteyn : duquel elle eut un fils Chrovic, nommé Girard : qui a esté le cinquan- Chronicot. tiesme Archevesque & Electeur de Mayence. dequelle charge, s'estant digniment acquitté, il deceda le 5 de Mars en l'an 1304, & fut enseveli au

Telle est la description generale, brie- conclusion ve toutesfois, de la tresillustre & tresno-lede Sanita ble famille de Nassau , & de ses succes- en general. na, comme son pere & predecesseurs, les seurs : famille dereches mere de sept auterres & biens situés dedans & autour de tres, non moins renommées par ses Norenberg, & aussi la conté de Nassau. branches diverses, tirans leur suc & seve Mais il commanda aussi à Swabach & de se trone, cause de leur naissance & Cadelberg, &c. Il estoit prudent & sage estre. L'ordre cy dessus proposé deman-Seigneur, gouvernant ses sujets par droit de une description plus particuliere, & equité, l'espace de x 1 11 1 ans. Il mou- pour en voir les branches separées. Nous rut & futenterré au chasteau de Naslau, les rapporteros deus à leur origine, com-

Lignés

yant unfils

## Lignée ou famille de Dillenbourg.

Otto, fils de Henry le Riche, procrea de Agnes, Contesse de Solms;



OTTO,

Naff

129

\$05 d

Ses

Ses

OTTO, Conte de Nassau & Dillen-Dillebonez. bourg, &c. ayant desparti par sort avec pere, devint Cote de Dillenbourg, Beylsteyn, Siegen, Herborn, & autres places, situées au deca la riviere de Lane; gouvernans ensemble la Conté de Nassau, qui demeura commun & partissable. Devine L'honneur de l'inauguration come Sci-Nassauen gneur & Prince, luy fut deferé en tous fan 1255. ses païs en l'an 1255. llespousa Agnes, fille du Conte de Solms: de la quelle il procrea 3 fils. Il estoit fort debonaire, Prince de bon naturel & guerrir. Il gouverna les suiets xxxvII ans. La mort finit sa vie en l'an 1292 à Dillenb., ou il fut enterré. Ses enfans.

Henri, successeur de son pere au gouvernement.

Iean, mort sans enfans.

Meure

3292

Ronouvellé

2/01/

Emichus, decedé à Norenb., & enseveli au monastere de S. Catherine en l'an 1342.

HENRY, Contede Nassau, Dillenbourg & Beylsteyn, administra les païs aprés le decés de son pere. Contracta mariage avec Adelheyde, fille du Conte la maifin d'Arenberg: qui luy enfanta deux fils. Il de Dillen- rebastit& renouvella le chasteau de Dilbourg, & lenbourg, fort gasté & endomagé par l'an 1323. l'embrasement de seu. Son gouvernement dura XXIX ans; au bout desquels il mourut,& futenseveli à Dillenbourg.

Otto; auquel, ayant partagé avec son frere l'heritage de leur pere, le sort donna les Contéz de Nassau & Dillenbourg. Ses enfans.

Henri; par la division susdite devenu Cote de Nassau & Beylstein, premier de ceste famille; come celase verra cy après.

OTTO, Conte de Nassau, Dillenbourg & Vyande, aprés la distribution, saite avec son frere, se maria à Adelhey-Adioine le de, fille du Conte de Vyanden; mariage à la verité heureux, adioustant à la maison de Nassau la Conté de Vyande, la Baronie de S. Vit, & une partie de la Seigneurie de Grimberg. La Contesse luy fit trois fils. Ayant regi heureusement & en repos, l'espace de XLVIans, entombé à Dillenbourg. Ses enfans.

Henri, mort ieune sans enfant. Iean, heritier de son perc.

Otto, decedé en sa jeunesse sans enfas. I E A N, Conte de Nassau, Dillenb. son frere Walrabe, en l'an 1255 les Con- & Vyanden, Baron de S. Vit Grimberg, tez & Seigneuries delaissées par leur print en mariage Marguerite, fille & heritiere de Engelbert Conte de Marck & Cleve: de laquelle il engendra trois fils & une fille. Ayant prudemment & heu- Meurt en reusement achevé son gouvernement, l'an 1400) il trepassa en l'an 1400; & sut inhumé à Dillenbourg.

Aolphe, qui succeda à son pere.

Iean, mort sans enfans.

Engelbrecht, qui devint Conte de Nassau & Dillenbourg aprés la mort de son frere Adolphe.

Marguerite, mariée à Henry IIII,

Conte de Waldecq.

ADOLPHE, Conte de Nassau, Dillenbourg, Vyanden, &c. gouverna xx ans aprés son pere. Sa femme estoit Iutta, seule fille & heritiere de Girard, Conte de Dietz. Laquelle Conté estoit le dost Dietz. qu'elle apporta à Adolphe son mari: au- Nassau. quel elle fit une fille, aussi appellée Iutta, mariée à Godefroy, Baron de Dipsteyn & Conigstein. Le Conte Adolphe donna à sa fille la dite Conté de Dietz en dost. la fille la dite Conte de Dillenbourg: Meure en & deceda en l'an 1420 à Dillenbourg: Meure en l'an 1450 & y fut ensepulturé.

ENGELBRECHT, Cote de Nassau, & Dillenbourg, Baron de Bredá, &c. succeda aprés le trespas de son frere au gouvernement. Il espousa en l'an 1404 Ieanne, fille de Philippe (ou bien Iean, comme dit Meteren au X livre) Seigneur Devine seis de Leck & Breda. Le pere duquel avoit gneur de Breda, Poz nom Iean, Sieur de Polanen, qui le I d'A-lanen es vril 1351 achetta pour le prix de 43000 Leck. pieces d'argent (nommées Hallinger) la Baronie de Bredá, avec ce qui en depēd, du Duc-Iean de Brabant. Il mourut en l'an 1377. Ce mariage adiousta à la maison de Nassau & Dillenbourg, la Scigneurie & Baronie de Bredá. Les succes- Bredá deseurs en ont joui en paix par l'espace de meura en-184 ans, jusques à ce qu'en l'an 1567 le ans à ceux Prince d'Orange, de haute memoire, fut de Nassau. contraint pour sauver sa vie, de la quiter avec grade triftesse des bourgeois, à cauil termina ses jours en l'an 1369; & sut se de la venue du Duc d'Albe, qui (outre les autres biens du Prince en ce païs) s'en faifit &la cofifqua; y mettant garnifon E- Elle oft deux

spaignole; la gardat iusquesen l'an 1577: fois prife. auquel c ij

auquel temps elle est derechef assuiettie depuis à Octo, Duc de Brunswijc & Luau Prince. Le Sieur de Hanltepenne la print d'emblée avec grand travail le 27 de luin 1581, pour le Roy d'Espaigne: auquel elle demeura insques au 4 de Mars 1590; quand le capitaine Herauger avec quelques foldats, par le commandement du Prince Maurice & des trespuissans Seigneurs les Estats generaux, la gaigna par un stratageme de guerres, qui sera deduit cy aprés plus au long. Le Conte eut de sa femme trois Le Conte eff fils & trois filles: & trepassa à Bredá en mortenl'an l'an 1442; & y fut inhumé du cossé nort ment les biens de l'autre; àfin de conserde l'Eglise en une chapelle, aprés avoir l'an 1445, fut mise au mesme tombeau. Iean, qui suivit en l'administration des Ses enfans.

païs. Henry, qui eut en ses premieres nopces Geneviefve, fille de Rupert, Conte de Berenburg: laquelle ne luy fit nuls enfans. Es secondes nopces il eut la fille du Cote de Sleyden: qui luy enfanta Otilie, mariée à Philippe, fils de Philippe, Conte de Catzenelleboguen.

Elizabeth, espousée à Philippe, Conte de Hanaw & Mintzerberg.

Marie, ayant pour mari Iean, Conte de Nassau, V Veys bade, & Idtsteyn.

Otto, mort sans enfans.

Marguerite, mariée à Theodoric, Conte de Siena.

GOWVER ieur de Bra bance.

IEAN, Conte de Nassau & Vyanden, Baron de Breda, Sieur de Leck, estoit gouverneur de Brabant du temps de Charles, Duc de Bourgogne. Il eut en mariage Marie, fille de Iean, Conte de Loon & Heynsberg. qui apporta pour dost au Conte Herstal, Gangelt, Vucht, Millam, Ruttam, & Steynfort: en outre playdant la Conté de Heynsberg, luy fut adiugé outre la dite Conté encores la troissesseme partie de la Duché de Moure en Iuillers. Le Conte procrea d'elle deux l'an 1475. & trois filles. Il deceda à Bredá en l'an 1475; & fut enterré au cerceuil de ses predecesseurs.

Ses enfans. Engelbrecht; qui distribua les Contés & Seigneuries avec son frere.

Iean, aussi Conte de Nassau.

Anne, mariée premierement à Phi-

nenbourg.

Adriane, ayant pour mari Philippe, Conte de Hanaw.

Otilie, premiere Prieure du cloistre que sa mere avoit fondé és environs de Hotel and the state of the stat

Me

25

Les deux freres Contes, Engelbrecht Partition & Iean, diviserent & departirent les bies de Nauf aprés le decés de leur pere, avec ceste con- de autres dition & reserve, que les heritiers masses venans à defaillir en l'une des races, alors celuy de reste heriteroit respectivever & maintenir par ce moyen l'estat de regi xx v I ans. Sa femme mourant en la maison de Nassau. Le fils aisné, le Conte Engelbrecht, cut pour sa part tous les biens au de ça le Rhin; à sçavoir, la Conté de Vianden, la Seigneurie de S. Vit, Dudeldorp, & Myllen; la Baronie de Breda, & tout ce qui estoit situé en Brabant, Hollande, & au païs de Liege. Au Conte Iean escheurent les biens situez au delà le Rhin; comme la Conté de Nassau, Dietz, Dillenbourg, &c. Mais d'autant que le Conte Engelbrecht deceda sans heritiers, le Conte Iean iouit de la successió de tous les païs, villes, & seigneuries de son frere, suivant l'accord susdit.

ENGELBERT, Conte de Nas. Chevalin fau & Vianden, Baron de Bredá & Leck, de la Tijl &c. premier de la famille de N. C., d'or gent &c. premier de la famille de Nassau, neur de se honnoré des dignitez de chevalier de la bance. Toyfon d'or, gouverneur de Brabant,& de tous chasteaux & forteresses du paisbas, estoit seigneur vaillant, sage, & prudent, sur tous autres de son siecle; bon soldat, & grand capitaine. Ses actes valeureux, & exploiets heroiques, en faveur de l'Empereur Maximilian d'Austriche, en font preuve: La louange desquels merite un discours plus ample; & fournit assez de matiere à une plume 'eloquete. maisie doute qu'on en pourra trouver telle, qui en face une commemoration digne. Contentons nous du modeste recit que le Prince d'Oran. ge en fait en son Apologie contre le bannissement & proscription, faite par le Roy d'Espaigne, imprimée en l'an 1581, en ces termes: Aqui est incognu lippe, Conte de Catzenellenboguen, & & caché, que le Conte Engelbrecht oncle de

mon pere s'efforça de tout son pouvoir à maintenir l'Empereur Maximilian en son \*Commi- estat, n'espargnant ny biens ny sang, non pas mesmes son esprit & entendemet. \* N'estoit ce pas le Conte Engelbrecht, qui avec le Sieur de Romond gaigna la bataille de Guinegaste; ce qui asseura la condition de l'Empereur? n'estoit ce pas cestuicy, qui retournant \* Prisonier de France, ayat esté emprisonné prés de \* Beprés de Be-thune en thune; trouvant l'Empereur Maxilian emlan 1473, brouillé & empesché és guerres contre mon-sieur de Ravensteyn & la ville de Bruges, mena tellement les affaires par force & prudence, qu'ils s'accorderent par son entremise? c'estoit le mesme Engelbert qui contraignit les rebelles & revoltez sur les limites du Rhin, & mit l'Empereur en la paisible possession Est faid des pais au delà la Meuse. Les merites de mant ce Seigneurestoyent en telle estime en general des ces païs, qu'il fut establi Licutenant general d'iceux. dont appert evidemment la vaillance, le courage, & prudence de ce Conte. il changea & troqua avec Guillaume, Duc de Iuillers, Seelhem, & la viconté d'Anvers. Il espousa Limbourg, fillede Charles, marquis de Baden: qui ne luy fit nuls enfans; desorte que son frere Iean, Conte de Nassau, &c. fut Meurt à son seul heritier. Il mouruten l'an 1504: Pan 1304. & fut enseveli à Bredá, au tombeau de la famille, après avoir prudemment gouverné x x 1 x ans.

I E A N, Conte de Nassau, Vyanden, Dillenbourg, &c. ayeul du Prince d'Orange, se maria à Elisabeth, fille de Henry, Lantgrave de Hessen, & Anne, fille & heritiere du Conte de Catzenellebogue. A adicusté Le dost de ceste Contesse estoit la Con-Crizenelle-té de Dietz. Son frere Guillanme estant allé de vie à trespas, il pretendit aux bies & pais de Catzenellebogue; qui luy furent adjugés. Il engendra de ceste Contesse deux fils, & autant de filles. Il administra ses païs l'espace de X L ans; & mourut en l'an 1516, & fut enterré à Dillenbourg.

Henry, qui aprés la mort de son pere devint Conte & Seigneur des biens situez au delà le Rhin.

Guillaume; qui succeda à son pere au gouvernement de la Conté de Nassau, & des biens & seigneuries au delà du

Elisabeth; mariée à Iean Frederic, Conte de V Veda, Ronckel & Isenberg.

Marie; espousée à George, fils de Otto, troisiesme Côte de Holsace, Schouwen-

berg & Sternberg. Henry, Conte de Nassau, Vyanden, Dillenbourg, &c. né environ les 3 heures du 12 de lanvier 1483, fils aisné du Conte Iean susdit, ayat fait partage avec son frere le Conte Guillaume, de l'heritage de leurs pere, le sort luy dona les bies de deça le Rhin, à sçavoir en Lutzenbourg, Brabant, Flandres, Hollande, & Chevalier autres endroits; de forte, qu'il fut Con- de la Toyfon te de Nassau, Vyanden, &c. Baron de ler de Char Bredá, Diest, Sichem, &c. viconte d'An-les V, gon vers & Chevalier de la Toyson d'or. Son Brabans. experience és affaires de guerre estoit tres. grande & tres-renommée. Il estoit du conseil privé & de la chambre de l'Empereur Charles V, & en son nom gouverneur de Brabant & autres provinces. Le Prince d'Orange en son Apologie recite sommairement ce qu'il à fait de remarquable en sa vie, en parlant ainsi: Personne ne peut nier que de son Est sause temps il n'y a eu Seigneur en ces pais, qui ait que Chartant travaillé à bien servir l'Empereur que Empereur.

le Conte Henry. Et pour ne nous donner carriere en une chose tant notoire, nous dirons en un mot que c'est cestuicy, qui ayant fait couronner l'Empereur de la couronne Imperiale, esmeut les Electeurs à preserer ledit Empereur au Roy de France. Laquelle election est cause, que l'Empereur est fait Seigneur de tant de royaumes & pais. Voicy ce qu'en redit le Prince. La Royne Marie, sœur de l'Empereur Charles V, assembla Est enpiraien l'an 1536 une armée pour secourir re general l'Empereur, qui fassoit la guerre en Frã-de l'Empece contre le Roy, estant gouvernante de reur. ces païs : de laquelle elle establit le Cote Henry de Nassau capitaine general. Les histoires de ce temps font mention des grandes entreprinses & exploicts, qu'il fit au service de l'Empereur. Ses faicts d'armes demeureront à tousiours imprimez dans les cœurs des hommes; & le doivent estre à ceux qui en sont ob-

ligez. Il eut en ses premieres nopces Espansa Françoise, fille & heriticre de Iaques de trois seme Savoye, Conte des Romans & Vaussi; la- mes . quelle il avoit eu de Marie, fille du Duc de Lute s iij

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheel

Mos lib. 6. 0 sp. 6. En l'an Heuserus

lib. I.

Meurs 3516

Ses enfans.

Engendre Chalon,

Meurt en

Grunermen de Hollande, Zelande, chevalier d'or.

Phi ibert

Devint Naples.

\*Les me- d'Orange \* soeur de Philibert, Prince moires du d'Orange, nourrie en la cour d'Anne, nom, la donna en mariage à Henry, Cote de Nassau. Elle luy enfanta un fils appellé René de Chalon: qui succeda à son pere au gouvernement. La Princesse Claude mourut en l'an 1521. Le Conte enterré, aprés avoir gouverné ses païs paisiblement l'espace de xv ans.

d'Orange, Conte de Nassau, Vyanden, Dietz, &c. viconte d'Anvers, Baron de Breda, Diest, Lecq, Ailey, Nozoreth, gouverneur de Hollande, Zelande, Fride la Toyson se, &c. Chevalier de la Toyson d'or, dete de Nassau, & heritier des païs & villes Znuange de susdites. Le Prince d'Orange Philibert, son oncle, le sit par testament heritier de la principauté d'Orange, de Chalon, & de ses autres pais & seigneuries. C'esoit ce Philibert, d'ont l'Apologie du Prince parle en termes si honorables: Que dirons nous du Prince Philibert? lequel seul obtint (à sçavoir pour l'Empereur Charles ) la duché de Milan, le royaume de Naples ; & l'asseura avec monsieur de Bourbon de la ville de Rome, emprisonnant le Pape pour son service, & luy a servi d'eschelle pour monter au plus haut degrée d'honneur, & puissance. L'Empereur, à cause de ses grands fervices & actes valeureux, l'eftablit en l'an 1528 Viceroy de Naples; & depitaine general de son armée contre les Florentins: lesquels il gaigna, & defit en l'an 1531 en une bataille. Mais helas! un malheureux coup d'arquebuse porta grand capitaine, au grad regrét de l'Em- mere, grand mere, & bisayeule. Le Co-Roné de- pereur, & ses amis. René doncques, he- te Guillaume, ayant administré le gouverritier d'Otage & Chalon, espousa Anne, nement l'espace de XXXVII ans, deceda; & Espouse fille d'Anthoine, Duc de Lorraine: la- & fut enterré au chasteau de Dillen-Anne de quelle il avoit eu de la fille de René de bourg, aagé de 71 ans, en l'an 1559. La

de Lutsenbourg. Mais celle cy mourut Bourbon & Chalon. Celle cy luy sit une sans enfans. Es secondes nopcesil cut seule fille; laquelle trespassa en son bas Claude, fille de Iean de Chalon, Princesse aage. Sa vaillace estoit cause, que l'Empereur Charles V le fit chevalier de la Toyson d'or, & gouverneur de Hollanlan 1515. Royne de France. Le Roy François, I du de, Zelande & Frise. Ses conquestes, pour le service de l'Empereur, pourroyent amplifier ce discours, nous dirons en passant, qu'il luy assuiettit la duché de Gueldres, & divers autres pais, & vil- Estiré ! les. Vn coup de canon le tua en l'an vants. D se remaria de puis à Mencia Mendo Za, fille 1544, assiegeant S. Disser, aagé de 26 ans; sier en l'a du Marquis de Geneta; qui puis aprés de- aprés avoir gouverné ses pais le terme de 1544. vint Duc de Calabrie: laquelle ne luy XI ans. Sa sagesse & prudence se void en fit nuls enfans. Il deceda le 14 de Sep- ce que cognoissant la fragilité de ceste l'an 1538, tembre, en l'an 1538 à Bredá; & y fut vie, la certitude de la mort, & l'incertitude de l'heure, & fur tout le danger, auquel s'exposent ceux là qui suivent la RENE' DE CHALON, Prince guerre, il a voulu disposer par testament de ses biens, païs, & villes, devant que d'aller au siege de S. Disier; faisant seul Constitue heritier de tous ses biens Guillaume, fils le Prince aisné de son oncle Guillaume, Conte de son hote. Nassau, &c. pere de son Excellence, Man- tier. vint par la mort de son pere Henry, Co- rice de Nassau: lequel pour lors aagé de douzeans alloit au college en Allemaigne, & obtint de puis à grand peine la principauté d'Orange & autres biens.

GVILLAVME, Conte de Nafsau, Dietz, Dillenbourg, frere du Conte Ayeul de Henri susdit, ayeul du costé paternel du Mauries Prince Maurice & ses freres, nasquit en l'an 1484 le x d'Avril, à dix heure devant midy, au chasteau de Dillenbourg. Il eut és premieres nopces Walpurg, fille de Iean, Conte d'Egmont, d'ont il en- Eut deux gendra deux filles. és secondes nopces il femmes eut Iuliane, fille de Ottho Conte de Stolburg & Coningsteyn, vefve du Conte de Hanau, dame tref-vertueuse, pieuse, & fertile: laquelle luy enfanta s fils & 7 filles; dont la pluspart sont alliez par mapuisen l'an 1530 le sit gonverneur & ca- riage aux familles illustres, comme se verra cy aprés; qui aussi ont engendré force enfans; de telle sorte que Iuliane, aagée de 77 ans, vit (selon le dired'An- sas form dré Christmannus) 160 Contes & Con- vit 160 par terre & tua en ce mesme combat ce tesses issues d'elle; desquels elle estoit farage

Loys 7

Contesse Iuliane, mourut depuis en l'an par le testament de son cousin René de 1580, & fut mile au tobeau de son mari. Enfans du premier lict.

Elizabeth; morte jeune sans marier. Magdalene; mariée à Herman, Conte de Nicuwenaer & Meurs, deceda sans enfans. Enfans du second lict.

Guillaume; devenu Prince d'Orange rons mention cy aprés.

Chalon : duquel la famille d'Orange se comence. Voyla pourquoy nous en parlerons sur le front de ladite famille.

Hermanna; mort en sa jeunesse. Iean, successeur de son pere au gouvernement de Nassau : duquel nous fe-



## Loys, Conte de Nassau, Vianden, Diest, esc.

Masquità Dillenbourg, le 22 de Ian- armée moyenne, pour l'empescher : lesvier, en l'an 1537. Et d'autant que le Prince avec ses freres, le Conte Adolphe & le Conte Henry, ont rachepté la liberté de nostre patrie, par leur sang, la Louis desendant contre la tyrannie inouie & defendant contre latyraume medicale de la prije de la prije de de la prije de excellet courage, & leur fin deplorable. En l'an 1 5 66, les Contes Loys & Adolphe de Nassau, & George de Schouvvenburg, firent levée de quelques enseignes des soldats, & tirerent avec iceux vers Frise, pour assieger la ville de Grouningue. Le Duc d'Albe en ayat senti le vent, y envoya le general Bracamonte, acco-

quels rencontrerent le 24 de May l'armée du Conte Loys entre V Vinschoten & Heyliger lee. Les Espaignols, ayans grand envie de combattre, donnerent Defait l'allarme, & assaillirent furieusement Braquales soldats du Conte Loys: qui les receu-monte és rent, & se defendiret detelle façon, que Heyligerles. les Espaignols furent contraints de gaigner aux pieds, & fuir à vau de route. le Conte d'Arenberg, & divers Capitaines & soldats estans tucz, les autres enfuiant tascherent à se sauver dedans le cloistre de Heyligerlee. Le Conte Adolphe de Nassau voyant cela, les suivit à pied levé; & fit assaillir, & prendre par Paigné du Conte d'Arenberg, avec une force le monastere. Mais durant l'assaut

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliothee

yessl du

tué à Heyligerles

Le Conte

il sut tué d'un coup d'arquebuse, au grad de son frere le Conte Henry de Nassau, regret de son frere, & autres amis; qui lesquels ayant prinses leur protection & l'enterrerent avec grand honneur, au la conduite dudit Roy de Pologne, le chasteau de VVedde. Le Conte Loys menerent bien atmez par l'Allemaigne, lution, continua le siege de Groningue. faire un service notable aux Estats par le commandementexpres de l'Em- Espagnols de devant la ville de Leyden avec lesquels il s'en alla accompagné de ses deux freres Loys & Henry, en France , pour secourir le Prince de Condé, & ceux de la religion, avec l'armée du Duc de Deux ponts.

Le 14 May, 1572, le Coute Loys print d'emblée par stratageme la ville de Mos se saiste de en Haynaut. Le Duc d'Albe fit inconti-Haynant, nent affeoir son camp autour de ladite ville; & l'emporta aprés un grand siege, par faute de secours de France, qui fut defait au chemin à Hautrage Le Conte Loys ayantsejourné quelque temps en France, & estant retourné en Allemaigne, fut prié par la Royne mere du Roy de France de vouloir avec ses amis faire escolte à son fils, appellé pour estre Roy de Pologne, & favoriser son voyage par l'Allemaigne estant en doubte tant à cause de la journée de la S. Bartholomy que des grands debtes qu'on devoit aux reytres. Ce quele Côte Loys fit se trou-Christoffel, fils de l'Electeur Palatin, & terré à VVedde.

poursuivant sa victoire & premiere reso- sans danger. Or commeil convenoit Mais il quita la ville peu de jours aprés d'Hollande, & destourner le siege des percur. Ayantremué son camp, & s'en qui perissoit de famine & autresnecessiallant vers V Vedde, le 21 de Iuillet, l'ost tés, ledit conte Loys impetra du Roy de du Duc d'Albe s'augmenta: & ainsi for- France quelques denier & permissió de tissé l'attaqua en chemin és environs de faire quelque levée d'hommes pour se Iemminguen, & le defit; d'autant que ses jetter en campagne, ce qu'il fit. Mais les tu apres de foldats (selon la coustume des Allemás, troupes Françoises tarderent rrop à velemminge. qui demandent leur solde à l'heure du nir, & l'Espaignol eut moyen, levant son combat) ne voulurent joindre la partie, camp de devant la ville de Leyden en & venir aux mains. Le Conte se sauvant Hollade, approcher les forces dudit C5avec quelques Seigneurs, se retira vers te Loys, & les dessit prés Graves en la Tuéral Embden: & y ayant rassemblé ses gens, bruiere dit Moocker heyde. En ce com- M. se joignit au Prince d'Orange son fre- bat, qui fut le 14 Avril 1574, demeurere; qui avoit dressé une grande armée de ret, outre une infinité de braves soldats le 14 gens de pied & de cheval, afin de secou- & capitaines, trois Seigners de grandes will 1889 rir les Estats de ces païs, & les defendre maisons, à sçavoir, le fils de l'Electeur contre la tyrannie du Duc d'Albe . Mais Palatin, Frederic III, le Conte Loys, son le Duc empescha le Prince (qui à diver- frere le Côte Henry de Nassau, & le Duc ses fois luy offrit la bataille) & luy coupa Christof. de Bavieres. Leurs corps morts les occasions de se transporter par deça. ne se sont jamaistrouves. Le bruit de leur Ce qui causa, que le Princeramena son mort est incertain. Les uns disent qu'ils oft, & le cogedia; hormis 1200 chevaux, furent suffoquez dans un marais: les autres tiennet, qu'ils fure bruslez dans une maison embrasée par l'ennemi. Cela est pour tout asseuré, que la bataille a missin

> Marie de Nassau fut mariée à Guillaume, Conte de Bergues, (qui en l'an 1566 presenta avec le Sieur de Erederode, le Conte Loys, & le Conte de Culenbourg, à la Duchesse de Parma la requeste au nom des gentils-hommes confederez.) Et eut plusieurs enfans, qui se sont ragez du parti du Roy d'Espaigne contre ces pais. Elle mourut en l'an 1599.

à leurs vies.

ADOLPHE, Conte de Nassau, Vianden Dietz, &c. nasquit au chasteau de Dillebourg, en l'an 1540 le 15 de Iuillet, environ 3 heures du matin. Il cstoit fort prudent, & hardy foldat. Le mal est que la guerre fatale a coupé le filde ses ans en la fleur de son aage ; qui n'estoit que de 28 ans, quanden l'an 1 5 6 8, le 24 de May, il fut tué d'un coup d'arquebuse au vant en Lorraine, accompagné du Duc cloistre de Heyligerlee. Son corps fut en-

Anne,

Anne; laquelle espousa le Cote Albert conte de Somls & Mintzerberg.

Gausier le Svyartsenbourg, appellé le Guerrier, à Novembre, de nuiet environ les onze Anvers en mort à Anvers, en l'an 1582, Catharine Isabeau, fille du Landtgraue de Luch-l'an 1582 demeura pres de son frere le Prince d'Ottenberg: dont il procrea six sils, qui zenbourg qui le consola.

met à la vie eternelle. Aagé de 33 ans, ça à se rompre pour diverses causes. A-

sœurs du Prince d'Orage de haute me moire. Maintenat nous continueros la bre, denuict enuiro les deux heures: & fut famille de Dillenbourg, començans par honnorablemet entobé à Dillebourg.

I E A N, conte de Nassau, Vyanden, Ehonse de Nassau & de Sarbruk, fils de Philip. Dietz, Dillenbourg, &c. fils deuxiesme tron fempe, Conte de Nassau & Weylbourg. du Conte Guillaume, & de Iuliane, mes, Isabeau; donnée en mariage à Conrad Contesse de Stolbourg, de haute memoire: lequel nasquit au chasteau de Catherine; mariée à Gautier conte de Dillenbourg, en l'an 1535, le 12 de cause de sa vaillance. Iceluy estant heures, ll espousa és premieres nopces range à Anvers: & vint depuis avec luy ont essé ou sont encores au service de à Delfr. Le Prince massacré par le trai- ces pais, & quatre filles, qui se nommestre Bourguigno, en l'a 1584, deceda en- ront cy apres. La Contesse Isabeau tre les bras de ceste Contesse de Syvart-mourut en l'au 1579; & sut enseveli à zenbourg qui le consola.

Dillenbourg. Le Conte sean apres son Iuliane, mariée à Albert Conte de trespas, espousa pour sa seconde semme Syvar senbourg, frete de Gautier susdit. Cunigunda Iacoba, fille de Frederic, troi-Magdaleine; qui eust pour mari Wolf. siesme du nom, Electeur & Conte Pa-Etion grad gang, Conte de Hohenlo & Langeberg. latin du Rhin, née à Heydelberg le 1 HENRY, Conte de Nassau, Vian- de Feburier 1557. Et celle cy luy en-den, Dietz, Dillenbourg, &c. ne le 15 fanta vne fille nommée AEmilia, qui d'Octobre 1541, environ les trois heu- mourut en sa ieunesse à Dillenbourg. res du matin. En saicunesse son pere le Samere Cunigunda ne la survivant guefie enseigner en la langue Latine & au- res, deceda en l'an 1586 : & fut entomtres sciences, proptes à vn Prince nour- bée à Dillenbourg. Le Conte se remati pour gouuerner des pais & villes. ria pour la troissessine fois à leanne, fille 12 enfant Mais son humeur le poussa à d'autres de Louis Senaus V Vitgensteyn: qui lui en & de seux choses. Son cœur genereux ne prenoit fanta vn fils, nommé cyapres. De sorte y encores plaisir à la lecture des livres: son inclina- que ses trois femmes sui firent 7 fils & 73. tion le portoit aux armes: le haut nom cinq filles, qui par divers mariage ont deses ancestres, acquis par l'espée, suy tellement augmenté la famille, que le augmenta le desir de les ensuivre à la Cite Jean (solon le dire d'André Christtrace, pour estre quelque iour enroollé manus) à veu 85 ames procedées de son au nombre des vaillans & genereux Ca. sang, estant leur pere, aveul & bis ayeul: pitaines: & pour cest effect il se ioignit benediction a la verité tresgrande. La encores ienne à ses freres: se mit en cam- pieté & prudence de ce Conte essoit adpaigne; fit des expeditions & entrepri- mirée, aimée & reverée des circonvoisestant en France, qu'ailleurs, en ces sins. Il estoit gouverneur du pais de pais les dangers ne le degoustoient Gueldres en l'an 1578; & des principaux point, & les perils ne le pouvoient des procurateurs de l'union plus estroite tourner de son opinion, les endurant entre Messeigneurs les Estats du pais & fans s'esbranler & chmouvoir à quiter la ville d'Vtrecht, & les trespuissans Sei- A effeque ses freres, dont nous venons de parler. gneurs, Messeigneurs les Estats de Hol-Et sans donte l'effect eut suivi son desir; lande, Zeelande, & autres provinces. Gueldres & le salaire des travaux l'eut richement & ce d'autant qu'il voyoit, que la grande salarié; n'eut esté, que la mort eut mis vnion faite par les Estats generaux, afin à ses desseins, & donné commence- pres la pacification de Gand, commenil fut tué avec son frere en la bataille de yant gouverné le pais de Gueldres quel- Monten to Moocken, le 14 d'Auril, en l'an 1574. ques années, il se retira en ses Contez, l'an 1606
Voicy vn brief recit des freres & les possedant en repos, insques à l'an ans. 1606; auquel il trespassa, le 8 d'Octo-

Capitaine



## GVILLAVME LOYS, Conte de Nassau, Catzenellebogue, Viande, Dietz, & c. Gouverneur de Frise, Grouningues, & c,

Asquit à Dillenbourg le 13 de dot les tesmoings sont les Estats, come Mars de l'an 1560. Il espousa le 2 faits pour leur service, le Pr. Maurice ce semarie a deceda le 23 de Iuillet de l'an 1588, à Anne d'O- Leevvaerden en Frise; & y fut enterré avec grande suite au temple des Iacopins. La vie de ce Conte, accompagnée d'un nombre infini des vertus, & sur tout de pieté & courage tresgrand, & admirée de tout le monde. Sa prudece est incomparable & ses entreprinses inimitables, son sage conseil se void parmy ses affaires, & ses actes valereux donnent le lustre à tous faits heroiques; actes à la verité excellens qui font craindre les ennemis, contraints à faire hommage à son espéc, & obligent ses amis à l'aimer come protecteur de eur liberté: actes, non vains & controuvez á plaisir: mais dot il porte les marques, escritesde

de Novembre de l'an 1587 Anne, fille grand Capitaine, come spectateur, & les deson oncle Guillaume Prince d'Oran deson oncle Guillaume Prince d'Oran- soldats, estans à son service. Il est vray Ser a He ge; laquelle ne lui fit nulsenfans; ains qu'il a esté fidele copaignon de son Ex-valeurent cell. le Prince Maurice, és guerres, expeditions & entreprinses: & voicy assez de quoy le louer. Mais disons en peu de mots, ce dot la louage est deue à luy tout seul, ses assauts & faits genereux. Il eut en l'an 1 5 8 9 une entreprinse sur Delfziil. qui luy failllit: mais il s'investit par force de l'Isle de Reyde, située non long d'Embden, & l'environna de rampars. Le 21 d'Octobre de la mesme annéeil print une grade forteresse, située à l'emboucheure de Rediep, qui emporta gia- Blegeau dement à ceux de Frisc. Il fut blessé d'un ventre. coup d'arquebuse au bas deson ventre, la playe estans sans danger de lavie, en l'an 1592, le 7 de Septembre; quand son Excell. ayant assiegé la ville de Coeson sang, & asseurées parses plaies: faits vorden, Verdugo tascha à la desassieger

du rempart de Grambergue & d'autres; mention honnorable. fortifiant par ce moyen les villes de Coe-Auailla. Il gaigna de mesme le chasteau de Wedde & autres Forteresses là autour. De sorte qu'il se rendit maistre de la Bourtaigne. Les curieux pour sçavoir le restant de ses faits s'addresseront à l'Histoire d'Emanuel de Meteren; ou

Ilse saisten l'An 1,93 le 29 d'Aoust bien aux Lauriers de Nassau, quien sont

Iean: qui succeda à son perc au gouvorden & Ootmarsen; lesquelles il avi- vernement de Nassau, & autres Contez, duquel sera parlé cy aprés.

George: : qui a cspousé Anna AEmilia, fille de Philippe, Conte de Nassau & Sarbruck : laquelle luy a enfanté quatre fils, Philippe (qui est mort à Paris aagé d'envi-10 16 ans George, Louis Henry, & Albert.



## PHILIPPE, Conte de Nasau, Vianden, Dietz, Dillenbourg, Gouverneur de Niemegue, & c.

E St né à Dillenbourg. Il a csté grand té. La mesme année en hyver, le Conte Meteren de Mansfeld assembla une armée sur les lib. 17. exploits de guerre, à executeravec quel- frontieres de France, afin d'empescher le fol. 940 que soldats, estantenvoyé quelque part, passige d'Allemagne & Italie. Les Estats qu'en la presence & compaignie de son Generaux, & son Excellence ayans reçeu s'en ve ans Excell. de telle sorte qu'il n'a non scule- les nouvelles, envoyerent le Conte Phi-pays de ment espandu son sang: mais mesme lippe avec quatre cens hommes au pais avec quatre consacrésavie pour le bien & la liberté de Lutsenbourg, afin de se saistr de S. Vit, cens homes. de ces pais. Sa magnanimité & grand e- ou quelque autre place: ce qui ne reussit sprit luy donnerent quelque degré d'ho- pas. Toutesfois il y pilla force villages neur: Son Excell. & les Estats Gene- & hameaux en Brabant; & les rengea raux le firet pour ce regard, en l'an 1593 soubs contribution. Et ayant gaigné Gouverneur de Nimmegue. Duquel force chevaux, argent, & autre butin, il gouvernement il s'est dignement acqui- retourna en son quartier sans dommage.

a fes Leserens

gë ass

de Gueldres sans dommage.

Meteren

Grol, Mont-dragon & le conte de Beruirons de Vlft. La ville de Grol estant deliuré, Montdragon voyagea le 30 Docteurs & chirurgiens y presens, les vers la Lippe; & vint à Bislich, y faisant ont soigneusement pense: mais leurs alte, iusques au 4 d'Aoust: & delà s'en al- playes estoient mortelles. Le conte Phila vers Dinslaken. Le Prince Maurice lippe mourut la premiere nuit, & le conle suiuit auec son armée, taschant à gai- te de Solms le suiuit trois iours apres. gner quelque aduantage sur lui; ordon- Leurs corps morts surent amenez à Bifsous la conduite du conte Philippe, ac- & y enterrez en l'Eglise Cathedrale. Le compagné de ses freres, les contes Er- conte Ernst de Nassan paya la rençon de

En l'an 1595 on le renvoya au mesme la Lippe; &c. Montdragon aduerti de Chevanti païs. Il se ioignit au Duc de Bouillon, tout part quelques sentinelles du Prince vers la fon neveu : avec leguel il print lyons. son neveu: avec lequel il print Ivoys, Maurice, se renoit sur ses gardes, & rete- le seave Mont-medi, Virton, la Frette, & autres noit ses viuendiers. Le conte Philippe places. Les gens de Mansfeld l'attrap-perent par embuscade & l'assaillirent, le blesserent, tuerent 60 chevaux & prin-de principal de l'assaillirent, le blesserent, tuerent 60 chevaux & prindrent deux capitaines: ce qui arriva au ta la troupe, accompagné sculement de païs de Lutsenbourg, au mois de lan- son frere & cousin, & 75 lanciers du vier. Le duc de Bouillon s'en vengea Drost de Salland? print vn chemin matost après, defaisant onze cornettes de rescageux, afin de s'enquester du droit Blosso cheuaux de l'ennemy. Ne pouuant rien chemin : qui le rendit à l'ennemi; le-prins faire en Lutzenbourg, il resolut de re- quel il chargea viuementauec les siens. [17] [27] tourner au païs bas: & de fait enuoya Mais l'ennemi estant plus fort l'enuironson frere le conte Loys Gautier auec les na auec les siens. Il fut griefuement gens de pied le long des frontieres de blessé au ventre, & son cheual porté par Hainaut vers Diepe, pour s'embarquer terre. Son cousin le conte Ernst de vers Zelande. Lui mesme auec les che- Solms receut de mesme vne grande vaux passa par Dillenbourg vers le païs playe; à la fin furent prinstout deux. Le conte Ernst de Nassau se sauva, rompat La mesme année le 4 de Juillet, son le bataillon: mais fut prins prisonnier Excellence, ayant assiegé la ville de depuis. Les autres troupes du conte Philippe arriuées, assailliret l'ennemi furigues le suiniret auec vne grande armée, ensement. La perte estoit grande force: pour secontirla ville. Son Excellence ce chefs demeureret, & furet blesses, de part fachant, remua son camp le 25 dudit & d'autre. Du costé de Nassau demeuret, mois, craignant d'estre enuironné des outre lesdits Seigneurs encores 128. 24 ennemis, tiravers Lochem, & sitasseoir cheualiers tuez & 83 prisonniers aucc Est am son camp le 28 pres de Selvvilden, és en-messieurs les Contes, qu'on amena à a Berth Berck: ou ils furent bien traitez. Leurs y mourm nant pour cest effect le 2 de Septembre lich au camp de son Excellence, le 6 de Est mil vne escarmouche avec 520 cheuaux. Septembre, & depuisenuoyez à Arnhem and nest, & Loys Gautier; afin d'empescher 10000 Francs. Voyci la fin deplorable le secours demunition de l'ennemy? lui de ce grand capitaine, dont la louange couper ses aduenues, & le chasser vers ne mourra iamais.

ERNEST

lib. 18.

fol. 129.



ERNEST CASIMIR, Conte de Nassau, Vianden, Dietz, Catzenellebogue, Dillenbourg, & c. Marschal de l'armée des pays Vniz,

d'armes sont fort remarquables & signalez, son Excellence mesme l'a bien souvent veu, l'espée au poing, faire des grandes choses. Sa magnanimité s'est monstrée en la presence de ses freres, & Estats generaux, à l'instance du Duc Iu-Senva en le de Brunsvig, afin de s'enseruir com-Brunfaig en le de Brunsvig, afin de s'enteruir com-An destre me General de l'armée qu'il avoit en me: Son Excell. & la maison de Nassau Republique de l'armée qu'il avoit en & les Estats Generaux luy firentun hongeneral de campaigne contre la ville de Brunsvig. Mais y arriuant, trouna la ville recon- norable recueil; luy faisans grands fcquelque seiour en Cour, il retourna vers Seigneurs Messeigneurs les Estats Ge- campfaire bonne garde des frontieres neraux, & son Excell. le Prince Maurice du pais: où il se tintencores à present.

NAsquit à Dillenbourg. Ses faicts l'esseurent & firent Mareschaldel'armée des Païs Vnis, en recognoissance de ses Est fais actes valeureuses, & fideles services au Marsschal danger de sa vie. Estant orné de ce tiltre, vinces, és il s'en alla derechef au Païs de Brunsvig, ssoufala le 14 de Febvrier & y espousala fille du sille du Dub suscitation de Brunsvig la particle la Particle de Brunsadmirée de ses soldats. Le 18 de Feb- susdit Duc de Brunsvig, laquelle le Duc suig. vrier 1606, fut ce Conte depesché au avoiteue d'Elizabeth, fille du Roy de Dapais de Brunfvig par la commission des nemarck. Ceste Duchesse avoitune coté pour son dost. Il arriva le 8 de Nociliée au Duc. De sorte, qu'ayant fait slins, & banquets. Ayant passé quelques jours en joye & liesse, il se retira à Arnces païs-cy. Au commencement de Fe- hem au païs de Gueldres, pour y faire Vrier de l'An 1607, les tres puissans sa demeure, & comme Mareschal du

Early European Books, Copyright © 2011 ProQu

vers!'en-

Blessed



# Loys GAVTIER, Conte de Nasau, Vianden, Dietz, egc.

dés sa tendre jeunesse enclin à faire retentir la renomée de son tres-illustre nom, par son courage & ses faits d'armes, choisit pour se faire avec ses freres, le parti des Estats, & se rengea au service deson Excellence; y faisant preuve de sa vaillance. les marques en sont encores fresches. En l'An 1 596 le Conte d'Essex au nom de la Royne d'Angleterre, & le Sieur Iean de Duivenvoirde, gaigner tetre, & lesieur lean de Durven, onde, Calis Ma- Admiral de Hollande, au nom des Estats linen l'an Generaux, furent envoyez avec une flotte en Espaigne, pour endommager le Roy au possible. En ce voyage le Conte d'Essex essent & fit le Conte Loys gene-Defait une ral des gentils-hommes, qui de leur bo compagnie grése joignirent à ceste arméenouvelle. desbevaux ayant accepté la charge, il ayda à gaigner l'Isle & laville de Calis. Malis; & fut des premiers dans la ville. Il s'acquita vaillament au siege de Berck, en l'An iceux le Lieutenant, qui respondit pour la 1597; & fut blessé à la jambe. Le 16 Novembre 1598 il s'embuscha par le commandement de son Excellence avec du Conte de Bergues: laquelle il porta à

Asquit à Dillenbourg. Ce Prince 400 chevaux & 500 pietons ès environs de Doetechum, afin de defaire certains 300 hommes; qui journellement sortans de la ville faisoyent des fassines pour fortifier leurs rampars. S'y estant tenu quelque peu de temps n'aperceut pas 300 hommes: & ce d'autant qu'une compaignie de chevaux de ceux de Lochem faisovent ce mesme jour une course. Le Conte ayantentedu qu'ils avoyet pris le chemin d'VIft, renvoya les gesde pied & les poursuivit avec ses chevaux, mais il ne les sceut attrapper, qu'en la Court de VIft; ou ils avoyent fermé & levé le pontlevis, pour se defendre. Le Conte ce voyant sit mettre pied à terreà quelques uns, & se s'aisir du pont. Ce qui estatreusii,il assaillist l'enemy à la veue du Conte Henry de Bergues, & du Cap. Gilles, qui estoyent à VIft: en tua quelques uns, print 39 prisonniers, & entre rançon des chevaliers, gaigna 62 cheyaux, & une baniere neuve de la couleur

done

Ayde à

son Excell. en signe de victoire. Quand ville de Berck, selon la resolution prinse en l'an 1599. l'Admirante d'Arragon estoit en l'se de Bomel, le Conte Loys fut commandé le 8 d'Aoust, de se transporter avec dix-sept compagnies de chevaux en Brabant, afin de surprendre quelques chevaux de l'ennemy, & ruiner tout ce qu'il pourtoit. Il fit jetter un pont sur la Diese entre Crevecœur & Bois le-Duc. Il y pensoit rencontrer 300 chevaux du regiment de Don Iuan de Bracamonte, qui avoyent convoyé le Marquis de Burgau, de l'armée Efpaignolle jusques à Bruxelles: mais cela luy faillie, d'autant qu'ils avoyent prins un autre chemin. Passa en outre en Brabant, il print 250 chevaux de somme & de trait & retourna aveciceux sain & sauf au camp. Le 30 d'Aoust il entreprint derechef une expedition en Brabant avec 10 cornettes de cavallerie. Mais i canciny ratirappe.

la Linga. vec20 compagnies de gens de cheval en Mais l'ennemy l'attrappa, & l'assaillit aun endroit appellé Lange-stract. Il se defendit courageusement. Mais nonobstät sa defence genereuse, l'ennemy tua & print quelques cens de ses chevaux, les autres se sauveret passans la Meuse. Nonobstant ceste perte, ils ameneret de Brabant 25 prisonniers, & 200 chevaux de charette. Le 23 de lanvier 1600 il print Prachien. Wachtendone d'emblée : laquelle il aavec le Colonel Edmond la Ville de 4602. Victuailla depuis, & la fortifia, y mettant bonne garnison. Il espousa le 7 de Iuin 1601 à Arnhem Anne Marguerite, Con-Epule, tesse de Manderscheyt, vefve du Conte conf de Valckensteyn & Bronck, qui fut trai-Pilka. Breusement massacré, contre la foy promise, des gens de l'Amirante d'Arragon, tyrannisant és païs de Cleve & Bergues. Les nopces se firent à Arnhem avec grande pompe & mignificence. LeConte de Solmsdonna au nom de la Contesse l'espouse le premier banquet extremement sumptueux, le 7 de Iuin: Son Excell. le deuxicsme, le 8 duditmois: Le Conte de Hohenlo le troissesme, au 9 & au 10 dumois. Le Conte Loys l'espoux dressa le quatriesme & dernier: Son Excellencen'y assistoir pas, estant parti le jour de

entre Messeigneurs les Estats & son Excellence. 1602 au commencement de Novembre ce Conte, general de trente. Fait une trois compagnies de cavallerie, & douze Lutiencens pietons, sous les Colonels Edmond, bourg. Gistelles, Dommerville, & Marquette, fit une course au pais de Lutzenbourg, ravageant & exactionnant le tout en un mois, mettant les feux & embrasanr les maisons & chasteaux de ceux qui refusoyent à payer la rençon; & contribution. En recournant ils amenerent force prisonniers, de qualité nobles & innobles, & entre autres l'Abbé de S. Hubert: qui se rachepta par une grande rançon. Voicy un eschantillonde ses grands & admirables faits d'armes: Nous passons Mourt deles autres sous silence, à cause de la brief-vant l'Es-veté. Sa mort inopinée & fort regrettée sous de sous d de tous, advint en l'an 1604: quand son Excellence avoit assiegé l'Escluse. Auquel siegeil endura grande incommodidité de la pluye; qui luy causa une maladie, laquelle l'emporta.

Isabeau, Contesse de Nassau, &c. eut pour mari Philippe, Conte de Nassau & Sarbruck.

Iuliane, ayant espousé Adolphe, Conte

Marie, mariée à Iean Loys, Conte de Nassau, Weysbade & Idisteyn.

Machtilde. AEmilia, morte & enterrée à Dillen- Du trois-

bourg. Iean Loys, Conte de Nassau, Dietz,

& Vyanden,&c. nasquit au Chasteau de Dillenbourg.

I E A N, Conte de Nassau, Catzenelleboge, Dietz, & Viande, &c. deuxiesme fils du vieil Conte Iean sus-mentionné, est né en la maison de Dillenbourg, & a succedé a son pere au gouvernement de la Conté de Nassau & des autres Contéz & Seigneuries. Espousa és premieres nopces, Magdalaine, fille de Samuel Conte de Waldecq, & vefue de Philippe, Conte deHanau, engendra d'icelle neuf enfans, comme nous verrons cy apres; ceste Contesse de Waldecq estant decedée il a pris devat vers son camp, qui estoit en s'Gra- pour sa seconde femme, Marguerite filven weert, tout prest pour assieger la le du Duc de Holsteyn, de laquelle il

Du fectood lict.

eut aussi plusieurs enfans. Or ce ma-ment instruits & façonnez au manic-gnanime Prince estant tresdesireux ment des armes. laquelle ordonnance, d'employer son genereux courage & se & tresgenereuse & profitable, a aussi rendre renommé par les armes, s'est des quand & quand esté ensuivie des autres son leune aage addonné à la guerre: en Princes voisins, nommément du Lantlaquelle il s'est, tellement sait valoir, grave de Hesse, & du Conte Palatin de que par le Roy de Suede il a esté con-Rhin: lesquels à son exemple, ont aussi stitué & ordonné General de toute son fait armer & saçonner leurs suiets. armée, dont il s'est aussi acquitté avec Nous pourrions icy adiouster plusieurs gran le louange, par plusieurs belles en- autres choses memorables touchant ce C'est ce Conte Iean qui le premier or- autre part, nous nous contenterons de & bourgeois suissent arméz, & diligem- à parler ausside ses enfans.

treprinses & autres hauts faits d'armes. Conte:mais d'autat que nostre but tend donna & commanda que tous ses suiets ce que dessus, & viendrons presentemet



IEAN ERNEST, Conte de Nassau, Catzenellebogue, Dietz, eg Vianden, egc.

Ils aisné du Conte lean susdit, desi-reux d'ensuivre les traces de son pe-veue & compagnie tant de son Excell.le Enfans des re & autres predecesseurs, & esquillonné Conte Maurice, comme de ses oncles, d'un desir ardent d'acquerir honeur & cousins & autres amis, il a en plusieurs nomée par les armes, s'est dés qu'il estoit exploits, & belles entreprinses & renencores bien jeune venu employer és contres, souventes sois fait preuve de sa

sagenerosité & vaillantise, cause que par toute louange, & n'a doubte qu'avec le le Conte Maurice a esté esseu & choisi temps, par Messeigneurs les Estats Genepour Colonel du Regiment des Walons raux, & par son Excellence, il ne soit en-

autremet nommé les Nouveaux Guex, cores promeu & advancé, en toutes aus'en est jusques à present acquité avec tres charges & dignitez honorables,



# I EAN, Conte de Nassau, Catzenelleb. Dietz, & Vianden, &c,

ce & compaignie de son Excellence le nettes de cavallerie. Conte Maurice, qu'autrement, il s'est avec grande louange, trouvé en pluheurs Chrestien de Waldecq. exploits, rencontres, & belles entreprin-

Es son jeune aage s'addonna à la ses: tant que finalement en l'an 1614 guerre enHongrie, afin d'y exercer s'estant par l'adveu de sadite Excellence son noble courage contre les Turcs, en & de Messeigneurs les Estats, acheminé nemis hereditaires du nom Chrestien. au service du Duc de Savoye, il a parleaussi s'y est il comporté en telle sorte, dit Duc esté ordonné de son ordre de que par le Gouverneur general de sa Ma- l'Annonciade, & creé Marquis de Mont jesté Imperiale, il a esté advancé & este- Cavelli. Ayant par le Duceste envoyé vé pour commander sur certaines com-pagnies. Puis aprés est venu pardeça les requerir de secours & assistence, il s'en s'employer és guerres de ces Provinces est au mois de May dernier retiré vers unies du païs bas. la oú, tant en la presen- Savoye, accompagné de quelques cor-

Elisabeth, laquelle a espousé le Conte

ADOL-



# ADOLPHE, Conte de Nasau, Catzenellebogue, Dietz, 65 Vianden, Esc.

offre deson espée (à l'exemple deses fre-Vint au ferles Estats de ces pais, pour yasseurer & monstrer son courage invincible, & par oncle, dont il portoit le nom. La fortune favorisant ason desseing, son Excellence l'envoya avec quelques compaignies au païs de Lutzenbourg, afin d'y

lever & exactionner par droict de guerre les contributions, lesquelles les villages & chastcaux dudit païs refuserent depayer, combien qui'ls l'eussent promis & accordé. Le mal est, que son bonheur ne dura guerres. Car ce jeune Prince, brave de courage, fut accable & tué de ceux

St né au chasteau de Dillenbourg.

Estantencores jeune, il porta & fit

cheptée par sa mort. Et voicy le discours

plus au long. Le Conte Adolphe de Nassau ayant res, oncles & cousins ) à Messeigneurs obtenu congé de son Excellence d'aller Lecu courrir le paisennemis, est monté à mat cheval à Nimmegue, lieu de se garnison, sentos ainsi ensuivre lestraces de son grand le 7 de Novembre 1608, ayant avec soy 300 cavalliers de sa garnison, & 50 de la ville de Grave, avec lesquels il passa la Meuse prés de Gennep & puis la repassa derechef prés de Maseyck, prenant un chemin, proche de Maestricht par le pais de Luxenbourg, sans rencontrer aucun ennemy, hormis 60 foldars deRhin-Berc, qu'il trouva & desfit prés de la ville de Meurs: mais les avant relaschez sous parole du Conte de Meurs, poursuivit sa pointe, passant outre, à la veue de la vilde Berck. Son lang, espandu au service de le Rhin-Berck, tant que passé pardelà nostre patrie, ne nous permet pas detai- Santen, il print logis en deux villages, le re sa louange & victoire obtenue & a- Capitaine Cronenburch avecles com-

compagnies du Conte de Hohenlo, de Cadet, les cavalliers de Grave, ayant pris logisen l'autre, nommé V Vanum. Or advint que les soldats, auparavant relaschez, firent incontinet entendre au gouverneur de Rhynberc, Antonio d'Avila, que le Conte Adolphe n'avoit avec soy, tout au plus, qu'environ 150 ou 560 chevaux, desia fort recreus & travaillez; & qu'il devoitherberger la nuict és villages susmentionnez surquoy le Gouverneur, desirant grandement de les attrada incontinent au Capitaine Standley Rhinberck gnols de sa propre compaignie, 60 Wale Cornet & beaufrere de Brifigel avec teau. Le Capit, Cadet marchant avec 20 gendarmes à pied; le fils de l'Admipareillement quatre Capitaines refor- tre quelque peu en deça le Rhin, là ils ber & Billings, quatre port enseignes, d'environ 300 hommes, tous à pied sans Nailer, Kooke, Dracc & Standley, avec aucuns chevaux; qu'aussi il est saissi de environ 20 qu'ils appellent Entretenidos, quelque crainte. Cause que le Conte Atout de nation Angloise, excepté enco- dolphe incontinent se resolut de l'aller res 20 soldats de toute sorte de nation, attaquer au village mesmes mais n'ayat lesquels voulurent aussi estre de la partie, avancéque bié peu, voici qu'il descouvre come aussi quelques 7 ou 8 bourgeois, l'ennmy sortat en ordre hors du village, desireux d'avoir part au butin avec les pour aller vers le Rhin, marchant le musautres : tout ensemble avec leurs chefs quettiers de front, & les arquebusiers & (quiestoyent 4 Capitaines, 5 Lieutenas, les prisonniers messez parmy les pic-& environ zi tant sergeans que corporaux) faisans une troupe d'enniron 786 estre à leur grand prejudice, commande hommes; qui commencerent à marcher au Capitaine Cronenburch, ensemble sur les dix heures au soir, avec charge & aux cavalliers du Conte, & autres, juspatente expresse de la propre main du quesau nombre de soixante cinq,qui a-Gouverneur sus nommé, d'aller assailler voyent des loges pistoles, de descedre de leur chevaux, avec instruction de l'ordre villagede, bien adviser de nese sourrer en quelque qu'ils auroyent à suivre en l'assault, doninconvenient Standley estant approché ne charge au Capitaine Cadet, de char-

Pagnies de Ryhoven, Schwichel, & Rat- des chevaux, il n'y avoit nul guet ni senlef, estans logez au premier, nommé Fi- tinelle, tout en un instant se jetta sur le nen. Et luy, à sçavoir le Conte, avec les premier village avec grand cry & horrible bruit de tambour & trompette, & arquebuzades : la pluspart des cavalliers trouva moyen d'eschapper, de sorte toutesfois que l'ennemy gagna quelques 40 a 50 chevaux: delà il se transporta en haste sur le cimetiere du village, lequel tout alentour estoit clos & enfermé d'une bonne & forte haye. Ceux de l'autre village, dés qu'ils ourrent le bruit des arquebuzades, furent bien tost resveillez. Le Conte Adolphe, commandant qu'ils eussent tous à se mettre hastivement à per, & en tirer quelque advantage, man- cheval, & aprés avoir un peu consulté avecle Baron de Dokna, Lieutenant de (fils de ce Colonel Standley qui trahist la compagnie du Conte de Hohēlo, quel Accourt Deventer) de les aller chercher; luy assi chemin ils auroyent à prendre, pour de pour les se gnant à ceste sin 120 Anglois, 40 Espais rechef surprendre l'ennemy à son re-courir. tour, & delivrer les prisonniers, marlons du Capitaine Bourbon, & 150 fol. cha à la main droite entre Santeig & le dats Allemans, tirez tant des compai- village qui avoit esté assailli, prenant sa gnies de la ville, que des forts d'alen- route vers le Rhin, presupposant que tour; ausquels s'adjoignirent encores l'ennemy n'estoit pasvenu là par bales siens du costé de la main gauche. De ral Passman, auec : 6 matelots, Vlenspie- sorte que ces deux troupes peu aprés se gel, le Lieutenant Vané avec 20 soldats; vindrent à rencotrer & joindre l'un l'aumez, a sçavoir, Studor, Keynt, Twindy, entendiret par les cavaliers qui estoyet Waster, deux Lieutenas reformez, Lim- eschappez, que l'ennemy n'estoit que quiers . ce que le Conte jugeant devoir de ces deux villages, à 3 heures de matin, ger quand & luy sur l'ennemy. Ce temps & remarquant, qu'à cause de la lassitude pendant l'ennemy marchoit en avant c ij

Est pour-

Survipar

versun large champ, proche du village, pas fort serré, se fourre au dedans tout lequel estoit clos d'une haye, laquelle serjournes pour la grade se four se propres gens darmes pour la grade se four se propres gens darmes pour la grade se four se propres gens darmes pour la grade se four se propres gens darmes pour la grade se four se propres gens darmes pour la grade se four se propres gens darmes pour la grade se four se propres gens darmes pour la grade se four se propres gens darmes pour la grade se four se propres gens darmes pour la grade se four se propres gens darmes pour la grade se four se propres gens darmes pour la grade se four se propres gens darmes pour la grade se four se propres gens darmes pour la grade se four se propres gens darmes pour la grade se four se propres gens darmes pour la grade se four se propres gens darmes pour la grade se four se propres gens darmes pour la grade se four se propres gens darmes pour la grade se four se propres gens darmes pour la grade se four se propres gens darmes pour la grade se four se propres gens darmes pour la grade se four se propres gens darmes pour la grade se four se propres gens darmes pour la grade se four se propres gens darmes pour la grade se four se propres gens darmes pour la grade se four se propres gens darmes pour la grade se four se propres gens darmes pour la grade se four se propres gens darmes pour la grade se four se propres gens darmes pour la grade se p cercher quelque ouverture, pendant res qu'il se defendit d'un singulier couraquoy l'ennemy avec ses musquettiers & ge, toutes fois tout en un moment le voiarquebusiers leur envoye une aspre saluë, sans toutesfois leur causer aucun mal par faute de bon ordre. La premiere ouverture pourentrer au camp est trouvéc, mais si destroitte, qu'il n'y pouvoit incontinent se trouve avec leurs picques passer qu'un cheval à la fois.le Conte Adolphe commande au Capitaine Cadet de playes, à sçavoir l'une dessoubs l'esd'y passer avec sa troupe en trois esquadrons; à sçavoir le sien, & le demeurant des copagnies de Ryhove & de Schwichel: le Conte Adolphe passa outre vers l'autre ouverture; laquelle il trouve tout aussi estroitte que la premiere: poussa ce neantmoins luy mesmeen personne le premier dedans; voit que l'ennemy se tient en ordre, ayant en front une haye, & à costé droit un fosse coulant tout du long de leur ordre, jusques à ce clos avec un droit coing à la grande haye: de sorte que de ce costé là ils estoyet entieremet couverts & gar ētis. Come desia jusques à 30 chevuax estoyet entrez par l'ouverture avec le Conte Adolphe, il desire entierement d'attacquer; notamment confiderat que l'ennemy luy envoyoit force musquettades, mais estant exhorté par son fourrier de patienter quelque peu, tant que toute la reste de troupe fut entrée, il s'arresta, disant, A la mienne volonté que desiails fussent tous entrez. Sur ce, aprésavoir exhorté son Lieutenant de faire que ceux de derriere suivissent fidelemä, que quand à ceux de devat luy mesmes en auroit le soing; incontinent, s'estant enfonsé le chappeau en la teste, Or sus, dit il: donne les esperons, se tourne silong temps vers la main droite qu'il parvient au derriere de l'ennemy (auquel il vouloit conpper passage, & empescher le retour vers le cemitiere) fur ce descharge sa pistole; & se destournant à costé gauche, jette sa pistole par encore par ceste cheute à la joue droite terre, desgaine son espée, la quelle tenant en sa main gauche, & l'autre pistole en la droite, approche de ses gensdarmes, qu'il encourage & conduit à la charge, les de- l'ennemy) qui avoit veu le Côte Adolphe vançant luy mesmes de quelques pas: & combatre, & tomber dedans le sosse voyant un rang d'ennemy, qui n'estoit s'escria au Corporal de Cronenburg.

empeschoit les cavalliers de forcer droit sumée, qui leur voloit aux yeux l'ayans en perper fur l'ennemy, ains les contraignoit de entieremet perdu de veue de torte qu'o l'emum, la toutalentour environé de l'ennemy: & come ainsi soit qu'il n'estoit couvert de son harnois, lequel son page par grade Est navil hastivité avoit oublié de luy apporter) ments & espées percé & navré d'une infinité paulier du costé droit tirat vers le cœur, l'autre dessoubs l'espaulier gauche jusques à la costé, l'une & l'autre avec des picques, encores d'une espée en la fesse droitte tirant vers le dos. Surquoy perdat un peu ses forces, il commença de pancher du costé droit de son cheval, & alors recent un coup d'espée sur la teste allant d'une oreille vers l'autre, puis un autre coup derriere l'oreille gauche, puis un autre au frot, au dessus du sourcil de l'œil droit, puis un coup d'estoc dessoubs le mesme œil, un autre coup à la jointure de la main droite, un coup en la levre inferieure, & encoreun coup de picque au dessous l'espaulier droite, passat tout outre jusques à los: tous lesquels coups il receut avec un grad courage sans parler un seul mot, ni faire la moindre chose, qui fust indigne d'un cœur vrayemet noble & genereux. Sur ces entrefaites, l'ennemi est chargé de tous costez, en derriere par la copagnie du Côte Adolphe, de costé, par celle du Conte de Hohenlo, au devat par le Cap. Cadet, le Cap. Croneburg avec les siens, qui estoyet à pied assaillat aussi l'ennemy, partie en derriere, partie de costémes mes avec des picques de l'ennemy, lesquels les soldats empoignoyet pour s'en servir, cause quel'ennemy toba en tel desordre, qu'ils se retirerent, marchas à reculons devers le fossé; das lequel aussi le ConteAdolphe vint à se reverser avec son cheval, se blessat enjusques au néz, sur quoy, un certain gend'arme de la comp. de Swichel nomé Walrave) prisonnier entre les mains de nommé

rir, a lequel fin il accourrut en haste, & trouvant le Conte couchant dans le fossé à la renverse, avec la teste sur le bord, les pieds & bras estendus, son cheval mort à son costé, lui avança la main & le tira de là avec l'aide d'encores un qui y survint. Le Conte ayant vomi quelque peu, requist Erke de ne l'abandonner, promettant de l'en recompenter, si Dieu luy cétinuoit la vie:ce qu'aussi le susdit Erke luy promit, en advinst ceque pourroit. Et apres qu'il eust esté porté environ 10 ou 12 pas arriere du fossé, & qu'on taschoit de le porter plus avant, dit, qu'on le laissast là, que sa teste lui faisoitgrad mal. Erken donc s'asseit dessoubs un saule, prenant la teste du Conte sur ses genoux. Ce temps pendant les cavalliers continuoyent en un furieux combat contre l'ennemy, qui se defendoit le mieux qu'il pouvoit : mais se joignas & pressans l'un l'autre de telle façon qui'ls ne pouvoyent plus se servir de leurs armes, ceux de derriere tombans à la foule dans le fossé jusques à le remplir; ce malheur encores leur furvenant d'autre plus, que leurs mosquettiers à chaque fois qu'ils avoyent desdonnoyent bon moyen au cavalliers de les attaquer & harasser. Les cavalliers estans ainsi fort occupez, qui à tuer, qui à butiner & prendre à rançon, survint un bruit que le Conte Adolphe estoit devengeance en leurs cœurs, qu'ils se jurerent l'un à l'autre que cestuy la seroit reputé pour meschant lequel d'entreux sauveroit la vie à un seul de l'ennemy. tellement qu'on ne cessoit de tout tuër sau fil de l'espéc sans que ni per prieres, ni per aucune rançon, ores que grade & excessive, ils peussent obtenir aucune misericorde; peu en estans eschappez

nommé Erke (l'ayant apperceu de l'au- dant estoit tousiours aux pieds d'Erken tre costé du fossé) qu'il cust à le secou- dessoubs le saule, jusques à ce que son valet de chambre l'ayant trouvé en si Ses gens ont povreestat, courrut en toute haste vers la vissoire le barbier du camp. attendant lequel, & vengent plusieurs officiers le vindrent saluër l'un la mo e de apres l'autre. Puis estant transporté en leur Mais une maison rustique, distante d'environ stre. deux jects de pierre, fuit illec pensé & bandé, non pas toutesfois sans tresgrandes douleurs & foiblesses, lesquelles de moment en moment s'augmentoyen; notamment d'autant qu'ayant auparavant esté fort eschauffé du combat, il estoit sur ce tombé au fossé en l'eau froide, laquelle lui avoit tellement osté toute chaleur naturelle, queni par feu, in par abondance de convertures il n'estoit possible de la lui faire revenir; joint aussi que par ceste occasion les playes n'avoyent peu saigner qu'au dedans du corps. Ses forces doncques se perdoyent peu à peu. Per fois l'oyoit on jetter des se sont de plus en plus laissé surmonter, grands souspirs, & dire O Dien; & aux assistans, Priez, priez pour moy. Les playes luy ayant esté bandées, ils le mirent surune civiere en intention de le porter en la ville de Santen mais apres s'estre une fois ou deux escrié O Dieu, il rendie l'esprit en chemin, environ une heure & demie apres la desfaict, estat aagé de chargé, se retiroyent parmi les picques; 22 ans & 3 mois. La douleur qu'apporlesquelles à ceste occasion estans con- ta sa mort, cousta la vie aux prisonniers Le Gonze traintes de demeurer dresses en haut, qui estoyent demeurez de reste : lesquels la desfaitte, de sang froid & contre l'ordre militaire furet saccagéz par les gensdarmes. Entre ceux là y avoit un Sergeant & six soldats Allemands:dont encores les deux estoy. ent d'auparavant blessez mortellement. mort: qui causa telle tristesse & appetit Du costé des cavalliers ni en cut que 8 de tuéz & enviro 20 de blessez. Le corps du Conte Adolphe fut (par faute d'autre comodité) mis sur une charette & porté à Nimmegen.là ou(comme en plusieurs lieux) il fut deploré d'un chacun, notam-& saccager; plusieurs braves soldats pas- ment parles gedarmes, lesquels le regrettoyet extrememet. Le Gouv. de Rhynberc, avant eu nouvelles par ceux qui dés le comencemet estoyet retournez avec les chevaux pris à la premiere messée, que per un fuitte, n'en estás reservez que 20 son entreprinse avoit bien succedé, seit, qui furent retenus personniers & eurent en signe de triomphe, tirer un coup de la vie sauve. Le Conte Adolphe cepen- canon vers ceux de Venlo: lesquels au e iij

mesme instant luy respondirent : mais mer, VVilmot, Gomer, Broven, Graquelques peu d'heures apres, ayant les ven, Albacker, Noover, Dudley, Orel, fuyards recogneu le contraire, n'estoit Dinges; & avec iceux aussi le beaufrere pas en petite perplexité, s'estant à grand de Brisigel, & autres officiers, jusques au peine reservé autant de soldats quillui nombre de 10 ou 12. tous lesquels, comestoit de besoing pour asseoir les gar- me aussi tous les Espaignols, ayans avec des. Cependant il envoye promtement de pontons & charettes esté appostez decertains pontons pour r'apporter les morts, qui furent plus de 600. hommes, dont les 127 furent tirez hors du fosse. Entre tous ces morts y avoit le Capitaine Roland Standley, chef de la trouppe, Capitaine Bourbon Walon, Capitaine la Buye Bas Alemand, le jeune Passman, les quatre Capitaines reformez Anglois, nommés ci dessus, en oultre VVinser, Lieutenant du Capitaine Standley, & Billings? Lieutenant de son frere Capitaine Billings, qui estoit demeuré malade à Rhynberck; encores deux Lieutenans reforméz asç. Limber & Niculat, parcillemet le Lieutenant du Cap. Bourbon, & celui du Cap. Collant: item le port-enseigne de la compaignie du Gouverneur Standley, le frere de Billings, le port-enseigne du Cap. Billings, quatre port-enseignes reformez, asc. Nailer, Kooke, Draeck, & Standley, avec encores 20. entretenidos de la mesmenation Angloise asçavoir Hovel, phe de Valckensteyn. Masquel, Houvvard, Barnes, Varnye, Oulie, Wiseman, Ionger, Briant, Pal-

l'ennemy.

dans la ville de Rhynberck, y ontesté enterrez: des autres, passans le nombre de 500, y en eut 100 enterrez au cimetiere du village susmentionné, & autres 400 sur le lieu mesmes de la desfaitte. L'on en trouva aussi parmi les morts quelques 56 qui seulement estoyent blessés, & 14 de sains & entiers: tous lesquels ayans simule d'estre morts parmi les autres, se sauverent par ce moyen la vie. Voila le vray recit de ceste rencontre advenue au lieu susdit se 17 de Nov. de l'An 1608. Six jours apres asç. & 23 du mesme mois sut dans la ville de enteré Nimmeghen ensepulturé le corps du Nimmegh Conte Adolphe, avec toutes les ceremonies convenables à sa maison & qualité.

Iulienne; mariée à Maurice, Lantgrave de Hesse.

Guillaume.

Anne Marie; mariée au Conte Adol-

Anne. Magdaleine.

LIGNEE

Hen

Ade

de E

Rin

Irm Ø· ) Piere

> Mai The Cler

> > Ma riés r.

# Lignée de Gueldres & Zutphen.

Otto, fils de Walrabe, qui mourut en l'an 1020, premier Conte de Gueldre, &c. engendra d'Adelheyde, fille de Wichardus III Hautword de Gueldre & Pont: & de la Contesse de Zusphen

Girard: auquel Hadewy, fille de Floris le Gras, Conte de Hollande, engendra

Garlacus, hermur de Zniphe: mort sans enfans.

Henry : eut de Seynarda, fille de Godefroy Duc de Brabant, &c.

Adelbertus: qui devins Evefque de Liege.

Salamone: mariée au Conte de Altenbourg.

Girard I I : qui mourui avec sa Semme Marguerite , Contesse Contesse de Inhers, enfanta: de Spanheym, Jans hermers.

Otto II: aquel Licharda,

Marie: mariee au Conte de Loon

Marguerite. qui espousa Engelbrecht, Come de

Henry II: france a Adelheyde, fille de Theodore VII (onte de Hollande, 60.

le Const nterré à Limmesch

Girard III. qui procreu de Otto, Evesque Richarda, sille de Robert d'Urrecht. Conte de Nassau, & c.

Adelheyde: qui ent pour mars le Conte Guillaume de Hol-

Marguerite: qui s'alha à Adolph Conte de Marc.

Otto III, surnommé Claudius: qui eng ndra de Philippine, fille du Conte de S. Paul.

Henry, Evefyne de Liege.

Rinaldus I, appellé le Guerrier, eut de Irmgarde, fille du Duc de Limbourg; Marguerite, fille de Guy de Dam-piere, Come de Flandres.

Henry, mors en fa

Girard : decede en Son bas aage.

Irmgarda, marie à Theodoric VII (onte de Cleve.

Marguerite: marié à Theodoric, x Conte de

Guido: trepaßé

Philippe: mort en sa reunesse.

Rinaldus II, nommé Rufus, premier Duc: au quel deux femmes procreerent.

Isabeau: qui a espouse Frederic III, surnomme Pulcher.

Marguerite: ma-

mort sans enfans.

ries a trois Contes, Gueldres s'est marit a nuls enfans de sa femme Ca- Guillaume IIII abbesse de decedse en sa or est decedée sans Marie, fille de lean III terine, fille de Albert de Duc de Cleve, qui Nievren de vint de puis Duc de Brabant: & est Bavieres, Conte de Hollande de vint de puis Duc

Rinaldus III: Duc de Eduardus: qui n'engendra Marie: mariee à Isabeau: Machilda:

OTTO,

Pont 190 Gueldre.

OTTO, Conte de Nassau dernier l'Empereur Lotharius. celle lui fit deux Gueldre & Worié & premier Conte de Gueldre, fils & une fille. Il fonda avec sa femme Espouse A- rang, espousa en l'an 1061 Adelheyde

delbeyda de fille & heritiere de Wichardus III. septies-Pont, qu'il avoit euc de Marguerite, heritiere du Conte de Loon : de laquelle il eut Girard, ou selon P. Merula en ses registres, en l'an 1086. Lequel Otto print en secondes nopces Sophie, fille de Wichmannus, Conte de Zutphen; qui luy fit un fils, appellé Gerlachus, qui suivit son ayeul au gouvernement de Zutphen: & se maria à Elizabeth, Contesse de Saxe.un vieil escrit dit avoir estée fille d'un Conte de Altenà) dontil eut nuls enfans. Gerlacus tué en une bataille és environs de Helmonde, son frere Girard, constitué heritier quelque temps auparavant parla volonté de leur pere, jouit de la Conté de Zutphē. & par ainsi est la Conté de Zut-

phen uni & allié à Gueldre jusques a present. Gerard le receut en fief de l'Empe-Otto grand reur Lotharius. Otto estoit braue soldat:

Capitaine. qui se comporta si uaillamment és guerres que l'Empereur Henry I II. appellé l'oiseleur, fiten Roheme & Hongrie, que l'Empereur assemblé avec ses Electeurs à Mayence, en recognoissance de sa fidelité & meure! l'orna des tiltre & dignité de Conte de l'an 1170. Gueldre, en l'an 1079, le 18 de son gouvernement. Ayant gouverné sagement l'espace de XLVI ans, il mourut le 18 de Mars 1107, & fut enterréà

Zutphen, au temple appellé le College; qu'il avoit edissé.

Pendant le gouvernement de ceConte, ceux de Gueldre changeans d'armo-Les armo, ries, receurent de l'Empereur les enseiries de Guel- gnes & armories de Nassau, un lion d'argent dins un champ azuré: dont ils se servent encores. Iadis ils avoyent trois rouges fleurs de neffle dans un champ d'or.

> GIRARD, Conte de Nassau, Gueldre & Zutphen, succeda à son pere en l'an 1107: & espousa Madame Adewy, fille de Floris surnommé le Gras, Conte de Hollande, Zelande, &c. laquelle il avoit cue de Petronella, fille du Duc Theodore de Saxen, & seur de froy de Bouillon n'a jamais esté Duc de

fils de Walrave, Conte de Nassau, qui en un magnifique Cloistre, appellé Bedela genealogie imprimée est mis le 2 au ren, situé au pais de Hesse, entre les rivieres la Hulde & la Werre : item l'Eglise de Wassenburg. Il fit la guerre avec quel- Edificio Pont qu'il avoit eue de Marquerite beri pereur Henry V, excommunié du Pape. Il alla au secours de son beau frere Theodore, Conte de Hollande, guer-Fait la royant contre Herman Conte de Cuyc: guerna qui avoit tué de sa main leur pere le cujok Conte Floris, en une baraille pres de Tiel. Le Conte Theodore ayant vaincu le Conte de Cuyck, le contraignit à ses of defier l'abbaye de Marienuert, qui estoitésenvirons de Bommel. Ayant gouverné 24 ans, mourut en l'an 1131; & fut mis au cerceuil de son pere, à Zutphen. Et combien que ce conte iusques au sixiesme Conteen ligne descendente ait esté de naissance Conte de Nassau, si est ce qu'il à quitté le nom, se nommant & ses successeurs Contes de Gueldre & Zutphen.

La

Ses

Henry, qui suivit son pere au gouver-

nement

Adelbertus, qui en la genealogie imprimée est dit avoir esté Evesque de Liege, & estremort en l'an 1551: mais D. Merula en sa Chronicque fol. 764. & 706 dit qu'il a esté appellé Arnoud: & a estélexus Archevesque de Coulogne; & qu'il est mort en l'an 1 169, apres avoir administré l'Evesché x ans. Iean Placentius, qui a descrit la viedes Euesques de Liege, le nomme Albert: & a esté le 30 Evesque de Liege, né du Conte de Gueldre, & de la sœur du Conte de Namur: fut esleu en l'an 1136; & deceda l'an 1150: selon le contenu de la chronique escrite des Evesques de Liege.

Salome; mariée au Conte de Altenberg. HENRY, Conte de Gueldre & Zutphen, fut inauguré par le consentement du peuple en l'an 1131. Il estoit Prince prudent, & d'un bon naturel; administrantses Contés sagemet. Il espousa Sequarda ou (comme dit Carion) Marie, fille de Godefroy de Bouillon, Roy de Ierusalem, & Duc de Brabanr: ou (selon les autres) de Godefray III. car Gode-

Brabant:

Zuthen Gueldre.

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliothee

La Veluvo. Brabant: mais bien Marquis d'Anvers, ionde d' & Duc de Lorraine. Ceste Marie luy Gueldre. enfanta deux fils & deux filles. Son dost estoit une grande partie de la Veluwe; qui est une isse située entre un bras du Rhin qui baigne les murs d'Arnhem, & l'Isfel, qui se va rendre en la mer de Zud; assez fertile, mais motagneuse & boscageuse. En l'an 1162, à son retour d'Italie, voyage auquel il avoit servi de Capitaine general à Frederic Barbarouse, guerroyant contre les Milanois, il bastit un Cloistre, lequel il nomma Betlehem, és environs de Dotechom, villette de la Conté de Zutphen. La mort finit sa vie aprés avoir regi trenteun ans: fut enterré au cloistre Tercam. pen, en l'an 1162.

Girard, successeur de son pere. Ses enfans.

Otto, qui a gouverné aprés la mort de son frere.

Marie, le mari de laquelle estoit le Conte de Loon.

Marguerite, mariée à Engelbert, Conte de Marck & Bergues.

GIRARD II. Conte de Gueldre & Zutphen, receut en l'an 1162 la possession des Contéz, par l'universel adveu de ses sujets. Sa femmeestoit Marguerite, fille du Conte de Spanheym & Hasbaen: laquelle estoit sterille. Il accopagna l'Empereur Frederic Barbarousse en Italie; & l'ayda à gargner la ville de Milan. Il fit une sanglante guerre enviro contre Bal. l'an 1178 contre Baudovin, 29 Evel-Avergue que d'Vtrecht, le Conte Floris de Hollade Virecht, & Didier Conte de Cleve; qui affisterent l'Evesque: & ce pour la possession de la Veluwe.L'Evesque soustint qu'elle luy appartenoit, d'autant que Girard ne l'avoit pas demandé selon la coustume en temps & lieu opportun. L'Evesque le gaigna par force. Le Conte Girard endommagea fort les païs de l'Evesque : as-Mege De liegea Deventer quatre jours ; fitgrand meure l'an fons & chasteaux. L'Empereur Frederic, ayant receules nouvelles, descendit & accordales parties, leur commandant degarder la paix. Le Conte Girard trepassa au temps de paix en l'ant 180, sans enfans, ayant regné dixhuict ans : & fut enterré à Zutphen, prés de ces ancestres. ment.

Autres disent, qu'il est inhumé avec sa femme au college des Chanoines, qu'il avoit edifié à Wessenbourg.

OTTO II, Conte de Gueldre & de Zutphen, fut mis en possession incontinent aprés la mort de son frere, en l'an II 80. Il espousa Richarda, fille de Girard Conte de Iuliers : qui luy fit trois fils & deux filles. L'Evesque Baudovin resuscita la guerre appaisée par l'Empereur, endommageant les pais du Conte Otto: qui par l'ayde de l'Evesque de Coulogne & Munster, & du Duc de Brabant, fit asseoir son camp devant Deventer : continuant le siege trois sepmaines, y enfermant huict cens chevaux de l'Evesque, poursuivans ses partisans, les Hollandois, qui le secouroyent, Bat l'Evesjusques au pont de Heyman, qui est entre que prés de Coudekerck, & Alphen: où en l'an 11 9 6 Leydo 1196 les parties se joignas firent une sanglante bataille & cruelle tuerie.l'Empereur Frederic, ayant entendu les nouvelles de la paix rompue, & cruelle guerre, descëdit derechef & appaisa les parties; restablissant le Conte en sa Seigneurie de la Veluwe, avec les droits & pretesions de ses predecesseurs. En l'an 1188 le Côte accompaigna l'Empereur avec les Roys de Frace & d'Angleterre, force Ducs, Contes, Barons & Gentilshomes en l'expedition de Ierusalem sous l'estandart de la croix afin de conquester la ville de Ieru-voyage asale & la terre saince. Ses faits valeureux pereur en la firent preuve de son courage viril. Il terre sainadjoignit au pais de Gueldre la Seigneu- de. rie d'Emmerick , & la ville de Nieme. Ioinet Emgue, par l'ordonnance de l'Empereur merick & Frederic, qui les osta au Conte de Cle-Niemegue ve, & les presta avec une somme d'argent au Conte Otto. Il gouverna vingt deux ans, & decedaen l'an 1202: oú, selon Merula, en l'an 1205: & fut enterré

Henry II, canonizé à cause de sa ses enfans. grade pieté, qui avoit espousé Adelheyda, fille de Theodore VII Conte de Hollan. de,&c.laquelle le denonça, mourut sans enfans: & luy la suivit peu d'années a. prés, & furent enterrez en l'abbaye de Rynsbourg.

Girard III, succeda au gouverne-

au cloistre Tercamp.

Otto

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliothee

33 Evelque d'Vtrecht. La Chronique de Brabant, & fut prins en une bataille Hollande en faict mention divis. 16. pres de Heusden: mais tost apres delivié chap. 7. en ces termes: Quand l'evesque d'accord. Il alla depuis avec le mesme d'Vtrecht Theodore fut mort & enseveli, Duc au païs de Liege; le gastant du tout: Munster, & Gent Evesque d'Osenbrugge, quelques Scigneurs du pais bas les heretrois freres; Guillaume Conte de Hollande & Otto Conte de Gueldre: afin d'obtenir de l'Eglise par prieres un nouveau pasteur & Evesque. A l'instance de ces Seigneurs les ans, deceda en l'an mil douze cents Seigneurs du Chapitre eleurent le sieur Otto de Gueldre Prieur de Santen, pour estre 33 Evesque d'Vtrecht. Il estoit jeune homme de dix huicts ans, prudent & beau de visage, fils du Conte Otto de Gueldre: il avoit entreprins d'aller à Rome pour obtenir dispensation du Pape à cause de sa jeunesse: car il n'est loisible d'ordiner un evelque, qui ne soit aagé de 30 ans, selon les droicts canons. Ainsi estant à Noorthuysen dans l'Oversticht, il Meure un- fur saysi de la siebvre, & en mourut en l'an 1213; ayant administré l'evesché 3 années. Le corps mort sut amené à Vtrecht, & enhumé au costé de North de l'Eglise Cathedrale.

Adelheyda; mariée à Guillaume, I du nom , Conte de Hollande & Zelande, &c. auquel elle engendra Floris: qui succeda à son pere au gouvernement: Otto Conte de la Frise Orientale & Evesque d'Vtrecht : Guillaume gouverneur de Kermerlant; & deux filles, Ada, Abbesse de Rynsbourg, qui y est enterrée, & Richarda Dame de Delft.

Marguerite; qui avoit pour mari A. dolphe Conte de Marck.

GIRARD III, Conte de Gueldre & Zutphen, fut le Conte desdites contés en l'an 1202: Il à eu deux femmes. La premiere estoit Richarde, on bien (comme il plaist à d'autres) Marie, fille de Robert Conte de Nassau, mort en Syrie. laquelle lui fit deux fils. La seconde estoit Sophie, fille de Henry, I du nom, Duc de Brabant: de laquelle il eut nuls Edifie trois enfas. Il fonda avec son frere à Ruremoncloistres à de trois cloistres: le premier pour les nonnains de l'ordre de S. Bernard : le

Otto, qui en l'an 1210 devint le nimes. Il fit la guerre à Henry Duc de arriverent en la ville d'Vtrecht Adolphe Ar- & print en l'an 1212 la ville de Liege Gaignelle chernesque de Coulogne Orto Track chevesque de Coulogne, Otto Evesque de par sorce, & la pilla. Il combatit avec !.. tiques, appellés Stadingers, au païs de Breme, & les desit & extermina. Ce grand guerrier, ayant regi ses païs 27 vint neuf; & fut enterré au cloistre de nonnains à Ruremonde. Sa femme Sophie se rendit Abbesse au mesme cloistre; & porta le ducil de son mari jusques en l'an 1231, auquel elle mourut leiour de S. Mathias; & fut mise en la sepulture de son mari.

Otto suivit son pere au gouverne- ses ensant

Mes

285

Henry, qui devint quaranticsme Evesque de Liege. La chronique des chroniques pag. mil cinq cents treize en parle de ceste façon : Henry Conte de Nassau, frere du Conte de Gueldre, sut esseus Evesque estant ieune pour l'amour de son frere. S. Engelbertus Archevesque de Coulogne le confirma; & le fise abbè de Stabelo. Mais sa temerité & l'inconsideration de sa ieunesse le rendirent inutile à ces ofsices. Le Conte Guillaume Conte d'Hollande, fut par lui couronné Roy des Romains à Aix. Il gouverna non en evesque, maisen capitaine. Il continua XXVI ans d'estre evesque malgré le chapitre: mais sut finalement deposé en l'an 1279 par le Pape Vrbain au concile de Lion. Ce nonobstät, il tint bon, & fit la guerre à trois evelques ses successeurs. Mais à la fin fut tué du chevalier Theodoric de Pratis. Il fut enseveli au grand temple de Ruremonde en l'an 1 2 8 4. Pan 18 Il eut force enfans, & en vid devant sa mort 65.

OTTO III, surnommé Claudus, Conte de Gueldre & Zutphen, fut inauguré VII Conte en l'an 1229 : Prince sage & prudent, gouvernant ses païx en repos. Il eut en ses premiers nopces Mar-2 pour les Chartereus; le 3 pour les Mi- guerite, fille de Theodore, 4 du nom,

33 Evef.

Ruremonde

(un marck poise huictonces) & ce par le moyen de Guillaume II. Roy des Romains & Conte de Hollande, estant assemblé à Liege avec les Electeurs. Il cloistre de s'Gravendal, prés de Goch, Pas 1271, pour des moines de l'ordre Cittean. Sa femme Philippine deceda en l'an mil deux cens & seize, & fut mise au cercucil de Marguerite: Ayant gouverné x LII ans, il trepassa en l'an mil deux cens septante un, & fut mis en la mesme tombe de ses deux femmes, avec grand deuil de ses suiets.

Rinaldus, successeur de son pere, Henry & Girard, morts en leur jeunesse.

Ses enfans.

Irmgarda, mariée à Theodore septiesme Conte de Cleve.

Devant que de passeroutre, nous parlerons de Iean Conte de Nassau, qui en l'an 1267 estoit Evesque d'Vtrecht: lequel ne se trouve pas en la Genealogie imprimée; & qui toutesfois est descendu de ceste familie de Gueldre. La Nagau 39 Chronicque de Fiolianie, ;
Sufque 9 chapit. 6. 11. & 17, en faitmention: de Chronicque de Hollande, divis. 19. avirache mesmes Adrianus Barlandus, Ican de Niemegue, & D. Paul Merula en ses reen mot ce qui en est en la vieille Chronique. L'evesque Henry estant decedé le second des Nones de Iuin, le Chapitre de l'Eglise d'Virecht esleut Anno 1267 unanimement Iean de Nassau, bon homme & sim-Ple, qui devint trente neufiesme Evesque aVtrecht. Il trouva toutes ses forteresses & chasteaux pourveus de tout ce que luiestoit le droit qu'il pretendoit à ladite Duché.

dece nom, Conte de Cleve, qui estoit necessaire, que son predecesseur avoit assense. sterile, & mourut sans enfans l'an ble & defendu prudemment contre ses enne-1251. fut enseveli au monastere de s'Gra. mis circonvoisins. Du temps de cest Evesque vendal, qu'elle avoit edifié en l'an 1250. en l'an 1279 au tour de S. George, il yeut en Mura six La deuxiesme femme d'Otto estoit Phi- la ville d'Virecht un terrible embrasement Chronique lippine, fille du Conte de S. Paul: laquelle de fen, qu'on nommoit pour lors le feu des a la Belgie luy enfanta 4 fils & 1 fille. La Conté de femmes: Lequel consumma outre les Eglises, nomme Gueldre s'augmēta fort sous luy. Il sit en- de S. Iean, S. Pierre, des Voissins, des Mini- lian as vironner de murailles six villages Ru- mes, & de S. Catherine, une grande partie de remund, Arnhem, Harderwijck, Bom- la ville ; ce qui estoit un dommage irrepamel, Goch, & Wageningue. En l'an rable. Et d'autant que cest Evesque estoit 1284, il engagea la ville Imperiale de homme fort simple, les Seigneurs du pass d'V-Niemegue, une grande partie de la Be- trecht manderent en l'an 1287 au Conte Ho. tuwe (jadis appellée la haute Batave) ris de Hollande, qu'il eut à s'affembler au conpour une some de 22000 marcs d'argent seil du Chapitre de l'Eglise d'Vtrecht, d'autant qu'ils vouloyent deporter de l'evesché Iean de Nassau, eleu, mais non confirmé: & l'accuserent, qu'il avoit engagé le Chast cais Vredenlant au Sieur Gifbert de Amstel & le bastit en l'an 1250 avec sa semme le Chasteau de Montsoort au Chastelain Herman de Woerden. de sørte que ce bon homme d'Evesque ayant administre le pais d'Virecht, 20 ans, les Seigneurs du dit pais demanderent au Pape un Evesque, appellé Iean de Syric; qui le leur advoua. Insques icy, la Chronique. La mort de ce lean ne se trouve point.

RINALDVS I, appellé le Guer- deux femrier, aprés son pere huictiesme Conte de mes, Gueldres & Zutphen en l'an 1271, espousa deux femmes. La premiere estoit Irmgarde, fillede Walrave Duc de Limbourg, (Divæusen son Histoire de Brabant, le nomme Henry, Conte de Limbourg; & dit que ceste Irmgarde est trepassée devant son pere sans enfans. autresen disent autant. Haquelle luy en- Faid la fanta Marquerite, marice à Theodore X. guerre au Conte de Cleve; & enterrée à s'Graven. Duc de dal, en l'an 1325. La seconde semme estoit Marguerite, fille de Guy de Dampiere, vingt quatriesme Conte de Flandres, vefve d'Alexandre, fils du Roy d'Escosse, dont il procrea trois fils & gistres pag. 825 & 845. Voyci de mot deux filles. Il mena une grande & sanglante guerre contre Iean I, Duc de Brabant, pour la possession de la Duché de Limbourg :d'autat que Henry dernier Duc de Limbourg, estoit mort sans hoirs en l'an douze cens quatrevingt & quatre, & luy avoit achepté 2 ans auparavant d'AdolpheCote de Berg

d'heritage, à cause de sa femme Irmgarde, seloi les autres) & sut enterrée au cloistre fille de Walrave, Duc de Limbourg. Ri- des' Gravendale. Sa deuxiesme semme naldus, ayant gaigné les cœurs du peuple estoit Elionora, fille de Eduard II, Roy vie prés de Henry: item avec Henry Conte de Lut- La renommée de ses vertus heroïques senbourg, Adolphe Conte de Nassau, retentit par beaucoup de pais; & parvint depuis Empereur, & avec autres Princes. finalement aux oreilles de l'Empereur gne avec son armée; & presenta en l'an 1288 és environs de Woringen, villette prés de Coulogne, la bataille au mes: Qui est né & issu de la partde ses Duc lean; & la perdit à son grand malheur. Rinaldus, l'Archevesque de Coulogne, Adolphe Conte de Nassau, & autres Contes & Seigneurs demeurerent prisonniers. Le Conte pour sa delivrance offrit au Duc tout ce qu'il pretendoit à la dite Duché. Au 16 an de son gouvernemet il gaigna la ville de Tiel, & la fortisia. Il edisia à Zutphen un cloistre pour les Freres Prescheurs. En l'an 1290 il obtint de l'Empereur Rudolfe privilege d'eriger des forges à monnoye à Arnhem, Ruremunde, & Harderwijck. Son quelques places du pais de Gueldre. Ses fils Rinaldus II. l'emprisonna en l'an 1320 népar son auquelilmouruten l'an 1326, aprés a-

prison, ses femmes & ancestres à s'Gravendale.

Goigne le

Tiel.

Les enfans.

fon pere. Isabeau, mariée à Adolphe Conte de Berg: & depuis à Frederic III, dit le Beau; qui fut couronné Emp. des Romains.

Guido & Philippe, morts en leur jeunesse.

Rinaldus, Gouverneur & Conte aprés

Philippine, qui devint nonnain au cloi-

stre de S. Clare à Coulogne.

Espouse 2.

RINALDVS II, surnommé Rufus, ou bien le Noir, selon la Chronique regi 17 ans : & sut enseveli au monastede Hollande, neufiesmeConte & premier res' Gravendale; comme aussi sa femme Duc de Gueldre, ayantadministré six ans Elionora decedée en l'an 1 3 5 5. les Contez de Gueldte & Zutphen du vivaut de son pere, & sut declaré Conte ri Godefroy Conte de Loon: pour second aprés la mort de son pere, en l'an 1326. Il eut en premieres nopces Sophie, fille de Conte de Bloi. Mais decedasans enfans Florentius Bartoldus, dernier Seigneur en l'an 1384.

Le Conte de Gueldre soustenoitau con- & Conte de Malines : qui luy fit quatre traire, cela luy estre escheu par droit filles; & deceda en l'an 1329 (ou 1336 & les forteresses de Limbourg, sachant d'Angleterre, & Isabeau, fille de Philippe Chris quele Duc les menaçoit de guerre, fit al- le Bel, Roy de France: de laquelle il proliance avec Sigfridus Westerbourg, 56 crea deux fils, nommez cy aprés. Il estoit un mus & poursui- Archevesque de Coulogne, & son frere Prince tresvertueux & brave de courage. estrit. Le Duc de Brabant traversa la Meuse Loys IIII de Bavieres: qui ayant sa ver-Loys III de Bavieres: qui ayant sa ver-Lo avec son armée, ruinant le pais de Lim- tu en admiration, la voulant faire admi- le fait! bourg; & s'investit du chasteau de Li-rerdetoutle monde, & celebrer par tout mier D. mala. Rinaldusse mit aussi en campa- sa vaillance digne de sa noblesse (de laquelle l'Empereur fait mention en l'in- 1339. strument octroyé au Conte, en ces terancesters & parëts de race royale, & extraict du sang des Princes,&c.) Le fit & declara, en la treiziesme année de son Empire, premier Duc de Gueldre, en la presence du Roy d'Angleterre son beaupere, du Roy de France, des Electeurs de l'Empire, à Francfort, en l'an 1339 & 409 aprés le commencement de Wichardus I, premier haut VV orié de Gueldre. Il defit en une bataille notable, prés de Gaigne Hasselt, ceux de Brabant & de Liege; qui etas la Brabas avoyent pillé & ravagé en son absence l'an 13 grands faits d'armes se lisent amplement és chroniques & histoires de son temps. Fonds fils meur en voir regi 54ans, & fut mis aucercueil avec Il fonda deux monasteres, l'un des Char-eloisse tereux, appellé Monick-huysen prés de Arnhem: l'autre des Carmelites dans la ville de Gueldre. Sa femme Elionora en bastir aussi deux de l'ordre de S. François l'un à Deventer, l'autre à Harderwijck. Il achepta lepais de Kessel & Krienckenbeeck; & le joignit au pais de Gueldre: Il fist la guerre au Duc de Brabant, à cause de quelques villes. Mais le Roy de Frace Ment lesappaisa. Il mourut en l'an 1342, ayant l'anif

> Marguerite, qui eut pour premier ma-Iean Conte de Cleve, & finalement Iean

Marie; marice à Guillaume IV, pre- me deceda; & fut enterrée à Bruxelles mier Duc de Iuillers: auquel elle enfanta Guillaume & Rinaldus; qui devindrent Ducs de Iuillers & Gueldre, apres la mort de leurs oncles Rinaldus & Eduard; & une fille Ioanne, marié à lean, XII Sieur de Arckel: dont elle procrea Marie, la d'Albert Duc de Bavieres, Conte de Holfemme de Iean II Conte d'Egmont, me- lande, Zelande &c. Mais mourut de-Description re de Arnout, depuis Duc de Gueldre, vant que de l'espouser, & elle se Maria & de Guillaume qui demeura Conte d'E-

Isabeau, Abbesse au cloistre de son pere, trepassa en l'an 1376.

Machtildis; Dame au mesme cloistre, deceda en l'an 1344.

Rinaldus; né en l'an 1334 le jour de S. Servace; qui succeda à son pere.

Eduard, Duc des Gueldre. RINALD VS III, surnommé le Gras, Duc de Gueldre & Conte de Zutphen, suivit son pere au gouvernement; en l'an 1343, aagé de 10 ans: ll espousa, deux ans apres, Marie fille de Iean III, Duc de Brabant: de laquelle il n'eut nuls enfans. Il guerroya contre son frere Eduard, qui tascha par tous moyens à se faire Duc: ce qui causaune cruelle guerre civile. Les gentils-hommes factieux, faiseurs de menées, la nourissoyent; & estans fort courouçez se joignirent à ces deux freres. Les parti-Lepais de sans de Rinaldus s'appelloyent Heeckers; Gueldreidi- & ceux de Eduard les Bronckhorsten. visse na faction qui dura 10 ans, & estoit cause de grands meurtres, embrasement, & effusion de sang à la Duché de Gueldre. Les freres mesme, par l'instinct de leurs adherens, s'oublierent tellement, qu'ils se mirent en campagne l'un contre l'autre, se battans pres de Tiel, en l'an 1361. of prins de l'emprisonna 10 ans au chasteau de sonfrere. ou Rinaldus fut defait, & prins. Eduard Nyenbeeck; & gouverna pendant ce temps les païs de Gueldre & Zutphen: & c'est pour ce regard qu'il est mis au rang des Ducs de Gueldre. Mais estant tué d'un coup d'arquebouze au 10 an de son gouvernement, Rinaldus sut delivré de sa prison: & ayant regi 3 mois, moufan 1372. Iut en l'an 1371 (ou bien en l'an 1372 selon D. Merula) & fut enhumé au nouveau cloistre. Ayant gouverné 28 ans,

en l'an 1398. EDVARD, apres avoir enprisonné son frere, fut esleu & declaré; Duc de Gueldre par ceux de Bronchorst, en l'an 1 3 6 1. Il estoit fiancé à Catherine, fille depuis à Guillaume, fils de sa seur qui luy succeda en la Duché. Il gaigna les Brabançons en une bataille és environs de Baeswilder, situé entre le Rhin & la Meuse, & print leur general Wenceslaus. Divæus en son Histoire dit que Defaitt Wenceslaus fut prins, & Eduard tué en ceux de Bra la bataille.) Au 10 an de son gouverne- Baeswiller ment, qui estoit 1371, un gentilhomme de sa cour le tira traisfreusement aux Est sire. champs d'un coup de d'arquebuse justement au front : dont il mourut : & fut inhumé au nouveau cloistre. Ces deux freres estans trepassez sans heritiers & za famillo enfans, la semence virile de Nassau de- de Nassau faillit, aprez avoir gouverné par droist morte apres de Seigneurie, Conté, & Duché, les pais avoir regi de Gueldre & Zutphen, l'espace de 336 le pais de ans. Aprez leur mort les veielles seditions entre ceux de Bronchorst & les
Heschons Heeckers se renouvellerent; qui en donimagerent grandement le païs : & ce d'autant, qu'il n'y avoit pas de chef qui l'empeschast. Le gouvernement estoit en debat entre le Conte Guillaume de Iuillers, fils de la seur desdits Ducs & le Conte Iean de Cleve. Mais le Duc Guil- Leur succes laume eut le dessus, & ioignit Gueldre à seur. Inillers, & accorda les factieux. Il estoit grand & vaillant guerrier, ses sanglantes guerres & victoires obtenues en Lyflande contre les Russes, en la Terre saincte contre les Saracins, contre l'eves- Les Armoique Frederic de Coulogne, contre le ries de Guel-Conte Iean susdit, contre les Braban. de chancons, qu'il à defaits en deux batailles pres denxiesme de Niftrick & Oostervvic, en font preu. fois. ve, & les marques se voyent és histoires. Ce Guillaume unit les lions de Gueldre ou Nassau & de luillers: & estant fait par l'Empereur Duc de Gueldre & de Iuillers, il changea ses armoiries, & ioignit les deux lions debout l'un contre l'aucomprins les 10 ans de sa prison, sa fem- tre en un escu, en signe que d'ores en

avant

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliothee

Faid la Suerre à son frere.

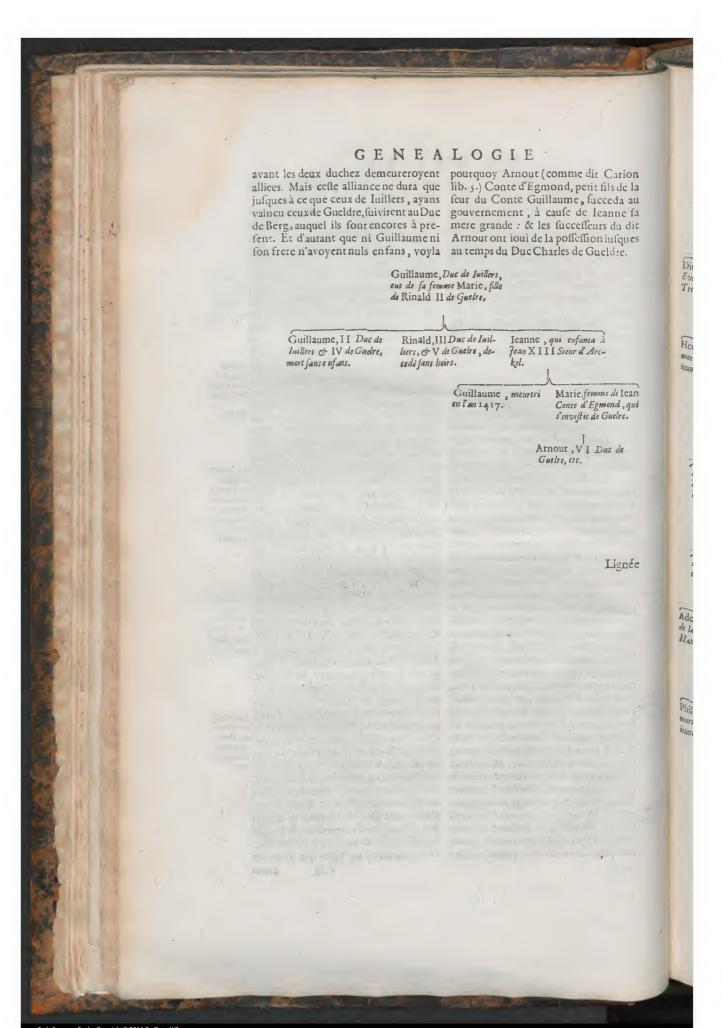

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 357 D 6

# Lignée de Weysbaden & Idesteyn.

Walrabe: Conte de Nassau, Weys baden, Weylbourg & Idisteyn, engendra d'Adelhey da, Contesse de Catzenellebogue.

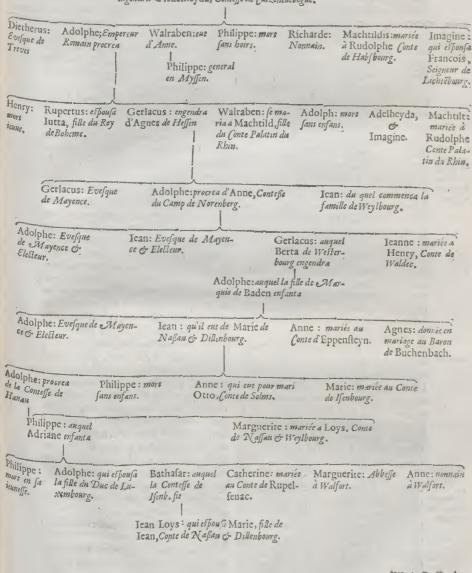

WALRA

Devint

Conte de Nassau en l'an 1235.

Famille de

court. Il espousa Adelheyda, fille de Theodore Conte de Catzenelle bogue: la quelle lui fit 4 fils & 3 filles: la genealogie imprimé ne faict mention que de 3 fils & une fille. Il gouverna prudemment LIV ans; & mourut en l'an 1289 & fut enter-Meurt en ré au chasteau de Nassau. sa femme Al'an 1289, delheyda (comme il appert par le vieil me devient escrit) & sa fille Richarde quitteret aprés spirituelle, sa mort leurs ornemens mondains & meurt à devindrent religieuses de l'ordre S. Mayence. François. Elles firent leur demeure en esté à VVeysbaden & l'hyver à Mayence. Richarde par la volonté de sa mere

sa mere & Henry Evesque de Mayence,

choisit l'ordre de S. Clare à Mayence: A-

delheyda deceda quelques années apres

Rudolphe & autres Seigneurs.

DIETHER VS:qui apresla mort Sisenfant. de son pere (comme dit le vieil escrir) se rendit moine de l'ordre des freres prescheurs à Mayence, à l'insceu de sa mere, qui n'estoit guerres contente mais desiroit, qu'il eust choisi l'ordre de S. François auquel elle estoit affectionnée. S'estant lieu acquittéen ce cloistre, le Pape Boniface VIII (comme dit la contre la volonté & consentement du Treves & chapitre de ladite Eglise: qui causa grande division, & beaucoup de mal à l'Evesché. Il fist grade guerre contre les Confluentins, malgré le Chapitre; laquelle appauvrit fort l'Evesché & ses suiets. Ceux du chapitre fort courronçez par ceste maniere de faire en la haine enracinée, trouverent bon de s'en plaindre au Pape Clement V, & demander qu'il

WALRAVE Conte de Nassau, fust deporté de son office. Le Pape ayant Weylbaden Weylbourg, Weylbaden, ldtsteyn &c. entendu ces plainctes manda Dietherus fils aisné de Henry dit le Riche, ayat par- afin d'entendre sa responce & defence: tagé avec son frere Otto l'heritage, eust Lui obeissant au Pontise Romain sit les pour sa part les villes & seigneuries si- apprests de son voyage mais tomba matuées és environs de là l'eau: laconté de lade en ces entrefaictes; & mourut en Nassau demeura en son entier. Il devint l'an 1297 ayant administré l'evesché en- Mentaple Conte de Nassau en l'an 1 235. l'Empe- viron 7 ans. Ceux du chapitre irrités gouver reur Rudolphe l'ayma fort & l'esseut & contre luy ne le voulurent pas enterrer ansen se fit souverain iuge & conseiller de sa selon son merite, voyla pourquoy les contre ll espousa Adelhenda filla de Than freres prescheurs, du quel ordre il avoit esté l'entomberent avec grande pompe devant le grand autel.

Adolphe, successeur de son pere & de-

puis Empereur des Romains.

Walrave; qui espousa Anne, fille de Frederic Bourgrave de Norenberg: l'aquelle lui engendra Philippe, qui au nom Philippe del'Empereur fut establi general de l'armee en Meyssen. qui est sans doute ce Mayson Philippe lequel Iean Carion liv. 5. nőme frere de Adolphe, en ces termes: Le Conte Philippe, qui estoit frere de l'Empereur, gaigna & print force villes & places en Meysen. l'Empereur s'estant mis en campaigne, pour faire teste à Albert d'Austriche, esleu Empereur par quelques Electeurs au paravant lecteur au cloistre des mini- ses amis, laissa ce Philippe en Meyssen & le mes à Mayence pere confesseur de A sit general de son armée pour y guerroyer en delheyde l'enterra au cloistre de S. Clare faveur du Duc Albert de Turinguen. Il fut à Mayence en presence de l'Empereur prins en la ville de Borne, & delivréa certaines conditions: lesquelles il difficulta de garder au commençement; mais ayant entendu la mort de son frere, & qui Albert d' Austriche estoit Empereur, il s'en depestra & rendit les villes gaignées, tinalement en Tuit l'an 1299 Frederic fils du Duc Albert de Du- 1399. ringuen (auquel il avoit long temps faict la guerre avec son frere Adclphe) le gaigna en une bataille & le tua de sa main se vengeant (dit Carion) de la mort de son frere Chronique des Chron. pag. 1465 ) le fit Zitsmannus qui peu de temps au paravant & confirma 92 Archevesque de Treves, fut blessé par un traistre autemple de Leypsich, de telle sorte qu'il en mourut en deux iours aprez: lequel traistre il estimoit estre apposèe par le Conte Philippe.

Richarde, nonnain de l'ordre de S. Clare

à Mayence.

Machtilde; qui avoit pour mari Rudolphe Conte de Habsbourg depuis Empereur des Romains.

Imagine, mariée à Frederic Conte, de Lichtenberch.

ADOLPH

Eft efless 92 Archevel-



ADOLPHE, cent & cincquiesme Empereur des Ro. mains: Conte de Nassau, VV eylbourg, VV eysbaden, Idt-Steyn, &c.

S'Veceda en la place de son pere en nonante deux, afin d'elire & establir un Empereur au lieu du desunct. Y e-stantine de ll se maria à Imagine, fille de Gerla-stantine de ll se maria à Imagine et limbourg: cus, Conte de Limbourg: du sind deux cens nonante deux, au jour mil deux cens nonante deux, au jour du sind deux cens nonante deux, au jour find deux cens nonante deux, au jour find deux cens nonante deux, afin d'elire & establir un Empereur au lieu du desinct. Y e-stantine de la contraction de l

eut cinq fils & trois filles. Ayant regi du sainct Iean, ante port. Latin. le noles contez quelques trois ans, il arriva que l'Empereur Rudolphe de Habsbourg (duquel il avoit esté general, voyageant vers Francfort, tomba malade
en chemin & mourut à Germersheym.

Les Flacture du S. France (General) for ent unaniment (come dit le vieil escrit) Empereur
cent, cinquies me Empereur des Ro. des Ro-Les Electeurs du S. Empire assigner Et se- cent cinquiesme Empereur des Ro- des Rolon l'ancienne coustume un jour d'ele- mains, ou bien selon le denombrement ction à Francfort en l'an mildeux cens des autres, 30 Empereur, regnaten Occi-

13990

dent. L'estimans digne & capable d'ad- plus grande de son temps, qui causa telauquel il auoit serui de Capitaine general) meritoitassez l'empire, que toutesfois il n'estoit pourveu à suffisance de tout ce qui estoit necessaire à l'execution d'vne charge si pesante, estimans que ceste election se faisoit seulement (comme l'issue a monstré) à fin que les seuls Princes spirituels peussent administrer l'empire avec l'Empereur. Adolphe estant confirmé en l'empire, Girard d'Eppensteyn Eucsque de Mayence l'incita à la guerre contre Loys conte Palatin du Rhin, qui avoit esté fort con-Conte Pa- lui fit la guerre sans se vouloir reconcitraire à l'election dudit Empereur. Il lier: mais Louys estant decedé, il donua sa fille Mechtildis en mariage à son fils Rudolphe,a fin de faire nouvelle alliance & amitié. En l'an 1296, le 1 vanneé deson Empire, il fonda avec l'imperatrice Imagine vn excellent cloistre de femmes de l'ordre de S. Clare, le nommant Clarendal. La premiere pierre fut mise le iour de S. Michel. Ils l'enrichirent fort, & le pourueurent de grands revenus. Sa sœur Richarde & sa fille Adelheyda, qui se tenoyet à Mayence au cloistre de S. Clare, y furent les premieres nonnains, y servans Dieu (selon que portoit la superstition du temps) apres la mort de l'Empereur. elles y trepasseret & y furent ensevelies. L'empereur con-

ministrer le siege Imperial: par sa pru-dence. Ietiens qu'il sut esseu par l'una-le voulurent priuer de la dignite Impenime consentement des Electeurs, com- riale. Il sera bon d'en recitericy le combien que Iean Carion lib. 5. (ce que mencement & l'issue comme le recite dit aussi Iean Aventinus lib.7) soustient Iean Carion. lib.5. Albert Landgraue de le contraire, disant que Girard d'Ep- Turingen, ayant procreé deux fils de sa grau pensteyn Archevesque & Electeur de semme Marguerite, fille de Frederic 2. During Mayence son oncle, avoit esmeu les au- s'en amouracha d'une putain, & tascha guerre tres deux Princes spirituels à choisir son secretement à faire mourir sa femme, fils pour nepveu Adolphe, & laisser Albert d'Au- afin d'en jouir à plaisir. Elle en ayant pais striche fils du feu Empereur (cause de senti le vent, se sauva à Francfort: & y Mossie grandes guerres) & ce malgré les au- mourut apres peu d'années au cloistre tres Electeurs, qui soustenoyet, combien des dames. Didier marquis de Meyssen que Adolphe, issu d'ancienne & noble nourrit ses nepueusen sa cour: & n'ayant maison, à cause de ses grands faics d'ar- pas d'enfans, il les sit heritiers par testames, (executée du temps de Rudolphe ment, par le consentement des estats du païs. Ils iouiret de la possession quelques temps augrand contentemet des suiets, auquels ils estoyent chers & aggreables. Albert print de mauuaisse part que son frere l'auoit exheredé; & tascha par tous moyens à anneantir le testament & s'instablier au marquizat de Meyssen. Suivant ce desseing, il se mit en campaigne Du M cotre ses fils. La fortune lui fauorisa tel- quisa lement, qu'il desit & emprisonna l'aisné Magsa Frederic: lequel ayantesté prisonnier vn an, fut delivré par l'entremise de quelques siens amis. L'Empereur Rudolphe Emp comanda en l'asseblée d'Erfurt aux par- somp ties à quitter les armes & s'accorder: mais iceluiestant trespassé, Albert renouvella la guerre, gastat & ranageant le païs &les villesdeses fils. & afin de lacher la bride à sa choler qui de plus en plus s'augmenta, il vendit à l'Empereur Adolphe de Nassaulepays de Turinguen; afin que Vend ses fils n'en cussent iamais la possession. L'Empl L'Empereur ioignir ses forces à celles du Duc Albert: & se ietta avec icelui au pais de Meyssen, ayant aucunes fois le dessus & vne autrefois le dessous, les armes estans iournalieres. Entres autres villes assiegea le Conte Philippe de Nasfau son frere ( ou bien son nepveu) Fryberg, & l'emporta par l'ayde de l'Empereur, apres vn siege de 16 mois. Entrat en la ville (à fin de faire peur aux autres) tinua la guerre quelques années au païs il fit trencher la teste à 40 gentilshomde Meyssen, secourant le Duc Albert mes. L'Empereur ayant encouru la haide Duringen contre ses fils : guerre la ne & male grace de divers seigneurs,

Faid la Rhin.

Albert fils du defunct Empereur (le. grand Temple, au jour du Sainct Iean Itmpereue quel il craignoit, & l'avoit sollicité à ac- Baptiste. Albert esseu & confermé, veus faire corder, luy offrat une de ses filles en ma-tascha par tous moyens à chasser l'Emriage:ce qu'il avoit refusé) qui taschoyet pereur Adolphe de l'empire & le batre: d'antirio. par secretes menées à luy ofter la couro- & pour ce faire luy alla au devant avec Embusses ne. L'evesque de Mayence son oncle qui son armée le deuxiesme de Iuillet douporter. l'avoit en partieavancé à ce degré d'ho-ze cens nonante neuf; & luy livra là baneur, conseilla & incita Albert Duc taille és environs de Spier en une pleine d'Austriche à aspirer à l'Empire, y adjou- appellée Hasenpuhel, ou scelon Abrastant pour donner couleur à son entre- ham Sauren le petit theatre pag. 417, prinse, que l'Empereur Adolphe avoit su- & le vieil escrit ) Geylheym joignant scité la guerre en Meyssen pour son pro- Dorusbergen pres du cloistre de Rosenfit particulier: & que ce pendant les au- dale. L'Empereur n'estant pas si puissant tres parties de l'Empire estoyent en dan- qu'Albert d'Austriche, & ayant le sole il Desait dauph & ger de l'ennemy. L'Empereur voyant au visage qui aveugla son armée, fut de-lettele 2 ces finesses cousues de fils blanc, resolut faict & gaigné. On dit qu'Albert perça de suilles Le Duc Al. à se maintenir par force en son estat. & & tua de sa main l'Empercur, qui estant 1298. bet se mit pource faire son gendre Rudolphe, Conte tombé de son cheval estoit prest à reme poar se Palatin du Rhin, & Otto de Bavieres e- monter. Ainsi fut ce Capitaine Nassafaire Em. stoyet du tout à sadevotion. Albert Duc vien privé de son Empire & de sa vie d'Austriche suivant le conseil de l'Eves- tout à la fois, apres avoir adminique de Mayence, assembla une grandar- stré l'Empire six ans cincq mois, & mée, avec laquelle il passa par Elsas vers vingt-sept jours & de ses Contés neuf leRhin,afin de chasser Adolphe& se fai- ans. Il fut enterré au Cloistre de re Empereur. Frere Werner de Saulsteyn Rosendal, y demeurant tandis qu'Alauteur du susdit vieil escrit, en parle de la façon: Il advint en l'an 1298, qu'Al- mort son successeur Henry VII le desbert Duc d'Austriche, fils du Roi Rudolphe, vint versle Rhin avec une grande & forte armée, voulant estre Empereur 1048, Avê- des Romains, contre l'Empereur Adolphe de Nassauquel Duc Albert les Electeurs (qui mesmes toutes fois avoyent soyent trophée ( comme triumphans esseu & admis Adolphe à l'Empire) icy de la victoire obtenue sur ceux de Nasnomez firent bon accueil, à sçavoir, le sau ) mais à leur dans & courte hon-Sieur Girard de Eppensteyn Archevesque de Mayence; le Duc de Saxe, beaufrere du Duc Albert d'Austriche, le Marquis de Brandenbourg, beau fils d'Albert : le Roy de Boheme & autres Seigneurs, qui s'estans confederez contre l'empereur Adolphe, joignirent leursgens à Albert, & le fortifierent. Pereur Ceux cy deportérent Adolphe de l'Em-Lagonce. pire, contre tout droit & equité, sans s'arrester à sa desence & responce (auxquelles neantmoins en tel cas on doit prendre garde, tant que faire se peut) & esseverent Albert en sa place. mais ceste election ne se faisoit ni deuement ni au

par ceite guerre & notamment de ains à Mayence aux Garennes, prés du bert estoit Empereur. mais apres sa enterra & fit mettre és tombes des Empereurs à Spiers en la presence de sa vefve Imagine. Mort à la verité deplorable & inopinée de ce Prince tant courageux: de laquelle ses adversaires faite. Car ce n'est pas grand chose de Le Corrè gaigner un plus foible, & ofter la pranteia vie à celuy dont la courage est invin-revenge de cible, c'est une vanité s'estimer in samort. doutable pour la victoire d'un jour, les armes estans journalieres. L'exemple est de fraische date, car le Conte Maurice de Nassau son successeur a reparé la perte en l'an mille six cens le deuxicime de Iuillet, trois cens & deux ans aprés sa mort, s'en est vangé, gaignant la sanglante bataille de Nieupoort sur Albert d'Austriche Duc de Brabanr, & descendu du l'Empereur Albert.Le ciel mesme s'en est vangé, lieu accoustumé, à sçavoir, à Francfort, punissant eux qui portans une dent de

opean Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC

laict à Adolphe, luy ofterent les dignitez ve de Hessen, qu'il luy fit trois fils. Il dece-Imperiales. Oyons ce qu'en dit Seb. Mun- da en l'an 1 3 6 1: & fut enseveli prés de sterus lib. 3. pag. 440. en ces mots: quel- ses predecesseurs. ques uns disent que tous les Seigneurs, qui avoyent conspiré à lencontre d'iceluy, sont morts de male mort. Le Conte Adolphe de Haigerloch fut tué en la mesme bataille: Otto de Ossensteyn s'estouffa de chaleur en ladite guerre: Girard de Eppesteyn, evesque de Mayence. mourut subitement assis en son siege: l'Evesque de Strasbourg fut tué d'un coup de dague à Fribourg d'un boucher: le Conte de Leyninguen devint enragé:l'Empereur Albert mesme sut assassiné du Duc lean d'Austriche, fils de son frere à Habsbourg, le 1 de May, au dixiesme an de son gouvernement; & futenseveli premierement à Coningsfelt, & puis aprés à Spiers, prés d'Adolphe de Ses enfans, Naffaul.

Henry, mort jeune.

Rupertus: qui espousa Intta, fille de Wenceslaus, VI. Roy de Boeme, qui avoit eue de Iutta, fille de l'Empereur Rudolphe de Habsbourg. Il fut en la bataille ou son pere fut tué, & fut delivré és mains de l'Evesque de Mayence; qui luy osta quelques places, pour rençon. Il estoit general de son beaupere és guerres de Boheme; & y mourut; & fur enterré és tombes Royales.

Garlacus, successeur de son pere. Walrave; qui se maria à Machtilde, fille de Rudolphe, Conte Palatin du Rhin.

Adolphe; qui nasquit pendant l'Em-

pire de son pere.

Adelheyda nonnain avec sa tante Richarde au cloistre de S. Clare à Mayence. Imagine, trepassée estant vierge & pu-

celle.

Machtild, mariée à Rudolphe, Duc de Bavieres, Conte Palatin du Rhin, Ele-

cteur du S. Empire.

GFRLACVS, Contede Nassau, Weysbaden, Weylbourg, & Idtsteyn, troisiesme fils de l'Empereur Adolphe, suivit au gouvernement en l'an 1298, &le continua plusieurs années fortsagement. En l'an 1331 l'Empereur Loys l'envoya en ambassade au Pape: de la-Il espousa Agnes fille de Conrad Landgra- si est ce qu'il n'a peu obtenir la possession

Garlacus; qui estoit (comme appert par la Chronique des Chroniques fol. 765) Eff Europa Deven de 2007 College de Maria Doyen du grad College de Mayence: & & Elian depuis esleu 61 Archevesque de Mayence & Electeur: (La genealogie imprimée se trompeen le nomant Evesque de Treves) mais d'autant que Henry, desmis par le Chapitre, ne vouloit pas ceder de sapossession & la quitter; il n'en peut jouir en paix devant le trespas d'iceluy; qui arriva en l'an 1354. Gerlacus avec les autres Electeurs par l'incitation du Pape, esleut Charles IIII, fils de Iean Roy de Boheme, pour Empereur contre Loys de Bavieres. Aprés la mort de son predecesseur Henry il gouverna XVI ans si heureusement & sagement qu'il estoit aimé & redouté de tous. Il alla de vie à Monto trespas à Schaffenbourg en l'an 1371, au l'an 13 jour de Sainet Scholasticq: & fut honnorablement enterré au cloistre d'Er

l'un

deuse

S'eft tr

de C

Sesen

Adolphe; qui partageant l'heritage de son pere, avec son frere demeura Conte de Nassau, &c.

Iean; devint Conte de Nassau & Weylbourg : duquel la famille de Weylbourg & Sarbruck se commence.

ADOLPHE; de Nassau, deuxiesme fils du Conte Gerlacus susdit, ayant divisé avec son frere les biens de son pere, devint Conte de Nassau, V Veysbaden, Idtsteyn,&c. Il espousa Annefille de Frederic Viconte de Norenberg: laquelle luy enfanta trois fils (dont les deux ont esté E- 137% vesques de Mayence, & l'autre l'a suivi au gouvernement) & une fille. Il mourut en l'an 1370, ayant administréses païs neufans.

Adolph, a esté (dit la Chronique des ses on Chroniq. pag. 766.) dix ans Evesque de Spier. Le chapitre de Mayence le fit unanimement 63 Archevesque & Electeur. mais Gregoire, deuxiesme du nom, voulut qu'on deferast cest honneur à l'Evesque de Bamberguen: laquelle election e- Even stoit aussi plus agreable à l'Empereur Charles IV. ce qui causa grande guerre. quelle charge il s'acquitta avec honneur. & cobien qu'Adolphe estoit le plus fort,

paisible de la chaire Episcopale devant en paix: & mourut en l'an 1393. la mort de Loys susdit; qui fut en l'an 1380: auquel quittant le gouvernement de l'Eglife de Spiers, il print possession de sa vocation à Mayence; & administra l'Archevesché huict ans avec grad honneur, au contentement de ses sujets. Et estant Meure en trepassé à Heylgenstad, en l'an 1388, il fut l'an 1388, enseveli à Mayence en l'Eglise Cathed'un village nommé Hoegst, à present villette plaisante, fituée sur le Maine, non gueres loing de Francfort.

Iean, deuxiesme fils du Conte Adolph Evelque & sussilier et lustifices de Mayence. Il reçeut à Rome de Boniface Mayence, de Mayence. Il reçeut à Rome de Boniface Mayence. I X, la vocation & confirmation de la dignité Episcopale; combié que le Cha-Milea pitre de Mayence avon en de docte & deux sem de Conte de Lijninguen, homme docte & pieux. Ican establi par Boniface en son Evefché, s'y maintint par force & prudence 23 ans. Il ayda en l'an 1400 à l'election (Vencessaus estant deporté à cause de son meschant gouvernemet) de l'Em-Sest trouvé pereur Rupertus Conte Palatin du Rhin: au Concile & aprés la mort d'iceluy, de Sigismundus, Contine, fils to Charles IV. Il edifia à Hoegst la maison vrayement Royaledes Evesques de Mayence; laquelle ils possedent encores à present. Il assista en l'an 1413 au tresnommé Concile de Constance, celebré sous le Pape Iean 23, convoqué par Sigismundus 43 Empereur des Romains en l'Occident. Il se trouva en ce Concile (comme dit Munster en sa Cosmographie lib. 3. chap. 93.) fort pompeusemet avec une suite de 460 personnes: Concile qui dura 4 ans auquel Iean Hus & Hieronimus de Praga furet bruslez, nonobstantle passeport & sauf conduit de l'Empereur. Estant trepassé en l'an 1 41 9, le 23 de Septembre, apres avoir regi son Eglise 23 ans, il sutenterré à

> Gerlacus qui succeda à son pere. Ieanne, mariée à Henry Cote de Waldecq, deceda en l'an 14 6 7.

GERLACVS Conte de Nassau, VVeysbaden, ldisteyn, &c. succeda à son pere.Ilespousa Bertha, fille du Conte de Westerberg: de laquelle il engendra un seul fils. Il gouverna vingt trois ans

ADOLPH E devint Conte de Nasfau, V Veysbaden, Idtsteyn, &c. aprés son pere. Il semaria à Marguerite, fille de Bernard, Marquis de Baden: qui luy fit deux fils & deux filles. Il deceda en l'an 1426,

aprés avoirregi 33.

Adolph, soixate neufiesme Archevesque & Electeur de Mayence. Les histoires des drale. Charles IV le doua devant sa mort Evesques de Mayence disent qu'il s'est insinué par force en l'evesché contre Dietherus, legitiment appellé du Chapitre. ce qui causa grande desinion entre lui & le Chapitre, au grand prejudice de la ville & l'evesché de Mayence, leur coustat, selon le dire d'aucuns, plus de 20 fois cent mille florins d'or. Toutes fois il fut depuis confermé & legittemetestabli par le Pape Pie II. & gouverna l'Evesché 13 ans. Si quelqu'un en desire un discours plus ample qu'il s'addresse à Mutius en sa Chronique d'Allemaigne, au 29 livre de l'an 1496, qui descrit au long les guerres de ces deux Evesques:& dit que Dietericus a esté proscrit & banni du Pape, & Adolph, establi en saplace. Estantmort à Echtefelt le 16 de Septembre 1475, il fut enterré au Cloistre d'Erbach.

> Iean, successeur après son pere. Anne, mariée à Everard de Eppensteyn, Baron de Coningsteyn.

Agnes, qui eut pour mari Conrad, Ba-

ron de Buchenbach.

IEAN, Conte de Nassau, Weysbaden, Idtsteyn, &c, deuxiesme fils d'Adolphe cotinuale gouvernemet en l'an 1426. Sa femme estoit Marie, fille de En. gelhert Conte de Nassan & Dillebourg, liquelle il avoit eue de Ieanne, fille de Philippe, Sieur de Polane & de la Leck, &c. Il procrea d'elle deux fils & deux filles. Ayant gouverné environ 59 ans, il dece- Meurs en daenl'an 1480, & fut enseveli prés de lan 1480. ses successeurs.

Adolphe, qui gouverna aprés son pere. Ses enfants, Philippe, mort en l'an 1490 sans en-

Anne donnée en mariage à Otto, Conte de Solms.

Marie, mariée à Loys Conte d'Isen-

ADOLPHE, Conte de Nassau, Weysg iij

Sisenfans, Mayence.

VVeysbaden, Idtsteyn &c. espousa Adel- de Russey, vefve de Bernard, Marquis heyda fille de Volraet Conte de Mansvelt; de Baden: mais n'eut pas de fils d'elle: de dot il n'eutnuls enfans. Après le trespas sorte que son frere à succedé en ses pais d'icelle, sa seconde semme sut Margue- après sa mort. Sa fille Magdalene se deux sem rite, Contesse de Hanau: qui lui sit deux maria à Ioachim Conte de Manderenfans. Ce Contea esté Conseiller de l'Empereur Maxmilien I, & juge de la chambre du parlement; & aussi Gouverneur du pais de Gueldre & Zutphen. Il administra son païs 24 ans: & mourut en

ses enfans. l'an 1504.

Espouse

Philippe, son heriter.

Marguerite, mariée à Loys Conte de Nassau & VVeylbourg, fils de Iean Conte de Nassau & V Veylbourg, qu'il avoit en d'Elizabeth, fille du Landtgra-

ve Loys le paisible.

PHILIPPE, Conte de Nassau, Weys baden, Idtsteyn, &c. administra ses païs 16 ans, apres le tres-pas de son pere. Sa femme estoit Adrienne, fille de Iean, Baron de Berguen sur l'Escaud: laquelle lui fit trois fils & 3 filles. Ce Conte quita la religion papistique, & accepta la reformée. Il mourut en l'an 1520; & sa femme en l'an 1524.

çoise, fille du Duc de Lutsenbourg, Conte Conte de Nassau & Dillenbourg.

Fami

Sarh

RIDON

Leann

Sarbr

Men

l'an .

Ses er

du s

Du

Espon form

Balthasar, successeur de son pere & frere.

Catherine; qui ent pour mari le Conte de Rupolsenac.

Marguerite, Abbesse de V Valford. Anne, estant d'une ventrée avec son frere Balthasar, se rendit nonnain prés

de sa sœur.

BALTHASAR, Conte de Naf- Comme sau, V Veysbaden, Idtsteyn, &c. estoit du deurste commencement Commandeur de l'or-Seignar dre Teutonique à Gaffenbourg: mais Temos commença le gouvernement des Con- que tez & seigneuries aprés la mort de son frere. Il se maria à Margnerite, fille de Reynardus, Conte de Issenbourg en Budinguen : laquelle lui enfanta un fils. Il mourut aagé de 48 ans en l'an 1568.

I E A N-L O Y S, fils de Balthafar, nasquit en l'an 1567, le 15 d'Avril. S'estant su enfant. Philippe, né en l'an 1516, fut emporté en sa jeunesse adonné à l'estude des arts par la fievre en sa jeunesse sans enfans. liberaux, s'en alla en France estudier. Il Adolphe, né en l'an 1518, espousa Fran- espousa en l'an 1588 Marie, fille de Iean,

# Lignee de Sarbruck.

Iean, nepveu de l'Empereur Adolphe, Conte de Nassau & Weylbourg , engendra de Ieanne hermiere de Sarbourg,

Philippe, qui eut de Catherine de Lorraine, & de la Contesse de Hohenlo,

Elizabeth, meriée au Lanigrave de Hessen.

Marguerite, alliée par Ican, Conte de Sarmariage à Girard Conte deRodenacker, &c. femmes,

bruck, procrea de deux

Philippe, le chef & Ieanne; qui ent pour premier de la race de mari le Conte de Hen-

Elizabeth; marie à Guillaume Duc de Fuillers.

Ieanne ; qui se maria à Iean, Conte Palatin du Rhin, de Simmeren, Veldeniz, & Spanheym.

Iean-Loys; auquel Isabeau & Catherine enfanterent,

nenberg.

Philippe; qui ayant esponsé Apollonie, fille du Cote de Dafberg , mournt sans enfans.

Adolphe, ayant Contesse de Mans- ne. velt, decedat sans hoirs .

Otilia , marite Ican, Chanoine Catherine ; marite pour femme Anne, au Conte de Sa- à Strasbourg.

Weylbourg.

au Conte de Levi

IEAN

Famille de IEAN, Conte de Nassau, Weyl- luy sit 2 silles: & mourut en l'ant 4500 Nassau & VV cylbourg; & commença par ceste division une nouvelle lignée & famille de Nassau. Il espousa Icanne, fille unique & heritiere du Conte de Sarbruck: laquelle cut la dite conté pour son dost. & le Conte posseda & joignit les contez de VVeylbourg & Sarbruck. La Meure en Contesse luy fit deux enfans: & il mou-

tan 1371. rut en l'an 1371. Ses enfans.

Karbruck

Sarbruck.

dus lift.

Dualid.

Espouse 2 semmes.

vernement. Elisabeth; mariée à Henry, Landtgrave de Hessen.

PHILIPPE, Conte de Nassau, Weyl-Esponse 2 bourg & Sarbruck, heritier du Cote lean son pere, se maria à 2 femes, dont la premiere estoit Catharine, fille du Duc Frederic de Loraine: de laquelle il procrea un fils & une fille. La seconde estoit Anne Contesse de Hohenlo: qui luy enfanta ces diverses mariages & enfans ont divisé la famille, & en ont fait deux braches, à sçavoir, celle de Sarbruck & VVeylbourg; nous continuerons avec le Conte Iean, qui demeura Conte de Sarbruck; & commencerons la famille de VVeylbourg par Philippe. Ce Conte Philippe de Nassau, VVcylbourg& Sarbruck, ayant gouverné ses pais environ cinquatehuict ans, deceda en l'an 1429, & fut mis au Les infans cercueil de ses parens.

Marguerite; mariéc à Girard, Baron de Rodenacker.

Iean; successeur de son pereà la conté de Sarbruck.

Philippe; qui devint Conte de VVeyl-

Ieanne; donnée en mariage à George Conte de Henneberg.

IEAN, Conte de Nassau & Sarbruck, en devint Conteenl'an 1429. Sa premierefemme estoit Ieanne, fille du Conte de VVeylbourg; qui deceda en l'an 1 5 5 9. Lueninguen & Hennenberg : laquelle

bourg, &c. fils du Gerlacus, l'ayeul duquel La seconde estoit Elisabet; fille de Loys estoit l'Emp. Adolphe de Nassau, ayant Conte de VVirtenberg: dont luy naspartagé avec son frere Adolphe les biens quit un fils aprés sa mort, laquelle arriva Meure es delaissez de leur pere, devint Conte de en l'an 1472, ayant gouverné quaran-l'an 1472, te trois ans. Il fut enterréhonnorablement par ses triftes sujets.

Elisabeth; mariée à Guillaume, fils du Enfans de Girard, Duc de Iuliers.

Teanne; qui eut pour mari Iean, Con- Du : lit. te Palatin du Rhin & Symmern Duc de Bavieres; mort en l'an 1509.

Iean; heritier de son pere-IEA N-Loys, Conte de Nassau, & Pan 1545 Philippe; qui suivit son pere au gou- Sarbruck, né aprés le trespas de son pere, estant en aage convenable, succeda à son pere au gouvernement. Il eut de sa femme Isabeau, fille de Jean I, Conte Pa-

latin du Rhin & Ducde Bavieres, trois fils & deux filles. Il espousa apres la mort d'Isabeau, Catharine, fille du Conte de Meurs & Sarwerden : de laquelle il procrea une fille. Il mourut en l'an 1 3 4 5, ayant regi longues années.

Philippe; successeur de son pere, n'eut ses enfants aussi un fils & une fille. Et d'autant que nuls enfans de sa femme Apollonie,, fille du Conte de Dasberg. & trespassa en

> Adolphe; Conte de Sarbruck, aprés la mort de son frere, s'estant mariée à Anne, Contesse de Mansfeld; qui ne luy fist pas d'enfans. & il deceda sanshoirs en l'an 1559.

Otilia; qui fut donéen mariage à Iean, Conte de Sené.

Iean-Loys; Chanoine du Chapitre de Strasbourg.

Catharine: mariée à Evicho, Conte de Du 2 lia. Leunichen.

Ainsi se finit la famille de Nassau & Sarbruck, les descendans estans morts sans hoirs :& tomba entre les mains du plus proche paret Albert, Conte de Nassau & VVeylbourg: qui espousa Anne fille de Guillaume Conte de Nassau & Dillenbourg, sœur du Prince d'Orange. Il estoit fils de Philippe, Conte de Nassau &

Lignée

# Lignée de VVeylbourg.

Philippe, fils de Philippe, Conte de Weylbourg & Sarbruck, qu'il avoit en d'Anne, Contesse de Hohenlo, procrea de la Contesse de Liniquen

Ican: qui engendra Elizabeth, fille du Landgrave Loys,

Loys; auquel Marguerite, Contesse de Nassau & Weysbaden, enfanta,

Philippe; qui eut de la Contesse de Mansfeld, & dela Contse d'Isenbourg

Albert, auquel Anne, fille de Guillaume, Conte de Nassans & Dillenbourg, fit

Philippe: espousala Contese de Manderscheyt, Nassau & Dillenbourg, &c.

Anna-Æmilia, Contesse de Weylbourg, mariee a Phi-Ippe, Conte de Rhin.

Loys; qui espousa Anne-Marie, fille de Guillaume, Landgrave de Hessen, en l'an 1 589.

Amalia, mariée à Otto. Conte de Solms.

Famille de Weylbourg to de Nassau, Weylbourg, & Sarbruck, qu'il avoit eu ensecondes nopces d'Anne, Contesse de Hohenlo, devint premier Conte de Nassau & Weylbourg, donant commencement à la famille. Il espousa Catherine, fille de Euichon, Conte de Linichen: laquelle luy fit un fils; qui trespassa devant son pere. Il morut en

> IEAN, Conte de Nassau & Weylbourg, fils unique du Conte Philippe susdit, se maria à Elisabeth, fille du Landgrave Loys le Paisible: dont il procrea un fils; qui succeda à son ayeul. Il deceda en l'an 1480, 12 ans devant son perc.

LOYS; qui suivit son ayeul au gouvernemet des contés de Nassau & Weylbourg, eut pour femme Marguerite, fille d'Adolph, Conte de Nassau & VVeysbade: de laquelle il eut aussi un seul fils. Et alla de vie autrespas en l'an 1523.

PHILIPPE, Conte de Nassau & VVeylbourg, commença son gouvernementen l'an 1523. Il euten ses premieres nopces Anne, fille d'Albert Cofils. icelle decedée, il eut és secondes Dillenbourg, &c. nopces AEmilia, fille de Iean, Conte de

PHILIPPE, fils de Philippe, Con- Isenbourg: laquelle luy fit 2 enfans. Il gouverna 36 ans; & mourut en l'an 1559 & fut enterré prés de ses ayeuls.

> Albert; qui le suivit au gouvernemet. Philippe; duquel scraperlé cy aprés. Anne Aemilie; mariéc à Philippe, Conte du Rhin.

> ALBERT, Contede Nassau, & Weylbourg, fils aisné de Philippe, qu'il avoit eu d'Anne, Contesse de Manderscheyt, devint seul heritier & possesseur de la Conté de Sarbruck, comme a esté dit sur la fin de ladite famille. Il espousa Anne, fille de Guillaume, Conte de Nassau, Viande, Dillenbourg, &c. socur du Pr. d'Orange: laquelle luy enfanta

Louys, qui en l'an 1589 espousa Anne Marie,, fille de Guillaume, Landgrave de Hessen.

Amalia, laquelle espousa Ottho; Conte

PHILIPPE, Conte de Nassau, & Weylbourg, fils aisné du Conte Philippe, susdit, eut 2 femmes: la premiere estoit Enca, Contesse de Manderscheyt: la seconde femme estoit Isabelle, fille du Conte tede Mansfeld : laquelle luy enfanta un Iean de Nassau, Catzenellenboguen,

Lignée



# Lignée de Beylsteyn.

Henry, fils de Henry, Conte de Nassau & Dillenbourg, premier de la race de Beylsteyn, procrea de la Contesse de Westerberg

Henry; qui est de la Contese de Loon

Henry: auquel sut Marie Radnerodia, qui enfanta

Ican; auquel la Contesse d'Isenberg anfanta

Henry; qui engendra de la Contesse de Seyn

Tean qui eut de Marie Contesse de Solms,

Bernard; mort fans se marier.

Iean ; qui avoit espousé la Contesse de Naffau & Weylbourg : mais mour wi fans enfans.

Henry, Chevalier de Ierusalem sue à Pavie.

Pamillo de HENRY, fils deuxiesme de Henry Co-Byssin, te de Nassau, Beylsteyn, Dillebourg, &c, qu'il avoit eu de Adelheyda, Contesse de Arenberg; ayant partagé avec son frere Otto l'heritage de leur pere, devint Conte de Nassau & Beylsteyn. Sa semme, la Cotesse de Westerberg, luy sit un fils nomme Henry; qui fut heritier.

Beylsteyn, succeda au gouvernementaprés la mort de son pere: La Contesse de Loon luy engendra un seul fils,

Beylsteyn sut heritier de son pere. Sa femme Marie Randerodia luy enfanta un

IEAN, Conte de Nassau & Beylsteyn, saivit son pere Henry troissesme. Sa premiere semme Agnes, Contesse de Gemen, n'eutnuls enfans. La seconde, la Contesse de Isenbourg, luy produit un fils unique.

HENRY, IV, Contede Nassau & Beylsteyn, espousa Eva, fille du Conte de Seyn: d'ont il eut deux fils, Iean son successeur, & Bernard, mort sans se

IEAN, Conte de Nassau & Bevlsteyn, après la mort de son pere, procrea de sa femme Marie, fille du Conte de HENRY II, Conte de Nassau & Solms, Jean; qui le suivit: & Henry, Chevalier de Ierusalem; qui demeura en la bataille de Pavie.

IEAN, trosiesme du nom, devint HENRY III, Conte de Nassau & Conte de Nassau & Beylsteyn, aprés le Fin de la trespas de son pere: Sa semme, Contes-famille de se de Nassau & Weylbourg, ne luy sit nuls Beylsteyn, enfans. Voyla pourquoy les païs & villes de Beylsteyn furent reunis à la famille Nassau & Dillenbourg; dont ils estoyent issus. Ainsi la famille de Beylsteyn se termina en ce Conte lean.

Lignés

# GENEALOGIE Lignée ou famille d'Orangne.

Guillaume, Prince d'Orange, &c. fils aisné du Conte Guillaume de Nassau, Vianden, Dietz, &c, & de Iuliane, Contesse de Stolbourg, procrea d'Anne, Contesse de Buren & Leerdam,

Philippe, successeur de son pere en Orange, à espousé la fille du Prince du Condé,

Marie: mariée à Philippe, Conte de Hohenlo.

Le mesme Prince Guillaume engendra d'Anne, sille de Maurice, Elesteur de Saxe,

Maurice :mort à Bredá, en l'an 1596.

Maurice: Gouverneur Capitaine & Admiral general des Provinces Unies.

Anne, mariée au Conte Guillaume-Loys de Nassau, Gouverneur de Frise.

Æmila:allice par mi riage à don Emanud de Portugal.

Le P.

espon Ann hure

Le mesme Prince eut de Charlotte de Bourbon, sille du Duc de Montpensier.

Loyse Iuliane: mariée à Frederic III, Conte Palatin , & Electeur du S. Empire.

Isabelle, qui a pour Catharine Belgique: don-Flandrina. Charlotre-Brabatine Emiliari Henry Duc née en mariage à Philipde Bouillon. Catharine Belgique: don-Flandrina. Charlotre-Brabatine Emiliarie de l'artimonille.

Loyse de Colligny, fille du Gaspar de Colligny, sit au mesme Prince

Henry-Frederic: general de la cavallerie des Provinces Unies. de.



GVILLAVME, Prince d'Orange, Conte de Nassau, Catzenellenbogue, Dietz, Vian. den, &c. Marquis de la Veer & Flissingues, Burg-grave d'Anvers, Viconte de Besançon, Baron de Bredá, Diest, Grimberguen, Arlay, Nozeroy, &c. Seigneur de Chastelbellin, Lieutenant general des païs-Bas, Gouverneur de Bra= bant, Hollande, Zelande, V trecht & Frise, Admiral de la mer, &c.

Fils

Anv

sau, Viande, Diets, Dillebourg, &c. & de Iuliane, fille du Conte de Stolbourg; nasquit au chasteau de Dillenbourg en l'an 1533, le 14 d'Avril : Il espousa le 8 de Iuillet 1550, sa premiere femme Anne, fille unique & heritiere de Maximilian, Conte de Buiren, Leerdam, &c. 1aquelle, luy ayant engendré deux enfans deceda à Bredale 20 de Fevrier 1558;& y fut honorablement enterrée. Le Prince devenu vefve quelques années, puis reitera pour la deuxieime fois le mariage Beluis An- avec Anne, fille unique de l'Electeur no de Saxo. Maurice, Duc de Saxe, & de Agnes, fille de Philippe, Landgrave de Hesten. Ceste tant illustre Princesse sutjoincte en maleur presence, magnificence, pompe & troisiesme fois par mariage à la Briele, le le six filles, nommées cy aprés. En l'an 1 5 8 2, le prince estant tiré & blessé à la Les funerailles se firent le 9 dudit mois, n'avons parlé. à nostredame au costé de Nort de la cha-

Ils aisné du Conte Guillaitme de Nas- jour de S. Bartholomi, le 24 d'Aough 1572: ceste Princesse estoit vefve du Sieur de Teligny, assassiné audit massacre. Elle enfanta au Prince un seul fils, duquel sefera mention cy dessous. Ainsi ce grand Prince contracta par 4 fois mariage avec des Princesses tres-illustres & pieuses: les quelles le firent pere heureux de quatre fils & 9 filles; desquels a pre- A engendes sent en l'an 1615 vivent encores 3 fils & 13 infant. 8 filles, Dieu leur vueille à tous continuer leurs jours, & au bout d'iceux leur donner une mort bienheureuse.

La vie de ce Prince tres illustre & tresnoble a esté come le centre des honeurs: les eschantillos desquels se voyent en ses actes genereux & faits heroiques de guerriage au Prince à Leypsich, (comme dit du re, en ses entreprinses hautes, és sieges de Thou. au 28. livre,) le 10 d'Aoust 1561, villes & forteresses: ses sages conseils een l'affirtence de Frederic, Roy de Dane- floyentadmirez de tous, les trophées de marc, & de presque tous les Princes de la ses victoires sont encores erigées. Le la confession d'Ausbourg : qui avoyent te- beur, qu'il a enduré, & les dagers encounu leur assemblée à Nieubourg; & tous rus pour delivrer nostre patrie de la tyra-honnorcrent les nopces & festin de nie inouie du Duc d'Albe, qui nous alloit accabler, & nous rachetter de la exercice de chevaliers. Ceste Princesse gueule de ce loup infernal par son sang, donc enfanta au Prince deux fils & deux font les trompettes qui resonnent à tous filles. Puis aprés le Prince s'allia pour la jours la louange de sa memoire, la difficulté à defendre nos privileges & liberté, 10 de luin 1575, à Charlotte de Bourbon, le couronnent de lauriers qui ne mour-Charlotte fille de Loys de Bourbon, premier Duc de ront jamais: nous en avons fait mention Montpensier, extraict du sang Royal des plus ample au commencement des lau-Roys de France. Le prince engadra d'el-riers de Nassau, pag. 3, descrivans son gouvernement de ce pais au nom de l'Empereur Charles V. & Philippe II, Roy gorge à Anvers sa dite temme Charlotte d'Espaigne, & des trespuissans Seigneurs s'estonna & se contrista tellement que la Mess. les Estats des Provinces Vnis: y peur luy causa une grande maladie, la- renvoyans le Lecteur, dirons nous seulequelle emportale cinquiesme de May. ment quelques choses desquelles nous

En l'an 1555 l'Empereur Charles V. Liousenans pelle de la Circonsion. L'enterremente- sit le Pred'Orange de H. M. aagé de 23 géneral dis stoit extremement magnifique & pom- ans, lieutenat general de son armée, en = TEmpereme peux:plus de 1200 hommes accompa- voyée pour reduire à l'estroit & gaigner gnerent la biere. Le Prince gueri de sa Marien-bourg. Pourquoy faire le Prince plave se trouvant solitaire par le triste sit edifier 2 sortes places, nommez l'une trespas de sa femme, se resolut à se rema. Philippe-ville & l'autre Charle-mont. En Fonde a rierpourla quatriesme fois; suivant ce l'an 1554, s'estant vaillamment deschar. villes desseing, il espousa en Zelade, le 12 d'A- gé de sa charge, le Roy d'Espaigne le crea Vril 1583, Loyse de Colligny, fille de Gaspar à Gand conseiller d'Estat, Gouverneur& Cap. gen. d'Hollade, &c. item depuis de signification de Colligny, Admiral de France, misera Cap. gen. d'Hollade, &c. item depuis de la Côté de Bourgongne: & le fit Bourgongne de Colligny, and cap. gen. d'Hollade, &c. item depuis de la Côté de Bourgongne: & le fit Bourgongne de Colligny, and cap. gen. d'Hollade, &c. item depuis de la Côté de Bourgongne: & le fit Bourgongne de Colligny, and cap. gen. d'Hollade, &c. item depuis de la Côté de Bourgongne: & le fit Bourgongne de Colligny, and cap. gen. d'Hollade, &c. item depuis de la Côté de Bourgongne: & le fit Bourgongne: & le fit Bourgongne de Colligny, and de C messes au detestable massacre de Paris, au grave d'Anvers, & avec quelques autres Seigneuts

pean Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC

Meure à 3582.

Enlan

Le Prince

néenlan

1333.60

Anne de Luren.

General des bendes d'ordonance, qu'on fort prudemment, au profit & grand astad. Les Estats de ces pais le douërent de crime de lese Majesté contre sa persone de la Seigneurie d'icelle en l'an 1,34. & son estat, & par ainsi avoir perdu Et la terrasse du Rogenhil il environna corps & biens, le nommant la peste de de mesmes le Finaert, appartenant à ces ces païs, & la seule cause des troubles & Et le Cloendert, antrement dite Niewevaert. tel mal (ainsi qualifioitil) il promettoit

fort augmentées depuis.

Pare des

pais-bas

magne.

Devint

Guillan-

ces païs il estoit grand & familier ami de sieurs de la ses confreres les Seigneurs de la Toyson nement. Ce qu'il refusa prudemment a. vec grande submission; estant d'advis de quiter plus tost ces païs pour un temps, vie à la rage de ce tyran inhumain; & gnols.mais le Duc d'Albe, empescha.

puis Gouverneur & Capitaine general tion cy aprés. des Provinces Vnies. Charge à la verité

Seigneurs, Chevaliers de la Toyson d'or, pesante; mais de laquelle il s'est acquité appelle. Et comme en l'an 1564 le Rog- vantage de ces païs. Cause que le Roy genhil au Marquisat de Bergues devoit d'Espaigne extremement envieux de estremuni d'une levée, il y ordonna & l'estat & bonheur de ce Prince le proserifit bastir une ville pour la desence du vit, bannit & excommunia en l'an 1580; Estimation de l'annuel de l'ann pais, la nommant de son nom Willems. l'accusant d'avoir commis le detestable païs: ou le Prince fit fonder la ville de seditions. Et pour delivrer son païs d'un De sorte que pendant son gouverne. 25 mille escus, à quile livreroit vif ou ment, il a basti quatre villes; qui se sont mort entre ses mains. Le Prince d'Orange se purgea assez, come aussi les Estats Es plus grads troubles & seditions de generaux de ces fausses calomnies & accusations controuvées. Il se declara par par sa une Apologie innocent à tout le mon-Toysond'or d'or: qui l'esseurent pour leur chef & su- de & à tort accusé par le Roy d'Espaiperieur, lors qu'ils furent confederez & gne . Mais ce nonobstant la vanité acresolus à prendre des armes contre le compagnée d'impieté, gouvernée par Duc d'Albe, & faire teste à son gouver- malice & cruauté, & ayant long temps trainé & finalement poussé un miserable (voire detestable) à entreprendre l'execution de ce conseil infernal à l'en-& eviter la tempeste, que d'exposer sa contre de la personne dudit Prince trespieux. En l'an mille cinq cens huictante esperant que Dieu tout-puissant leur deux en Febrier un lean laurenguitasdonneroit le moyen pour delivrer quel- cha à luy ofter la vie d'un coup de pisto- Et M que jour ces païs avec plus grande com- let: mais par la providence divine le coup la m modité. Et tascha à induireles Contes ne sut pas mortel. Mais cobien que cecy des de Horn & Egmont à faire le mesme: ne reussit pas bien selon leur vouloir; si maisils reprouverent son conseil: ce qui est-ce qu'au lieu de detester & abomileur cousta la vie. Le Prince se retira le ner tels desseings, ils n'ont pas cessé d'en 11 d'Avril 1567, partant d'Anvets vers entreprendre tant, qu'en l'an 1584, il veri Alle- Breda, & delà en Allemagne; y demeu- fut meurtri en la ville de Delft, par les rant jusques à l'an 1568, qu'il descendit mains d'un abominable Bourguiguon, mi avec une puissante armée pour delivrer au grand regret de ses enfans, amis, & P ces païs du joug & servage des Espai- habitans de ces païs, & au prej udice d'iceux; lesquels le tyran pensoit gaigner Les estats & membres de Brabant le & ruiner tout à la fois par ce coup. Mais firentle 22 d'Octobre 1577, Ruwardt l'issue en a monstré tout le contraire. de Brabant de Brabant, & les trespuissants Seigneurs Dieu s'estservi de ses enfans pour noles Estats Generaux le constituerent de- stre defence; desquels nous serons men-

PHILIPPE,



PHILIPPE; Pr. d'Orange, Conte de Nassau, Catzenellenbogue, Dietz, Viandë, Bueren, Leerdam, Gr. Baron de Breda, Gr. Chevalier de la Toison d'or.

nasquit le soir du 19 de Deceb.1554. Son pere l'envoya à l'Academie de Lou-Nem vain, pour y estre instruit és langues, arts Septembre, quand le Prince quita ces Lonvain, pais: & ce malgré ses gouverneurs, con-Lonvain, pais: & ce malgré les gouverneus, comment tre les privileges de Brabant, & de l'Vnion Espaigne versité de Louvain. Il y sut retenu en une ample prison, environ l'espace de 28 ans. En l'an 1595 l'Archiduc Albert d'Austriche, fait gouverneur de par le Roy d'Espaigne de ses païs de pardeça, en la place du Conte de Fuentes, devenu depuis Duc de Brabat & Conte de Flandres, &c. par le mariage avec Isabella Clara Eugenia, fille du Roy, partant d'Espaigne vers ces païs, delivra par son intercession le Prince d'Orange de sa prison: qu'il accompaigna vers ces pais. Le Duc voyagear par l'Italiel'envoya àRo-

Ils aisné du Prince d'Orange sussition fort, & Iuy sit des grands presens. Puis aprés se joignant de reches à l'Archeduc, il voyage avec luy; & entra avec luy à son pere l'envoya à l'Academie de Louvain, pour y estre instruit és langues, arts & sciences. Estant aagé d'environ treize ans, le Duc d'Albe le sitoster de là par force, & amener en Espaigne le 10 de Septembre, quand le Prince quita ces païs: & ce malgré sesgouverneurs, contre les privileges de Brabant, & de l'Vniversité de Louvain. Il y sut retenu en u-

ne ample prison, environ l'espace de 28 ans. En l'an 1595 l'Archiduc Albert d'Austriche, fait gouverneur de par le Roy d'Espaigne de ses païs de pardeça, en la place du Conte de Fuentes, devenu depuis Duc de Brabat & Conte de Flandres, &c. par le mariage avec Isabella Clara Eugenia, fille du Roy, partant d'Espaigne vers ces païs, delivra par son intercession le Prince d'Orange de sa prison: qu'il accompaigna vers ces païs. Le Duc voyageār par l'Italiel'envoya à Rome faluer le Pape Clement viii; ce qu'il sait pour l'Archeduc en Espaigne; à sin de saluer & congratuler au nom de la Duché de Brabant & d'autres Provinces la Duché de Brabant & d'autr

h iii rang

range avec grand triumphe & magnifi- plusieurs choses à dire de ce Prince; mais cence le 1 de Mars 1599. Y ayant faict sejour quelques iours, pour mettre ordre à ses affaires, print la poste vers Marseille, & se joingnit à l'Archiduc, & à l'In-lippe, Conte de Hohenlo & Langenberg. fante; les accompagnant continuellement jusques à Bruxelles: ou les Estats du païs leur firent tres-magnifique accueuil, le 5 de de Septembre. Ce Prince espousale 23 de Novembre 1506 à Fontaine Belleau Eleonore de Bourbo, fille du Prince de Codé, premier du sang des Roys de France. Laquelle jusques à present neluy à faict nuls enfans. Il obtint par ce mariage du Roy de France l'entiere possession de la Principauté d'Orange, en plus grande asseurance & liberté que ses ancestres, avec neantissemet de tout ce que la couronne de Frace y pourroit pretendre. Il y avoit encores

nous les passerons pour la briefveté.

Ayeu costes

terne

Peraus

Marie, Princesse d'Orange, & c. se ma- Philappe ria le 17 de Fevrier 1595 à Eucren, à Phi-Hibealt qui estant sait Lieutenat general de son Excell. en Hollade, Zelande, la Frise occidentale, Bommel & Ies Isles de Tiel, s'est honnorablemet comporté l'espace de 34 ans. Les Chronicques font ample mention de ses actes genereuses, courses & entreprinses heroiques.) Il mourut à Iselsteyn en l'an 1606 le 6 de Mars, augé de 50 ans. Ses funerailles s'y firent le 6 d'Avril.ses parens & heritiers firent emporter le corps mort en Allemaigne; & l'enterrerent en sa Conté.

Maurice, Prince d'Orange, &c. tref Enfant passé & enterré à Bredá, en l'an 1566.



MAVRICE, Prince d'Orange, Conte de Nassau, Catzenellenbogue, Vianden, Dietz Meurs &c. Marquis de la Veer & Flissingues, Chevalier de l'Ordre de la Iartiere, Seigneur de Polanen, Leck, Grave, Cuyck, S. Vidt, Daesbourg. & c. Gouverneur & Cap. general de Gueldres, Hollande, Zelande, Frise occidentale, Zutphen, V trecht & Over-Tssel, Admiral gen, de la mer.

ne, de l'Electeur Murice, Dac de Saxe, djeul du qu'il avoiteue de Agnes, fille de Philippe Landgrave de Hessen, nasquit au chasteau de Dillenbourg, le 13 de Novembre 1567. Son ayeul du costé maternel Murice, Duc de Saxe, est sit sils de Hen-Item son ry, Duc de Saxe, né le 16. de Mars 1473; & mortle 18 d'Aougst 1541: qu'il avoit eu de Catharine, fille du Duc de Meclebourg; né le 21 de Mars 1 5 21: & decedé le 9 de Iuillet 1553, ayant gouverné les païs environ 12 ans. Le mesme Duc Murice procret de ceste Agnes un sils L'entenant unique, nommé Albert; qui nasquit à pur l'En- Dreiden le 22 de Novembre 1545, mais y mourut le 12 d'Avril 1546, ayat vescu un peu plus de 4 mois. De sorte qu'Aune demeura seule heritiere. Son bisayeul du costé maternel, estoit Albert, Duc de Saxe, Landgrave de Meyssen, & Marquisde Duringuen, frere de l'Electeur Ernest, & ayeul des Electeurs Maurice & Auguste de Saxe. L'Empereur Miximi. lian d'Austriche (qui avoit espousé en l'an 1477 Murie, fille unique du Duc Charles de Bourgogne) le fit son Licutenant és Païs bas, en l'an 1488. Ist estoit grand & vaillant Capitaine. Il faisoit grande guerre à ceux qu'on appelloit se, le contrgardé long temps en son heu-Hoecxsche en Hollande; les sactions de heux estat, au salut de nostre patrie, & de Hoecksche & Cabelliausche estas pour lors ce pais. l'estat de ces pais, fortifié & auen vogue. Il contraignit ceux de Ziric- gmenté de plusieurs villes, forteresses, & zée à payer l'amende de 20000 francs, pource qu'ils avoyent avictuaillé ceux de gne, & ses adherens, regrettans leur perl'Escluse; qu'il avoit reduit à l'extre- te, en tesmoignent la verité, & ses victoilippe de Bourgongne le fit Lieutenant & les chroniques les victoires : desquelde la Frise Orientale & Occidentale. Ayant assiegé ceux de Groningue en l'an & fait admirer, relever sa vaillance aux 1500, afin de les contraindre à son obeis- nations plus barbares. Les Turcs font sance, il sut tiré au mesme siege, & mou-hommage à son espée: & ies voisins ayrut de la playe. Voyla les plus proches ment sa vertu, & tous ensemble redouparens du Conte Maurice, illustres de tent son courage, dont les esses sont enaissance & de brave courage. Il reste videns à tout le monde : effects qui se de voir coment il est monté à ce degré voyent és histoires. De les vouloir recid'honneur, dont le ciel, honnore à pre- ter tous au long, en seroit faire histoire. lent. Le Prince d'Orange estanttrai- le dis doncques enunmot (passans sous streusement tué en l'an 1584, en la ville silence force entreprinses, saisses des treulement que en l'an 1584, en la vuie infette l'orte de l'en le se l'aplace de Delft, Messegneurs les Estats d'Hol-chasteaux, villettes, situées hors de ces miaplace Delft, Melleigneurs les Eltats a moi-lande, Zelande & Vtrecht, en recompen-païs) que de l'an 1 5 8 9 jusques en l'an

ternel.

Ils deuxiesme de Guillaume Prince ces, & pour le bien & salut du païs, esseu-d'Orange, &c, qu'il avoit eu d'An-rent le Prince Maurice, aagé de 17 ans, rent le Prince Maurice, aagé de 17 ans, en la place de son pere, gouverneur desdits païs, Capitaine & Admiral general de la mer. Toutesfois à cause de sa jeunesse, non accoustumée à telles charges; ils luy apposerent, pour le alleger & l'assister, pour Lieutenant general leConte Philippe deHohenlo & Langenberg, Depuis en l'an 1587, quand Robert Dudley, Conte de Leycester, qui avoit gouverné en Cipitaine general, au nom de sa Majesté d'Angleterre, les Estats generaux des Provinces Vnies l'esseurent & est 1blirent en Feyrier mille cinq cens nonante premieremet par provision, & depuis absolument en la place du Conte de Leycester, le faisans Gouverneur & Capitaine general desprovinces Vnies, avec pleyne autorité & puissance de faire & administrer tout ce qu'estoit du devoir da Gouverneur, selon l'anciene coustume. Au quel estat il s'est si vaillamment & prudemment comporté iusques à present, que tout les païs, villes & habitans sont obligez à tous jours à l'aimer & louanger. Mais les moyens pour nous desobliger nous manquent : il ne nourseste, que les vœus & desirs, souhaitans que Dieu mesme soit sa recompenprovinces, en fait foy. Le Roy d'Espai-En l'an 1498 l'Archiduc Phi- res ont tracé les marques das nos cœurs, les la renommée retentit par le monde, fe & recognoissance de ses sideles servi
lande, Zelande & Vtrecht, en recompenpais) que de l'an 1, j

pais) que de l'an 1, j

siles villes de l'an 1, j

villes villes villes villes de l'an 1, j

villes villes villes villes de l'an 1, j

villes villes villes villes villes de l'an 1, j

villes villes

Abragé des villes murées: à sçavoir, en l'an 1586, nemie de la tyrannie: tous unaniment le Steenwije, Ootmar sen, & Coevorden: 1593 S. Geertruden bergue, 1594 Groningue, 1597 Rhinberc, Meurs, Goor, Grol, Brefort, Enschede, Ootmarsen, Oldenzeel, & Linguen, 1599 Dotechum: 1600Wachtendonck, 1601 Rhinberc pour la 2 fois, Meurs: 1602 Grave & le pais de Cuyck: 1604 Escluse, & Ardenberch: 1606 Lochem, qu'il a desassiege trois villes assiegées par le Prince de Parme & autres Gouverneurs du Roy d'Espaigne, à sçavoir, Bergues sur le Zoom en l'an 1588, Coevorden 1594, & Bommel 1599. qu'il a emporté la vistoire de deux batailles à lencotre de l'Archiduc d'Austriche: l'une prés de Turnhout 1597, & l'antre és environs de Nieuport 1600.ila deux fois courageusemet passé & traversé avecson armée le païs de l'ennemy; comme en l'an 1600, par Flandres & 1602 par Brabant, & les pais circonvoisins.Les victoires obtenues par mer sont aussi excellentes. en front s'offre celle de l'an 1588, contre la Flotte du Roy d'Espaigne: depuis en l'an 1596, celle du l'Admiral Iean de Duvenvorde; qui gaigna avec le Conte d'Essex la ville & l'isse de Calis-Malis; 1599 celle de l'Admiral Pierre vander Does, s'investant de la grande Canarie. 1600 contre l'Admiral d'Anvers, les galeres de l'Escluse, les galeres de Spinola; 1601 celle de quelques navires allans aux Indes Occidentales, contre une grãde armée du Roy d'Espaigne, prés de Bantam: & sur tout celle de Iaques de Heemskerck au destroict de Gibraltar: qui tellemet endomagea le Roy d'Espaigne, & le toucha si prés, qu'il fut contraint à demader surseance d'armes, & à faire la trefve. Tous ces victoires dessus, se trouvet plus au loing au livre, quien est dressé & composé; auquel nous renvoyons les Lecteurs. Voicy ses actes valeureux, ses victoires excellentes : qui servent comme d'autant de Lauriers à toute la maison de Nassau, comme parens du premier capitaine du monde. Il n'y a nul des vivans, qui esgale sa prudence,& son courage. Ses ennemis le craignent, en l'admirant: aiment sa clemence, en-

vidoires de Axel, en Flandres, 1 5 8 8 Medenblic, & redoutent: Mars mesme le respecte : ses fon Excel-lence. Thienen; 1590 Steenbergue, & Breda: 1591 amis les Princes circonvoisins, autremêt Zutphé, Deventer, Hull, & Niemegue; 1592 extremement convoiteux de l'Isonneut, & jalours de leur reputation, ne son nullement envieux de ses tiltres, ains les luy augmentent. Ses vertus convenables à un Prince mais aussi grand Capitaine, en sont cause. Le seul fait du Roy de la grande Bretaigne fait foy à ce discours. Car ç'a esté la prudence & courage, accompagné des autres vertus vrayement Royales, qui ont esmeu ce Royen l'an 1612 & ses chevaliers & confreres à l'eslire, recevoir, & honorer de la dignité de l'ordre de la Iartiere. Ordre qui de tout temps a eu cela de particulier, qu'il ne se donne qu'aux plus excellens & victorieux Princes. Or est il qu'en iceluy, celuy làest le plus honnoré qui succede en la place plus grad d'entre eux. & qui estoit ce qui pouvoit dignement estre heritier de la place du Roy trés-Chrestien Henry IV. Roy de France & Navarre? Roy à la verité tresgrand, par ses vertus militaires. autre que son Excell. le Prince Maurice, ne se trouvoit point en la Chrestienté. Or d'autat que l'inauguration s'est fait avec grande magnificence, tant à la Haye qu'en Angleterre en la personne du Cote Henry-Frederic de Nassau, au nom de son Excell. le Prince Maurice son frere. nous reciterons un peu plus particulierement, suivans ce qui en a esté imprimé enl'an 1613 par l'imprimeur des Estats; commençans par les lettres du Roy de la grande Bretagne, de la teneus comme s'ensuit :

Mon Coulin,

'Estime de vos vertus, & les preuves remarquables de vostre vaillance, monstrée en la defence tant des Provinces Vnies, de si long temps S d'une siferme alliance alliées à nos Royaumes, que de la religion, que nous est comune avec lesdites Provinces, ont, il y a long temps excité en nous un desir de pouvoir trouver une bonne occasion pour tesmoigner l'honneur que nous vous

voyé selon l'usage de nos ancestres les donnée au haut bout de latable. de les vous presenter et vous en revede nostre affection; que nous ne manquela mesme affection, que demeurons,

De nostre Cour de V V estmunster, le 24 de Decembre

vostre tresaffectioné

l'an 1612.

#### IAQVES.

Voyons maintenat ce qui en est suivi. Le 4 de Fevrier 1613, les bourgeois bourgeois sur l'avant cour (appellée tous quartiers. buyten hof) & prés des logis des Sieurs ver-berg des canons gros, petis & moyla Halstege. Outre les autres devant les sident de ladite assemblée; ayant à gaulogis des Seigneurs Ambassadeurs.

Le mesme jour apres midy, entre trois

desirons es portons. Ayant donc fait Estats generaux, item lestresnobles & celebrer le chapiere des Chevaliers & puissans Conseillers d'Estat assemblez en leur chambre ordinaire, outre plusieurs confreres de nostre ordre de la Iartiere, autres Scigneurs, & gens de toute quali-G en icelle election de nostre Cousin & té, admis en ladite chambre pour voir gendre à venir, l'Electeur Conte Pala- les ceremonies, & entedre ce qui s'y paltin: nous avons trouve bon, avecle conte assemblée par quelques Seigneurs desent & adveu du chapitre entier, de vous putez à ce faire, le Sieur de Refuge, Amjoindre à luy. Laquelle election estat fat- bassadeur du tres-chrestien Roy de Frante selon nostre desir, nous vous avons en- ce & de Navarre; qui print sa place or-

Incontinent arriva son Excellence, marques de l'ordre, & avons comman- conduit de son logis par la basse cour, acde au Chevalier Winvood nostre Am- compagné du Sieur Ambassadeur d'Anbassadeur vers Me Beigneurs les Estats, gleterre & de quelques deputez des hauts & puissans Estats generaux; & 12 trompettes sonnans leurs trompettes, passeret stir, & au Sieur Garter, premier Heraut devant: lesquels suivirent force nobles d armes, à faire ce qui y appartient. Il & Seigneurs, marchans deux à deux devous plaira d'accepter l'offre en signe vant son Excellence. Devant luy alloit le Heraut d'armes d'Angleterre, vestu de sa cotte d'armes de veloux pourpre; sur rons pas de continuer par tous autres icelle en broderie les armories d'Anglemarques de bienveuillance, selon que les terre, France, Escosse, & Yrlande; portat choses & occasions le porteront: & ce de en sa main un escrit longuet, de veloux verd, auquelestoit la lartiere & une medaille appartenantau susdit ordre. Aprés son Excellence suivirent le Prince Henry, le Prince de Portugal, son beau frere, les Contes de Nassau & de Lippe, ses cousins & parens & autres Seigneurs & Gentils-hommes, marchans entre les musquettaires & soldats des gardes; mis en bonordre en la basse cour jusques à l'autre; à sçavoir du logis de son Excell. de la Haye, la garde de son Excellence, jusques au susdit de la porte, par où on les compaignies du Conte Henry & du entre en la chabre des Seigneurs les E-Seiur de Chastillon, estans en armes, fu. stats generaux. Tout cecy s'est fait à la rent rangez en bon ordre; à sçavoir, les veue & presence de force gens, venus de

Son Excellence, entré qu'il fut en la-Ambassadeurs, & les susdites copagnies ditechambre de Messeigneurs les Estats, en la bassecour du palais de la Haye des les salutations saites de part & d'autre, Contes. On planta an buyten-hof & vi- printsi place à luy ordonné, à sçavoir, au haut bout de la table, au costé gauche ens, avec force tonueaux empoisséz, mis du Seigneur Ambassadeur de France le en bon ordre, commençans du logis de Seigneur Ambassadeur d'Angleterre se son Excellence jusques à la rue appellée mitau milieu de la table, vis à vis du Pre-

che ledit Heraudd'armes.

Chascun estat en sa place ordonnée, & 4 heures, les trespuissans Seigneurs les le Sieur Winwood, Ambassadeur de sa

### GENEALOGIE

François aux tres puissans Estats generaux, de la façon qui s'ensuit.

Messieurs: parce que l'ay cy deuant proposé en ceste assemblée par la charge du Roy mon mustre vostre N.T. ont a peu entendre l'opinion de sa Maiesté, touchant l'ordre de la lartiere, le voulant conferer à Monseigneur le Prince Maurice, & aussi les reisons sur les quelles son opinion est fondée: estant sa personne n'aguerres esleue à ce par la commune voix de toute la confrairie, & isinti a Monseur l'Electeur le Conte Palatin. Sa majesté a trouvé bon de nous donner charge à luy presenter les marques dudit ordre, & nous a authorise à cefaire par ses patentes seellées du grand seau d'Angleterre. Lesquelles nous vous presentons, en vous Presne, s'il vous plaist, de les faire lire.

Sur cela commission estant donnée au Sieur President illa livra au Greffier des Estats; luy commandant de la lire clairement: ce qui fur fait. Elle estoit escrite en Latin, contenant le suivant.

TAQVES, par la grace de Dieu, Roy de la grande Bretagne, France, & Irlande, De fenseur de la foy, Wc. à tous ceux qui liront ou entendront la le-Eture des presentes, salut. D'autant qu'il n'y a rien plus covenable a la char= ge d'un Roy, que de douër de tresgrand O treshaut honneur ceux, qui par la fa= me or renommée de leurs vertus & vaillance se sont rendus illustres & renommez; & qu'entre les personnages fameux de ce temps, sur tous se monstre ce nostre tres-illustre cousin Maurice, Prince d'Orange, Conte de Nasau, Et)c. Nous (selon la façon & coustume de nos ancestres, qui estoyent dignes d'honneur) avons, par le consent Or adveu de toute la societé, esleu & mis le susdit Prince Maurice (a nous allié par singuliere amitie & nous cher & aggreable, à cause de ses merites) au nombre de ceux, lesquels nous honnorons durenomme (t) tres illustre ordre, dit de la lartiere. Voyla pourquoy nous avons voulu notifier à tous, qu'estans pleine-

Maicsté de la grande Bretaigne, parla en ment aseurez de la cogneue Gr experimentée fidelité, sagesse, & diligence du noble Rudolphe V Vinvood (hevalier; et nostre Ambassadeur és Provinces unies du Païs-bas: item du honnorable Sieur Guillaume Seager, appellé Garter, nostre principal heraud d'armes nous les avons ordonnez, créez & establis, comme nous les ordonnons, creons & establisons par les presentes, pour nos vray (t) legitimes Ambassadeurs, Procurateurs & Orateurs, & que nous leur avons donné puissance, autorité Or commandement special d'y aller vers le susdit Prince nostre Cousin, & luy porter, livrer & dons ner en nostre nom, quelques marques de la susdite I artiere (les autres suivront en temps opportun) luy envoyés à present de par nous, & au reste d'executer Or faire le tout apec tel service et reverence que faire se peut, selon ce que requiert la dignité d'un ordre tant digne, & que nous ferions si nous y estions. Pour notification de cecy nous avons depesché ces patentes. A nostre palais de VVest= minster, le 26 de Decembre, au dixiesme an de nostre Royaume de la grande Britagne, France, & Irlande, & quarante sixies me d'Escosse; en l'an de nos stre Seigneur 1 6 12. estoit signé l A Q V ES R. Et seelle du seau de sa Majesté, appendant en cire verde.

> La commission estant leue clairemet, le susdit Seigneur Ambassadeur reprenant le fil de son propos, dit;

> L'honneur de ceste ordre porte, & c'est la coutume de tout temps, de l'enuoyer hors d'Angleterre, par seigneurs expressement despeschés à cela, estans du mesme ordre, ou bien ingez par leurs merites, capables à en estre, & de grande qualite. Mais d'autant qu'on sugeoit que les ceremomes, d'ont on se sert ordinairement en cecy, ne s'accordent pas bien avec la discipline de vos Eglises, & que les conditions d'icelles ne se conforment pas par tout à la politie de vostre Estat : sa Maiesté a trouné bon pour

eviter sout scandale, de faire presenter cest ordre sans pompe ou magnificence exterieure. Nous, pour nous descharger de nostre devoir, avons sugé ceste place (soubs vostre bon plaisir) la plus propre a faire l'offre, en presence de vos Scignzaries: aux quels comme representant la souveraincié de cest estat, il plaira d'estre tesmoins oculaires de l'honneur, que le Roy de la grande Bretaigne vostre tresgrand amis, & confederê, faist au General, de vos armées, Gouverneur de vos Provinces, & außi au corps de vostre estat, du quel chascun auguel il touche, en a sa part. Sa Mijesté ne pourroit donner plus grande asseurance, ni de son affection au salut de ces Provinces, ny de la joye qu'il a de voir vos affaires, apres tant de tempestes, amenees an haure de repos, ne de son desir cordial, que l'alliance qui est entre sa Couronne & vos Provinces, puisse durer à tous sam sis inviolablement. Or à ceste heure nous nous addressons, avec vostre conge, a son Excellence.

Ce disant l'Ambassadeur se tournant vers son Excellence, (le Heraud tira de son estui la lartiere, pleine de precieux diamans, & la mit sur la table) & dit:

Nous vous presentons Monseigneur, au nom & de la part du Roy nostre maistre, son ordre de la lartiere: un ordre disons nous, sans vantance & flatterie, le plus ancien & illustre du toute l'Europe, garde de tout temps inviolablement en sa splendeur ancienne, sans macule & sans reproche: du quel les Empereurs & grands monarques, l'ayant desiré, se sone ingez heureux en pouvoir estre honnorez. Sa M siefté juge digne de ceste dignité la grandeur de vostre maison, la sach un estre tres-illastre, vosire Zele & piecé a l'advancement de la religion reformée, vos vertus militaires, lesquelles le Dieu des arnses a beni de tant des victoires, & sur tout ves bons services que vous avez fait à ces Provinces, & par consequent a sa Couronne, & atoute la Chrestiente . Car sa Maiesté tient , que le repos de la Chrestienté consiste au salut de ces Provinces : 6 que le bien ou malheur de ces Provinces dependent l'un de l'autre. Cecy est aussi le but, ce sont les raisons qui ont esmen sa Maiesté a vous faire partiticipant du plus grand honeur que sa Couronne pourroit faire a quelqu'un. De quel voyei les merques (monstram la larisere) lesquelles il plaise a vostre Excellence de prendre de nos mains, selon la charge, que nous en avons de nostre Roy, libre & sans tous ceremonies & conditions, hors mis celles qui dependront de vostre bonne volonié & arbitre.

Son Excellence ayant remercié fa Majesté en peu de paroles de l'honneur à luy presenté, les susdits Seigneurs l'Ambassadeur & Heraud s'approcheret de luy: & ayans fait la reverence, lieret ladite Iartiere pleine de precieux diamans sous les genoux de la jambe gau-

che de son Excellence.

Puis après le Heraud tira du mesme estai une riche medaille, à laquelle yavoit artificiellement engravé un chevalier nommé S. George à cheval, ayantun dragon sous ses pieds: laquelle il attacha d'un rubant blen au col de son Excell. Ce fait le Heraud deplie un papier, duquel il leut clairement ces titres de son Excellence;

Le tres-haut, puissant, & excellët Prince Maurice, Prince d'Orange, Conte de Nassau, Carzenellebogue, Vianden, Dietz, Meurs, Linguen, Marquis de la Veer, & Flissingues, Sieur & Baron de la ville de Grave, & du pays de Cuyck, & la Lecke, Niervaert, Gouverneur & Capitaine general de Gueldre, Hollande, Zelande, Vtrecht, Frise occidentale, Zutphen, & Over-Yssel, Admiral general des pays Vnis, & CHE-VALIER DV TRESNOBLE ORDRE DE LA TARTIERS.

Le Heraud ayant ach evé de parler, les trompettes sonnerent incontinent, & incontinent saivit un salue bien ordonné de musquettades des soldats posez en la basse cour, suivi des bourgeois de l'avant cour. Pais apres on deschargea les canons de Viverberg:dont la cour trembloit. Ce brait cesse, le Sieur d'Oldenbarnevelt Chevalier, parlant au nom des tres-hauts & tres-puissans Seigneurs les Estats generaux, sit un bref recit des alliances & obligations anciennes d'entre la Courone d'Angleterre & ces païs, remerciant sa Majesté de la grande Bretagne de la continuation d'icelle, & singulierement qu'il luy avoit pleu la certifier par l'action presente : d'autant que l'honneur que sa Majesté offroit au païs en la personne de son Excellence, comme gouverneur & conducteur d'iceux, tant en la guerre qu'en la politie ; ne se faisoit qu'aux plus grands amis: Specialement qu'il luy avoit pleu de coferer cest ordre à son Excellence avec disposition des obligations qui suivet l'ordre. Ayant de mesmes remercié les Seigneurs Am-

### GENEALOGIE

bassadeur & Garter, de leur devoir ; se le troissesme de Feyrier stile vieux, partourna vers son Excellence, le congra- title Vendredy ensuivat avec le Prince tulant de l'honneur au nom destrespuis- son fils & l'Electeur vers Windsor. Les fans Estats generaux, avec declaration de la joye que leur en revenoit, & avec le souhait & desir que son Excellence en eut à jouir longuement, à l'honneur de Dieu, exaltation de sa tres-illustre maifon, & de la conservation des droicts & privileges de ses païs: en quoy leurs Seigneuries ne manqueroyent (comme julques à present ) à le seconder.

Aprés cecy Iean Vtenbogard, Ministre de la parole de Dieu à la Haye, continuant l'action (ayant charge de ce faire) se tenant au bas bout de la table, fit un docte presche & un belle harangue, contenant une action de graces & prieres à Dieu, qu'il luy pleust de conserver long temps son Excellence, & le benir en son estat & dignité. Nous passons cecy à la legere, pour le desir de

briefveté, que nous avons.

L'action de graces faicte, c'estoit aux Trompettes & Tambours a recommencer: & la descharge des musquets & canons faisoit grand bruitsaluans son Excellence pour la deuxiesme fois. Qui orné de tant de faveurs susdites, sortit: 32 accompaigne de l'Ambassadeur, & d'autres Princes & Seigneurs, fut magnifiquement mené a la maison. On estant les soldats & bourgeois, aprés avoir fait une descharge pour la troissesme fois, se retirerent en bon ordre, chascun chez soy. On alluma au soir les tonneaux empoissez; & sie on des seux de joye, pendant que son Excellence donna un grand & magnifique baquet aux Ambassadeurs. Auquel, quand on avoit beu a la santé des Majestés de France & d'Angleterre, on tiroit derechef toute l'artillerie. Dieu veuille le tout faire reussir a l'honeur de son nom, ausalut & prosperité de ces païs, & la louange de la tres-illustre maison de Nassau, Amen.

Nous pourrions icy faire fin, n'estoit ce qu'en Angleterre mesmes le triumphe de cest action eut esté celebré:dont voicy un petiteschantillon.

Sa Mijesté estant de retour de Roystum

ceremonies & solemnitez dudit ordre comencerent le Dimenche suivant, au temple de Windsor, asçavoir, au chœur entreneuf & dix heures . l'Ambassadeur des Provinces Vnies y avoit sa place appoinctée prés du siege ordonné pour son Excellence le Prince Maurice: ou ses banieres & armoiries pendoyent, qui estoit assez joignant le siege de l'Elect eur. car entrant au chœur du temple, a main droicte estoit la chaire de sa Ma. sous un dosseret. Et ioignant le Roy il y avoit la chaire du jeune Prince: à l'autre costé à main gauche on voyoit le siege du Roy de Danemarc: & puis aprés se mostroit celuy du Conte Palatin, & aprés son Alteze suivoit son Excellence le Prince Maurice, comme a esté dit. Les autres Seigueurs de l'ordre suivirent en leur rang. maisson Excellence estoit devant tous. Devantlavenue du Roy, ceux de la chapelle s'estoyent amusez à porter devant l'autel les armoiries & banderolles des Chevaliers trespassez, & premierement du Conte de Salisburi. Certain Evesque les print & les mit à part. Aprés cela farent aussi offertes les armoiries, banicres, l'armet & sceptre d'or du feu Prince. Ce fait, tous les Chevaliers de l'ordre, accompagnez de ceux de la chapelle, allerent au devant du Roy, en forme de procession. Le Roy marchoit sous une canope. Sa Majesté donc estant entrée, le service se commença. Puis aprés on receut le Prince Electeur, qui entra en pourpoint, ceinct & entouré d'une largue casacque rouge cramoisi. On luy porta le long manteau de veloux violet, & le collier d'or. et fut en tel ordre mené au haut bour du chœur, ou on avoit mis un autel. Puis aprés reculant & ayant fait la reverence à sa Majesté, fut mené en son siege; & fut du tout habillé. Le Doyen de Windsor s'approcha avec deux officiers delordre, qui presenterent a son Altesse certains livres: sur lesquels ayans mis la main il promit d'observer les conditions & Nieumarquet, au soir de la Chadeleure de l'ordre, en tat qu'ils ne preiudicioyet

chapelle marcheret devant, chantas; & sa qui se passa ce Dimance : d'où il est aychantoit les vespres en Anglois. Et ainsisse finirentles solemnitez & ceremo- huicante huich, en la ville de la Veer, nics. Puis aprés, estans à table, le Roy pour estre Marquis d'icelle & des pais part de sa Majesté, que sa Majesté avoit beu à luy à la santé de Messieurs les E- ster comme Seigneur du lieu & de Poelstats, qui demeura auprés de luy jusques dijch: & finalemet en l'an 1602 en la ville à ce qu'il cut fait raison. Peu après sa de Grave, pour Seigneur hereditaire de la Majesté depescha vers luy Milord Rus- ville & païs de Cuyck. Ces inauguraset, n'aguerres gouverneur de Flissin- tions se sirent avec grande pompe, magues, qui ce jour avoit porté le glaive des gnificece, & joye des sujets desdits lieux:

pas a l'autorité de l'Empire. Apréscela vant sa Majesté, avec charge de luy dire; deux des plus aagéz firent accueil & re- qu'il avoit beu à luy à la santé de son ceurent le frere de son Altesse, le Excellence. Aquoy ayant respondu, ils Conte Guillaume du Nassau; qui en beuvent aussi; avec toute reverence, à la absenceda Prince Henry, qui n'estoit santé desa Majesté. Le susdit Ambassa-Pas encores artivé, garda la place de deuravoit cest honeur, qu'il entretenoit son Excellence le Prince Maurice. Il tousiours sa Majesté: qui estoit fort joyporta fur son bras la mesme casacque, de eux & plaisant, racontant diverses cho-Inquelle l'Elegeur estoit ceinst: on luy ses de l'institution de l'ordre: combien il porta le măteau & le collier dudit ordre, y avoit de chevaliers, à sçavoir, vingt six, & les mit au devant la chaire en laquel- outre le chest que le nombre n'avoit jale il estoitassis. Va semblable livre luy mais esté augmeté: que sa Majesté poufut presenté: lequelil promit d'observer, voit encores disposer de deux: adjoinhormisles points non usitez és païs unis, gnant aussi qu'il estoit bien aise d'avoir & qui aucunement sont contraires à en sa confrerie (parlant deson Excellece) l'autorité des Provinces Unies. Cefaict, le plus vaillat capitaine & renomé comon continua le service par toute sortede mandeur qui vivoit à present; donnant musique, jusque à ce que l'Evesque se d'autres semblables titres d'honneur & mit devant l'autelavec un buffin; auquel louvange à son Excellence. Les tables esa Majesté offrit premierement l'or & stans oftées, & les Seigneurs de l'ordre de l'argent; & puis aprés deux de l'ordre, estans sortis de la rable, sa Majesté desceensemble le jeune Prince & l'Electeur le dit un degré ou deux; ou quelques Consuiviret sa Majesté; & aprés eux lesub- tes & Barons luy vindrent donner l'eau stitué de son Excellence, avec le grand à laver les mains. Aprés quoy l'Evesque Admiral, comme le plus aagé; & donne- d'Ely vint rendre graces devant luy. rent or & argent: & retournerent cha- Ainsi se retira sa Majessé en sa chambre cun en sa place; faisans grandereveren- avec le Conte Palatin, & les autres Seice à sa Majesté. Le service achevé, se re- gneurs de l'ordre, qui marchoyent detirerent les Seigneurs de l'ordre, deux à vant, jusques à ce qu'ils retournerent à deux, en forme de procession. Geux de la la chapelle comme a esté dir. Voicy ce Majesté les suivit de la cour au chasteau: sé à veoir. combien & quand l'hon-En la grande salle duquel au haut bout neur qu'on offre, & ses vertus, qui medisna sa Majesté tout seul: Prés de la ta- ritent ces dignitez. Nous y en parlerons ble du Roy estoyent assis les Chevaliers a present des autres marques de louande l'ordre, deux à deux, à deux ou trois ge a luy faites. Il est certain qu'il a à pas les uns des autres. Et ainsi servit on à diverses fois esté publiquement confirchascun à part. Le disner fait, ils retour- mé par serment, receu & inauguré. nerent à la chapelle du Temple: ou on come Seigneur & defenseur de divers païs & villes : comme en l'an mille cinq envoya le Controlleur de sa Cour, qui en dependent : en l'an mille cinq Essimanes Mylord Knolis à l'Ambassadeur des cens nonante a Flissingues, pour estre Sei réenditois Provinces Vnies: qu'il luy dit de la gneur de la ville; dequoy son percl'avoit endroiss. fait heritier pertestament : item à Mon-

### GENEALOGIE

au monde, que l'inconstance. & icelle se monstre és choses que nous attribuons à la fortune. Le bonheur & malheur sont les seurs & les fideles compagnies de nostre vie. les grads de ce monde experimentetla verité sur tous autres; qui estas montez au plus haut degré d'honneur, ont aussi plus de fascherie & difficulté. Certain Roy sentit la pesanteur de sa couronne.qui fit asseoir le flateur sur un chalit, hea orné, en une chambre d'orée, avecto ites sortes de delices, & fit pedre au haut du chalit un espée trenchante d'un poil de chevals laquelle luy menacoit le col. Ce sage Roy donna assezevidemment à cognoistre que la vie des grands est plus perilleuse: que leur joye n'est gueres sans tristesse, leur plaisir sins ennai, & leur contentement sans son corrire. Ces licts de veloux brodez d'or font ceux, ou on dort le moins: ces tables si bien fournies sont celles ou on craint la poison. Ce soc choses presques fatales à tous Princes. Le nostre en a eu sa part. ce de Parme, & autres envieux de son honneur, ont souvent asché à l'aneantir. Ses victoires, qu'il plassoit à Dieu tout puissant essargirà ces pais, sous sa conduite, leur faisoyent mal: qui leur semblovent comme autant de vangeances, que ce Prince prenoit ( par l'ayde de Dieu) de cest inhumain & cruel meurtre, commis à lendroit de Monseigneur son pere le Prince d'Orange de H. M. parforce en trahison la faveur divine, (comme atrachée à ce personnage tresexcellent) de ces païs, ils ontà diverses fois tasché à luy oster d'un coup & l'ho-On atasché neur & la vie: apostans pour se faire leurs àu virses serviteurs infernaux; traittres, desquels fou à mas. l'enfer se dit mere, & le diable en est le pere. Ceux qui d'entre eux se disent'les plus saincts, qui leur monstrent voye à la vie, ne se ont point espargnez à ce faire, le parle des gens d'Eglise qu'on appelle; race fatale & malheureuse aux grands. Le sang espando de l'Empereur & des

Mais il n'y a rien de ferme & constant soldat Pierre du Four; & en l'an 1598 un Pierre Panne s'efforcerent, mais en vain, à l'executer. Dieu mesmes à rompu leur desseing cruel, & tellement veille sur son Excellence, qu'il en a tousjours esté adverti, les meschants descouverts, prins & punis selon leur merite; à la confusion de ceux, qui cruellement & traistreusement marchandent la vie des hommes.

> Une nous reste, que de dire en un mot qu'il nous est impossible de louer dignement cegrand Prince, selon ses merites. com Mais sommes contrains de peindre la lu- de miere d'un pinceau. Nous ne nous pou-cellent vons desobliger, que par vœux & desirs. Desirons & souhaitons doncques; qu'il plasse à Dieu de contregarder son Excellence long temps contre tout mal; à l'honneur de son res-sainet nom, à l'edification de son Eglise, & salut de nostre patrie.

Anne, Princesse d'Orange, &c. se Est leRoyd'Espaigne & ses partisans, le Prin- maria en l'an 1587, le 21 Novembre Gall au Conte Guillaume Loys,, fils aisné de Loys Iean, Conte de Nassau, Vianden, Dietz, Dillenbourg,&c. Gouverneur de Frise, Groningue, & des Ommelandes, duquel nous avons parlé cy dessus. Anne ayant vescu peu de temps en mariage, mourut sans enfans à Leewaerden, le 30 de Iuin 1 588: & fut enteriée au temple des lacopins.

Aemilie printen l'an 1 5 97 pour ma- ses C'est pourquoy mesurans la providence ri Don Emanuel, Prince de Portugal, fils po divine à leur aune, pensans destourner de Don Antonio couronné Roy de " Portugal; auquel elle à fait quelques enfans; & se tient encores à picsent en la ville de Delft.

Loyse Iuliane, premiere & aisnée fille, En laquelle le Prince d'Orange eut de Charlotte de Bourbon, s'allia par ma- M" riage en l'an mille cinq cens nonante trois, (au mesme jour auquel le Prince laus d'Orangeavoit espousé sa mere dixhuict ans au paravant) à Frederic 1 v. Conte Palatin du Rhin, Duc de Bavieres, & Electeur du S. Empire : auquel elle a enfanté outre les autres enfans, Frederic V Roys de France en fait foy. Caren l'an successeur de son pere au gouverne-1594 le prestre Michel Renichon, & un ment. Ce Prince espousa le quatorsiesme

six cens & treize à Londres en Angle- Roys'enquestant de tout trouva les ac-Roy de la grande Bretagne, France, & l'entremise de quelques Princes Alle-Islande: de laquelle il procrea, la mesme mans & de Messeigneurs les Estats geneannnée, un jeune Conte Palatin.

Isabeau contracta le sixiesme de Fe-Marile au riage avec Henry, Duc de Bouillon, Viconte de Tourraine, Mareschal de France, qui auparavant avoit eu Charlotte stant ences dignitez, il tient encores à faid Prince Dichesse & heretiere de Bouillon, qui estoit decedée en l'an mille cinq cens nonante quattre. Elle engendra à ce Prince plusieurs enfans. Les Estats des Province Vnies lay donnerent un dolt de cinquante mille francs. Le vingt- le cinq cens nonante six, par le consentrossiesme d'Octobre mille cinq cens nonante quattre Henry IV. Roy de Frãce & Navarre, fit le Duc de Bouillon La nue du gner par guerre les pais des partisans E. fille du Roy de la grade Bretagne, mouspaignols ses ennemis, & clorreles passa- rut peu de temps aprés son retour. ges d'Allemaigne & d'Italie, & par ai ssi y amuser l'ennemy & delivrer ses cens nonante sept en France avec Loyse pais de la guerre : esquels pais le Duc de Colligny, sa belle mere, & le Conte print quelques villes & forteresses, & fit quelques exploicts de guerre par l'ay de de quelques compagnies à cheval & à pied la Trimouille: & y est demeurée s'estant y envoyéespar Messeigneurs les Estats retiréeen un Cloistre. generaux & son Excellence, sous la conme nous avons dit cy dessus, en la descriprion desa vie. Quelques envieux ayans fait soupçonner au Roy qu'il s'estoit messé en la conspiration du Mareschal de Biron contre le Roy, il quitta sage-

siesme de Fevrier du vieux styl: mille ment la France pour un temps: maisle terre Elysabet, unique fille de Iaques I, cusations estre saulses: de sorte que, par raux, il sut reconcilié au Roy; qui le restitua en ses offices qu'il avoit pardevat vrier mille cinq cens non inte cinq ma- ad ministré; & le doua du tiltre de Prince de Sed.m. Et fit sorefils premier gentil fause mens homme de la chambre du Daulphin. E- accusé est present sa cour à Sedan.

Catharine Belgique, ayant demeuré quelque temps chez sa tante du costé paternel la Contesse de Schwartsenbourg, elle semaria à Dillenbourg en Octobre miltement des deux familles à Philippe Loys, Conte de Hanau & Minzierberg. Le Efponsele Conte, ayant en l'an mille cinq cens & Hanan. Capitaine general de l'armée, que sa douze en Angleterre demandé l'allian-Majesté avoir ordonné pour aller au pais ce de mariage entre Frederic v, Conte Saieffee. de Limbourg & Lutzenbourg, pour gai- Palatin du Rhin son nepveu, & Elizabeth

> Flandrina, voyagea en l'an mille cinq Henry Frederic, afin d'estre de nopces qui se faisoyent entre Charlotte & le Duc de

Charlotte-Brabantine se maria en l'an duite du Conte Philippe de Nassau, com- mille cinq cens nonante huict en hyver à Claude Seigneur de la Tremouille, Duc de Touars, Prince de Talamont, Conte de Gisnes.

Aemilia Secunda, qui n'est encores mariée.

1 1111

HEN-

# GENEALOGIE



F. HENRY, nay Prince d'Orange, Conte de Nassau, Catzenellenbogue, Dietz, &c. Seigneur de S. Geertrudenbergue, de la haulte es basse Spralurre, Naeldrryc, Housholre-dycq, &c. General de la Cavallerie des Provinces Vnies, &c.

Du 4. lid. F Ils dernier & unique du Prince d'Oran- le vingt cinquiesme de luin mille cinq ge, qu'il avoit eu de sa 4 semme Loyse de Colligny, fille de Gaspar de Colligny: Néà Dels Nasquit à Delft au dernier de Febvrier 1 5 8 4, environ quatre mois & dix jours devant letriste trespas de son pere. Ce vaillant Prince estudia à Leyden en son bas aage: mais peu d'années, son naturel le poussant à d'autres choses, car ayant en recommandation l'honneur que ses aveuls, freres & Cousins avoyent acquis par le fait d'armes, ne voulut cacher son haut courage à escrimer des paroles & de faits: l'escrime de l'espée luy plaisoit, & le maniement des armes luy estoit tellement à cœur, que disant adieu aux Muses, il se joingnit à ce sanglant Mars, se mit en campagneavec Monseig.son Fre-

cens nonante trois, ayant gaigné & afsujetti à l'obeissance de Mess. les Estats generaux la ville de Geertrudenberg mit Seign son frere le Conte Henry-Frederic en bergit possession de ladite ville & de la Scigneurie d'icelle, suivant la volonté de feu Monseig. son pere le Prince d'Orange; qui la luy avoit laissée par testament. Et le fit gouverneur, luy adjoustant pour Lieutenant (a cause de sa tendre jeunesse) Monsieur Arnout de Duvenvorde.

Son desir de la guerre n'a point esté une jactance vaine: son courage & les marques diceluy, ses grads faits d'armes, sont remarquées és Histoires de ce teps. Les registres font mention comment cherement il à achepté souvet de l'honre le Prince Maurice de Nassau. Lequel neur & de la reputation parmy lesenne

Secourn en plus ample: nous n'en parlerons qu'en memoire, grand dan-passant. En l'an mille einq cens nonante en lisse te neuf, le douziesme de Iuillet, quand çois & soldats, s'en alla au camp vers Lieutenant. Herwaerden, afin d'escarmoucher avec l'ennemy. lequel estant en embusche l'assaillist fort furieusement à l'impourveue. combien qu'il se desendist vaillamment avec les siens, si est ce qu'il fust le plus endommagé perdant force soldats. Le Baron de Monglas, fils du maistre d'Hostel du Roy de France, fut tellementattein&d'un coup darquebuse, qu'il en mourut peu de temps aprés. De sorte que le Prince mesme sut en grand danger.

> En l'an mille cinq cens & six, aagé de dix sept ans, les Tres-puissans Estars generaux l'esseurent & fitent Conseiller au Conseil d'Estat, afin de l'exercer dés sa jeunesse és affaires touchant le Gouvernement & estat de ces païs. En la mesme année on luy donna la charge de Colonel du regiment VValons, estans douze enseignes tous vieux soldats qui estoyent au fort deS. André appellez, nouveaux Gueux.

Est faict

C nseiller d Estat.

Secondopte Excell, en l'armée des Provinces Vnies En l'an mille six cens, estantavec son su pais de Flandres, non sans grand danla banile de ger, se preparant à la bataille, le Prince Maurice le voulut excuser & l'envoyer en Zelande avec les navires: mais luy, estant desireux d'honeur, qui s'acquiert sur tout és batailles si extraordinaires, ne le voulut quiter; ains luy tint compagnie, s'acquitant fort bravement de son devoir.

En l'an 1603 les tres-puissans Estats baffade generaux l'envoyerent en Ambatfade ain Angle- vec les Seigneurs Walraven de Brederode, Iean Oldenbarnevelt, & Iaques Valck, &c. en Anglererre afin de congratuler & silver laques 1, fraischement couronesmouvoir & induire à la continuation soldats.

mis en granddanger de savie. Ses actes de l'ayde & secours promis à ces pais valeureux demanderoyent un discours par feu la Royne Elizabeth d'heureuse

En l'an 1604 les Estats & son Ex- Gouver. cellence le firent Gouverneur de toutes neur de de Bommel. l'Admirante d'Arragon estant en l'isle de les villes, forteresses, & places qu'ilsavoy. Bommel, ce Prince, accopagné de Mon- ent conquestez en Flandres, ordonnans sieur Brianté, & autres Seigneurs Fran- le Seigneur vander Noot pour son

> En l'an 1605 ce Prince fut derechef en grand danger de sa vie, quand son Excell. tascha à desfaire 14 enseignes de chevaux du Marquis Spinola, logez sous la conduite du Conte Trivultio au village de Mulm sur la Roere. De Meteren en recite l'histoire au 27 livre, pag. 126. Le Princeabandonné de la plus part de ses chevaliers, picquant par l'ennemy, & se defendant vaillamment, rencontra un capitaine de l'ennemy, & luy mit la pi- Est on danstole au costé, l'autre luy faisoit le mesme ger desavie mais en les voulant lascher (providence Milm. admirable de Dieu) ils faillirent à faire feu. Le Capitaine ayant empoigné le Prince par son escarpe le pensa emmener prisonnier, ou bien le tirer du cheval, & le tuer : le Ritmaistre Bacx ce voyant secourut le Prince & appliqua son pistolet à la teste du Cipitaine, en intention de la luy perçer; mais par la frayeur & grande haste il le toucha trop bas en ses armes. Le Prince & Bacx furent incontinent entourez & environnez des Espaignols, & exposezen grand peril : le neveu du Ritmaistre Bacx les secourut de telle sorte qu'ils attaques rent & affaillirent derechef l'ennemy, qui leur fit teste: & ainsi dura le combat enuiron sept heures, jusques à ce que son Excellence, arrivant avec son armeé, desengagea, & mit l'ennemy en

Au deuxiesme d'Octobre mille six ces & six, il eutune entreprinse, avec son cousin le Conte Ernest de Nassau, sur la ville de Venlo; ayant desia envoyé quelques uns en la ville. Mais ceux de dedans en estans adverti, & se tenans sur leur garde, les chasserent derechef ne Roy de la grande Bretagne, & pour de la ville, avec perte de quelques

Le

### GENEALOGIE

Voyage au Le 7 de Febvrier 1607, ce Prince louange ne meure jamais, & que ses me-Limbourg, alla avec quelques copagnies tant à che-rites obligent à toussours ces pais. val qu'a pied au païs de Limbourg, à fin de surprendre deux regimes du Marquis Spinola, estans deça & delà separez audit pais. Mais eux en ayans senti le vent se retireret sur leur advantage és villes prochaines. De sorte, que le Prince retour- l'ancienneté de la maison, cachée dans na vers ces païs & print, pilla, & brusta en chemin le unziesme de Febyrier de d'excuse. Le grand historien Salluste, grand matin la ville de Arkelens, ayant parlant de Carthage, disoit jadis, qu'il fait ouvrir les portes au petard.

Prent Er-

kelens à son tus & vaillance de ce Prince. dont on ceste tant illustre samille, si ce peu, que

Oicy ami Lecteur la genealogie de la tresancienne maison de Nassau, avec toutes ses branches. Il est vray, que la description n'est que telle, quelle: mais l'obscurité dessiecles passées, nous sert valloit mieux de n'en dire rien, que d'en Voicy un petit eschantillon des ver- dire peu. Cela se pourroit dire aussi de peut juger, qu'il ne degenere nullement nous en avons dit, se pouvoit taire sans de ces ancestres, grands & prudens Ca- interresser la condition des grands & pitaines. Dieu luy face la grace de telle- prejudice des successeurs. Le Lecteur bement achever le cours de sa vie, que sa ning ce considerant, s'en contentera.

## HVGONIS GROTII IN GENEALOGIAM illustrium Comitum Nassaviorym.

SEPTEMPLEX genus ex uno, stirpemque renata Facundam virtute cano, cui fata tuendi Iustitiam partes tribuunt, ve semper iniquos Fortuna famulante premat : quam seperebelles Horribilem, placidamque hostes sensere subacti. Nonilla exigua paulatim ab origine crescens Temporis auxilio, magis ve procederet, usa est; Non ani lassata moris post tanta senescit Sacula, defectaque à nobilitate remitte Degener: exsuperans alsas se semper adaquat, Hac copit qua finis erat : sam tempere magnis Elaplo spatijs tanguam modo nata virescit.

Romulei vectum dedit hac ad culmen Adolphu Impery: felix felix foret ille, negatum lure nis Austriades bello quasiffet bonorem, Et coniuratis ambisset sceptra Bohemis.

Quinque hec ipsa duces gaudenti protulit orbi, Quos penes opeandi ius est ex more vetusto Cui domino parere velint, & viuere cuius Cafareis totum cupiant sib legibus orbem. Nameu Didericum Germano Casare clarum Trevir habes: Ianum populofa Moguniia adorat, Gerlacum simul & distinctos tepore Adolphos.

Quis genus egregium, formidat amque Tyrannis Progeniem, & belli tot fulmina, torque canenti Semideos, quorum pietas vietricibus armis Amula restatur non solo robore vinci, Hippocreneo labis arentibus haustus Sufficiat de fonte liquor? maiora Poëta Omnia cum referant, sunt hac maiora Poetis: Cum nihil hand fingant, figens spectabitur ifta

Nil veris aquale dabant : non Cast alis istis Vnda fat eft. Die Serra mibs , cur sanguine mist us, Quoque fluas authore, tuas quis pinxeru undas: Vosque Lycaony populis narrate coloni Useina Iconij qui mæmbus arva invencis Finditis offensa quoties sub vomere teli D: Siliant fragmenta solo, vel qualia passim Ossa crepent, trastisque impulsa cadavera rastris. Rapta quodintegrior Sultant e faucibus effet Pars Afie, nec victa foret pars tertia mundi Unites pradonis ager, si vera fatemer, Nassovie est virtuis opus: namque agmine prime Millia dustabat decies ibi sena Robertus. Arbitrio felix boc Barbarossa fuisti, Qui primus, quod nos quoque tot post sacla videmus, Vidisti, & toti sensisti congrua mundo, Huic generi servire Deos: quis vincere cordi est Nassovios oprate duces: spes certa triumphi est.

Hoc quingentorum decies cum strage virorum Ad Guinegara docet casis victoria Gallis Ex ipsa revocata fugă, cum vincere iussit Engelbertus eos, qui iam ceffere pavori. Idem etiam misus feriendi federis autor Exemplo docuit non folo Marte potentes Nassovios: idem Flandras moderains habenas Brugarum indomitas toties compescut iras, Dum verbis animos regit, & fera pettora mulcer. Sic nullis ingratus erat, populique ferocis Rectorem metuebat amor. Sagulique togaque Henricus geminispairuum virtutibus aquans Legatus cum lande fuit : Pacemque negandam

Poscere te, quam,Galle, datam temerâse solebas, Compulst, & frustra quondam contempta passes Foodera fulmineo perrumpens Marte cocost.

Quo fessim Rennate vocas? una maxima virtus Augusto spectata diu, mea carmina terret, Insirmas que oneri tanto succedere Musica.

Necetamen ignotà rapiet sub nube vetustas Falla tua, aut sectis obliviscenishus atas Tanta Trophea teget: namque hao ne corda laterent Postera providit charo tibi Numine Fatum Felici cupiens vicinum vivere sacla.

Nos priscos possus Comues, strepemque canamius Quam stantes apras sustentans linea ductus Mauritio, nostroque duci procul arduus ordo, Praccipitique viá decurrens regula sungst, Declives que gradus; cuius protendere nomen, Si nihil egisse tanto iam tempore dignum Gorta prasentes cuius pertingeres annos; Unicasus sectores annos;

Pannonsus patry numen suraverat Ifri Devicto galeas demum deponere Rheno: Non illudeoleravit Otho, vindex que pudoris Teuthomics, & tottes sam rupes fæderis ultor Intrepidam domuit gentem: nam cafa cruentis Mille quater decres racuere cadavera ripus: Hoc Rhenum tennere modo, frontesque relinguis Cassida: non ante in ingulum Germanicus ensis Altius Hungaricum descenderat hoc duce primum, Impery reparatus honos: Alemannia tan:um Huse debet, quantum tot dudum amiferat annis, Sed preter donnocelebrandis cladibus Hinno Qui Colaping, Savumg, bibunt, amnemg, Biguii, Nassovij semper Mars quantum indusferit arms Dalmatatistis erit, meritusque vocabula Sclavus, Illyricusque, & qui Narchis flumina potat. Felicem nimium gentem cui militat ipfe Militia Deus, & iurant in Claffica Divi!

Quos successoris Walravum sure secutos Est coues miratus Otho, Magnique probavit Nasovio sudore notam. Nil fortius illo: Ne causam mirere tamen, nil sustius illo. Cum tibi vicino peteretur culta Triboccho Allatia, & muliis felix Lotharingia castris Gallorum, Lodoice, manu, Walravia virtus Emscuie, causaque nibil considere iniqua Admonust: insit rursum tibs missus in armis, Suppetras culit, & duros vitura Rebelles Patria Parrhifians tentoria fixit ad orbem, Et prascribenda mulctavit pace Capetum, Pallida translatum cum vidu Gallia Rhenum Despectas ausum per tot inga ducere leges. Tanta fides, iurique metus servator honesti Huic fuit, & quotquot tanto sunt semine creti. Hic Wencestai fraterna cade madentem Ese Deum docuit , regeret qui bella, Bohemum: Cum Faium secum traberet, nil profuit illi Lustrorum mora longa trium: non degener idem Nunquam majores infami cede fugavit Pannonios, galeisque Lycum victricibus haust. Hune sequitur patry Walravus nominis heres. Ille Roberte sibi pater est: te pralia bina,
Et decres senas Henrico Cesare pugnas
Inteprdi gessise manu (quis credere posses?)
Non dabutant tunquam dubtandi tradere Fast.
Restituens puero reltori totius Orbis
Depositum adiustos soviste Principis annos.
Vincenti toties non unquam dessut hossis:
Semper erat tibi Saxo serax: tua dextera & ipsara
Sub suga vi captam Romam Romana redegut,
Pannonicisque eadem multum est dutata Trophais.
O semper te digia gerens, semperque renatá
Nobilitate virens, nunquam sibi degener apse,
Et cuius sobolem genitorum Fata seguuntur,
Vina domus toties vina de gente triumphans.

Hinc alsus Walravus adist: gratissimus ille Casar erat Covrade tibi: qui sidus vbique Casuress A juilus Romanique pila secutus Saxonas, & Bavarot domuit, fratremque Superbi Hungaricis fretum auxilys, Siculosque minantem. Illius & Phrygie valles, quas clade cruentă Montibus aquavit, virtutem dicere possint, Mandrique vagos totics mutantia cursus Flumina, que largos inuiarunt sanguine sussessi Quâm propètunc sucrat Solyme ut devicta suisses Hoc quoque dibuerat titulis accedere tantis. Perside cur Manuel sociorum laudibus obstas?

Natus eo Henricus studiosum pacis Othonem Progenuit, natus que iterum est Henricus ab illo Nomine avum referens, peccata mente parentem. Hoc post toi magno genitos Mavorte Ourrnos Prosune see Numas. Hinc nomen Divitis illis. Oprimus Henricus late divionibus aquis Rauriacos salius, & Norica rura tenebat. Testis opum solus nascentis conscius sistris e Abnoba, quem estrà locuples regnabat, & vitra.

Henrico generatus Otho, cui Lomarite Fraternas distincit opes, at que arbiter amnis Fines rexit, aquisque interluit arva sequestris.

Terius Henricus genitorem jačtai Othonem, Qui Dillenbergas aquavit nubibus arces. Postqua Héricus erat cupidis præreptus ab astris; Huic succedis Otho Vui cognomine Bargo, Parteque Grimberga, dotalique auste Vianda.

Sicetism Magns princeps fuccessor Octhonis
Clivis, Ianc, tus & regio Marcana sussec
Iuretus dotis, strictus nist nodus iniqua
Litis ab injusta consanguinitate moratus
sustitism, legesque foret: nec tada iugalis

Engelberte tibi nil profuit: addita Brede Lecca tibi est, & juve tua est Polana marito. Et tibi Burgundo iuntissime sanc Philippa Maxime gentu honos, expugnatoră, Dynani Aussiciy Caroli, uon parvam famina dotem Attulit, & patribus duro Mavorte paratus Fert Hymenaus opus: sic vobis maximm ather Servit, & essentia pleno se Copia cornu.

Quid succedentem Iani huno quoq, nomine nasii Morshus extollam, aut nulli cedentibus armis? Exsuperat ludes, quicquid laudabile gessie. O Pietas, ô rarasidas! non dessit cius

Cess

### NASSAV. GENEAL. DE

Ceu vita connexus amor meminisse sepulti Regis, at in sobolem transcurrit gratia patris. Nam comes Austriaci Castella in regna Philippi Ve quondam coluit cum Sceptra teneret, & auras, Sic coluit post fata virum: nec pignora (mirum ) Plus unquam sua, quam natum curavit Herilem: Cumque solo crepti Regis raperentur iniquis Beticole infidis, nunquamque fidelis Iberi, Divitia, & virtute din quasitasupellex, Obstitut, & gemmas, & magni ponderis aurum, Detulit hareds : calesti ex arce Philippus Vidit, & (hen frustrà) coelo clamavit ab alto: Quotquot ab Austriaca surgetis gente nepotes Discite ab eventu: tuto qui cedere vultis, Credite Nassovijs: Hispano sidste nulli. Illum Bolfuarti obsidio flavente Sicamber Casarie stupuit: Frisius miratus eundem est: Quisque foret sensere bic hostis, & alter amicus. Tilum bis septem celebrat N eoporta diebus Geldrorum subrepta iugo, & donata Batavis Aspera, cum Geldros sevâ modò cede tumentes Iam prosugos una docuit dare tergaruina.

Hoc natus Guilielmus , opes cui prater avitas Cattorum accessit ditio te indice Cafar. Hic ditis quoque nomen habet , sed ditior idem, Si Romana foret veneratus sacra, fuisset. Sic sincera nocet pietas, odiumque meretur Relligio : semperque bonis mala savius instant.

Auriacus sequitur Princeps, par nomine patri, Par pietaie patri , sed cui par nullus in armis, Mauritio excepto genitorem imitante, sed ipso Maiore boc , sese quod non negat ese minorem, Praferrique patri meritorum lande recufat.

Herculeos angues praludia magna laborum Hectoraíg, Atrideníg, & savú ambobus Achille, Heroasque alios fas sit celebrare Camana: Parcue Mauritio tantum : mens amula calo Dexteráque Hispani domitrix, si vera fatemur, Quas superat factis didicit non quarere Musas.

Non capit illius, ne te sententia fallat, Virtutes fabula hac cali, vel carminis arte,

Una quibus totus tabula est, neque sufficit, Orbis.
Aspicenos, si forsan adhuc mortalia curas, Nec pietas Batavos erga, Guilielme, recessit, Quos tua felices fecit manus, aspice natum, Qui nos non patitur, licet hand patiamur & ipft, Non meminisse tui. Quis Relligionis amorem, Prudentemque animum natum istis rebus agundis, Virtutemque canat? Mansueta Modestia pura Mentis erat custos, exulque Superbia cessit Corde tuo, nunquamque nimis tua canduit ira. Pessima cum paterere diu meliora putâsti Speratique tamen: nec si quidforsan Iberus Pratendens nomen proprio Regale furori Aufus erat, poteras metuendo afferibere Regi, Eventus donec docutt non effe Philippo Peiores alios: sed cum tamen boc quoque nosses, Quicquididest, ammamque tuam vanire sub hasta Nil metuis, leibumque invat praferre timori: Cumque tibi placeat, quam nobis, Santte, dedisti Libertas, quam iura tui te perdere mavis.

Evenere Deum nunquam caritura pudore Crimina, queis nondum reperere vocabula lingua, Nec titulum Natura dedit: quo nomine dicas Prodere, cumque suis alienas vendere vitas? Dilatis manibus tantum semel impulst illum. Inque unum Fortuna diem cladem intulit omnem, Quâ prius immunes tam multos prastitit annos.

Si tamen est clades Terrarum è carcere vectum In geminos penetrare Polos. Felicior atas. Et index rerum veniet non invida, quâ sit Nulla fides tumulum monstranti Principis illum, Narrantique immane nefas, tantasque timendum Virtues ono nolit ne credere bufto Posteritas potuisse tegi , sed inane sepulcrum Pradicet, & sitis tam vos, mea patria, Delphi Mendaces faxo Auriaci, quam Creta Tonantis.





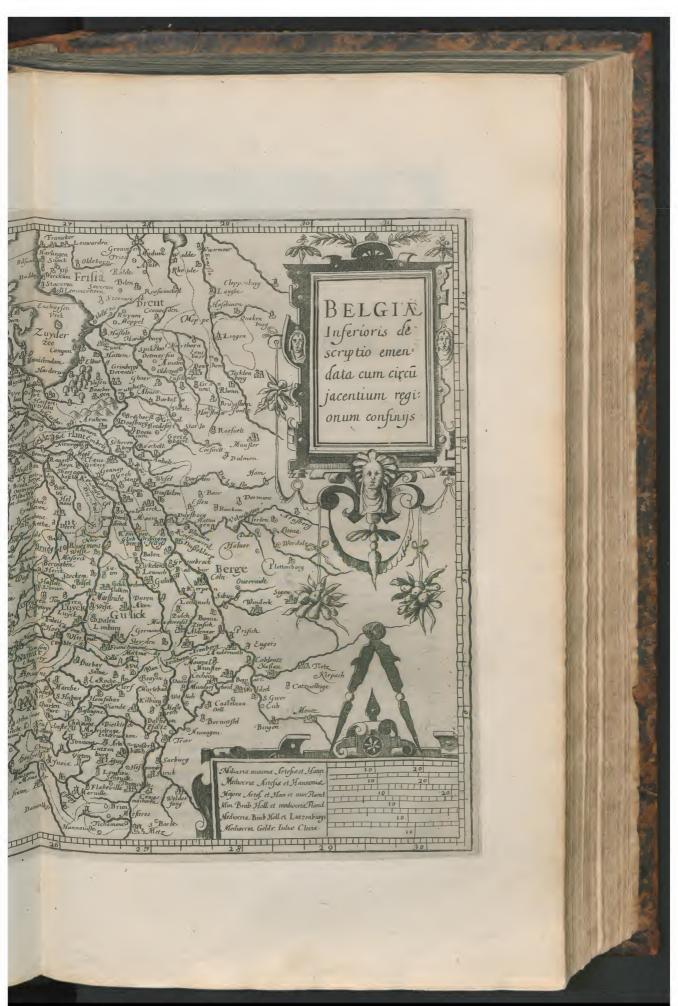





# Brieve description des Provinces

# PAIS-BAS.



lesquelles prenants leur origine de hau-tes montaignes, traversent le Païs, & se l'Empereur selon sa demande la somme vont rendre en la grande Mer Oceane de trois cents mille francs par mois, ce du Nort, la ou ledit pais est situé. Ses liqu'on appelloit Noventale ou Novenaimites sont le Conté d'Embden & la rire. On trouve que Limbourg, Luxemviere d'Amise, le pais de Benthem & de bourg, Gueldre & Grouningue ne payel'Evesché de Cologne & de Treves, & le Frontieres, lesquelles estoyent approvries pais de Lorayne & de France.

vise en dix-sept Provinces, à sçavoir, en qua-lesquelles contribuerent : à sçavoir, Bravoir, Malines, Vtrecht, Frise, Over-Ysel convocations & assemblées generales. & Grouningue. On les nomme dix sept

E PAIS-BAS EST comptéentre les Provinces, le Duché de ainsi nommé, pour Limbourg avec Valckébourg & Dalem ce que sa situation resortet souz Brabant. Tournay & Tourest basse au regard nesis avec Lille, Douay & Orchies ordide la haute Alle- nairement ne sont pas nommées entre maigne: tellement les dix-sept Provinces, & toutes sois elles qu'ily a diverses ri- contribuent toutes deux, chacune comvieres, comme sont me une Province. Comme sont aussi le Rhin, la Meuse, Valenciennes & Drente. Ce Païs - bas l'Escault, le Wael & plusieurs autres, environ l'an 1550 du temps de l'Em-Westphale, le païs de Cleves & Iuliers, rent rien de ceste imposition, estants & fort en arriere, tellement qu'il n'y eut Ce Pais-bas se divise communement que ces treize tant Provinces que Villes tre Duchez, Brabat, Limbourg, Luxem-bant, Flandres, Artois, Haynault, Valenbourg, & Gueldre: huict Contez, Hol-cienes, Lille, Douay, Orchies, Hollande, lande, Zelande, Flandres, Artois, Hay- Zelande, Namur, Tournay, Tournesis, nault, Namur, Zutphen, & le Marquisat Malines & Vtrecht, toutessois on estime du S. Empire: Et cinq Seigneuries, à sça-que les autres ne sont pas forcloses es

On conte que la grandeur de ce Païs- sa grant Provinces, pource qu'on en à donné 17 bas en son circuit est de 340 lieues de Fladeur. bas, ven tiltres aux Princes, fans qu'on en puisse dre, ou mille d'Italie, ou d'Angleterre. en a donner quelque autre notable raison. Il y-a plus de deux cents Villes murées, Le nombre voitage. Quad il se saict quelque generale assem- & bien cent cinquante places, lesquelles des Villes coblee tous les Païs n'y sont pas mandez ny ont jurisdiction & privilege de Ville, & general, convoquez, ne donnent pas leur voix, plus de six mille Villages, mais durant ny ne contribuent pas selon cest ordre ceste longue guerre ils ont bien esté aaux impositions generales. Car le Mar-moindriz & ruinez. Cependant afin de quisat du S. Empire, d'Anvers, n'est point contenter le Lecteur curieux, je luy pro-

oks, Copyright © 2011 ProQuest LLC

auquel il pourra voir combien il y-a de les Flamens, &c. Villes & Villages en chasque Province.

Combien il & Villages en chasque Province.

## ASSAVOIR: Es quatre

Villes, Villages. Duchez, BRABANT 26 700 LVXEMBOVRG 1169 23 LIMBOVRG 123 GYELDRE 24 300 Es huict

Villages. Contez, Villes, HOLLANDE 400 ZELANDE IOI FLANDRE 1178 35 ARTOIS 12 754 950

HAYNAVLT 24 NAMVR 4 ZVTPHEN LE MARQVISAT.

### Es cinq

| Seigneuries, | Villes, | Villages |
|--------------|---------|----------|
| VTRECHT      | . 5     | 70       |
| FRISE        | 11      | 345      |
| OVER-YSSEL   | 11      | IOI      |
| GROVNING     | VE 1    | 145      |
| MALINES.     | I       | 9        |

sons quel de Christ les Romains & Iulius Casar gique ou Belge, qui est un nom que les voisins luy ont donné, a cause que les habitans estoyent gens haultains & hardis, qui ne pouvoyent souffrir qu'on leur ostast leur liberté, ou qu'on prejudiciast aucunement a leurs coustumes & priqu'escrit Iulius Cæsar le plus fort & valeureux peuple de toute la Gaule. Ils avoyet alors divers noms, car on les nomeiens noms, moit, Germains, Bataves, Frisons, Adnatices, Menapiens, Atrebates, Nervins, Morins, &cc. Les Germains sont aujourd'huy les Allemans: les Bataves sont les Hollandois & en partie les Gueldrois: les Frisons, ceux de Frise: les Aduatices, ceux d'Anvers : les Menapiens, en par-

poseray icy un general denombrement Nervins, ceux de Tournay: les Morins,

Quanta la forme & situation desdits Lastre païs, elle est pour la plus part platte, hor- fa fait mis les Provinces de Luxembourg, Limbourg, Namur & Haynault, ou le pais est montaigneux. Et une partie de Brabant, Flandre, Gueldre & Over-Yssel, laquelle est sablonneuse. Toutes les Provinces sont en general fort fertiles, & mesmes celles lesquelles tiret vers le midy apportent quelque vin. Sur le haut du pais il y-a des plaisants bocages, de toutes sortes d'arbres, come des Tilleuls & Peupliers, &c. Le plat païs est plein de toutes sortes de bestiail, les bois sont remplis de grad nombre d'oiseaux, la mer & les rivires abondet en poissons, il y-a de fort beaux & grands chevaulx, notamment en Flandre, Hollande, Zelande & Frise. L'air combien qu'il soit humide & grossier, est par tout, hormis le long de la mer, bon & sain. C'est un païs lequel, pour le regard du trafique, est fort bie situé pout mi toutes les principales contrées de l'Eu-qui rope, a cause de ses grandes rivires, comme le Rhin : lequel descend des montaignes de Suisse, & se divise en trois veines passant a travers l'Allemaigne, & en quelques parties du Païs-bas, se va rendre en la mer Germanique: c'est aprez Anciennement & devant la nativité le Danube la plus grande rivire de l'Europe. La Meuse laquelle descend des Pais les Ro- comprenoyent ce pais souz la Gaule Bel- Motaignes de Bourgoingne depuis Langres. l'Escault vient de Picardie & Vermandois. D'avantage la mer leur est si commode, qu'on peut naviger de la jusques en Norwegue en deux jours& deux nuicts, & en cincq ou six jours jusques en Danemarc, & de la vers Suede, &c. vileges. Tellement que c'estoit selon Vers l'Occident on peut en peu d'heures naviger jusques en Angleterre, & de la le long des costes de France jusques en Espaigne, mesme vers les Indes tant Orientales qu'Occidentales.

Voila pourquoy ces Païs-bas, & notamment Hollande & Zelande sont fort riches en navires, en quoy aussi consiste 2 la plus part de leur puissance, toute leur trafique & prosperité, tellement qu'il est au presque incroyable d'entendre qu'il y 3 go tie ceux de Gueldre & de Cleve: les Atre- quelquefois sept ou huist cens grandes bates, ceux d'Arras & és environs : les navires lesquelles partent toutes a la

le naturei

mains ont Provinces, **С**ронганоу appellez la Belge.

En quelle estime les lours an-

fois vers l'Orient pour y traficquer, ou- clins au gain, qui est cause qu'ils vont voés Isles, ou le long des costes d'Afrique, & és Indes tant Orientales qu'Occidenpourveues de grand nombre de matelots. Outre ces navires marchandes, il y en a encores plusieurs centaines d'autres qu'ils nomment en langage du païs, Buysen, Doogh-booten & Crabbens, avec lesquelles on va pour pescher des Haregs, du Merlu, & du Saulmon. Pour aller a la pesche des harengs il y aura par fois 7 ou que les habitans tirent de la mer, ny conter le nombre des matelots qui gaignent leur vie par ce moyen, outre ce que les villes & villages abondent en femmes & navires & tout leur appareil.

- Il s s, s d s x - Ir r, re

i-n

1-Z 1-

1-

r-fires constant

Les habitans du Païs-bas sont pour la plus part, grands, forts, beaux, blancs & Gladescribien formez: tenans en chasque Provinans du ce quelque peu du naturel de leurs voi-Pau-bas. sins, comme ceux qui demeurent vers l'Orient retiennent un peu du naturel des Orientaux, vers le Midy du naturel des Allemans, & vers l'Occidet des François. Ils s'habillent affez bien, & plus legerement que les Allemans, imitans en cela la curiosité & nouveauté de leurs voisins. Ils sont assez enclins a boire, mais non tant que les Allemans, ny tant qu'ils souloyent il y-260 ou 80 ans. Ils sont d'esprit rassis & constants en toutes leurs affaires, ne changeant gueres ny en prosperité ny en adversité, ont cepedant de l'entendement assez, sont fort industrieux & fort propres pour invêter toutes sortes d'arts, les comprendre & enseigner, tellement qu'ils surpassent toutes autres nations : ne sont jamais sans rien ils sont de nature espargnans & fort en. sins, &c. Le Païs estant divisé en Provin-

tre celles lesquelles vont vers l'Occident lontiers voir les autres pais, tellement en Angleterre, France, Espaigne, Italie, qu'il n'y a presque aucune contrée, ou on ne trouve tousiours des gens du Païs-bas. Les femmes y sont semblablement fort Louange tales, estant toutes bien equippées & serviables, & autat adonnées a toutes sor- des sonnées de grand nombre de mais la serviables, & autat adonnées a toutes sor- du Pais base tes d'ouvrages, qu'ailleurs les serviteurs: Faisans train de marchandise, frequentas par tout parmy les hommes en toute honnesteté: ayans en abomination l'adultere, combien que leurs maris soyent souvent absens de la maison, ce qui semble estrange a plusieurs nations.

Ils apprennent& parlent bien tost tou-8 cens Buysen ou Booten, lesquelles font te sorte de langage, leur ancien langage tous les ans trois voyages en Mer, telle- est l'Allemand, sur les Frontieres de ment qu'on ne sçauroit dire les richesses France on parle Valon (qui est un langa Louange de ge corrompu du Latin.) La langue qu'ils la latgue parlent est assez rude, mais cependant Flamende. riche & parfaicte, surpassant toutes les autres langages en ancienneté & perfeenfans qui s'occupent a lacer des rets, & ction. Ce qui se void en ce qu'il y-a plus en grand nombre de gens qui font les de 2170 mots monosyllabes, comme monstre Simon Stevin natif de Bruges, en son livre qu'il appelle, LES COM-MENCEMENS DE L'ART DE POI-SER, ou il les propose, y ayant adjousté un discours touchant la dignité du langage Bas-Allemand, digne d'estre leu de tous amateurs dudit langage: lequel est assez semblable a celuy qu'on parloit il y-a pres de 1600 ans du temps de Iulius -Cæsar, sinon que chasque Province a emprunté le son & l'accord de ses voisins: un langage lequel en son fondemet s'estend plus avant & duquel on parle en plus d'endroits qu'on ne faict pas d'aucun autre, s'estendant depuis Calais en France jusques en Norwegue, Suede, Livonie & encore plus outre. C'est un Païs oul'Estrager est mieux caressé qu'en aucu autre. C'est un peuple qui aime la pieté, Les babitas & qui est Chrestien d'ancienete. Vn peu- du Pais bas ple addonné a la liberté, comme tesmoi-cherissens gnent toutes les Histoires & mesmes les leur liberté. guerres d'aujourdhuy : car depuis la ruifaire, mais tousiours en action, fort en- ne de l'Empire Romain, il s'est luy mesclins a la trafique & a la marchandise, la- me affranchi, de toute servitude, & inquelle ils font par tout le monde, plus vasion de ses terres, jusques a assaillir les que les autres nations : sont fort servia- autres Nations & s'en rendre maistre, bles a un chascun, & non si orgueilleux comme le Royaume de France avec les & ambitieux que les autres peuples:mais Salicques & ceux de Franconie leurs voi-

Aij

Non: ia- ces ils ont bien reçeu quelques Seig- me un peuple libre, en suivant leurs promais donné neurs, comme Souverains, mais a certai- pres loix & privileges. rité a leurs nes conditions, prenans tousiours bien aimoyent principalement a cause de cela nes, & du costé maternel, Conte de faict de grands faicts d'armes, tant contre les Romains que contre les autres natidu Pais bas sins, comme il appert qu'ils ont faict souz

la conduitte de Godefroy de Bouillon, & d'astes va- autres Roys de Ierusalem, comme aussi fouz Bandouin Conte de Flandres, qui gaigna l'Empire de Constantinople:& plusieurs semblables entreprinses, lesquelles se lisent en leurs Chronicques & Histoires, tellement qu'ils ont tousiours esté fort estimez & redoutez. Bref c'est

> un peuple duquel le renommé Historiographe Corneille Tacite a escrit comme s'ensuit: Les Gaulois combatoyent pour leur liberté, les Germains pour le butin, mais les Batavois pour la gloire & l'honneur. Voila pourquoy aussi les Empereurs Romains les choisissoyent pour leurs gardes, comme les estimans les plus fideles & plus valeureux de tous les peuples du monde. Mesmes quelques uns

> d'entre eux notamment les Batavois & Frisons, ont esté declarez compaignons & amis du peuple Romain, &c.

Combien que tous ces Païs-bas & Provinces ont esté par-cy devant diverses Souveraynetez & Provinces fouz diffe. rents Princes, si est-ce qu'ils ont en fin esté reduits par quatre Ducs de Bourgoigne, puis apres par les Archi-ducs d'Austrice souz un seul Seigneur, à scavoir, fouz l'Empereur Charles cinquiesme, & son sils Philippe Roy d'Espaigne. Il sera bon de reciter iey en bref, comment, quand & en quelle maniere ils ont esté assuiettis a ces derniers icy, asin qu'il demeure en memoire perpetuelle. Comment les Païs sont venuz sonz le Gouvernement des Espaignols, lesquels les ont deu Gouverner non comme leurs Vassaux, (c'est a dire) comme estans subjets aux loix des Espaignols: mais com-

Estrecogi Pour Ses

gneur de Païs bas

Faid un achept.

Tafche d gerles Pa bas on Ro

aume, &

de Bourgo

ane , mai ne peut pa

venir a fo

Loys de Male, estant du costé patersegneurs garde qu'ils ne divinsent puissants, de nel, Conte de Flandres, de Nevers, de qu'avec li-peur d'estre subjectes qu'avec lipeur d'estre subjuguez, & partant ils les Retel, de Salines, d'Anvers, & de Malilors qu'ils estoyent encores jeunes. Ces Bourgoigne & d'Artois, avoit une fille Provinces vivantes ainsi en paix avec nommée Marguerite, laquelle il avoit leurs Seigneurs, & se bandans par ensem- cuë de sa femme Marguerite fille de lean ble en temps de necessité, ont souvent trossessme, Duc de Brabant. Ceste sille espousa en la ville de Gand en l'an 1369 Mall Philippe de Valois, surnommé le Har-leiste Les Princes ons, mesmes contre les Turcs & Sarra- di, qui estoit pour lors Duc de Bourgoi gne, & le plus jeune fils de lean Roy de Hand France. De ceux-cy nasquist lean sans my peur, Conte de Flandres, de Bourgoigne, d'Artois, &c. Ce lean de Valois c spousa en l'an 1415, Marguerite fille du 100 Conte de Hainault, Hollande, Zelande & Frise: Et sut miserablement meurtii 2 com Montereau en France, en l'an 1419, le Ho 19 de Septembre, estantaagé de 48 ans, phil aprez avoir regi 1 5 ans: ce qui arriva co- But me on dit a l'instigation du Daulphin. Son fils vnique Philippe le Bon succe- u da en sa place, aagé de 23 ans, estantus Duc de Bourgoigne, Conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoigne, Palatin, Marquis du saict Empire, & Seigneur de Sa-10 lines & Malines. Outre ce en l'an 1 429 PM il succeda par la mort du Conte Dideric de Namur, au dit Conté de Namur l'ayant premierement achepté, & par la mort de Philippe Duc de Brabant lequel mourut sans enfans il eut en l'an 1 4 3 0, les Duchez de Loraine, de Brabant, & de Limbourg, & par la mort de Iacoba Contesse de Hollande, &c. sa niepce, il cut en l'an 1436 les Contez de Hainault, de Hollande, Zelande & Frise. En l'an 1443 sa Tante luy donna la Duché de Luxembourg, premieremet comme Tuteur, & puis aprez comme Seigneur. Il fut le premier de la maison de Bourgoigne qui institua l'Ordre de la Toison d'or d a Bruges en Flandre, lors qu'il espousa Isabeau de Portugal en l'an 1450. Il par mourut a Bruges en l'an 1467, cftant aagé de 72 ans, & aprez avoir regné 48 ans. Il laissa pour heritier en tous ses Pais son fils unique nommé Charles de Valois ou le Guerrier : lequel succeda au Gouvernement des Païs de son pere e-

ces Pais ont elté unis Seigneur.

Estreogneus stant aagé de 3 4 ans. Il achepta du Conte de & Frise, pour les donner a son pe-Pur sei-meur de Arnault d'Egmond, la Duché de Gueldre & le Conté de Zutphen, & ce outre Faid un une pension annuelle, pour la somme de 9200 escus d'or, en mourant il confirma ladite vente par Testament, faifant le Duc Charles son heritier, & desheritant son fils Adolfe pource qu'il s'estoit rebellé contre luy. Ce Duc print possession du pais de Gueldre en l'an Tashaderi I 473. Il tascha de faire un Royaume genis Pais. 1 473. Il tatena de ranto di barin Roy. de tous les Païs-bas, promettant a ceste anne, Ele fin de donner sa fille unique en marianommer le ge au fils de l'Empereur Frederic trois-Royanne jesme, & l'eust appellé le Royaume de Rourgoi- Bourgoigne, d'autant que la Bourgoiane mais gne avoit esté un Royaume auparavant: en une longue guerre & non necessai. d'Espaigne. stoit souveraine, & avoit ses Privile- viles, au grand dommage & prejudiges, droicts & revenuz a part, mesmes ce desdits Païs: de sorte que les dixdifferentes mesures & poids, & n'avoy- sept Provinces ont esté soubz le gouent jamais voulu consentir a leur Prince autre puissance sinon limitée, il ne peut & cela fut mis en arriere. Ce brave Guerrir fut tué devant Nancy en l'an 1477, les de lanvier, estant trahi par un Conte Italien appellé Campebasso, qui estoit a son service, & ce par l'instigation de Louys II. Roy de France, des Suisses & Lorains, aprez avoir gaigné trois Batailles. On le trouva trois jours aprez sa mort, tout nud, en un marescage congelé, ainsi que Philippe de Comines le descript en son Histoire. effouse Il estoit aagé de 44 ans, & laissa une milia fille unique, appelle Marie de Valois aufrice aagé de 18 ans, laquelle espousa en l'an duffrice aagé de 18 ans, laquelle espousa en l'an tort benes, n'ayans tacte de l'antique en l'Aviate e fort auilli. Ils eurent deux enfans enfille nommée Marguerite. Marie de Bourgoigne, la cincquiesme année de rut de la cheute. Maximilian gouverand tache na ces Pais pour un temps en faveur Provinces, tandis qu'elles sont en Trede son sils Philippe: mais non pas a la ves, & premierement de celles lesquelles

- madel >, X ail t, ne i- II

re Frederic Empereur, & fit plusieurs choses au prejudice de ces Païs, dont le recit seroit trop long. L'an 1492 son fils Philippe, fut recogneu & reçeu Prince par tout les Païs-bas, & confirmé fils of recocomme Seigneur hereditaire d'iceux, & gueu pour espousa l'an 1496 en la ville de Lier en Prince, & Brabant Madame Ieanne d'Espaigne espaige tellement que ces Païs-bas estans au- d'Espaigne. paravant uniz par ensemble par plusicurs mariages, font finalement venuz par ce mariage a la maison d'Espaigne: Quand & & combien qu'il semblent estre parve commet ces nuza quelque parfaite prosperité, si est Pais sont ce que par ce moyen, ils sont tombez maison vernement du Roy d'Espaigne de 60 a 70 ans.

A present que nous comptons l'an Commet les 1610, & que lesdites Provinces ont sont sont suiour esté divisées: les Archi-ducs Albert & dhuy divi-Isabella Clara, &c. possedent une par. ses & par tie: à scavoir, Brabant, Limbourg, Lu- des. xembourg, Flandres, Artoys, Hainault, Namur, Lille, Douay, Orchies, Tournay & Tournesis, Malines, Valenciennes, Cambray, avec un quartier du païs de Gueldre, & la Seigneurie de Linguen, hormis quelques parties de Brabant & Flandres, que Messeigneurs les Estats tiennent encores, lesquelles sont ce, tout ce que ledit Roy avoit prins & du pais de Gueldre, Hollande, Zelande, osté a sa femme, il restablit en l'an 1478 Frise, Vtrecht, Grouningue & les terres l'Ordre de la Toison d'or lequel estoit ou pais d'alentour, Over-Yssel & Drente, avec encores quelques parcelles de semble, un fils nommé Philippe, & une Brabant & Flandres; tous lesquels pais contribuent a la guerre.

Nous dirons maintenant quelque Les Païs son mariage, tomba du cheval & mou- chose de l'Estat particulier auquel se qui sons trouvent en ceste année 1610 lesdites Archidues, bonne foy, car il tascha d'aliener & de sont souz le Gouvernement des Archifon l'empi separer du Païs-bas les Provinces de Bra- ducs de Brabant, laquelle ils possedent Remain, brant, Hainault, Hollande, Zelanpresque entierement, excepté les villes
A iii de Berg

oks, Copyright © 2011 Pro

Brabant. de Berg sur le Zoom, Breda, Steenberg, Willem-stadt, Grave, & quelques Forteresses, toutes lesquelles appartienent au Gouvernement de Messeigneurs les Estats des Provinces unies. C'est un païs lequel en ces guerres par l'espace de 40 ans a beaucoup souffert, tant de ses ennemis, que de sa propre Gendarmerie, mutinant souvent pour n'estre pas bien payée, & oppressant tellement le pais, que c'est merveille qu'il est en si bon estat & dure encores. Parquoy on peut juger de la puissance du pais. Combien qu'il y ait plusieurs bonnes villes, ausquelles les laboureurs ont leur refuge. La ville de Louvain se maintient encores assez bien. Bruxelles a le mieux fleurie avec la Cour, tellement qu'elle est maintenant en bon estat. La ville de Boisseduc, combien qu'elle ait eu plusieurs assaults, & souffert plusieurs sieges si est ce qu'elle est demeurée en son entier : Mais la ville d'Anvers qui est aussi une des principales, fort renomée pource qu'elle est marchande & fort belle, a beaucoup souffert, ayant esté pillée, en partie brussée & ranconnée, mesmes il a fallu qu'elle ait faict bastir une Citadelle, qu'elle a encores tous les jours a redouter, au moyen dequoy tout la grand trafique s'y est perdu, tellement qu'il n'v a que quelques negotians de Cour ou Financiers qui la maintiennent encores un peu. De sorte que le peuple & les habitans de Brabant sont diminuez plus que de la moitié durant ces guerres.

MALINES, qui est une ville Souves raine & Seigneuriale, a esté deux fois

telle sorte.

LIMBOVRG, Valckenbourg & Dablement la ville de Namur, mais a present elles ont assez bonne condition.

LVXEMBOVRG est demeurée la plus entiere de toutes les Provinces du Païs-bas, n'avant souffert autre mal sinon Tournay, Tournesis & Cambray, les prin- celle des autres Provinces. cipales villes au commencement de la

guerre ont ellé forcées & rançonnées,& le plat pais gasté & mangé, ce qui ne leur a esté nouveau, pour y avoir esté plus accoustumez es guerres de France, que non pas en ces dernieres années : elles n'ont pas occasion de se plaindre des guerres pour estre en bon estat & prosperité, si ce n'est a cause des impositions.

FLANDRES, durant ces guerres de Flat 4 o années a le plus occasion de se plaindre, comme ayant esté maistrisée par une seditieuse populace, laquelle s'est mise a abbatre les images, toutes les principales villes, & toutes les autres ont esté assiegées, gaignées & pillées, hormis Grevelingue, & quelques autres Bicocques plusieurs villes & grands villages ont esté reduits en monceaux de pierres, tellement qu'en ceste seule Province ont esté ruinées plus de Villes, Villages, Chasteaux & Cloistres, qu'en aucune autre Province, de sorte que le pais est depeuplé de plus de la moitie de ses habitans lesquels se sont retirez, & espandus presque par tout le monde. Les Archi-ducs polsedent toute la Flandre, hormis les villes de l'Ecluse, d'Axele, de Terneuse, toute l'isle de Karsant, Biervliedt, Ardenbourg avec quelques autres Forteresses & places munies. Au lieu de ces villes icy & de celles de Brabant cy-dessus mentionnées, les Archi ducs possedent au païs de Gueldre un quartier, & en iceluy la ville de Ruremonde, avec les villes de Gueldre, Venlo, Wachtendone, Strale & Grolle, puis aprés les villes de Linguen & Oldenzeel, és extremitez du Païs bas. En somme ce sont païs lelprinse, & tellement pillée, qu'il n'y a quels en une ferme & desirée paix repoint de ville la autour qui l'ait esté en viendroyent bien aysement en leur premiere fleur.

Messeigneurs les Estats des Provinces lem ont aussi beaucoup enduré : sembla- unies possedent les pais suivans, de la Duchè de GVELDRE les trois parties restantes, souz lesquelles est comprinse le Conté de ZVTPHEN, & les Archi-ducs on sont en possession de la ville de Grolle. Ces païs icy ont beaucoup enduré es sieque les Armées ont quelquefois prins ges, prinses & pilleries de toutes leurs Heinaule, leur passage par la. En Hainault, Artoys, meilleures villes, voila pourquoy austi Arroys, &c. Valenciennes, Lille, Douay, Orchies, leur prosperité est bien petite au prix de

La HOLLANDE du commence. B ment

Malines.

Limbourg, Valcken burg & Namur.

Luxem bourg.



DESCRIPTION

# De la Haye, & de la Cour

DE

# HOLLANDE

Comme aussi par qui, & quand laditte Cour a esté bastie, Or a quelle fin.



gnificquement bastics & sienrichies, que Chronicque de Hollande en la 18 Divitant s'en faut, qu'elles cedent en beaux sion, & Chapitre 13. Ceste Cour Royales & excellens bastiments & edifices a beau- est a la maniere des Chasteaux environcoup de Villes, qu'elles mesmes les sur- née de fossez, & a diverses portes: esquelpassent, ayans esté douées par leurs Sei- les les gardes des Princes font jour & gneurs & Princes de divers Privileges. nuict la garde. Le long de la Cour du Entre lesquelles il n'y en a point une plus coste du Nort, il y-a un beau grand & larexcellente, plus belle, mieux située & plus ge vivier, au long duquel il y-a beaucou?

Description plaisante que la Haye des Contes, laquelde hauts & beaux tilleuls, souz l'ombrade la Haye, le aussi pour estre telle, a esté choisse des ge desquels il faict fort beau se pourme Princes & Contes du Pais, pour estre leur ner en Esté pour eviter la chaleur du Sodemeure & leur plaisir, Establissans la leil. Et le lieu auquel sont ces arbres est leur Conseil secret, & les autres Conseils: appellé en langage du païs le VIVERBERG, comme aussi la Cour, ou tous les procez c'est a dire, le Mont du vivier. de Hollande & Zelande sont debatus & jugés.

Ta beauté La Haye surpasse en richesses, beaux & le nom- edifices, belles places, plaisants jardins, & en grand nombre de Noblesse, plusieurs villes du païs de Hollande & Zelande. Il y-a plus de deux mille grandes & belles maisons, & en bastist on encores beaucoup de nouvelles, voire des ruës en-

Description toute la Haye des Contes de plus belle & peintures sont les Cottes d'armes, d'or de Hollande. magnifique, que celle qu'on appelle la

vtres toute les a esté bastie environ l'an 1249 par le belles, riches, bien Conte Guillaume second de ce nom, & and situées & plaisan- le 15 Conte de Hollande, Zelande & tes villes murées de Frise, &c. Lequel pour ses excellentes Hollande: lly-aen-vertus, & sa grande valeur, sut esseu par cores plusieurs & la commune voix des Electeurs Roy des diverses places Sei- Romains, le jour de S. Michel, & puis gneuriales, ou Vil- apres confirmé le jour de la Toussainten les no murées, ma- l'an 1248 comme appert par la vieille

Dans ce bastiment il y-a une grande & large Salle, laquelle est bastie, (comme dit l'ancienne Chronicque de Hollade) d'un certain bois apporté d'Irlande, lequel est de telle nature, qu'il ne se pourrit jamais, les araignes ne s'y attachent point, & les vers ne s'y engendrent point aussi. Ceste Salle est tousiours ceincte de plusieurs diverses boutiques bien fournies, ou on trouve toutes sortes de Entre tous les grands bastiments & livres, en tous langages, & de belles peinmaisons de Seigneurs, il n'y en a point en tures. Mais les plus belles & excellentes & d'argent, les trompettes & drapeaux, Cour de Hollande. Laquelle on peut a lesquels y sont en grand nombre, & lesbon droit appeller Royale, pource qu'elle quels ont esté gaignez sur les ennemis

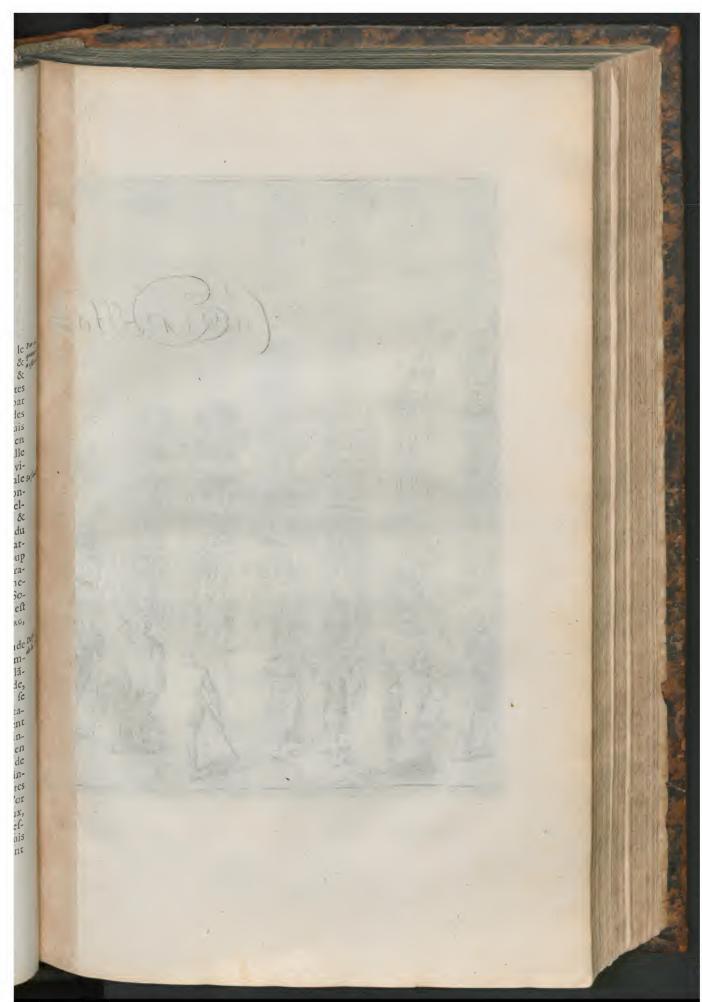

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 357 D 6





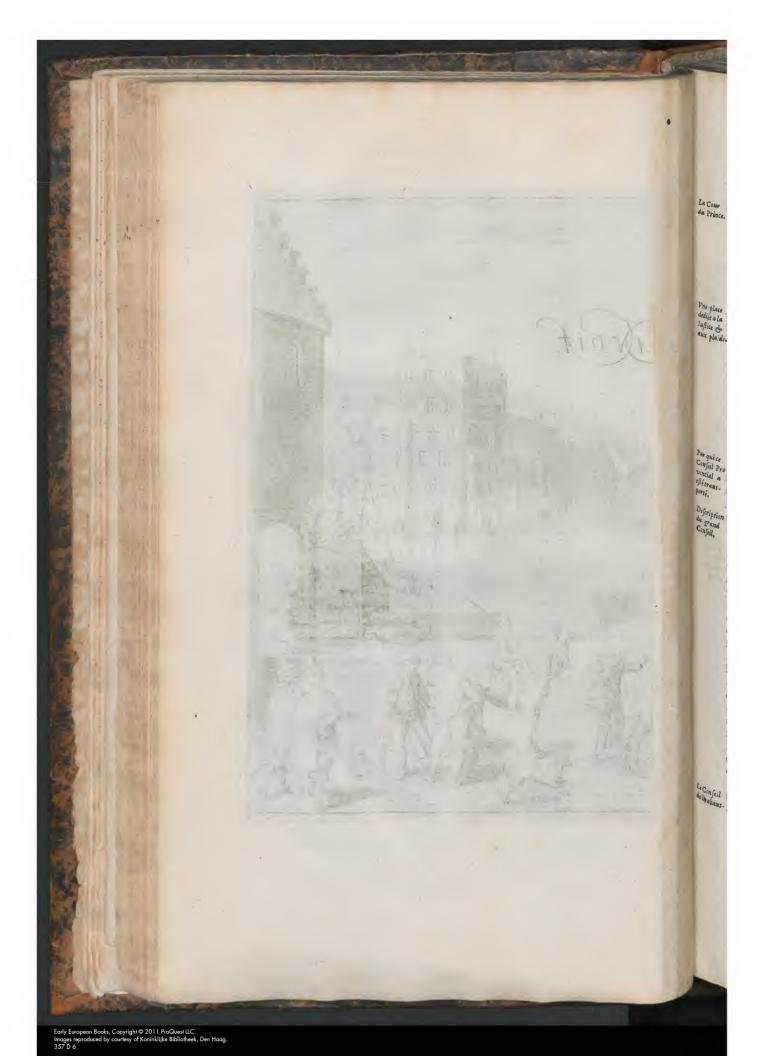

tant a la deffaicte de Turnhout, qu'a la tans dudit païs de Brabant, lesquels sont bataille de Flandres pendus au hault de laditte Salle en memoire perpetuelle.

La est la Cour du Prince, ou Gouverneur de Hollande, Zelande & de la Frise Occidentale, qui est aujourdhuy le tresillustre & puissant Seigneur Maurice de Nassau, Prince d'Orange, &c. & l'ades ja esté environ vingt & trois ans, avec si bon succez qu'on le peut a bon droit appeller le Pere de la Patrie.

Cest aussi une place dediée a la justice & aux loix, ou le Conseil estant en plus Phids. grand nombre que n'estoyent jadis les Consentes Dei, traice de toutes choses lesquellesse tiret en justice, les examine & en juge : il est di-je en plus grad nombre, car le Conseil des Consentes n'estoit que de douze, celuy d'aujourd'huy est de quatorze, outre leur chef

qu'ils nomment, President. Ceste assemblée de Conseillers, laquelle se faisoit par cy devant a Gravesande, à esté trans-Consiil Pro porté en ce lieu, par le Conte Guillaume duquel avons faict mention cy-desflit august avoit le tiltre de Roy

des Romains.

Outre ceste assemblée de Conseilliers. qu'on appelle le Conseil Provincial, on en a dressé encore une en l'an 1582, au lieu du grand Conseil de Malines, & est un Conseil Souverain de la justice, lequel on appelle le grad Conseil: ou toutes les causes lesquelles sont rapportées a sa cognoissance, par appel ou reformatio des Sentences de la susdite Cour Provinciale, & autres juges sont jugées par Arrest & en dernier ressort, tellement qu'on ne peut appeller de leurs Sentences ailleurs: ains seulement on en peut demander revision, & proposer erreur: en tel cas les Estats du Païs, commettent quelques personnes, outre le Conseil susdit, afin de revoir le Procez qui a esté determiné, & dire leur advis, s'il y-a erreuren ladite Sentence ou point: & felon la declaration qu'ils en font il faut qu'un chacun se regle, sans aucun contredit.

On y-a encores dressé un autre Con-Confeil feil, qu'on appelle le Conseil de Brabant. Sur les quartiers, Villes, Villages & habisouz le gouvernement de Messeigneurs les Estats Generaulx. En ce Conseil toutes les choses se traictent par commissió, charge & instruction de Messeigneurs les Estats Generaulx, selon l'ancienne coustume du Conseil de la Chancelerie & Cour Fiscale de Brabant, afin qu'un chacun puisse estre gouverné & servi par ordre, selon ses droits & privileges. Finalement outre tous ceux-cy s'assemblent encores en ceste Cour de Hollade, Messeigneurs les Estats Generaulx, les Estats de Hollande & d'Ouest-Frise, le Conseil d'Estat, les Maistres des Comptes de la Chambre des Comptes de Hollande, le Conseil de Guerre, &c. chacun ayant sa chambre a part & ordonnée a cela.

Devant que de finir ceste Description Description il ne sera pas hors de propos de reciter icy la Haje. en brief la situation du bois de la Haye: lequel a de longueur depuis les maisons & la porte du bois 1 5 0 0 pas, mais la largeur est beaucoup moindre, planté de beaux grands chesnes, des Fresnes, des Aulnes, & autres arbres, abondant en plusieurs oyseaux tant grands que petits, le doux & clair ramage desquels resiouit les cœurs des pourmenans. Il ne faut pas avoir peur d'y estre deschiré des bestes sauvages, car on n'y trouve que des biches, lievres & connins, &c. Vne place laquelle certes est digne des Muses, & ou les Princes, les Contes, Seigneurs, Conseillers, Advocats, & toutes sortes de gens se pourmenent souvent, pour se recréer & descharger leurs esprits & sens de toutes leurs occupations. On pourroit encores adjouster a cecy plusieurs choses a l'honneur & louange de la Haye, mais d'antant que nostre but n'est pas, de rechercher ces choses par le menu, ains d'en parler seulement comme en passant, en l'introduction de nostre Description, nous renvoyerons le Lecteur curicux, a la Description docte & perfaicte qu'en a faict, passé plusieurs années Louys Guichardin, laquelle a esté depuis nagueres imprimée derechef, augmen-

tée & enrichie de figures.

SOMMAL-B

## SOMMAIRE & RECIT

DE

L'Origine, source, commencement, succes, & issue des troubles, guerres, miseres & calamitez des Provinces Unies du Païs-bas, Iusques a ce qu'en l'an 1584 son Excellence MAVRICE DE NASSAV en print le gouvernement.

E Laurier Nassovien voulust que dés l'entrée de ce livre on dressaft le trophée, & escrivist sur ses feuilles a jamais verdoyantes les Victoires, desparties de par Dieu, soubz la conduite du Conte Maurice a Messeigneurs les Estats du Païs bas; mais d'autant que l'honneur d'icelles depend en partie de l'equité des causes de la guerre : L'origine & commencemet des troubles, guerres, persecutions & miseres endurées par nos predecesseurs, nous fournira d'un brief recit, qui servira pour introduction au suivant, & pour memorial aux successeurs, comme comprenant les justes rai sons & causes, qui ont esmeu & cotrainct nos parens a defendre leurs franchises & privileges (leur octroyéz & confirméz pour le sque par le serment de beaucoup de Princes & les ceux du Contes) leurs biens, femmes, enfans, Pais-bas leur vie mesme, contre les oultrages inouïs, violences manifestes, & dominations tyranniques des Gouverneurs & Lieutenans du Roy d'Espaigne, envoyez & establiz en ces Païs afin d'y introduire par force & faire garder ses cruels & sanglants Plaquars cotre tout droict & equité. Nos parens s'estans au commencement souvent & en diverses places plaints de ce forcé & inoui gouvernement, defirans mesmes avec prieres & supplications d'en estre deschargez, ayans en fin veu que tout leur desseing estoit en vain & prins en mauvaise part, & ne pouvans Ministres & Annonciateurs de son Saint ny voulans plus charger sur leurs espau- Euangile, afin d'appeller & instruire ses les libres le jong de servage, ont esté co- esseus és droictes voyes de Salut. Ceux du traincts a s'aider de la chemise de necessis- Païs-bas de toute qualité & condinon té & prendre les armes pour empescher ayas priz a cœur & observé les escripts &

par force le gouvernement desdits gouverneurs. La necessité & equité de ceste resolution genereuse & Belgique, est declarée & monstrée a tout le monde tant par ce que Dieu toutpuissant l'a benit & gouverné, y employant le vaillant courage du Prince d'Orange de haulte memoire, de son fils & de tant de renommez Capitaines; que par l'issuë d'icelle, laquelle se void en l'Estat present de nos Païs & Villes, duquel nous iouissons sous le gouvernement des peres de nostre Patrie: Dieu veuille que nos Successeurs en ayent jouissance a tousiours, a l'honneur de son nom & proufit de nos Païs.

Entre les divers Plaquars & commandemens faicts de la bouche du Prince ou Gouverneur de quelque Republique a ses subjets, ceux la sont de peu d'effect & les plus empeschez qui defendent ou bien empeschent l'exercice & le cours de la Religion, de laquelle les suïets font profession: de sorte que devant que de la qui ter par force ou persecutions ils preferoyent la per e de leurs biens & vies 2 l'accomplissement de telles loix, sachans qu'en tels commandemens on est plus tenu d'obeir a Dieu qu'aux hommes: La verité de cecy se void en l'exemple des Habitans du Païs-bas, nos ayeuls & pa rens, qui de tout temps ont eu, pardef. sus toutes autres Nations, grand zele all service divin ou a leur Religion, cerchas fort diligemment (mesmes és plus espelses tenebres de la Papauté) les commandemens & chemin du Seigneur, se set vans pour c'est effect de l'ouie & de la le Aure de la Saincte Escriture, des escripts publiez par divers doctes Theologiens, comme par Martin Luther & Nicolas Storck en Allemaigne, par Vlricus Swin glius en Suisse, qui commencerent 3 prescher & escrire contre les Pardons & Indulgences du Pape en l'an 1521 & 1 5 2 2. Mais en l'an 1 5 5 5 Dieu su scita & envoya a Geneve Iean Farel & Pierre Viret & puis aprez divers autres homes doctes comme Anges, Apostres, admoni-

poing.

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC

Le Pape Cl the aruine PEnangile.

Le Pape Cle Pape de Rome Clement 7 avec ses Car- retournans a la Mere Eglise Romaine, man 7 taf-dinaux & assistens, ne pouvans endurer alors ils seroyent puniz par la hart ou le Penangile. les Rayons de la lumiere de l'Euangile; glaive, & les femmes seroyent enterréez de leurs Eglises, tascherent a toute force tant qu'il leur estoit possible a resister & tant qu'il estoit fort Religieux & adonné cipalement Anvers la ruine totale de la-Mimble Superieurs de l'Empire a Worms pour de la Manutention d'iceux est suivy la var Char y faire & dresser des Plaquars a la ruine destruction & revolte Generale non seuren Char Char de l'Euangile. D. Martin Luther y fust lement d'Anyers mais de tous les Païsappellé afin de confirmer & prouver sa bas, comme il apperra par-cy aprez. proving appelle ann de connemer & prouver la bas, comme de ces Païs demeurerent en la premier nouvelle doctrine (ainsi l'appelloyent Les affaires de ces Païs demeurerent en promier de la premier nouvelle doctrine (ainsi l'appelloyent Les affaires de ces Païs demeurerent en la premier de la configuration de conf promière ils) par la Saincte Escriture : qui avec ce miserable estat jusques a ce qu'en l'an tentre le Re passeport & sauvegarde s'y trouva & 1555. Sa Majestévoulant, a cause de res escrits: mais ce nonobstant ils le de-senjus les escrits: mais ce nonobstant ils le demaintinst en l'assemblée sa doctrine & son aage & infirmité, se retirer en Espaicondamnerent avec ses par-paix, & delivrer & transporter son Estat

fte

de-

ant

8

ira-

oi-

nez

12nos

ous

Pa-

en

on-

is.

an-

OU

ses

les

jen

11

ro-

ui-

fe-

:5 2

ans

olus

La

des

jel-

211

:hās&

pel-

anser.

10-

ipts

ns, 5125

in-

it 2 ons

2 1

fu-

1 80

tres

res, inet

ses

du

ion

ts & onia

admonitions susdites furent tellement coutoyent la lecture des escrits susdites, sommaire illuminez & instruictz par la vertu & qui logeoyent & cachoyent, sans le de- en Pa efficace du Saince Esprit qu'appercevans celer, quelqu'un de la dite Religion ou 1521. que ceux de l'EgliseRomaine les destour- bien quelque Ministre: Bref qui ne cronoyent de la droicte voye de salut; voyla ioyent tout ce que l'Eglise Romaine pourquoy ils se resolurent a suir & em- croit, ceux-cy surent condamnez au seu, pescher tant qu'il leur seroit possible les avec consiscation de leurs biens; mais ordonnances de l'Eglise Romaine. Le en cas qu'ils abiuroyent leur Religion, sachans en outre que par icelle leur sedu-toutes vives. Belle grace a la verité! les aion & fraude seroit descouverte & cau- Histoires des Martyrs font foy de l'exeseroit quelque jour une generale ruine cution dudit Plaquar. L'Empereur par puissance absolue & Imperiallesans aucun consentement des Estats du Païs le empescher l'avancement de l'Euangile, fist publier & garder, le changeant puis se servans a ceste fin de la puissance & au- aprez souventes sois & l'augmentant de ctorité de quelques Princes & Seigneurs divers poincts, comme en l'an 1526, qui estoyent du tout a leur devotion & 1529, 1531, 1540 (les deux derniers ce d'autant qu'ils n'estoyent hommes estans plus escript de sang que d'encre) pour vaincre & accabler la doctrine des 1544, 1546, 1549, & 1550 le 29 d'A-Le Plaquare Reforméz par l'espée de l'Esprit, qui est vril auquel l'Empereur se declaroit estre de l'an la parole de Dieu: sur tous leur aidoit d'opinion d'introduire en ces Païs l'Inl'Empereur Charles cinquiesme (qui en quisition par les Ecclessastiques, & ce entre ceux l'an 1515 aagé de 15 ans fust reçeu & in-nonobstant, de faire observer par les du Pais-basauguré Conte des Païs-bas & en l'an Polityques ses cruels & sanglants Pla-1520 en la place de son ayeul Maximi-quars. Laquelle declaration causa granhen, fust crée Roy de Rome a Aix & Em- de esmeute, murmure, & soupeçon enpereur des Romains a Bonnonie) & d'au- tre la commune. Quelques Villes (prina l'Eglise Romaine, le Pape obtint de luy quelle en dependoit) en faisoyent diffiqu'en l'an 1521 il fist une assemblée des culté, & ce a bon droict, d'autant que tizans comme Heretiques & leurs escrits & ses Païs a son fils Philippe III, (ledangereux & dignes a estre brusséz afin quel auparavant en l'an 1549 par tout que personne n'en fust seduict & trom- és Villes & Païs estoit inauguré & conpé. Suivant ceste resolution le premier firmé par Serment, comme Prince su-Plaquart contre ceux de la Religion se tur) fist, pour ce faire, assembler a Bruxelfist a Worms, lequel puis aprez causa la les le 25 d'Octobre les Estats des Pais, en Pempereur mort a beaucoup des milliers des per- presence desquels (aprez avoir faict une transforte lonnes innocentes, comme condamnant Harangue, & prins congé d'iceux) il livra son Gouvertous ceux qui avoyent ou scavoyent que entre les mains de son fils tout le droict son fils en quelque autre avoir, qui lisoyent ou es- & ce qu'il pretendoit sur tous ses Pais, lan 1353.

oks, Copyright © 2011 ProQuest LLC

fils a les gouverner selon droict & equité, aprez cecy & les adieux sa Majesté quitta Plaquars, le tout pour maintenir la Relil'assemblée. Le Roy succedant au gouvernement de ces pais renouvella & aggrava les ordonnances de son pere, & comme alors toutes commissions baillées par le pere devoyent estre reveiles & renouvellées, Anthoine Perenot Evesennemy de que d'Arras depuis Cardinal de Granvella Religion, le mena tellement les affaires au prejucause beau- dice de ceux de la Religion, qu'au lieudes secretes commissios des Inquisiteurs on divulgua des lettres Patentes en Decembre de l'an 1 5 5 5, avec commande- ligion Romaine: que tous les Curéz demet expres a tous Magistrats & Officiers pendas d'eux missent en escript les noms d'aider aux Inquisiteurs en l'execution de leur charge, sur peine de leurs offices & correction arbitraire. Leur charge du Charge des 8 Novembr. 1535 estoit qu'aux despens l'Evesque ceux qui manqueroyent a leur de sa Majesté ils s'informeroyent de tous Heretiques: que tous (de quelle qualité qu'ils soyent) adiournéz pour porter tesmoignage de verité serot tenuz a le pre- me & demander pour c'est effect au nom ster & en cas de defaut souspeçonnéz de du Roy des Bulles du Pape, lesquelles il mal: Le convaincu de Heresie par deux obtinst le 15 de May 1559 du Pape Paul tesmoings sera apprehendé, & on proce- quatriesme, & puis aprez le 8 de Mars 1 dera contre luy sans figure de Proces en 1560 du Pape Pie quatriesme : par lestoute diligence, ou bien sans donner lieu quelles fust octroyé & permis au Roy de a la recusatio des luges. Les Inquisiteurs dresser & establir, outre les quatre Evels'acquitoyent tellement de leur charge; qu'en vertu d'icelle & des Plaquars, ou bray, Arras, Tournay & Vtrecht, encobien par la haine mortelle qu'ils avoyent res 1 4 faisans ensemble 18 Diœceses, ena ceux de la Religion ils firent tuer par tre lesquelles il y auroit trois Archevesles mains du Bourreau quelques milliers des personnes innocentes, confisquans revenus de quelques Abbayes autour des Nombre des tous leurs biens. On tient que du temps villes ou les Evesques se tiendroyent, les- 911 Mareyrs: de l'Empereur Charles V ont esté massa-Charles V. créz plus de cinquante mille hommes a vesques dix & aux Suffragans six mille cause de la confession de l'Euangile. Le francs. Les Archeveschéz estoyent Maproufit que ce massacre portoit, a l'Em- lines(principale & chef des autres) Campereur, au Roy, & au Pape de Rome, tes- bray & Vtrecht. de Malines dependoymoigne assez clairement l'estat present ent six Suffragans, à sçavoir: Anvers, Brude nos Païs. Car nos pares voyans qu'on privoit tant des gens de bien de vie & des

me fideles subjets a son fils comme leur

leur enjoignant qu'ils eussent a obeir co- place d'un Martyrisé, sclon le dire commun que le sang des Martyrs est la seme-Seigneur par heritage: admonestant son ce de l'Eglise. Mais pour empescher c'est accroissement & faire garder les sanglans gion Romaine, le Pere Sonnius deputé des Ecclesiastiques remonstra au Roy un peu devant son depart en Espaigne (lequel se faisoit le 2 3 d'Aoust en l'an 1559) qu'il estoit tresnecessaire d'introduire par force l'Inquisitio Espagnolle, & que pour ce faire tant mieux il trouva expedient d'establir es Païs-bas quelques nouveaux Evesques, qui auroyent la charge so de prendre garde que ceux du Païs-bas chan fussent maintenuz & instruictz en la Rede tous leurs Parociens, & cussent esgard s'ils alloyent deuxfois de l'an a la Confesse & au Sacrement, & decelassent a debvoir. Ce conseil de Sonnius fust approuvé par la Cour d'Espaigne & les Ecclesiastiques, luy enioignans d'aller a Rochéz, qui d'ancienneté estoyent a Camchés & 15 Suffragans; leur ordonnant les quelles d'an en an payeroiet aux Archeges, Gand, Ypre, Roermonde & Boisle. duc: de Cambray quatre: Arras, S.Omer, biens, seulement pource qu'ils croioyent Namur & Tournay: d'Vtrecht cinq: Deautrement que l'Eglise Romaine, ont venter, Groeningue, Haerlem, Leeuesté esmeuz par l'instinct de Dieu a s'en- warden & Middelburch, l'essection de quester plus diligemment de leur doctri- ces Evesques seroit au Roy, & au Pape la ne, de telle sorte que (Dieu ayant ouvert confirmation d'iceux. l'execution de ce leur cœur) dix autres succedoyent en la damnable coseil causa la misere des Païs-

Granvelle

Inquis

huntop- des Ecclesiastiques, sachans que ce con- lequel estant de retour, le Cardinal quifeil repugnoit a leurs Privileges, furent tant ces Païs se retira en Bourgongne, ce fort malcontens& luy resisteret soigneu- qui causa bien quelque repos mais non sement: d'autant qu'ils voyoient que par ce moyen ils Tascheoyent a introduire l'Inquisition, ce qu'ils ne pouvoyent faire parforce. on le pouvoit assez coniecturer par les Bulles des Evesques, car chascu d'eux devoit livrer neuf livrées ou prebendes en son Eglise cathedralle, les Prebendiers estoyent tenus d'assister aux Liege, Munster, Cambray & Vtrecht avec quelques Abbayes se sont plaincts sicultez survenues a cause de ces Evesqu'un pour declarer tout a platau Roy moins le Roy ne voulust advouer ny apces affaires & le prier d'y vouloir pourveoir: Depeschans pour ce faire le Seigneur Floris de Montmorenci, Seigneur de Montigni, Chevalier de l'Ordre de la Toison d'or: mais cestui-cy aprez avoir Espaigne avoyent obtenu par Requeste contre ces communiqué avec le Roy retourna avec mal-gréluy que tous les Espaignols se re-Pais. Peu de consolation en Aoust de l'an tireroyent de ces Païs : ce qu'on tient velle se querelloyent fort pour diverses contre les Pais-bas, comme appert par Occasions en la Cour de la Gouvernante la histoire de Pierre Borre au 1 liv. seuil.9.) Duchesse de Parma, carl'un vouloit gou- luy conseillans de proceder & user de verner par rigueur & l'autre par douceur, toute rigueur: tant pour la Conscience cognoissant le naturel de ceux du Pais- que pour Exemple, luy disans; que, s'il Conseil des bas. Le Cardinal se mocquant aux nez vouloit tenir ses Païs en bride & paix, il Espaignols de quelques Seigneurs les nommoit jeu- devoit y introduire & faire observer ri-serle Pais. nes Fols, Lutheriens prodigues, &c. si- goureusement l'Inquisition comme seul gnissant au Roy le pis de tout ce qui se moyen pour chasser les Heretiques & He-Passoit; voyla pourquoy les Seigneurs resies du Païs:en cas qu'ils sussentinobele Prince d'Orange, les Côtes d'Egmont de fil & d'aiguille pour les attacquer par We & Horn se sont plaincts au Roy du Car- force & s'investir d'eux par armes, & en an dinal ne voulans plus comparoistre au faire un nouveau Royaume (ce qui ses Conseil avec luy. La Regente pour pre- ancestres avoyent desiré sans le pouvoir

tarefiat, bas. Les estats du pais avec la commune taireavec toutes les instructions au Roy; du tout pource qu'il y laissoit force partisans, lesquels n'estoyent pas bien de ceux des trois Conseils, establis par le Roy devant son depart, ce qui donna occasion a beaucoup de mal, tendant a la ruine du Païs: car quand les membres sont en dissention le corps est en danger evidet. Mais d'autant qu'on alloit de mal en pis Inquisiteurs, & deux d'entre eux devoy- les Seigneurs du conseil d'Estat & la Reent faire inquisition. Les Evesques de gente se resolurent sur le commencement de l'an 1565 d'envoyer le Conte d'Egmont au Roy en Espaigne pour luy aux Estats qu'on diminuoit leurs limites declarer tout au long l'Estat de ces Païs, & revenus par l'introductió de ces Evel- demader omission des Evesques, surseanques, mais curent peu d'audience : la plus ce de l'Inquisition & moderation des grande partie des villes qui devoyent re- cruels Plaquars. Le Roy ayant entendu cevoir les Evesques s'y opposoyent: ceux la Remonstrance du Conte luy sist beau d'Anvers obtindrent avec grande peine semblant luy asseurant que sa Majesté du Roy le 3 d'Aoust 1563 surseance de ayant octroyé sa priere & demande luy l'introduction pour certaines raisons. Les envoyeroit l'octroy en la meilleure for-Seigneurs de la Toison d'or, les Estats & me : mais rien s'en est suivi. Quelques Villes ayans entendu les plainctes & dif- Commis de sa Majesté dresserent quels que monderation des Plaquars (qui touques, trouverent bon de comettre quel- tesfois estoit assez cruelle) laquelle neatprouver estant incité & induict par les Inquisiteurs & le conseil Espaignol fort couroucéz contre les Païs bas, (pource haine des qu'iceux devant le depart du Roy vers Espaienols 1 562. Cependant le Conseil & Gran- avoir occasionné la haine des Espaignols luy portoyent une dent de laict : a la fin diens, qu'alors sa Majesté estoit fourni Venir plus grand mal envoya son Secre- effectuer) luy baillant des loix selon son

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliothee

diston.

trancher la teste aux principaux chefs & defendeurs de la Commune afin de les mettre en crainte par ce moyen. Le present Estat de nos Païs les condamne de LeRoy don- mensonge. Suivant ce conseil infernal no charge a le Roy efcrivist a la Regente au mois de la Regente Decembre de l'an 1565 qu'elle se reglatt grande Se sclon ces trois points : premierement qu'elle feroit soigneusement observer & executer a l'extremité tous le Plaquars touchans la Religion dressez par luy & feu son Pere, sans aucun changement: d'autant que sa Majesté entendoit que la laschete des Officiers causoit tout le mal du Païs-bas: puis aprez qu'elle aideroit les inquisiteurs en l'execution de leur charge & commandement; pource que cela tendoit au bien de la Religion Romaine & repos de ces Païs. Finalement qu'elle assisteroit les nouveaux Evesques a l'introduction des Decrets du Concile de Trente, d'autan que cela essoit necessaire a la prosperi é des Ecclesiastiques

> & a l'Estat de ces Païs. La Gouvernante ayant reçeu ces nouvelles envoya, le 18 de Decembre 1, 65, des lettres a tontes les Provinces & au Prince d'Orange, & le 3 1, a ceux d'Anvers; voulant qu'on soustinst a cor & a cri la volonté du Roy. Le Prince & les Villes de Brabance, s'excufans, pource que le contenu d'icelles leur estoit impossible, s'en plaignirent au conseil de Brabance, remonstrans qu'il repugnoit a leurs Privileges desirans autre declaration, ou bien moderation & surseance des lettres. Beaucoup d'autres Villes & Provinces les suivoyent a la trace: mais en vain, pource que la Gouvernante tafquisition avoit esté en grande vogue en

desir: & aprez les avoir gaignéz de faire de Brabance par l'Inquisition, pource qu'elle n'y avoit esté depuis l'an 1550, qu'on maintiendroit leurs Privileges, qu'on n'y introduiroit pas les Decrets du Concile de Trente sans limitation; cecy causa grande ioye entre le peuple. Ceux de Brabance ayans requis qu'elle signast cecy de sa main furent refusez pour certaines raisons, le dilayant jusques a l'assemblée des Estacs, en laquelle on traicteroit de quelque moderation des Plaquars, afin de maintentr la Religion Romaine, l'autorité du Roy, & appaiser les troubles Civiles. Mais comme, ces pipées n'estans suffisantes a oiseaux de longue main battus, les Gentils-hommes, Prelats & la Commune par tout le Païs estoyent en bransle : quelques uns des principaux d'entre eux firent a diverses fois des assemblées privées & publiques pour s'adviser d'un moyen pour appaiser la populasse, la tenir a la devotion du Roy, & la descharger des cruels Plaquais. Et pour c'est essect environ 400 d'entre eux (entre lesquels les chefs principaux estoyent les Contes de Culenburch & de Pergues, le Conte Loys de Nassau, le Seigneur de Bredenrode, &c.) jurerent alliance ensemble, promettans par icelle de nullemet admettre l'Inquisition: avec protestation de ne rien entreprendre, qui fust contraire a la gloire de Dieu, & a la Majesté du Roy & ses Estats; mais au cotraire de la defendre au possible & resister a tous troubles du peuple pour asseurer leur vie, &c. Ceste conception des Gentils-hommes jetta le chat au jambes a la Gouvernante & son Conseil, craignant que cela ne causast plus de mal, d'autant qu'on semoit tout par tout un choit a leur persuader par diverses voy- manuais bruict de ceste Confederation: es qu'ils avoyent tort, d'autant que l'In-mais pour prevenir ce mal elle convo p qua par lettres du 13, 14, 20, 21 & 23 de Brabance du temps de Charles cinqui- Mars tous les Seigneurs de l'Ordre & auesne. La Commune estant troublée par tres Conseilliers afin de consulter & pen & ces lettres aposta des amis en toutes les ser a ces choses. Les Gentils hommes me assemblées des Estatzafin de sçavoir tout Confederez se trouverent aussi a Bruxclce qui se concluoit a leur prejudice. La les au commencement d'Avril, faisans Gouvernante avec son Conseil, ayant de leur assemblée en la Cour du Conte de la besoigne taillée, declara par escript, le Culenburg: Le 5 d'Avril allans quatre promesse de 24 de Mars 1566, afin d'appailer la Com- en rang, vindrent ils en la Cour demann'estre char mune de Brabance, qu'il n'estoit nulle- dans audience à la Gouvernante, accomget parl'In ment la volonté du Roy de charger ceux pagnée du conseil d'Estat des Chevaliers

Brahance

bridano de Bredenrode, portant la parole au nom de tenans un bissac, avec ceste inscription: dulare au lous & marchant en front, disoitavec reFidelle au Roy insques au bissac. La ReConseil in tous & marchant en front, disoitavec retanion des verence a la Gouvernante qu'ils se trou- gente respondit le lendemain qu'ayant voyet en l'assemblée pour presenter cerle loyal & fidel service exhibé a leurs Seila Religion estoyent fondez sur la bonne estant pleinement informé, d'y pourvoir Par son sage Conseil : declarans qu'ils avoyent suivant leur serment adverti le Dieu & le monde de leur innocence és le fus de leur raisonnable petition. La Regente ayant pris la Requeste, leur respon-& l'expediroit. Les Gentils-hommes s'e-Getils-hommes, luy dist & a son Conseil que cen'estoyent que des Gueux & Caydifferer le commandement de sa Majecrets amis n'eurent pas de honte de ce nom pour le service du Roy & salut de ces Païs, d'oresenavant estans appelléz du clarerent leur commission avec supplica-

, u y x ft

x Zeteciia --- ssina:

de l'Ordre, & d'autres de son conseil, la- dailles d'or ayans de l'un costé la figure quelle leur estant donnée, le Sieur de du Roy, de l'autre deux mains joinctes veu leur demande elle s'estoit resoluë de taine Requeste, & se plaindre qu'on les l'envoyer au Roy&feroit tout son devoir avoit accusé des troubles du Païs & d'in- a fleschir le Roy pour la leur octroyer: sidelité alencontre du Roy, requerrant qu'il n'estoit pas en sa puissance, mais dequ'on nommast les Accusateurs, s'en-spendoit de la volonté du Roy de dissequestast de l'affaire & punist les coulpa- rer les Plaquars & l'Inquisition: que toubles. Ils remonstrerent en leur Requeste tesfois pour monstrer sa bonne affection elle commanderoit a tous Officiers sur gneurs & Princes tant par leurs ancestres grandes peines, de se comporter telleque par eux, & leur desir de continuer en ment envers ceux de la Religion, que iceluy: qu'ils entendoyent que les Pla- personne ne s'en pourroit plaindre avec quars de sa Majesté faicts contre ceux de raison. Les Confederez slattans leur ennuy, & malcontens de ces belles promesintention de feu son pere Charles V. ses vindrent derechef a la Cour le 8 d'A-Mais qu'iceux n'estoyent alors de saison, vril & aprez avoir obtenu audience ils d'autant qu'ils avoyent desia causé tant remercierent la Regente de ce que leur de malentre le Commun & qu'il estoit Requeste avoit esté enterinée sur le chap; en outre a craindre que tout le Paisne desirans toutessois une responce plus Quittast l'obeissance de sa Majessé; re- ample a icelle: mais puis qu'ils entendoyquerrans par l'advis des Estats abolition ent qu'elle n'avoit autre puissance, ils la Duplique Ou moderation des cruels Plaquars & sur- priovent de vouloir tenir sa promesse & de la Releance de l'introduction de l'Inquisition mettre ordre a ce que les Officiers eus-Jusques a ce qu'il plairoit a sa Majesté, en sent a dilayer les Plaquars & l'Inquisition jusques a ce que sa Majesté en ordonneroit autrement. La Regente leur respondit qu'elle esperoit tellement disposer les Roy & la Regente: protestans devant affaires que nul disordreseroit a craindre que de leur costé. Suivant quoy elle enleditions & autres troubles lesquels la voya, le 9 d'Avril 1 5 65, des lettres aux Commune pourroit esmouvoir par le re- Officiers contenantes ce qu'elle avoit promis. Sur quoy les Confederéz se fians des promesses de la Regente se retirerent dit qu'elle y adviseroir avec son Conseil modestement. La Gouvernante par l'advis de ses Conseilliers depescha le Mar- de Berques stans retiréz, le Sieur de Barlaymot pour quis de Bergues & le Sieur de Montigny & Montifaire peur a la Regente, tirant le poil aux Seigneurs de l'Ordre de la Toison d'or gni envoyez vers Espaigne pour signifier au Roy l'E- en Espaigne. stat des Païs-bas & le prier de prendre mans, & que pour iceux on ne devoit patience & moderer ses cruels Plaquars: car l'assemblée des Gentils-hommes l'atté. Eux l'ayant entendu de quelques se- voit mis en colere d'autant que leurs ennemis en avoyent escrit pis que pendre. Les Deputéz arrivez en Espaigne luy denom de Gueux, ils s'habilloyent & leurs tion d'abolition de l'Inquisitio & de Parserviteurs de vestemens gris, pendans a don General; declarans la necessité de la leurs chapeaux des gobelets des men- presence de sa Majesté pour le reposde dians: quelques uns portoyent des me- ces Païs. Le Roy au commencement

des siens, que tout ce, qu'ils disoyent, faifoyent, ou escrivoyent en ces Païs, luy fust decelé. Il les entretinst en sa Cour en Leur mort, bonne esperance jusques a la mort (causée comme on tient par les figues d'Espaigne) du Marquis de Bergues le 21 de May 1 567. Le Baron de Montigni estat emprisonné eust puis aprez la teste trenchée avec quelques autres. Fin deplorable a la verité de ces deux fideles defendeurs des Privileges de ces Païs. Les susdites lettres de la Regente contentoyent aucunement le peuple & faisoyent fin au precedet murmure. La paix attiroit chacun a son mestier & traficq:mais ceux de la Religion pensoyent non sans raison, que ces choses seroyent de peu de durée, qu'il y avoit autre anguille sur roche, que sa Majesté ne le voudroit advoiier, estant empesché par son Conseil & quelques envieux : l'issuë en a monstré la verité. Car l'esperance, qu'on avoit de l'assemblée des Estats Generaulx pour s'adviser de loix & ordonnances touchant la Religion selon lesquelles chacun la pourroit d'oresenavant exercer sans se soucier de Le Gouver l'Inquisition, se tourna en tristesse, d'audressé en la Cour quelque moderation Plaquars. (cruelle toutesfois) des Plaquars & envoyé au Roy: qu'au lieu de faire assembler les Estats Generaulx selon la Requeste des Gentils-hommes, quelques uns avoyenr proietté de la monstrer non aux Estats Generaulx mais a quelques particuliers d'entre eux, & tascher a l'introduire pariceux comme cela se faisoit depuis. Ceste façon de faire, Mere des troubles tion par le moyen des Seigneurs de l'Or- l'emprisonnement de leurs Predicateurs dre envoyez par elle a diverses Provinces, & autres Ministres les faisoit alle, au pre-Grand mur estoit cognuë a tout le monde. Ceste de- sche arméz de toutes sortes d'armes. La mure entre siance s'augmenta par ce qu'on n'alloit desence de ces presches saicte par la Rele peuple & pas rondement a la convocation des gente estoit en vain : car ils alloyent en pour quoy. Estats, desquels on choisissoit quelques croissant de plus en plus. La haine du uns par contraincte, les autres, qui toutes- peuple contte ceux qui empeschoyent la fois devoyent estre du nombre, furent paix du païs, s'augmentoit journellemet.

leur fist bonne chere & bon semblant, ment pource qu'on leur ostoit le loisir & menant tellement les affaires par l'aide liberté de consulter avec le Conseil privé de chasque Ville. De sorte que le tout s'arresta comme par consentement forcé. Le mal alloit de chaud en chaud par le desseing que la Regente avoit de dresset sa moderation és Provinces qui estans moins Privilegées & plus subjettes a l'Inquisition ne s'y osoyent opposer, laissant en repos celles de Brabance, Flandres, Hollande, Zelande, &c. qui douées de plus grands Privileges les avoyet de tout temps defendues. Les libelles diffama Libb toires du peuple donnoyent a entendre leur desir a la moderation gueres meil- mel leure, selon leur dire, que les Plaquars in mesmes; d'autant que l'Inquisition souz ce pretexte demeuroit en son entier-Qu'elle estoit projettée des Cardinalistes, Granvelle, Viglius, Morillon, & le Doyen de Ronse, afin de troubler le Pais & le couvrir de sang. Les ordonnances & defenses ne firent rien a l'encontre de ces libelles. Eref le refus de l'assemblée des Estats Generaulx (seul remede pour appaiser les esmeutes) & le peu d'apparence d'amendemet fust cause du renouvellement des seditions & murmures enveilliz : de sorte que voyans qu'on les nante dresse tant que le peuple resceust qu'on avoit vouloit par tous moyens tenir souz le joug de servage des Plaquars&del'Inquisition sans esperance d'en estre delivré, resoulurent a la desperade de declarer & confesser leur Religion a tout le monde: de faire leurs assemblées d'oresenavant de jour, publiquement, & a porte ouverte, qui se faisoyent par cy devant de nuict & en cachette. L'effect en est suivi; ils allerent au presche l'escoutans avec ioye és boscages, champs mesmes és villages. enfanta des amertumes, souspeçons & Les premiers surent ceux de la Flandre? murmures d'autant qu'on voyoit le jour Occidentale, les Walons, Brabançons & a travers de ces finesses, l'intention de la autres les suivoyent a la trace. La crain-Regente de faire approuver la modera- te du troublement de l'assemblée & de laisséz & chasséz de l'assemblée: speciale- Et ce d'autant plus que la Regente (nonobstant

au mois d'Avril, & fist publier avec grand que tous bannis auroyent a se retirer des rigueur selon le contenu de leur bannissement, commandant aux Officiers de Practiquer son commandemet sur peine de payer eux mesmes les balles. Cecy troubla & altera les nobles & ignobles croyans fermement qu'elle failliroit de Promesse, considerans l'emprisonnemet de divers personnages de toute qualité mesme non banniz par sentece mais seulement proclamez & soubsonnez a cause de la Religion. Faict, qui injuriant les Cofederéz, les contraignist a se plaindre a la Regente l'admonestans de satisfaire a ses promesses touchant le delay des Plaquars, mais pourneant. Le peu d'amour & affection qu'on portoit en Cour aux Confederez se monstroit a la Commune & d'autre, s'efforçant a induire ceux de arrivé a Par le mal&dommage qu'on fist aux particuliers d'entre eux, d'ont ils pouvoyent coclure par ensemble que, d'autant qu'ils n'avoyent a attendre gueres de bien, c'efloit a eux de pourvoir a leur perdition totale, pource aussi que les iettres du Roy du 6 de May 1 566, en voyées de Madril a quelques Estats sembloyent tendre a mesme but, donnans peu d'esperance au Païs de quelque descharge. Ce nonobstant les presches se continuoyent mesmes au mois de Inin 1 5 6 6 a un quart de diver, lieue d'Anvers en un champ nommé Tlaer vers Borgerhout: au commencement ils s'assembloyent sans armes: mais estas menacéz par le Gouverneur de Brabance, ils fermeret toutes advenues pour leur seurté. Ceux d'Anvers, taschans en vain a l'empescher, en advertirent la Regente la supplians d'y remedier, & de vouloir venir faire sa demeure a Anvers avec sa Cour; afin de mettre fin a c'est affaire par sa presence. La Regente y envoya au nom du Roy un cruel Plaquart de date du 26 de Iuin, lequel ne causa que du mal: le passé, qu'elle luy avoit éscriten leur fan dan carle 3 de Iuilliet les quarteniers Reforméz méz d'Anvers au nom des Bourgeois de aReligion presenterent une Requeste au de la Religion presentement une Requeste Magistrat, requerrans que pour eviter aux Cofederéza S. Truyen, offras a quiter

ri-

ut

çé.

le

er

ns

n-

nt

es, de

ut

re

UZ

er.

li-

le

115

es

de

éc

UL

a-

11-

n-

es

le ii-é, & e: nt r-ct ls

e rs - a - n u a

a Libell

il- mode

ITS tion

obstant ses promesses qu'on ne persecu- toutes seditions on leur accordast de presteroit personne pour la Religion jusques cher en ville, ceux d'Anvers l'envoyerent a ce que le Roy l'auroit adverti) envoya a la Regente, la prians derechef de changer de demeure; elle, le refusant, leur endager en quelques villes certain Plaquart voya pour Gouverneur le Prince d'Orange leur Marquis auquel ils s'estoyent obl'heure mesme, sur peine d'estre punis par ligez par serment comme luy a cux, esperant que par sa conduite les seditions esmeues se pourroyent appaiser. Le Prince y arrivale 13 de luilliet accompagné du Sieur de Bredenrode & d'autres Gentilshommes & citoyens. La Commune cria a haute voix, vive les Gueux: le Prince les en reprinst disant que la Regente le prendroit de mauvaise part, & qu'ils s'en repentiroyent: il fist assembler le Magistrat & les membres de la Ville leur declarant sa charge, trouvant que la cause des troubles estoit la desfiance que le peuple avoit du Magistrat & iceluy da peuple, principalement de ceux de la Religion craignant en estre affiné. Le Prince tascha a oster le souspeçon de costé d'o ange la Religion, qui pour la deuxiesme fois Anvers avoyent demandé a prescher en la Ville, sour appaia quiter les armes, & delayer leurs pres-geois. ches par provision, ce qu'il eust obtenu n'eust esté l'appareil de guerre de la Regente qui se faisoit en diversendroists, comme on disoit, ce qui leur augmentoit la crainte & defiance. Les Confederéz voyans ces troubles du Païs, craignans plus grand mal qui en pourroit revenir; d'autant qu'au lieu de descharger on chargea la Comune des Plaquars a l'insceu des Estats, qu'on ne leur tinst pas les promesses; firent une assemblée a Les Confe-S. Truyen, ceux de la Cour en furent deréz s'affort troublez, de peur de nouvelle sedi-semblent a tion. La Regente ayant desir de venir 3. Trayen. a l'abouchement de quelques Deputéz des Confederéz envoya de sa part a Duffel, le 18 d'Aoust, le Prince d'Orange & le Conte d'Egmont leur disant beaucoup de choses pour s'excuser, comme ils se devoyent fier du Roy qui n'avoit jamais tyrānisé mais leur pardonneroit aisémēt veur, &c. La respoce des Deputéz se lit en l'histoire de Meteren au 2.liv.f.28,29. Ceux

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliothee

les armes, a s'assuiertir a tout ce que leur Coseilliers, de permettre a ceux de la Recommanderoyent les Estats Generaux ligion de prescher és lieux ou ils faisoyent sur le faict de la Religion, pourveu que leur assemblée devat le jour present, avec Game fon Alteze enioignist aux Confederez & conditió qu'ils poseroyet les armes & lais-him a chasque Province, de leur asseurer leur seroyet aux Catholiques le presche libre defense & assistence, si d'avanture on les en leurs temples : surquoy elle s'accorda vouloit forcer devat que la resolution des avec les Confederez leur octroyat par let-Estats Generaux seroit prise. Ceste Re- tres pateres du 23 d'Aoust 1,66,1'exercice queste accreust la peur a la Regente. Mais de leur Religió és lieux ou elle avoit esté come rien ne fust ordonné en faveur de preschée: eux asseureret la Regente par ceux de la Religion, mais qu'on tascha à lettres du 25 d'Aoust qu'ils auroyent soin empescher leurs presches par force, la Co- que ceux de la Religio se reglassent selon mune estant en fougue commença en divers endroicts a ropre les Images a saisir des Temples pour y prescher sans empeschement. L'acte en est memorable & inoui la declaration d'iceluy donnera du ils avoyet esté faicts publiquement le 25 goust au Lecteur. Le Conte d'Egmont d'Aoust 1565 ouparavat. Toutesfois pour Gouverneur de Flandres estat appellé en Cour, il avint autour d'Ypre, au mois d'Aoust, que quelques uns arméz, allans au presche, ropoyent & iettoyent par terre quelques croix & images premieremet l'advis des Estats Generaux en ordoneroit au grand chemin puis aprez es Chapelles & Cloistres du plat Païs, non contens de cecy abatoyent, destruisoyet és villes, les téples,images,autels,&peincures. Ce feu volage allumé en Flandres embrasa tellemet tout le Pais que nulles villes ou villages en furent exceptéz, mais tous endomagéz (fors ceux d'ont le Magistratmesme osta en téps les images.) Combié qu'a Anvers & és autres villes les Bourgeois s'estoyetmis en armes pour l'empescher. Le plus admirable est que personne s'est vaté en estre l'autheur, seulemet vovoit on que cela se faisoit par des garços, garçes, putains, & ribauds, ceux de la Religio nel'ont jamais approuvé ny advoué, s'excusans par escript même le 24 d'Aoust au Magistrat d'Anuers, duquel ils obtindret chent en la la ville nouvelle pour y prescher&les Lutheriens l'Eglise de S. George. La Regete ayat reçeu ces nouvelles en fust fort troublée & resolut de se retirer a Mos en Hainault pour se sauver&asseurer sa persone, mais fust retenuë par les prieres de quelques Seigneurs, elle se disoit & escrivoit estre trahie par le Prince d'Orage, Egmot, Hoorn, & Hoochstrate. Toutesfois voyat les seditions du Païs & la revolte apparête elle fut d'advis, par l'advis des Gouver-

ses lettressans scadale & sedition. La Regente declara le 26 d'Aoust, l'accord fait aux villes & leur envoya le double; suiv at cecy les preiches furent admis és lieux ou tenir la Commune en paix & les villes en seurté les Gouverneurs des Provinces & Magistrats des villes firet un accord provisionel, jusques a ce que sa Maje sté par autrement, en vertu dequoy ceux de la Religió preschoyet sans armes avec ioye & actió de graces de ce que Dieu les ayát delivré de l'Inquisition&cruels Plaquars, ils avoyet finalemet obtenu la liberté des Conscieces: mais la joye ne dura guerres, de nonvelle fascherie survint, les Cofederez de firet emprisonner & pedre quelques aba-1 teurs des images, afin d'accoplir leur promesse faicte a la Regete, & tenir le peuple en brideordre & discipline, le Prince d'Orange ayant a Anvers mis ordre au fait de la Religion & s'estat retiré en son gouvernement en Hollande, quelques seditieux esmeurent une sedition le 17 d'Octobre voulans derechef ropre & abatre les imagesau grad temple. Le Conte de Hoochstraten en print quelques uns prisonniers & le lendemain en fist estrangler six, pour faire peur aux autres, ceux de la Religion, craignas que le Roy ne print cecy de mauvaise part, presenterent le 27 d'Octobre une Requeste au Conte de Hoochstraten pour l'envoyer au Roy, s'excusans en icelle du passé, faisans une confession de leur foy & religion, demandoyet liberté pour l'exercer avec promesse d'obeissance a sa Majesté, se submettans a tous imposts & exactions, prometroyent de payer all neurs, des Chevaliers de l'Ordre & d'autres Roy 30 tonnes d'or pour leur liberté & en re-

nouvelle

en recognossance de ce benefice. Mais le Roy & autres ennemis de la verité se mocquoyent de cecy, estant en colere a cause des troubles & que la Regete avoit Par provision permis les presches (ce qui donneroit exemple a ses autres Pais & Royaumes de les suivre & chasser la Rcpu. ligion Romaine) il se resolut de punir Malus Pais, l'insolence de ceux du Pais-bas: mais sachant que leurs privileges & franchises en estoyet cause il trouva bon de les leur oster, & les gouverner d'une nouvelle façon selon son plaisir. Pour ce faire il envoya des instructions a la Regente qui estoyent alors de saison & necessaires. La Regente revela ce secret a quelques uns des Confederéz ses favoritz en apparence, lesquels se ioignirent a Regente & se sierent du tout de ses belles promesses, mais a leur dam, comme cela se verra cy aprez. Quelques lettres d'Espaigne s'addresson de l'Ordre & autres. Le Roy escrivit de sa main de Segovia le 1 d'Aoust au Prince d'Orange, declarant son amitié envers luy & autres Sieurs du Païs, taschant a luy oster le soupeçon qu'il avoit de ce que sa Ma-Jesté ne se sioit de luy, pensant qu'il n'estoit assez diligent a tenir les Paisen re-Pos. Le pouvoir de ces lettres estoit tel envers les Confederéz que la troisieme Partie se separa des autres pour se joindre a la Regente. Ceste division faicte & aprez avoir faict levée de Soldats en divers endroicts soubz pretexte de punir les abateurs des Images, la Regête commença peu a peu a descouvrir sa charge atroubler les presches, emprisonner & avoir accordé le passé par peur & force, que les presches se fissent: mais sans administrer le Baptesme, la Cœne, le Mariage, &c. Ses forces estans augmentées elle commanda a ceux de Valencienes fort religieux qui avoyent sauvé la vica quelques condamnéz au feu, de donner entrée au Sieur de Nortearmes avec sa Garnison, mais eux le resuserent comme repugnant a leurs Privileges. Nortcarmes leur presenta a Quesnoy le 20 d'Octobre, delivrance de la Garnison en cas qu'ils voulussent prescher hors de

Le- Aun

ent web

1 CC Gens aif- home

orc

da

ct-

ice

sté

par

nic

on

e-

Oll

25

ull

en

80

10-

nac

oit

: la

ye

gat

rs,

jes

es, Al

rez de

)a-14

10-

ple

0.

de

er-

UX

12-

h-

ers

UI

111,

111-

210

e11

el-

ur

ur

Sa

sts

211

80

re su

Ministres il se repentist de ses promesses & se retira menaçat la Ville & S. Amant. La Regente en ayant les nouvelles leur escrivist le 21 de Novembre les priant de vouloir admettre les Soldats: mais eux l'ayans refusé furent avec les Villes circonvoifines declarez Rebelles au Roy le 14 de Decembre. Le Sieur de Nortcarmes y fust envoyé pour les assieger. Ceux de dedans tindrent bon, endommageans leurs ennemis par diverses forties, les François leur offrirent secours de dix mille hommes soubz la conduite du Prince Portiaen, mais cux les remercians les adresserent aux Confederéz leurs Superieurs. Ils envoyerent le 15 de Ianvier 1 5 67 une Requeste aux Seigneurs de l'Ordre, respondans en icelle aux accusations de la Regente fondées seulement sur ce qu'ils estoyent affectionnéz a la Religion Reformée, mais elle fust de peu d'effect. Nortearmes canonna la Ville avec 2 2 pieces de canon entre la porte de Bergues & celle de Cardon. Les assiegez voyans que le secours esperé leur manquoit se rendirent le 24 de Marsa la mercy du Roy par belles promesses qui ne furent pas gardées. Car incontinent aprez son entrée il se saisit des portes, & fist mettre en prison jusques a deux cens des principaux Bourgeois, & trencher la teste a leur General Michel Herlin & son fils, fist pendre leurs Ministres Guido de Bres & Peregrin de la Grange avec quelques autres. Cependant on effraya tellement par tous moyens ceux de la Religion en Flandres, Hollande & Zelande qu'ils faisoyent surseoir les presches en faire pendre les Ministres, disant leur beaucoup de lieux. Les principaux Scigneurs du Païs entendans le maltalent du Roy, que les deux Seigneurs le Marquis de Bergues & le Sieur de Montigni estoyent arrestez du Roy sans rien faire, & voyans la levée des Soldats de par la Regente, en eurent quelque soupeçon & penserent aux moyens pour s'asseurer & le Païs. Le d'Octobre le Prince d'Orange, les Les Gentils-Contes d'Egmont, Hoorn, de Hooch-hommes saffembless fraten, Louys de Nassau & autres chans a Denreassembléz a Denremonde, ouvrirent & monde. leurent la lettre du Seigneur de Montigni, envoyée d'Espaigne, contenant la Ville. Eux l'acceptans par l'advis des la cholere du Roy pour les troubles:

on y leut les lettres surprinses de Francis- ce partie ne garda l'accord fait entre co Dalava Ambassadeur du Roy en fran- eux. Mais le Sieur de Bredenrode & auce, s'addressans a la Regente la confer- tres de la Religion s'efforçoyent a mainmant en l'opinion qu'elle avoit que ces tenir leur compromis, & les Privileges trois (le Prince d'Orange, le Conte d'Eg- du Pais & en chasser les estrangers, remont & le Conte de Hoorn) estoyent querrans pour chef le Prince d'Orange cause du mal. Qu'en l'eur faisant bonne tant a cause de sa sagesse & experience, mine elle leur donnast ceste trousse que que pour sa puissance, amis &alliez d'Alpaste au four, que le Roy avoit juré de les stre ennemy de ceux de la Religion tant d'autant qu'il n'y alloit pas seulement cercher que moyen de vengeance, voyde son honneur mais du service de Dieu. ant en outre que le zele du peuple affe-Qui luy frappa tellement le cœur qu'il ctionné a Religion estoit grand mais inmettroit plustost tous ses autres Païs en certain & pas asseuré & que pour cela on hazard qu'il laisseroit ces Rebelles impu. ne se pourroit sier d'eux, & qu'il seroit nis. Les Seigneurs assembléz estoyent cotraint a faire teste au Conte d'Egmont de diverse opinion touchant ces lettres: & autres Seigneurs ses amis qui avoyent les uns les croyoient, les autres tenoyent les vieux Regimens des Soldats a comque le Roy n'useroit de cruauté contrai- mandement, le refusa fort sagement. Quelques re a son naturel, les autres jugeoyent le Devat que les susdits Seigneurs prinsent entre les Gensd'armes jugeant qu'il n'e- faisoit a eux & au Pais contre l'asseuranstoit covenable d'attribuer telle cruauté ce donnée. La response fust qu'ils se garau Roy.) Proposoit l'impossibilité de son dassent bien de le faire, d'autant que leur depart d'aurant que tous ses biens estoy- venuë, du 5 d'Avril passé avoit causée ent situéz és terres du Roy a cause de- toutes les troubles du Païs. Surquoy le quoy il ne pourroit hors du Païs mener Sieur de Bredenrode envoya d'Anvers le un train convenable a son estat & quali- 8 de Febrier pour response que leur Reté. Ainsi la pluspart se separa & retira queste n'estoit cause mais bien les Plasans rien conclurre. Depuis en Avril quars, l'Inquisition & autres nouveau-1567 le Prince d'Orange tacha a Helle- téz: & d'autat que la venuë en Cour leur gaten & Willebroeck d'esmouvoir le Co- estoit refusée voyla pourquoy il presenta te d'Egmont a prendre avec luy & autres une deuxicsme Requeste des Confederez der leur estat & personnes, veu le danger paisé le Païs plein de troubles & d'armes' evident qui les menaçoit, mais il demeu- & attendas en bonne devotion quelque raferme en son opinion, avec esperance relaxation du Roy par l'advis des Estats d'esmouvoir le Roy a pitié: le Prince luy Generaulx; qu'alors contre toute espedist qu'il s'en repentiroit & seroit le pont rance on avoit despesché des lettres par par lequel les Espaignols passeroyent au expres commandement de son Alteze 2 Pais. Surquoy ils se separerent, ces deux tous Magistrats, desendans l'exercice de Chefs estans partiz d'ensemble furent la Religion Reformée, en vertu desquelaccompaignez de beaucoup de Gentils- les, sans autre charge de sa Majesté on hommes de leur opinion. De telle façon avoit emprisonné & pendu quelque Mique les Confederez estans diviséz la tier- nistres, ce qui monstra evidemment le

sa Majesté confessoit avoir les Païs soubz lemaigne, qui le pourroyent aider & se La O son commandement seulement par leur courir : mais le Prince considerant la dolle service : au reste qu'ils en porteroyent la puissance du Roy lequel il cognoissoit e ret punir quelque jour, comme aussi les deux par sa propre instinction que par l'insti-por en Espaigne & le Conseillier Renard; gation des Conseilliers Espaignols, & ne meilleur estre pour leurs personnes de les armes contre la Regente ils taschehommes re- quitter le Païs, quelques uns alleguoyet rent a esmouvoir la Regente ils taiene- golvent de partir du que demeuras unis en concorde ils avoy- moyens; ils escriverent a elle demandans ent dequoy resister a ce desseing. Le qu'il leur fust permis de venir en Cour Conte d'Egmont (de grande reputation pour s'excuser & remostrer le tort qu'on Seigneurs une resolutio pour contregar- declarans a son Alteze qu'eux ayans ap-

force ledit exercice. Que les Confederéz estoyent soupeçonnéz pour cecy de ceux de la Religion se plaignans que l'asseurance promiseestoit si peu gardée, que cecy se faisoit par leur negligence, comme cela se void en leur Requeste. Iclais-La Regente se le reste pour la briefveté. La Regente responda la respondit le 16 de Febrier 1 567 le suivant, qu'elle ignoroit les Gentils-hommes qui pretendoyent a la Requeste & y estoyent interresséz d'autant que la pluspart de ceux qui avoyent presenté la Requeste le 5 d'Avril, se contentoyent de l'intention du Roy touchant le faict de l'Inquisition : qu'elle estoit fort marrie qu'on la disoit avoir permis l'exercice de la Religion nouvelle, lequel elle se disoit avoir exclus par les mots de desordre dommageable: & voyant qu'on n'avoit pas bien apperçeu son intention qu'elle s'estoit plaincte partout d'autant que l'execution d'iceluy tendoit a l'usurpation de l'autorité & puissance du Roy de ses Magistrats & sa justice. Que l'asseurance donnée n'estoit autre que devant la presentation de la Requeste du 5 d'Avril & ne servoit de rien a ceux de la Religion, s'es bahissant de la hardiesse, qu'on accusast sa Majesté & elle de choses qui ne leur estoyent jamais venues en la pensée: elle chargea mesmes les Gétils-hommes d'avoir incité & esmeu la Commune cotre le Roy, les Ecclesiastiques & le bien commun du Païs; voyla pourquoy c'efloit a elle d'y pourvoir par tous moyes, leur conseillant de se retirer, & comporter tellement selon les commandemens du Roy, que sa Majesté venant par deça mfe. en fust contenté. Les Confederéz voyas n. quelle estoit l'intention de la Regente, qu'elle faisoit levée de gens de Guerre & affiegeoit Valencienes fort & ferme, se donnerent de garde & assemblerent une Armée, le Sieur de Bredenrode alentour de Vianen, le Sieur de Thoulouse prez Ces troubles & la victoire obtenuë anid'Anvers, & quelques autres en Fladres. merent la Regente& empescherent l'en-Thomas Le Sieur de Thoulouse eut en Mars 1567 treprinse des Confederéz qui perdans avec quelques Gentils-hommes une en-courage remirent le tout a la providen-

tre

IU-

n-

zes

re-

ge

e,

n-

11(

it

nt

nt

t.

n reft

n-ir ée le le

l-n

la deres

but de la Regente estre d'empescher par vers estoyent sur leur garde, de sorte qu'il fust contrainct de se retirer & fist asseoir son Camp qui s'augmentoit de jour a autre a Oosterweel és environs d'Anvers avec esperance d'entrer en la ville & assister ceux de la Religion: mais n'ayant pas fermé les advenues a l'ennemy, pensant que la Regente n'y avoit nuls Soldats, il fust trompé, d'autant qu'elle le voulant chasser ou bie desfaire y envoya Philippe de Launoy & la Motte avec 400 Soldats de sa garde & 200 du Conte d'Egmont a Axele & quelques autres qui le Le Sieur de 13 de Mars de grand matin se ruerent a Thoulouse 13 de Mars de grand matin le tuelent à defait en l'impourveuë sur les gens du Sieur de tué le 13 de Thoulouse les desconfirent & mirent en Mars. fuite, le Sieur de Thoulouse fust tué en une grange ou ils'estoit retiré pour se defendre. Ceste desfaite troubla grandement ceux d'Anvers. Les Bourgeois em- Sedition poignerent les armes se desfians les uns d'Anvets des autres, les uns voulurent fortir a l'ai-entre les de des Gueux, les autres avec le Gouverneur le defendirent pour le danger appa. les armes. rent. Les Reformézs'investirent du pont nommé le Meerbrugge le fortifians par le canon, se rendirent maistres de quelque's portes pour leur asseurance. Le Prince d'Orange le Conte de Hoochstraten & le Magistrat tascherent en vain a les accorder. Le peuple ne vouloit departir de son opinio qu'on en vouloit a eux. Le Prince mesme menacé d'une Pistole. tade fust accusé de trahison. Le lendemain les Lutheriens, & marchands Italiens & Espaignols s'armerent contre les Reforméz par l'instigation du Magistrat gaignans le rivage pendant que quelques Soldats se saisirent du Marché: les Refor- 11s s'accorméz pensans par ces appareils au massa- dent. cre qui se feroit entre leurs parens & concitoyes s'accorderent par l'entremise des Seigneurs susdits & de quelques Bourgeois sur quelques Articles faisans pour le bien de la Ville & ceux de la Religion. treprinse sur Flissingues, pensant empor-ter la ville par l'aide de Pierre Haeck, La Gouvernante ayant presque du tout a contraints les Gouvernante ayant presque du tout a les Gouvernante ayant presque du Bailly de la ville, mais ceux de la ville en sa devotion les Sieurs de l'Ordre & Gou-neus a readvertis par le bateau de passage d'An- verneurs des Villes & Provinces, leur sist nouveller

C iii

a tous leur Sermet.

L'exercice

Beaucoup de pendus.

Pardon.

Les Mini-

Le Prince quitele Pais.

a tous renouveller le Serment touchant jours pour mettre ordre a ses affaires il la Religion Romaine. Leur persuadant refroidies appaiferoit son courroux &remeneroit son Armée dressée pour punir le Païs & la rappelleroit a sa demande combien qu'elle fust sur les Frontieres nes paroles sans effect. Les Seigneurs, Villes, & autres furent induits par ceste persuasion a faire cesser au mois de Mars l'exercice de la Religion Reformée, orgion defen- nãs de nouveau les Temples de Papistes, abatans les Eglises basties par ceux de la Religion, faisans faire des potences du bois d'icelles pour attacher & pendre les Bourgeois en toutes Villes & Villages tant a cause de la demolition des Images que pour avoir porté les Armes. De elle ou il n'y avoit cest année 50, 100, 200, ou 300 de pendus & tuéz. Hormis vis des Estats en ordonneroit autrement. contraindre les Païs a obeissance: mais chassans sa parole, qu'asseurément sa ju- be General de l'inquisition & le Cardiste punition leur pendoit sur la teste, & ainsi partirent ils d'Anvers le 10 d'Avril accompagnez de force Bourgeois. Le Prince d'Orange considerant l'in-

constance de quelques Gentils-hommes & de la commune resolust de suir le mal du siecle present par son depart, conseillat le mesme a ses amis, leur predisant ce qui devoit advenir & s'est faict depuis, & ce suivant il partist le 11 d'Avril d'Anvers estre sa volonté que les vieux Plaquars

se retira en son Conté de Nassau vers son que le Roy enrendant que par sa sagesse frere & y demeura quelque temps. Le 28 La Roje &diligence les troubles du Païs estoyent d'Avril la Regente entra en Anvers, avã-vintal çant la Religion Romaine honora la vers. Procession de sa presence, renouvella les Plaquars, faifant captiver & pendre quelques Bourgeois, rebaptizer les enfans & du Pais, y adjoustant beaucoup de bon- inventorier les armes des Bourgeois. Le Le Sieur de Bredenrode voyant que le Le Sieur Prince & autres Seigneurs avoyent qui- Br té le Païs, partist aussi de Vianen (qu'il d'annument de l'annument de l avoit fortifié) vers Amstelredam, Embden & de la en Allemaigne ou il mourust. Paisif Quelques Gétils-hommes chefs des Sol-quel dats congediéz pensans se sauver par la mie mer de zud furent trahis par le Battelier les menant sur une sabliere ou ils furent pris, & emmenez le 5 de May a Harlingues, entre ceux-cy estoyent les freres sorte qu'il n'y avoit Ville tant petite fust Sieurs de Batenburch & deux Sieurs Frisons Hertman Galama & Sieurt Beyma. Sept d'entre eux furet menez a Vilvoorceux que les Baillifs du plat Pais firent den le reste sust meurtri par le commanestrangler n'estans que soupeçonnez de dement de la Regente a diversessois en Ceux d'An quelque mal. Ceux d'Anvers voyas ceste divers endroits. De ceste façon maistrivers deman façon de faire, qu'il n'avoit nul secouts sa la Regente les 17 Provinces. La plusdent & ob- pour eux demanderent Pardon a la Re- part des Gentils-hommes devindrent de gente qu'ils impetrerent le 7 d'Avril a vrais Gueux estans contraincts de quiter Bruxelles avec condition que d'oresen- leurs biens pour sauver leur vie n'eurent avant nuls presches se feroyent, que les de quoy s'entretenir. Ceux qui demeure-Ministres s'en iroyent, qu'on remettroit rent au Païs surent ou captivez & tuéz les Catholiques en leur entier & repare- ou bien vivoyent en continuelle peurroitles Eglises, &c. Que ce faisant on ne Le Roy ne se contentant de ce que la les molesteroit ny leurs biens a cause du Regente avoit faict se resolust de venit passé jusques a ce que sa Majesté par l'ad- pardeça avec son fils le Duc Charles pour Ceux d'Anvers le firet; les Ministres des cela fust empesché pour diverses raisons: Reforméz & des Lutheriens prenans toutesfois incité a punition & vengcance congé des Seigneurs leur declarerent par les Inquisiteurs, son Conseil Espaiqu'ils offençoyent & courrouçoyet Dieu gnol, le Cardinal Granvella, le Duc d'Al. nal Spinosa il donna charge au Duc d'Albe contre l'advis du Duc de Feria & de son pere confesseur Rigeomes Frasueda de se transporter au Pais-bas avec une grande Armée d'Espaignols & Allemans afin de le punir selon le plaisir du Conseil qui le Roy envoyeroit avec luy. Pendant qu'il faisoit les apprests pour l'execution de sa charge escrivist le Roy ala Regente vers Breda & y ayant sejourné quelques & l'Inquisition fussent maintenuz & obla Repente ple charge du Roy, d'autant que la Re- né 7 ans le Païs, elle partift le dernier de den gente ayant reçeu les nouvelles de sa ve- Decembre de Bruxelles vers Namur & de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avril 1568 vers Parme ou de la le 10 d'Avri veiles de Garnison, que l'arrivée des lipagnols feroit planche a beaucoup de sedipayement de sumée, elle n'obtinst rien appellé le Conseil des Troubles luy dons du Roy qui bailla nouvelle charge au nant pleine & entiere autorité de senten-Duc de gaigner chemin, de conquester de nouveau le Païs & se descharger de sa charge. Il s'avança & paffant a 7 lieues de de luy cobien qu'ils eussent grande Gar- le droit de juger absoluement & nesessera Luxembourg, ou le Conte de Ladron mement ceux qui estans ennemis de sa celuy d'Oversteyn & de Schouwenberch cruauté s'absentoyent de puis du Conse ioignirent a son Armée avec leurs Re- seil; si est-ce qu'il nomma President le gimens Allemans & quelque Chevaux. sanguinaire&detestable IanVargas cruel Le Conte d'Egmont & quelques Gétils- fur tous, banni d'Espaigne pour son scanhommes luy allans au devant le rencon. daleus inceste & vie abominable. Ce trerent icy & l'embrasserent a la façon de Conseil ou bien ce diabolic Vargas, del la Cour. Il arriva le 22 d'Aoust 1567 en Rio, le Secretaire de la Torre ou pour tel ordre és environs de Bruxelles, la Re- mieux dire le Duc seul priva tous autres Sente luy fist un recueil honnorable & Conseils de leur autorité & pouvoir contref bon, luy proposant divers moyens tre leurs Privileges & les promesses du

vint & A

servéz tout par tout au Païs. Cruelle nou- tant que pensant que le Gouvernement velle pour ceux du Pais causant troubles moderé de la Regente essoit cause du Duc d'Albe accompaigné de tre façon, monstrant a elle & aux Estats Menstre sa beaucoup de Noblesse Espagnolle de ses sa commission plus ample qu'elle n'avoit an Conseil. deux fils Don Frederico & Don Ferdina- eu: A sçavoir qu'il dependoit de luy de do de Toledo & de quelques Soldats Espa- de poser ou confermer les Gouverneurs gnols s'embarqua a Barcelona & arriva des Provinces & Villes & tous Officiers: au mois de May 1,67 a Genua, fort affli- qu'il avoit puissance absoluë de punir ou gé par la fiebvretierce. De la il s'en alla pardonner tout crime & rebellion : qu'il en Savoye a Aste, y faisant monstre deses estoit Capitaine General de son Armée gens & trouva 9000 Soldats Espaignols, commandat & disposant sclon sa volon-7000 Savoyars & Italiens, & 1000 Che- té du Conseil d'Estat & des Finances, & vaux legers & autres hormis les Allemas, afin que sa commission sust cognuë de avanturiers, voleurs, putains & garçons tout le monde il la publia l'ayant faict de chasque enseigne, tous bien pourvues imprimer. La Regente voyat que sa pre- La Regente d'armes. Son Lieutenant General estoit sence ne servoit de rien demanda congé quite le Chiappin Vitelli Marquis de Cetone, le au Roy pour se retirer en Italie vers son Pais. General de l'Artillerie Gabriel Carbel- mari le Duc de Parme, ce luy estant lione. Le Duc y fist alte jusques au com- octroyé, aprez avoir le 9 Decembre prins mencemet de luillet attendant plus am- congé des Estats par escrit ayant Gouverdue le repentifi de s'eftre praintité autroy de la Noblesse, & escrivist à sa Majesté que elle mourust l'an 1586. Le Duc establi Le Confeit les troubles estoyent appaisées, les sedi- en son Gouvernement au lieu de mode- des tro tieux emprisonez & punis, les villes pour- rer la rigueur des Plaquars, remist les fers se faid. au feu confermant les vieux Plaquars & l'Inquisition, & au lieu d'assembler les tions, &c. Mais quoya dela eurs devent Estats, dressaun Conseil de 12 personnes cier & condamner ceux qui avoyent aucunement eu part aux troubles. Au Conseil il y avoit des Estrangers & des natifs Geneve (qui craignoyent d'estre assaillis du Pais. Et cobien que le Duc se reservoit nison & fussent en alliance avec les Suis- voit de ceux la qu'en qualité de Conseilfes)par la Bourgoigne & Lorraine il vint liers qui leportoyent impatiemmet mes-Pour le mieux affeurer la paix & union Roy. Desorte qu'ils devoyent estre jugez Duc d'Albe du Païs & faire retourner les Gentils-hő- de ces juges non competens, & combien fait toutra mes fugitifs au Païs: mais en vain d'au- que le Roy voulust qu'on procedast con-sa charge.

tre la Noblesse fugitive, sans se prendre a gneurs, Bourgeois & autres estoyent tuéz ceux qui estoyent demeuréz au Païs & & massacréz, leurs biens estans confiscotre les abateurs des images, Ministres, quéz: quelques riches Bourgeois ayans Consistorians, & qui avoyent porté les les mains liez au dos furent atrachéz a la armes soubz quelque enseigne & Capi- queue d'un Cheval & ainsi trainez a la taine contre sa Majesté; si est-ce que ce potence & penduz. Les potences, gibets, Conseil escrivant ses loix de sang, com- les arbres mesme estoyent pleins d'estraposa 18 Articles cruels & inouis, qui fu- gléz, qui fust cause que beaucoup des rent trouvez a Anvers en la chambre de Habitans, Sieurs, Gentils-hommes, Con-Vargas & impriméz, lesquels ils iugeoy- tes mesmes abandonnans tout pour sauent fondamentels accusans tous ceux de ver leur vie se retirerent és Païs & Roycrime de lese Majesté qui estoyent coul- aumes voisins, quelques uns d'entre eux pables d'un d'iceux. S'estendans de telle ayas quitté semmes, enfans, & biens s'alsorte que bien peu des habitans pouvoy- semblerent par desespoir és boscages de ent eviter la peine, accordans aucune- la Flandre Occidentale faisans de nuict ment avec l'arrest infernal de la Diaboli- des courses és Villages & Cloistres ils se que Inquisition, assemblée pour le faict vengerent des Prestres & Moines en leur Roytouchat du Pais-bas a Madril le 16 de Febvrier: coupant les néz & les oreilles & en leur mesmes avec la Sentence du Roy pro- ostant leurs biens. Voyla pourquoy ils Pais-bas en noncée a Madrille 26 dudit Mois 1568, furent appelléz Gueux sauvages: mais de ceste teneur: que tous & chacun sub- d'autant que le nobre d'iceux s'augmenjet du Pais bas (peu exceptéz) avoyent toit de jour a autre, le Duc fust contraint commis l'abominable crime de lese Ma- d'y envoyer ses Gensd'armes, mais sans jesté, les condamnant tous, sans avoir es- prousit, de sorte qu'il commanda le 12 de gard au fexe & aage, aux peines ordon- Janvier 1 5 6 8 par edict aux Villageois nées par les loix a tels criminels: voulat qu'ils eussent a defendre leurs Curéz & donner exemple a ses Successeurs de tout Cloistres. Le Duc fist bastir a Anvers en temps par l'execution de ces peines, &c. un heu appellé la Carine du costé de my-Le Duc & son Conseil estans autoriséz di de la Ville un fort & puissant Chasteau commencerent peu a peu a practiquer & qui cousta plus de 14 tonnes d'or, la ville exercer leur puissance. Ils assemblerent en fournist quatre, estant parachevé il y au Conscil tous les Conscillers d'Estat mist des Soldats Espaignols & Allemas en soubz pretexte de depescher quelque affaire d'importance : lesquels estans as- leur bailler des licts, y ordonnant pour semblez a Bruxelles le 9 de Septembre Chastellain premierement Gabriel Cera la sortie du Conseil il fist par Chiappin bellione & puis aprez Sancio d'Avila-Vitelli emprisonner le Conte d'Egmont Le 19 de Decembre le Duc adjourna & luy desceindre l'espée de son costè. Le pour comparoistre en personne devant prisonnez. Conte de Hoorn fortant d'une autre luy dans troissois 15 jours le Prince d'Ochambre fust aussi arresté: de mesmes sist range, le Conte Loys de Nassau, le Conil mettre en prison le Sieur Ian Casen- te de Hoochstraten, ceux de Berch, de broot Conseillier du Conte d'Egmont, Culenburch, le Sieur de Bredenrode & le Secretaire du Conte de Hoorn & au- autres Seigneurs. Le Prince, le Conte de tres de qualité. Les Contes d'Egmont & Hoochstraten & autres monstrerent par Hoorn furent menez au Chasteau de leur responce imprimée qu'ils n'estoyent Gand, les autres gardoit on a Vilvoorde adjournez legitimemet ny devant juges & Bruxelles. Pareillement furent capti- competens, qu'eux estans Sieurs de l'Orvez a Anvers (leurs biens estans seellez dre de la Toison d'or devoyent estre ju-& inventoriez) le Sieur Antoine de Stra- géz par leur confrairie: au defaut dequoy len Bourguemaistre de la ville & autres ils offrirent a se trouver en la presence de Bourgeois de nom, de moindre qualité. l'Empereur ou des aurres Seigneurs pour Le mesme se faisoit par tout le Pais, il fai- y respondre & rendre compte. Le Duc soit mal aux oreilles d'ouir quels Sei- ne se souciant de cela condamna les de-

Garnison contraignant les Bourgeois 2 faillans

ceux du

Hoorn, &

Low al faillas de comparoir au jour de l'assigna- l'ayat entédu assembla son armée esparse, tion comme convaincus de crime de lese les armées s'approchans escarmoucher et, Majesté octroyant au Procureur General le Come Loje annage, Archberch ra-la demande, & d'autant qu'ils avoyet per-au Dam en son advantage, Archberch ra-portant son cap au cap de son ennemy le hand con- te de Culenburch (en laquelle les Gétilshommes s'assemblerent en l'an 1565 pour thruinte, presenter seur Requeste a la Regente) ordonnas qu'on la mist rez terre, & qu'on y dressast une Pyramide de marbre avec quatre escriteaux en quatre langues, de-Par l'aide de ses amis & alliéz estant determiné de tenir bon contre la resolution diabolique & tyrannique du Duc & defendre leurs vies & biens contre son effort. Suivant quoy il alla vers le Païs-bas voyat la victoire du Conte Loys & ses en-Porter de Coulonge. Le Duc ayant senti le vent y envoya le Conte de Ladron & fugitifs les codamnant le 28 de May d'a-Sancio Davila avec quelques Copaignies voir perdu corps & bies, contraignat ceux lesquels ayas rencontré ces gens és envitons de Dalem trouveret bon de les assaillir & deffaire devant que leur nobre devinst plus grad, ce qu'ils firet le 25 d'Avril fugitifs de retourner au pais & se presenter

5.

15 la

la 5,

es

1-

1-

C.

le et

11 ir ls

15

it

15

le is %

e y

2

I

2

le se e ir

:5

ycrc

gneurs François dressert de mesmes une de Iuin sist il trencher la teste a Bruxelles Armée de François & Flamens avec refolution d'attacquer le Duc en Artois, mais dresse quelques enseignes tirerent par la esté appliquez a la torture, a Vilvoorden Frise vers Groeningue, prenas la maison le Sieur Antoine Stralen, lan Casenbroot de Wedde & den Dam avec intention de & autres. Les Contes d'Egmont & Horn surpredre Groeningue. Mais le Duc ayat furent ramenez de Gand a Bruxelles le 3 reçeu les nouvelles despescha sur le Chap de luin. Le Procureur du Bois leur fist & le Tertio de Sardinia souz la conduite de intera le Proces criminel, l'aide des Advo-Braccamonte avec trois compagnies du cas, leur promise, leur estat refusée ils deregimet de Lombardie & quelques ensei- voiet plaider leur cause se plaignas en vain gnes Espagnols & Italiës de mesmes quel- du tort qu'on leur faisoit, car le Duc avec ques cornettes sous la charge des Contes quelques uns de son conseil damnable les d'Arenberch & de Megen. Le Cote Loys

Majesté octroyant au Procureur General le Conte Loys changeant de cap se retira du corps & biens (selon son opinion) on portant son cap au cap de son ennemy le proceda rigourensement cotra leurs per- suivista la trace, le ledemain le 24 de May sonnes & biens. Le Conseil de troubles Nassau voyat l'ennemy venir tout droict Prononça arrest contra la maison du Co- a luy entre le Cloistre de Heyligerlee & le village de Winschoten accopagné d'une bade de gens d'armes de Martinengo; luy La Bataille fist teste & tua une quantité d'Espaignols de Heyliger-(trop eschaufféz pour le deffaire) & autres le ou le Co-Soldats, le Conte d'Arenberch, Haultyn fuß eus. &autres officiers demeurer et sur la place, clarans les raisons pourquoy & de qui la l'armée du Duc prinst la fuitte a vau de maison estoit ruinée&demolie. Le Prin- routte, quelques uns se sauveret au Cloice & quelques Fugitifs de Noblesse avec stre de Heyligerlee, le Conte Adolf l'enviautres bannis du Païs-bas leva une Armée ronnat & l'assaillant l'emporta, mais fust porté par terre d'un coup de arquebouse &fust puis aprez avec grand dueil enterré a Wedde & le Conte d'Arenberch au Cloistre de Heyligerlee. Le Duc d'Albe accompagné de force Seigneurs Allemas treprinses faictes & qui se devoyent faire Le Duc deassemblant au païs de Iuilliers 2000 hom- ne fist nul semblant de peur; ains au con- de Noblesse mes y attendans leurs armes qu'on devoit traire cotinua ses iniques procedures ale-la perse da contre des Gentils-homes prisonniers & corps & biens. qui estoyent de reste a renouveller le sermet de fidelité au Roy avec manutention de la Religion Romaine, comandant aux 1568 captivas le Sieur de Villiers & Dhui, a leurs Magistrats sur peine de confiscatio Le Sieur de Cocqueville & autres Sei- des bies & estre bannis a tousiours. Le 1 aux deux freres de Bateburch & 15 autres Gentils-homes. Le 2 a lan de Montigni Fait decoller elle fust desconfire & mise en suite par le Sieur de Villiers, au Sieur de Dehuy, au beaucoup Roy de France és environs de S.Amant. Baillif d'Engren, & au ministre Corneille des Sei-Au commencement de May les Contes Nien, ils suret executezau son du tabour gueurs a Loys & Adolf de Nassau, le Cote Iuste de afin que la comune n'entendist leur dire. & Vilvoor. Schouwenburch & autres Seigneurs ayas De mesmes fist il decapiter, aprez avoir den.

D

condam-

La facon de mourir én leurs dernseres paroles.

condamna le 4 de Iuin comme coulpa- de Iuilliet en son Camp avec intentio de bles de crime de lese Majesté a estre exe-secourir groeningue. Le Conte voyant cutez par le glaive & leurs testes mises les forces du Duc, ayant commandement fur hautes & publiques places a la veue de se retirer de l'Empereur sur peine d'exde tout le monde, & leurs biens confis- communion resolust avec ses Seigneurs De mesmes quez au Roy. Ceste sentence cruelle leur de lever le Camp & s'en aller a Wedde. fust exhibée a onze heures de nuiet, ils Le Duc le poursuivist a pied levé le 19 de en escouteret la lecture en patience. Sentence horrible & cruelle (dist le Conte occasion de venir aux mains l'attrappa a j'ay faict se faisoit de bonne intention & pour son service, &c. Le lendemain a 9 heures de matin le Conte d'Egmont fust mené sur l'Eschafaut (dressé pour ceste fin couvert de drap noir & environné de 22 enseignes Espaignols) par le Colonel Iuliaen Romero, accompagné de l'Evesque d'Ypres & son pere confesseur Mar-restat de ses gens il partist en Allemaigne tinus Riethovius, habillez en dueil. Estat fur l'Eschafaut il se pourmena deça & de la desirant de consacrer sa vie au service du Royen la Guerre, demada a Romero s'il n'y avoit pas de grace qui haussant les espaules respondit que non, surquoy mettant bas sa robbe & son manteau il s'agenouilla sur un coussin ioignant ses prieres a celles de l'Evesque & en se bandant les yeux d'un bonnet de nuict faict de sove il se prepara a la mort, le Bourreau accourrust incontinet qui d'un coup luy coupa la teste, aagé de 47 ans laissant 3 fils & 8 filles, son corps & sang espandu furent couverts de drap noir. Ce faict le Conte de Hoorn fust amené qui ayant salvé les presens les pria de prier Dieu avec luy pour la remission de ses pechéz ne voulant confesser d'avoir faict tort au Roy ayat quité sa cappe se mist a genoux sur le coussin & ayat bandé ses yeux d'un bonnet fust decollé en disant Seigneur ie remetz mon esprit entre tes mains, estant aagé d'enviro so ans sans enfans. Leurs testes demeurerent deux heures affichez aux paliz debout fichez en terre, & puis aprez oftées& envoyées avec les corps en leurs Seigneuries & honnestemet enter-Le Conte rez. Le Conte Loys (comme dita esté) Loys assie-ge Groenin- poursuivat sa Victoire tira vers Groeningue & l'assiega avec esperace de l'emporter. Le Duc mesme sur ces nouvelles se mit en Campaigne avec 17 enseignes E-

Iuilliet avec toute son Armée cherchant d'Egmont sans s'esmouvoir) je ne pēsois Iemmingen. Le Conte Loys n'ayat assez # pas tant avoir offensé le Roy car ce que de loisir pour se fortisser ou ranger & se preparer a la Bataille mesmes voyant la mingo sedition de ses gens demandans de l'arget & payement au lieu de combatre fust afsailly & deffaict par l'armée du Duc le 21 de luilliet 1568. Le Cote avec quelques Seigneurs se sauva en une navire & s'en alla a Embden. Depuis ayant assemblé le se ioignant au Prince d'Orange qui avoit derechef amassé une grande Armée pour venir par deça. Mais avant que le faire il declara publiquement les raisons qui l'esmouvoyent a entreprendre cecy, alleguant l'honneur & la gloire de Dieu, le service du Roy la defence de ses pouvres & oppressez Subjets, & l'oppression de la tyrannie du Duc d'Albe, gastant & ruinant par icelle les fleurissants Pais-bas-Il fist monstre Generale de ses gens en Septembre a Romerdorfen l'Evesché de un Treves, trouvant 44 enseignes Allemas, 4000 Walons, Flamens, & François, ar-C quebousiers pour la pluspart, avec 7000 Chevaux bien montez & quelques Car mi nons & beaucoup d'Ammunition fouz la conduite de force notables Seigneurs Allemans & Flamens. Ayant passé son Armée outre le Rhin a S. Vist il s'approcha vers ces Païs demandat au Duc de Cleve de passer par ses Païs qui le refusa. Le Conte Loys prinst Arenberch, Carpen & Horneson. Il arresta sur le Rhin 18 navires chargées de marchandises ltatalienes les rençonnant d'une grande somme d'argent. Le Prince sejourna quelques jours entre le Rhin & la Meuse, s'advisant s'il devoit cheminer en France ou bien en Luxembourch, ce qui jetta le chat aux jambes au Duch d'Albe craignant quelque intelligence du Prince avec ceux de Luxemspaignols & autres Soldats arrivant le 14 bourch ou leur Gouverneur le Conte Pierre

il se mist en Campaigne avec 7000 Espaignols 4 o enseignes Walons, 3000 Allemans, 2000 chevaux Espaignols & Italiens, & 2000 des Bendes d'Ordonnance, avec grande suite de Pionniers, &c. tirant vers Maestricht pour fermer au Prince le passageen ces Païs; mais voyant ses forces ne l'osa attaquer & se resolust de faire guerre defensive, taschant par tous moyens a luy couper les vivres, esperant le chasser par ce moyen. En ces entrefaictes le Prince, ayant deffaict pres le Chasteau de Nootlyn quelques enseignes du Duc, marcha au païs de Liege ou fes gens querellans a cause du Gouvernement vindrent aux mains & tueret queldeux pour les appaiser, fust en grad danger de sa vie, un coup d'arquebouse luy Ostant l'espée du costé, toutes sois sans le blesser. Ayant appaissé son Armée tascha a traverser la Meuse ce qui se faisoit depuis avec grande promptitude: l'ayant passé, marcha en bon ordre au devant du Duc s'advisant de toutes occasions Pour luy livrer la Bataille: mais pour neant, le Duc s'estant resolu au contraire pensant que l'hyver venant sa demeuten'y seroit longue. Le Prince voulant fortifier son Ost de 2000 François & 12 Cornettes soubz la conduite du vieux Sieur de Ienlis & Morvilliers campez és de mesnages és Païs voisins s'y retirans environs d'Indoigne, ne le peust d'autant pour, enexercant leur traficq & mestier, que le Duc y avoit envoyé son fils Don pourvoir leurs semmes & enfans de choses Frederico avec 4000 Espaignols pour necessaires. Divers mestiers & trasics par l'empescher, qui ayant battu quelques uns le reste se ioignist au Prince. Mais faisoyent la ou la suite conduisoit les su-Voyant passer les occasions de donner la gitiss bastissans & enrichissans tant en Bataille, sachant qu'il seroit a la fin con- Angleterre qu'ailleurs les villes ruinées trainct de se retirer par defaut d'argent & abatues. La tyrannie inouïe du Duc & de vivres, il se determina de remuer chassa plus de 100000 mesnages du Païs. son Champ & d'aller en France a l'ayde En l'an 1570 au mois de May l'Empereur du Prince de Condé, suivant quoy il che- Maximilian I I sist a Spiers une assemblée mina par Hainault: le 12 de Novembre des Superieurs de l'Empire, les fugitifs du Les fugitifs Partant de Quesnov vers Cambray ren- Païs-bas mesmes les Contes de Culen-dem contra a 9 heures du matin 10 enseignes borch & de Bergues & autres Sieurs les l'ayde de Allemans 8 Espagnols & 3 Cornettes des supplier et par Requeste de vouloir intergens du Duc lesquels il batist & mist en ceder pour eux envers le Roy afin qu'ils fuite, beaucoup des personnes notables peussent jouir de la paix de la Religion Espagnols & autres demeurerent sur la (qu'on appelloit) qui se gardoit en Alleplace. Le Duc l'ayant suivi jusques icy maigne de la quelle les Pais-bas fot partie l'abandonna & retournant le 20 de De- & en dependent comme fief de l'Empire:

ıt

it

K-

rs e it a

E con butt

la et f- I es in le it

il ui e- le es la ii- is.

uZ

115

nc

p-de la.

11-

in

de

na

11en Pierre Ernst de Mansfelt:voyla pourquoy cembre a Bruxelles il fust bien venu des siens. Le Prince estat en France son Armée se mutina demandant payemet des arrierages sans vouloir avancer, de sorte qu'il estoit contrainct d'aller vers Straesbourch par la Champaigne & Lorraine: icy son Armée se separa chascun se retirant avec mescontentement. Le Prince s'en va en & ses freres Loys & Henry ayans retenu France 1200 Chevaux a leur service se ioigni- avec 1200 rent au Conte de Deuxponts qui alloit a Chevaux. l'ayde du Prince de Condé contre le Roy de France. Le Duc ayant ces Nouvelles envoya au Roy le Côte de Mansfelt avec 25 enseignes Espaignols & Allemans & 2000 chevaux : ceux-cv s'estans ioints a l'armée du Roy le 3 d'Octobre desconfiques Seigneurs, le Prince courant entre rent l'armée du Prince de Condéés envi-Batailla de rons de Montoncour. Beaucoup de part Monton-& d'autre y furent tuéz. Le Conte Loys cour. sauva ses Gensd'armes avec peu de dom. mage. Le Prince s'estoit retiré de France en Allemaigne avec deux autres habillez en paysans pour quelques affaires. Le Duc d'Albe ayant chassé le Prince entreprinst avec son Conseil de contraindre les Païs a sa cruelle devotió, meurtrissant force habitas ayans offencé les Plaquars Ouelques ou l'Inquisition de quelque façon, vou uns au Païs lant introduire les Evesques ce qui ayant bas quittent autrefois causé les troubles & seditions du le Pais pour Païs, fust cause de la fuitte de beaucoup de Duc. cy devant incogneus és autres pais, se

General pardon du Roy aux Catholiques.

mais en vain d'autant que les Ambassa- moyent ils) firent grand dommage au deurs du Duc d'Albe protesterent & s'opposerent a la Requeste. Le Roy afin de ne desoler & ruiner le Païs & sauver la vie & les biens (perduz selon sa sentence du 26 de Febvrier 1 568) aux Catholiques & les esmouvoir par ce benefice a payer le dixiesme denier proposé par le Duc, bailla pardon general le 16 de Novembre 1569. Le Duc le dilayant le fist declarer le 16 de luilliet 1570 a Bruxelles, de ceste teneur, que le Roy pour diverses considerations par l'intermise du Pape Pie V. selon l'advis du Duc d'Albe vouloit pardonner a ses Sujets tous leurs offences & les gouverner plus par douceur que par rigueur, afin qu'ils n'avent occasion de quiter le Païs, sans qu'ils eufsent besoin de demander pardon en particulier. Toutesfois avec ceste limitation que les coulpables des troubles contre ses Plaquars deux mois aprez la publication feroyent promesses, revoquations, detestations des erreurs se submettans a la penitence leur ordonnée par ceux qui Dui eftoy- estoyent autoriséz du Pape pour ce faire, ent forclos excluant tous Ministres, Docteurs, Andupardon. ciens, Diacres & tous chez lesquels ils avoyent logé, Boutefeux, abateurs des images, banniz & chefs des troubles contre la Religion Romaine, l'autorité du Roy & le repos du Païs, tous ceux qui avoyent dernierement prins les armes avec les Rebelles ou bien leur avoyent fourni des vivres, d'argent. Item tous Magistrats, Conseilliers, Officiers estans au service du Païs qui devoyent non seulement punir les mal-faideurs mais mesme donner bon exemple aux autres enquoy ayans manqué a leur debvoir ils meritoyent double peine. Touchat les Estats, Villes, Republiques, Colleges & Confrairies du Païs ayans forfaict contre le Roy & ses Plaquars, sa Majesté se reservoit d'y proceder selon sa volonté. Pardon cruel causant au lieu de ioye la fuite de beaucoup de mesnages. Le Prince d'Orange donna charge en l'an 1570 a quelques fugitifs du Païs bas d'equipper Les Gueux quelques navires de Guerre pour endomde Mer font mager par Mer le Duc & les siens, leur granddom- ordonnant pour Admiral le Conte de Merck. Ces Gueux'de Mer (ainsi se nom-

Roy & au Duc prenans plusieurs navires marchandes appartenans a leurs subjets, ils se retirerent és principaux havres & ports d'Angleterre, a la Rochelle au Vlie & a Texel. Le Duc ayant armé quelques navires de Guerre les envoya contre eux mais ils ne firent rien: mais il obtint en som l'an 1572 de la Royne d'Angleterre par trainel promesses & belles paroles un edict com- i Angli mandant aux Gueux de Mer a s'absenter n. de ses païs & havres, defendant a ses subjets a leur assister de vivres : ce qui causa leur depart. Le Duc pensant avoir reduict les Pais-bas du tout a son commandemet, demanda au Roy d'estre deschargé de son Gouvernement a cause de sa vieillesse: mais devant son depart afin de tenir les Païs a tousiours souz le joug de servage & faire trophée de ses Victoires selon son desir, il resolust de faire une assemblée des Estats ordinaires du Païs au Bruxelles & demander d'eux le centicfme denier de tous leurs biens meubles & 10 immeubles & en outre le dixiesme denier de tous meubles & le 2 o de tous immeubles qui seroyent vendus sans y adjouster le temps & la durée de cecy. Les Conseilliers d'Estat & les Seigneurs des Finances luy proposerent les difficultéz survenuez en l'an 1556 pour ce qu'on demandoit le 100 denier, mesme les labeurs & peines qui causeroit l'introduction du dixiesme denier, que cecy chasseroit tout le traficq du Païs: mais le Duc leur faisant la bouche, dist que ce seroit peu de chose pour la Commune de payer le 10 denier gardant pour soy les 9 de reste, que par ce moyen le Roy auroit tousjours de quoy payer ses Soldats, promettant d'oster les imposs & la gabelle du bléd chair, vin & de la biere. Les Estats assembléz a Bruxelles ne firet nulle difficulté d'accorder pour une fois le 100 denier mais voulurent estre deschargéz du dixiesme qui evidemmet causeroit grande esmeute entre le peuple. Le Duc non content de cecy contraignist par fraude & menaçes quelques Estats & Villes de consentir sur quelques conditions& promesses de moderation, les autres Villes le refusans en furent depuis punies. Toutesfois il commença a introduire le 100

son Conseil le voulat avoir bon-gre malgre qu'ils en eussent mesmes au despens de sa vie, d'autant qu'il y alloit de l'honestre coupé en pieces que d'endurer que les Pais faillissent de promesse (ainsi noles rappella les menaçant de mort, s'opiniastrant commença a Bruxelles a demá-nans tout ce qui venoit d'Espaigne, gaider le 10 denier, ceux de la ville s'y opporien vendre ou achetter ny exercer nul mestier, occasion de troubles & seditios. Le Duc usant de force commanda au mois de Mars 1572 a plus de 70 Bourgeois qu'il avoit par escript qu'ils vedissent Ceux de Campveer, de Zierickzee & du leurs denrées & payassent le 10 denier sur peine d'estre pedus és portes de leurs maisons, les Bourreaux en avoyent desia charge & l'execution cust suivie la nuice suivante sans les nouvelles que le Conte Contede de Merck avoit prins la Briele ce qui emthe lating percent per cefte execution, many less percent l'obtinft par autre moyen contraignant

àu

23

15, 8

lic

es

11 X

en sont to ias trainsi

n-langh

er re.

b-

la

e-

11-

31-

fa

de

de

res

af-S 2 Le Di

8 100 de- 10 10

m-

id-

es

les

téz

on

1a-

14-

af-

LIC

oit

ver

re-

116-

et-

du

ats Ai-

dedu Vo

on

de

de

10-

105

)ll"

00 ijes

117- 4100

Le fried

denier pendant qu'il pensoit a un autre, ans plus de 52 millions d'or. Le Conte moyen pour faire collecte du dixiesme: de Merck contrainct de partir d'Anglemais craignant quelque difficulté pro-, terrefist voile avec 40 navires bie equipposa qu'au lieu des 10 & 20 deniers on pées & pourveues de tout avec intention luy payast annuellement pour six ou bien de surprendre la ville d'Enchuisen ou il pour deux ans deux millions d'or & en- avoit quelques amis, le vent leur estant cores une fois le centiesme denier qui re- contraire, ils naviguerent par la Meuse venoit a 4 millions d'or, mais en cecy les vers la Briele: les gens estans des barquez Estats & Villes ne pouvoyent accorder. attacquerent la ville l'escaladerent & la En ces entrefaictes le Duc'fist publier le prindrent sans effusion de sang 1572 le dernier de luilliet 1571 l'ordonnance premier iour d'Avril estant Pasque Fleutouchat les 10 & 20 deniers avec quelque rie. Le Duc ayant reçeu les nouvelles moderation faicte a son goust. Les Païs n'en sembla pas estre estonné & se reso. Cena de en furent fort malcontens le jugeant ty- 'lust de munir la ville de Flissingues des premint rannicq & servir pour appovrir la Com- Garnisons Espaignolles soubz la condui-la mune & la chaffer du Pais. Le Duc ne se te de Pacieco, mais les Bourgeois s'y op. Prince. soucia ny d'eux ne des admonitions de poserent craignans qu'on introduiroit pariceux le 10 denier amenerent le ca= non sur le havre & le planterent tout droict contre les Soldats arrivas, lesquels neur du Roy. N'ayant faute de piquan- ce voyant se retirerent a Bergues sur le tes & menacantes paroles, leur dist atous Zoom. Pacieco y vinst depuis accomavoir merité la mort aussi bien que les pagné de ses serviteurs y pensant trouver Contes d'Egmont & de Hoorn. Mais que sa Garnison: ils l'emprisonnerent & ayas sa Majesté pour leur reconciliation s'e- trouvé sur luy quelque escrit lequel leur stoit contenté de leur consentemet tou- donna soupeçon qu'il y avoit autre anchant le 1 o denier. Qu'il aymoit mieux guille sur roche & que le Duc se vouloit prendre a eux, ils se resolurent a la desensive, demandas secours a ceux de la Briemoit il leur consentement forcé) que le, au Conte Loys estant en France & plustost le Soleil & la Lune perdroyet leur aux autres, qui leur fust envoyé; qui enlumiere & en auroyent faute que luy du tendans le bruit du massacre de Rotter-10 denier. Les Estats envoyerent quel- dam commis par le Conte de Bossu, pen-Pendent ques Deputéz en Espaigne pour declarer dirent Pacieco avec les siens pour reven. Pacieco & cest affaire au Roy tout au long. Le Duc che: abatirent le Chasteau encommen-autres. cé, firent grand dommage au Duc pregnans grand butin duquel ils fortifiovent serent, fermerent leurs boutiques sans leur ville & payoient les Soldats. Cependant le Duc se saissift d'Arnemuide y mettant bonne Garnison. Ceux de Flissingues prindrent & mirent le seu dans les navires qui avoyent amené les Soldats. païs de Schouwen choisirent le parti du Prince d'Orange avec Flinslingue. Le Duc de Medinaceli, succedant au Duc d'Albe au Gouvernement, fist voile vers ces Païs avec une Flotte le 10 de Iuin 1572, ne sachant rien de ce changemet, Le Ducde devant qu'il s'approcha de nos limites. Medinaceli Ceux deflissingues donnans l'assault aux arrivant le Païs de contribuer en l'espace de six navires en emmenerent quelques unes au Païs est D iii en Ze.

chef die

Pass.

en Zelande, Medinaceli se sauva avec 20 des insolences. Estant a Rotterdam & des plus petites (appellées Assabres) a voyant que les autres Villes l'empeschoyl'Ecluse. Le Duc d'Albe les fist equipper ent de passer outre, selon sa volonté, il & pensant forcer la Zelande par ses ma- partit le 21 d'Avril (ayant en passant riniers Espaignols les envoya, ayans vent brussé Delfs-haven & autres Villages) en pouppe, a Rammekens: l'Admiral de vers Haerlem, ou ceux d'Amsterdam fail-Zelande Ewout Pierre Worst les ayant lirent a luy faire donner entrée contre abordé avec ses navires & esquifs les prinst leur esperance, de sorte que force luy fust & brusla nonobstant leur defense & cel- de s'acheminer vers Verecht poursuivi Lumi le de Rammekens. Le Duc de Medina- du Conte de Lumey, qui prinst Delfs-pr celi trouvant l'estat du Païs tout autre haven & Rotterdam y mettant bonne united qu'il n'avoit pense & sachant qu'il avoit Garnison, d'ou il faisoit des grandes lu. faute d'autre charge pour pourvoir a courses par tout le Païs avec bon succes, tout, desira d'estre deschargé de son Gou- assiegeant mesmes Geertruden-Bergue vernement ce qu'il obtinst. Le Conte de qui refusoyet de se rendre, d'autant qu'il Bossu Gouverneur de Hollande ayant n'avoit nulle charge du Prince d'Oranreçeu les nouvelles de la prinse de la ge. Les Magistrats de Dordrecht ayans Dado Briele & du faict des Zelandois, voulant le gouvernement du Duc d'Albe en des. de bonne heure prendre garde a ce que daing & horreur & au contraire bien afles Villes de son gouvernement demeu- fectionnéz au Prince d'Orange accorderaffent au service du Roy, s'en alla avec rent sur certes conditions avec Barthold quelques Gentils-hommes & Soldats a Entes, estant al'ancre devant la ville avec Maesland-sluis pour le munir & garder, 3 o navires & 2 galeres, & ayans prins de envoyant quelques Compagnies au pais ses Soldats le 25 de luin se declarerent de la Briele, qui furent tellement salvez ennemis du Duc d'Albe le desians a seu de nos navires de Guerre qu'ils furent & a sang & iuterent obeissance au Prince contrainct de fuir & abandonner leurs d'Orange; qui sur le champleur envoya compagnons & navires, tirans avec grad pour Gouverneur le Sieur de Boxtel. Le danger a Dordrecht pour entrer en la Conte de Bergues beaufrere du Prince ville, ce que les Magistrats leur refuse- ayant faict levée de quelque peu de gens rent a Swijndrecht. Bossu irrité par ce- s'investist du Coté de Zutphen, de la vilcy chemina, le 9 d'Avril 1572, vers Rot- le de Zutphen, Deutecom, Doesburch, terdam, pour de la faire la guerre & con- Goor, Oldenzeel, Hattem, Elburch, Hattraindre la Briele & autres Villes, mais y derwijck, Campen, Swol, Hasselt, Steenarrivant trouva a son grand mesconten- wijck & d'autres places, & prinst le 19 de tement, les portes fermées: l'entrée luy Iuin la ville de Goude sans effusion de fust refusée combien qu'il la demandast sang. La ville de Layde choisist au mes- 500 par belles paroles & par menaçes: mais me temps le parti du Prince. Ceux de La a son instance luy fust octroyé de passer Gorcum forcéz se rendiret le 27 de luin, de ses gens par cinquantaines les arquebou- de mesme la maison de Louvensteyn & la re ses deschargées, pour les mettre en Gar-ville de Bommel, mais les Soldats contre Bossure nison és Villes circonvoisines. Sur ce leur promesse abatans les Idoles au tempar force a Bossu entra avec sa Noblesse estant suivi ple, furent derechef chassez de la ville. Rotterdam de pres des Espaignols, un Bourgeois ap- Le Capitaine Vogel-sanck surprinst par Bourgeon. pellé Ian le Noir voyant qu'ils n'avoy- Sratageme la ville de Buyren, le 10 de ent deschargé leurs arquebouses & qu'il Iuilliet. Quelques bien affectionnez au y avoit desia plus de 50 en la ville cria Prince & a la liberté de leur Patrie, estans qu'on fermast la porte, Bossu courroucé en la ville d'Enchuisen s'en rendirent me le tua, les Espagnols la dessus entreret en maistres le 10 de luin, pour le service du laville a grande foule cotte leur promes- Roy & du Prince son Lieutenant, comse, tuans tout ce qui estoit en armes, de bien que Boshuisen sust a l'ancre devant sorte qu'ils massacrerent ce jour-la de 3 la ville avec ses navires de Guerre & Sola quatre cens Bourgeois, & firent gran- dats, ayans le dessus en la ville demande-

leur envoya quelques navires avec des luy osté ses cless ils firent largue & ouver-Gouverneur Theodore Sonnoy qui adjousta a l'obeissance du Prince par sur-Horn saiviz de Haerlem & d'Alckmaer. Bref toutes les villes de Hollande & Frise (horsmis Amsterdam & Schoonhoven) se rangeans du costé du Prince, prindret les armes pour se defendre contre la tyrannie du Duc d'Albe & ses adherens, ne Payer pas le 10 denier, & secouer le joug de servage, resolus de hazarder plustost tout, que d'endurer l'execution sur eux,

e

decet

e a e Costo S prend for a Villato

&leurs successeurs. Boshuisen equippa a Amsterdam quelques navires de Guerre pour amener a l'estroit & forcer ceux d'Enchuisen a l'obeissance du Duc; ce qu'il tenta par deux fois en vain. Le Prince d'Orange ayant la Hollande, Zelande & Frise a sa devotion, ayant mesmes obligé sa personne &quelques siennes villes& païs pour l'argent, lequel ces païs & ceux de la Religion en France luy fourniroyent, assembla pour la troisiesme fois une Armée de Pietons & Gensd'armes afin de poursuivre sa bonne advanture & defendre les Païs & villes contre l'effort du Duc d'Albe, mettant en peu de temps en Campaigne soubs la conduite du Conte Henry & autres Seigneurs, une Armée de 6000 3 Cheval bien montez & 14000 Pietons. Ayant faict alliance avec le Roy & les Sieurs de la Religion en France, ils traverserent le Rhin le 8 de Iuilliet s'acheminans vers le païs de Gueldre pour y faire monstre, en vertu de l'alliance susdite le Conte Loys avec les Sieurs lenlis & la Noue avoit une entreprise sur Mons en Hainault ville capitale du pais&bien fortifiée. Il envoya en la dite ville quelques Soldats desguisez & habillez en Marchans, ceux-cy s'enquesteret de leurs hostes s'ils ne pourroyent faire ouvrir la Porte de la ville devant que le Soleil se levast, d'autant qu'ils attendoyent quelques charrettes de vin en danger de se gaster le desirans encaver de bon matin, ayant entendu qu'ouï, pourveu qu'ils donassent quelque peu pour boire aux Portiers, ils se firent le lendemain 24 de May

rent l'assistence du Conte de Lumey qui ouvrir la porte & ayans tué le Portier & vivres & Soldats. Le Prince y ordonna ture au Conte Loys qui estoit devant la porte avec 40 hommes attendant le reste de ses gens d'environ 500 chevaux por-Prinse les villes de Medenblijck & de tans pour la pluspart un pieton en croupe, esgarez au bois lesquels a la fin arrivéz, se saisirent de la Ville & du Chasteau. Le Duc d'Albe donna charge a son fils Le Duc Don Frederico de mettre le siege tout d'Albel'afentour de ladite ville luy mesmes le sui-chef. vist avec une grande Armée & emporta la ville le 19 de Septembre avec grande peine & perte de ses gens sur des conditions advantagieuses pour ceux de la ville. Cependant le Prince d'Orange ayant franchi le Rhin és enviros de Duisborch prend Ruprinst par assault le 4 d'Aoust la ville de remonde & Ruremonde assise sur la Meuse. Et com- autres vilbien que le Duc d'Albe eust mistout pat les. tout bon ordre pour empescher que le Prince ne passast la Meuse, si le fist il sans peine, tirant vers Louvain le gaignale 1 de Septembre, comme aussi Nivelles & autres places. Au mesme temps furent prinses en son nom Dendermonde, Malines, & Oudenaerde. Le Prince voyagea sur la fin d'Aoust, vers Mons en Hainault avec son Armée pour secourir & desassieger son frere: mais estant encores en Brabance il receust les nouvelles du cruel massacre de Paris, ce qui causa grand changement en l'Estat de ces Païs & donna l'allarme au Prince sachant que l'alliance seroit rompue. Voyla pourquoy il se resolust de gaigner chemin & s'il estoit possible, venir aux mains avec le Duc, qui ne craignant personne que le Prince ne voulust lier la partie sachant que la demeure du Prince n'y seroit gueres longue, d'autant que le payement & la solde que ceux de France debvoyent envoyer luy manqueroit par ce massacre. Le Conte Henry de Nassau attaqua l'ennemy a l'impourveue le chassant en grand desarroy & sans ordre jusques en ses remparts, le Prince le suivant avec Le Prince toute son Armée se rengea en Bataille presente la pour attirer le Duc au combat; tirant fu\_ Duc. rieusement en son camp, mais le Duc se tinst en son advantage luy renvoyant quelques canonnades. Le Prince s'estant tenu quatre heures en Bataille rengée &

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC

Congedie l' Armée

avec dan-

Sertire & ayant faiet quelques affaults sur l'enne. lions d'or. Mais outre ce ils venoyent a si premiere place s'y tinst encores 5 heures offrant la Bataille au Duc duquel les forces estoyent accreues par la venue de l'E-Rhin & le traversa a Orsoy, ou il sust co- luy avoit pas envoyé les cless audevant Duc, prindrent honestement leur congé cruauté inouie & parti le 2 Decembre furent a l'impourveue assailliz & oppres- sant en lanvier 1574 une grande Armée sez de tous costéz par les Espaignols, pil- Navale sous le commandement de l'Adlans miserablement la ville, prenas tout miral Sanchio d'Avila & Iuliaen Romece qu'ils trouvoyent, or, argent, bagues, licts, couches, sieges, bancqs ce qu'ils ne

est battu la my, voyant la nuict s'approcher, se retira grande insolence par meurtres embrasea Quevrain; le lendemain repetant sa mens, violans les vierges & semmes n'excusans par les personnes Ecclesiastiques qu'il est impossible de le dire. Le Duc d'Albepour excuser cecy publia des faullecteur & Evesque de Colonge & autres ses accusations contre ceux de Malines, Seigneurs avec leurs gens, mais pour- prouvans qu'ils avoyent merité d'estre neant, voyla pourquoy il reprinst le che- traictéz de la façon. Denremonde, Diest min vers Nivelles, la nuict suivante le & Oudenaerden se rendirent a Don Fre-Duc fist assaillir l'Armée du Prince par derico, ce faict il voyaga avec son Armée 1200 Espaignols & 800 chevaux par deux vers le païs de Gueldres pour forcer les chemins converts il y en eust beaucoup villes revoltées. Quelques unes par peur de tuéz du regiment des Allemans de- du massacre de Paris luy envoyerent la vant qu'ils pouvoyent veniren armes: le carte blanche & les clefs au devant. Il lendemain le Prince addressa son chemin prinst le 23 de Novembre la ville de Zutvers Brabance a Malines y faisant alte phen la pillant & tuant force Bourgeois pour recréer l'armée, & y laissant quels & Soldats. Il s'achemina vers Naerden ques Gensd'armes s'achemina vers le qui se rendist : mais d'autant qu'on ne trainct de congedier son Armée sans la selon sa voloté, il fist assembler les Bourpayer, ayant faute de l'argent que ceux geois en la Chappelle de l'Hospital, les de France debvoyent contribuer, toutes- fist desarmer & meurtrir pillant & metfois non sans danger, car quelques uns se tant le seu dans la ville forçant semmes voulurent saisir de luy pour leur arriera- & filles. Depuis il assiega la ville de Haer- voll ges & le livrer és mains du Duc d'Albe, lem contraignant les Bourgeois ayans ce qui fust empesché par les Seigneurs enduré grande famine a se rendre a sa Capitaines des Pietons & de la Cavalle- merci le 12 de luilliet 1573 ayant perdu rie cognoissans l'innocence du Prince, au siege de 8 mois plus de 12 mille des qui se retira a Delst. Le Duc d'Albe ayat meilleuis de son Armée', d'autant que se gaigné Mons en Hainault & le Prince Prince voulant desassieger la ville l'avoit ayant remué son Camp, se deslogea aussi fort endommagé par ses rudes attaques. congediant presques tous les Allemans Entré qu'il fust dans la ville il fist decapivenuz pour le secourir: il envoya le reste ter, pendre & noyer en trois jours plusde son Armée soubs la conduite de Don jeurs Bourgeois & Soldats. En ces entre-Frederico vers Malines & autres villes re- faictes ceux de Flissingues & autres villes voltées pour les cotraindre a son service, assiegerent la ville Capitale de l'isse de luy mesme s'achemina vers Maestricht Walcheren, nommée Middelbourch, le 10 & Nimmegue. Les Garnisons de Mali- Duc d'Albe la voulant seeourir prinst le nes & Denremonde estans trop foibles 5 d'Aoust le Chasteau de Rammekens: pour tenir bon contre la puissance du mais estant rappellé en Espaigne pour sa & se sauverent : ceux de Malines envoy- 1573 : en outre Loys de Requesens grand ans le 2 d'Octobre les gens d'Eglise en Commandor de Castilie, estant succedé Proceision au devant de Don Frederico en sa place le 17 de Novembre 1573 dres 48 ro l'envoya vers Zelande pour lever le siege, d'autant que c'estoit une ville de Diversi pouvoyent rançonner selon leur desir grande importance, mais la Flotte sust springer street ils charger és payires & apportune tentle parti firent ils charger és navires & apporter a defaicte a la veuë du Commandeur és en du Prince, Anyers: le butin estoit de plus de 4 mil- virons de Roemers. Wael & Bergues sur Zu le Zoom,

une grande navire appellée l'Inquisitio, Pourveuë de 22 pieces de fote: ceux d'Enchuisen & d'autres villes de Northollade Saignerent ceste Flotte le 11 d'Octobre 1573, le Conte de Bossu prisonnier fust amenéa Horn. Don Frederico s'acheminale dernier d'Octobre 1573 avec son armée vers Layde pour l'assieger, mais le quitale 21 de Mars 1574 par la venuë du Cote Loys de Nassau, lequel desesperant du bon succes des affaires de France & ayat faute d'argent & de vivres se resolust le 11 d'Avril le jour de Pasque de voyager avec son armée de 8000 pietos de 4000 chevaux au païs de Gueldre pour se joindre au Prince son frere par l'ayde duquel il esperoit de traverser aisémet la Meuse: mais ne peust rien faire estant empesché de l'armée de 4 a 5000 homes de Sancio d'Avila qui la passamesme en grade haste Moocken, de sorte que le 14 de May estat n'eust servi de rie sans l'ayde de Dieu, qui fortifice de quelques copagnies de Montagant pitié de la ville envoya l'eau vers la

si

e-

K-

es ic l-

re ft c- es ir la lt - Zm mill is rimil it r- :s r- Dm

Is in the state of the state of

le Zoom, de sorte que ceux de Middel- vers le Conte, qui ayant les nouvelles s'arbourch, ayans en vain avec grade pauvre- ma sur le champ, se rangea en Bataille & Bataille star té & famine attendu le secours, se rendi- alla au devant de l'ennemy sur la Bruyere la Bruyere rent le 20 de Febvrier 1574 és mains du de Moocken. Les Armées s'approchans de Moocken. Prince, qui par ainsi avoit toute l'Isle de & prestes pour ioindre quelques chess & Walcheren a comandement, ce qui im- soldats du costé du Conte commenceret Porta grandemeta l'estat de ces Païs, qui a mutiner, demandans argent sans voupar ce moyen devindrent maistres de la loir cobatre, de saçon que le Conte Loys Mer. Sur la fin d'Aoust le Prince estant a avec le reste de son armée luy gardat foy Dordrecht fist par leSieur Poyert escala- & promesse, furent sorcéz de faire teste a der & surprendre la ville de Geertruiden- l'ennemy se defendans vaillemet jusques Les Contes bergue. Le 21 d'Aoust 1573 Don Frederi- a ce que le Conte & son frere le Conte Henry de 6 co mist son camp devant la ville d'Alc- Henry le Duc de Bavieres & quelques Nasjans maer, mais sust contrainct de le remuer & chefs avec la pluspart de l'armée demeuse retirer avec sa courte honte le 10 d'O- rerêt sur la place. Les corps des Contes & ctobre, ayat perdu force gens & faict tirer du Duc ne se trouvoyent point entre les en vain quelques centaines canonnades. morts, & on n'a jamais resceu qu'ils en Le Commandeur sachant ce que luy im- soyent devenuz. Le Prince entendant la Portoitlanavigation, portatune dent de perte de ses freres, en sust fort triste, & laicta Enchuisen & autres villes de Nort- avoit dit auparavant a quelque sien amy hollade (d'autant qu'elles avoyet enfon- prevoyant ce mal, entre autres propos, dré quelques navires a l'emboucheure de la venuë de mes freres m'est fort agreala riviere de Tie, y ayans faict un rampart ble; mais je voudrois qu'il fussent a cent empeschant tellemet ceux d'Amsterdam lieues d'icy. Le Comandeur ayant obtequ'ils ne pouvoyent entrer en la Mer sans nu ceste victoire envoya le 26 de May 1574 La ville de Brand danger) equippa une Flotte de 30 Francisco Valdez vers Layden pour l'as-la deuxisnavires ordonnant pour Admiral le Co- sieger de nouveau & l'environner de 62 mesois assies te de Bossu qui choisist pour sa demeure rampars, avec intentio de l'assamer, estat see. asseuré du peu de provision qu'il y avoit,il ne doubtoit nullemet qu'elle se rendroit en peu de sepmaines pressée par la famine, l'issuë en mostra le contraire, car cobien que la pluspart des Bourgeois ne tasterent pas de pain en six sepmaines, s'entrenas & nourissans de gasteaux d'orge, de Viande de chair de chevaux, chats, chiens, rats, souris ceux de & d'autres viandes, & cobien que plus de Layde. 6000 estoyet morts de peste, si mirent ils leur fiace en Dieu, aymas mieux endurer la famine&tout autre mal, & ainsi tobans és mains de Dieu mourir, que de s'assuiettir au ioug des Espaignols, qui les sollicitoyent a ce fairepar belles promesses & pardo, sachas qu'ils ne gardoyet, ni foy ni promesse. Le Prince d'Orage & les Estats n'espargnerent rien pour secourir la ville faisans percer les levées tant de la Meuse La ville de qu'autres, &ouvrir les escluses afin de cou Layae est defaire le Conte Loys campé autour de l'ennemy& avictuailler la ville: mais tout affigée. dragon il tira en grande haste tout droist ville par une grande & extraordinaire

marée, afin de brider & abatre l'orgenil pillans, massacrans les Bourgeois en leurs des Espaignols qui avoyent dit qu'on ar- maisons, on tiet qu'en ces cruelles entreracheroit plustost les estoiles du ciel que faictes, outre les Bourgeoistuéz & meurde desassieger la ville: la tempeste & ceste triz outre les bagues & ioyaux d'or & d'areau gouvernez par Dieu facherent l'en- get d'un prix inestimable, qu'ils prindret nemy a quiter tous ses rampars & de suir & pillerent plus de 40 tonnes d'argent Et avidu- honteusement le 3 d'Octobre 1574, la monnoyé. Vn peu aprez ceste pillerie les ville fust par mesme moyen desassiegée & avictuaillée car l'Admiral Boysot arriva le mesme jour avec force navires chargées de viandes. La ville delivrée par

Dieu luy remercia en le loüant. Pendant ce siege les Zelandois gaignedois prennée rent és environs de Lillo le 30 de May 30 navires. 1574 30 navires lesquels le Commandeur y affembloit fouz la conduite d'Adolph de Haemstede afin de maistriser la Meuse, enfronçans quelques unes par le canon amenans le 15 de reste en Zelande avec grand butin. Le 2 de Mars 1575 on resolust par l'entremise de l'Empereur & autres Princes d'entrer en pourparlé de La Pacifica- paix a Bredá, afin de s'adviser de quelques tion de Bre- moyens pour reconcilier les Païs avec le Roy. Mais ne pouvans rien faire au proufit des Sujets du païs l'assemblée se separa en Iuillet. Depuis on le reprinst, mais en vain. Ce fai& le Comandeur & les Sieurs endommagerent fort les pais de Brabance', Hollande & Zelande: Mais d'autant que ces pais ne pouvans pour alors fournir a suffisance aux despens de cestelongue guerre s'en alloyent perdre; les Estats assemblez avec le Prince trouverent bon Les Païs recerchent la protection la protection & sauvegarde de quelque de la Royne Prince estranger, & se resolurent finaled'Angleter- ment d'offrir a la Royne d'Angleterre la souverainité de ces pais, ce qu'elle refusa pour alors. Les Estats & Villes de Brabance & Flandres se ioignans au Prince Alliance des & aux Estats de Hollande & Zelande s'al-Provinces. lierent ensemble & firent un accord, em- du 24 d'Aoust 1577, & de le declarer en poignans les armes contre Don Iean(en-nemy du repos du Païs. bas: de sorte que voyé du Roy pour succeder au Gouver- force luy fust de se retirer. Le Sieur de nement en la place du Commandeur, mort le 5 de Mars 1576 a Bruxelles) & ses Soldats mutinez. Le Prince assista ceux Bergues sur le Zoo, Breda & autres villes. Anverspil- de Gand d'artillerie & de Soldats. Les E- Le 22 d'Octobre 1577les Effats de Brabace Espaignols. spaignols mutinez prindrent le 4 de No- esseuret & declareret le Prince Marescha vembre 1576 la ville d'Anvers par force, de Brabance ce qui causa grade jalousse a afin de forcer les Bourgeois a leur payer ceux de la Noblesses'imaginas que le Prin,

Estats Generaux des Provinces unies assemblez le 8 de Novembre a Gand firent & conclurent quelques Articles, faisans pour le bien, repos, & tuition de ces pais, appellez la Pacificatio de Gand, advoitez & aggréez de puis par le Roy sur certaines conditions, les Estats asseureret quelques Villes & Chasteaux, afin de se mieux defendre cotre l'outrage des Soldats Espaignols & autres de Don lan, qui mutinans par tout, pilloyet & massacroyet sans cesse ruinoyent Villes & Païs. Flnalement par l'entremise de plusieurs Princes estragers on s'advisa de quelques Articles de paix entre le Roy & les Estats le 12 de Febvrier 1577 au Marché famine, appelléz l'Edict mis eternel, approuvez par le Roy & publicz le 17 dudit mois a Bruxelles & Anvers. Les Estats de Hollande & Zelande avec le Prince d'Orange s'y opposerent comme faict a leur prejudice, faisans imprimer& publier leur protestation. Les Espaignols suivat cest accord partiret de Maestricht & du Païs demeuras sus les Frontiers. Le 21 d'Avril Don Ian tout a faict establi en fon Gouvernement commenca a mettre più en œuvre les secretes instructions de sa Majesté, taschat a s'asseurer par l'ayde des Soldats Allemas, restant des mutinez, des principales villes. Mais son entreprinse& fraude fust descouverte par lettres sur prinses, escrites en chifre. Toutesfoisil prinst diverses villes en diversendroits, ce qui donna occasion aux Estats Generaux de se plaindre de luy au Roy par lettres Champigny s'investist en Septembre au nom desEstats de la maison de Woude, de leurs arrierages, Pour cest effect brussans, ce taschoit a se redre Gouvern. General

thieu est claré Got

Province unics

d'Octobre

mander lecretement le Duc Mattheurite teurs, & prester a eux & au Prince le serteurs, & prester a eux & au Prince le serteurs, & prester a eux & au Prince le serthing of the de l'Empereur, pour le creer Gouver-duis ont neur General & l'opposer au Prince. Le ment de sidelité. Bref ils s'armerent alors Must des Duc Mathieu ayat ces nouvelles vint en contre le Roy mesmes a lieu qu'auparahaste a l'insceu de son frere en ces Pais & vant resistans aux cruautez de ses servi-Païs avec les Espaignols occupans force Villes & Forteresses. Les Estats des Prowille d'Amsterdam ayant jusques a pre- playe estat dangereuse n'estoit pas morsent tenu pour le Roy & faict grad dom- telle, les Alebardiers tuerent le meur-Prince le 1 de Iuilliet la ville de Campen tuer le Prince, mais devant que le faire l'emportant le 20 dudit mois, de mesmes son entreprinse fust descouverte & luy prinst il la ville de Deventer le 19 Novebre & Goeningue le 10 lanvier 1579. Don Ian se campa fort & ferme devant ses, courses & sieges qui se faisoyent en la ville de Steenwijck, mais aprez un long siege le Prince luy fist lever son cap desassiegea la ville & l'avictuailla. Le Roy higher d'Espaigne par l'instinct de l'Inquisition & du Conseil de troubles bannit au mois de Inin & declara le Prince d'Orange estre la peste de ces Païs & la cause des troubles, seditions & ruine d'iceux : promettant a celuy & aux successeurs qui le tueroit ou bien le livreroit vifentre ses mains la somme de 25000 escus. Le Prince se defédist par une Apologie, les Estats le justifierent par un escript public du 17 Decembre 1580, lesquels voyans que le Roy n'avoit autre but que de s'assuiettir les Païs par fraude ou par force, asin de les oppresser contre tout droict & equiré contre ses Privileges jurées, estans assemblez le 26 de Iuilliet 1581 declarerent & rues de la ville furent arrestez, repous grandeper-Publierent par Plaquars que le Roy d'E- sez & chassez de la ville par les Magi-". spaigne estoit decheu du droict & detout strats & Bourgeois combatans vaillem. ce que luy ou ses ancestres ont jamais ment, plus de 1500 des Soldats de-Pretendu du Pais & pour cest effect rom- meurerent 'sur la place qui surent en-Pirent les armoiries & seaux du Roy re- terrez sur le Boulevart de ladite porte-

TS c-

r-

Iēt

nt

cs if-nt

ns

15, ez es

es

e-

ns fie ar rs ix de ar rs ix er de ar

voyla pourquoy aussi ils se resolurent de noncerent au serment a luy faich, faisans mander secretement le Duc Mathieu fre- faire le mesme a tous officiers & servis'accorda avec les Sieurs & Gentils-hom- teurs ils estoyent d'opinion de garder les mes de sorte qu'ils le declarerent le 17 de pais & villes a son service. Le Prince d'O-Decembre Gouverneur General, & afin range excommunié & prescript du Roy Le Printe d'appaiser la Commune fortadonnée au fust souvent assailli de quelques meur. blosséa dn-Prince, ils l'esseurent & firent Lieutenat triers cruels & impies incité a le massa-vers. General. Don Ian & le'Prince de Parma crer tant a cause du gain que par l'especonfermez au Gouvernemet par le Roy rance de meriter le Ciel, comme fauretournerent, contre leur promesse, au sement les Papistes leur persuadoyent tenans qu'en malfaisant on merite le Ciel (je diray l'Enfer.) Le premier qui essaya vinces unies ne chasserent aux mousches de le faire fust un lan Ianregni de Biscaye mais sirent tout devoir pour se desendre qui a Anvers le 18 de Mars 1882 blessale contre l'effort du Prince de Parma. La Prince a la joue d'un coup de pistolet, la mage aux autres Villes se rengea le 8 de trier sur le champ. Depuis en Mars 1583 Febvrier 1578 du cossé du Prince. Le on misten priso a Anvers un Pedro Dor-Conte de Rennenberch assiega pour le dogno Espagnol qui avoit entreprins de puni de mort. Le desir de briefveté nous faict passer soubs silence les entreprinces années de part & d'autre. Le Duc d'Anjou estant declaré Duc de Braban. Le Duc ce par les Estats dudit Païs & cstant reçeu d'Anion des Bourgeois d'Anvers avec grade ioye bance. & triumphe, fust inauguré avec grandes ceremonies le 19 Febvrier 1582 & declaré Duc de Brabance. Depuis il fust reçeu de quelques autres Provinces, mais il ne s'acquita pas de sa promesse & foy jurée, ains tascha par tous movensillicitesa se rendre Seigneur absolu & Souverain de Brabance s'efforçant a diversesfois a l'effectuer principalement le 17 de Febvrier 1583 auquel jour il avoit entre- d'Anioss prins de se rendre maistre, de jour, de la pensant ville d'Anvers grand nombre de ses Sol-prendre la dats entréz par la porte appellée la Kip-ville d'Andorp poorte occupans les principales chasie avec

## LES LAVRIERS

Part du Pais of тенте.

Le Duc voyat son entreprise faillie s'ab-pourroit bien servir, pour faire quelques senta pour quelque temps, & s'accorda bonnes entreprises, sur quelques villes depuis avec les Estats par l'entremise du du païs de Luxembourg, ou autrement: Prince & autres Seigneurs: mais le 28 de avec plusieurs autres semblables discours Iuin 1584 il partist de Brabance & mou- & circonstances, servants a ceste fin de rust au Chasteau de Tyri. Le Prince voy- pouvoir acquerir la faveur dudit Prince, ant l'inconstance des affaires du Païs, & d'entrer en son service. Il sit aussi coqu'estant mesmes a Anvers fausement gnoissance, souz pretexte de Religio avec accusé, desié & blasmé comme traistre quelques domestiques de la Cour du par quelques Bourgeois, le Magistrat les Prince, se trouvoit tourssours aux preslaissoyent impunis, se resolust de se reti- ches & aux prieres du soir, portant des rer avec sa Cour & sa suite en Hollande Le Prince pour y vivre en repos, suivant quoy le 22 se retire en de Iuillet 1583 il partist d'Anvers vers

Hollande. Zelande y consultant & traictant avec les pondit, qu'il pensoit qu'avec ces blancs-Estats Generaux y convoquéz, de beaucoup d'affaires d'importance, touchant que entreprise, mais qu'ils pourroyétserle bien du Païs. L'assemblée separée il s'en alla en Hollande faisant sa demeure a Delft ou le 10 de Iuilliet 1584 aagè de 51 ans deux mois & 16 jours, il fust tué d'uncPistoletade par un Borguignon appellé Baltasar Gerards: je trouve bon de

reciter icy le faict plus au long.

Description

de la more May arriva a la Cour dudict Prince en la gnez: & par ainsi il s'en alla avec luy en du Prince. ville de Delft un jeune homme aagé de France. vingt & fix a vingt & sept ans, de petite changeant fon nom, se nommoit Fran-Pierre Guyon natif de Lion, lequel avoit ment de la mort dudit Duc. esté mis amort a cause de la Religion, & pour certaine entreprinse faite a l'advantage de ceux de la Religion reformée. Cestui-cy apporta une lettre audit Prinil avoit visité un sien Cousin nommé Iean du Pré, Secretaire du Conte de Mansfeld, prez duquel il avoit demeuré quelque temps, jusques a ce qu'il se reso-

Pseaumes, quelque Bible ou nouveauTestament en sa main.

Cela estant r'apporté au Prince, il ressignezil n'y avoit nul moye de faire quelvir, aux messagers de Bruxelles a Cambray, & partant luy commanda d'en laifser la quelques uns. Et come le Seigneur de Schoonwal s'en alloit en France, il trouva bon d'envoyer leditBalthasaravec luy au Mareschal de Biron, qu'on pensoit devoir estre Gouverneur de Cambray, En l'an 1584 au commencement de afin qu'il se peust servir de ces blancs sir

Aprez cela il retourna de France avec stature, d'une contenance simple, & d'un lettres, tant au Prince qu'aux Estats, sailaid regard, appellé Balthasar Gerard na- sant mention de la mort du Duc de Bratif de Villefans en Bourgoigne, lequel bant & d'Anjou: a cause dequoy le Prince le fit entrer en sa chambre, estant ençois Guyon, natif de Besançon, fils de cores au lict pour s'informer particuliere-

Il a confessé depuis qu'il l'eust tué 2lors s'il eust eu sa dague. Peu de temps aprez, on luy dit qu'il eust a partir : surquoy il demanda quelque peu d'argent, ce, & luy declara le zele qu'il avoit a la monstrant que ses chausses & souliers ne Religion reformée, & le desir qu'il avoit valoyent rien, le Prince luy en fit donner de luy faire service: Semblablement par son Secretaire le 8 de Iuilliet, avec comment en passant par Luxembourg c'est argent il achepta des Soldats de la garde deux pistoles, pour accomplir par ce moyen sa meschante entreprinse.

Il s'accosta du Prince le 10 de Iuilliet a l'heure de disner luy demandant un lust pour le repos de sa Conscience de passeport, d'une voix tremblante & mal partir d'avec son Cousin: Ce qu'il avoit asseurée, comme remarqua fort bien la esté contrainct de faire d'autant plustost, Princesse la presente, laquelle demanda qu'il estoit suspecté par les Iesuites : luy au Prince qui il estoit, pource qu'il avoit dit aussi qu'il avoit recouvré de son Cou- une mauvaise mine & contenance: sur sin plusieurs blancs signez du Conte de quoy le Prince luy dit qu'il demandoit Mansfeld, desquels il estimoit qu'on se son passeport, lequel on luy depeschoit.

Durant le disner on le vit se pourmener ques au pied, hors duquel sortoyent des pres de l'escurie, derriere le logis, tirant surgeons, qui devenoyent arbres avec le vers les rempars de la ville : comme le temps, & au dessouzil y avoit ceste devidemander son passeport, deschargea sur luy l'une des pistoles, chargée de trois bales. Le Prince sentant qu'il estoit blessé, de Prince Pitié de mon ame, ie suis fort blesse, Mon Dieu, torange, aye pitié de mon ame, & de ce pauvre peuple. Ayant proferé ces paroles il commença a chanceler, mais le Sieur Iacques Maldré son escuyer, lequel tesmoigna d'avoir oui lesdites paroles, le retint, & sut assis sur les degrez de l'escalier, ou il ne parla plus, ains comme la Contesse de Swartsenbourg sa sœur, luy demanda en Alleman, s'il ne recommandoit pas son ame Man le és mains de Iesus Christ, il respondit en ista lail. mesme langage, qu'ouï, sans jamais plus parler. On le porta incontinent sur un lict en la Salle ou il avoit disné, ou bien tost aprez il renditl'esprit. Telle a esté la fin de ce Prince, estimé non seulement des siens, mais aussi des autres, le plus sage, prudent, constant, magnanime, patient & plus excellent qui ait vescu, ou soit mort de son temps, suyvant sa devise, SEVIS TRANQUILLYS IN VNDIS c'est a dire: Calme au milieu des flots agitéz; ou a repos au milieu des troubles. Vne belle fin, puis qu'il est mort pour la Patrie, qui est une chose que tous hommes sages & pieux souhaitent, ausquels la mort ne vient jamais mal a point, puis aussi qu'il a esté delivré en peu de temps & de la crainte & de la douleur: Mort, par laquelle ce grand Dieu a monstré depuis, que la guerre & l'heur ne dependoit pas de la personne de ce Prince, mais de sa main puissante, veu que la victoire que ces ennemis avoyent obtenuë sur luy, ne les a Pas encores amenez a ce qu'ils avoyent souhaité, ains les a convaincus d'une cruauté inhumaine. Car son second fils Maurice de Nassau Prince d'Orage, print dés ce teps la, encores qu'il n'eust qu'environ 17 ou 18 ans, resolution, d'ensuyvre les traces de son Pere, & de servir au Païs: &pour s'inciter d'autant plus a cela, dres-

S .. S e .. - C II.

Coard qui Prince aprez le repas vouloit sortir, le se en Latin, TANDEM FIT SVR-La devise fannique Prince aprez le repas vouloit sortir, le 1e en Latin, IARDEM FINE du Prince aprez le repas vouloit sortir, le 1e en Latin, IARDEM FINE du Prince Proposition de la porte de la CVLVS ARBOR, c'est a dire, en fin le du Prince Maurice.

Grand de la company de la c Salle, lequel en faisant semblant de luy surgeon devient arbre: voulant monstrer que tout n'estoit pas encores gaigné par la mort de son Pere, representé par l'ar-La denite ne dit autre chose, sinon: Mon Dieu, aye naissoyenr, pourroyent bien monstrer ne dit autre chose, sinon: Mon Dieu, aye avec le temps, a ceux qui avoyent couppé l'arbre, combien leur desir sanguinaire & leur folic a esté grande & digne d'estre en risée a tout le monde.

> La Princesse sa femme laquelle estoit la presente fort troublée, s'escria priant Dieu de luy vouloir donner le don de patience, puis que ç'avoit esté son bon platsir de retirer hors de ce monde en sa presence son Pere, son premier mari, & main-

tenant cestui-cy.

Le meurtrier tascha de se sauver par Le meurla place de derriere, & en courrant laissa trier est tomber l'autre pistole, estant desia passé s'enfuyans. l'escurie, & sortanten la ruë appellée la ruë de l'Escole, vers les rampars, pensant se jetter du haut de la muraille en bas dedans les fossez, qui estoyent pleins d'eau, ayant deux vessies avec un tuyeau pour les emplir de vent, desquelles il se pensoit servir pour passer l'eau a nage : mais il fut attaint & arresté par deux serviteurs du Prince, ausquels quelques autres accoururent. Il fut du commencement fort cstonné & perplex : mais voyant qu'on ne le tuoit point sur le champ, il commença a faire du resolu, esperant que peut estre son faict seroit trouvé bon, & que par ainsi il eschapperoit, disant mesmes qu'il n'avoit rien faict, que ce que le Roy son maistre luy avoit commandé. Il fut ainsi menéen la chambre de la Cociergerie, ou le Magistrat de la ville de Delfts'assembla, pour l'examiner: estant la il demanda papier, plume & encre, promettant puis qu'il estoit prisonnier, qu'il declareroit entierement la verité, ce que toutesfois il ne fit pas, ains messa beaucoup de mensonges, parmy quelques points veritables, comme il apparut puis apres.

Il confessa, qu'il se nommoit Baltasar fa un Embleme, d'un arbre couppé jus-Gerard de Villesans en Bourgoigne, &

E iii

confession tuer le Prince: & que l'ayant donné a neroit pour achever de le tuer. Il contrier, mise cognoistre a quelques uns il en avoit esté fessa & escrivit tout ce que dessus volonpar escript. reprins. Mais que passé trois ans ayant tairement & sans aucun tourment. Aprez ouy dire, que le Prince d'Orange estoit cela, estant en la prison il confessa a diproscript & condamné par le Royd'E- verses fois ce qui s'ensuit & y persista jusspaigne, il chercha le moyen de venir ques a la mort. par-deça, pour executer ceste sentence. Mais entendant qu'un certain Biscayen l'avoit desia meurtri, il se mit au service Mansfeldt. Mais ayant ouy puis aprez, qu'il vivoit encores, il delibera de le esperant de trouver le moyen au Camp du Conte de Mansfeldt, de passer vers le signés en cire rouge du susdit Conte, & Moys de Mars, & s'en alla a Treves, ou il se'confessa a vn Iesuiste, & luy declara osa attendre la responce pour la crainte qu'il avoit, qu'il prendroit de mauvaise part la levée de tels blancs-signez, avec lesquels il estoit venu a Delft, afin d'accomplir ainsi ce qu'il avoit entreprins: Mais ne trouvant point de commodité de ce faire, il s'en alla en France, avec le Seigneur Caron d'ou il fust renvoyé avec lettres!, tant au Prince qu'aux Estats contenans la mort du Duc d'Anjou: & depuis il espia l'occasion de faire son coup, estimant que la meilleure coniou quandil se mettroit a table, ou bien quand il en sortiroit : que pour ce faire il avoit achepté deux pistoles, & les avoit chargées, l'une de trois balles, de laquelde laquelle il ne s'estoit peu ayder, pour l'empeschement qui luy en fut donné par les Hallebardiers, dont il estoit bien marri, asseurant que si pour l'heureile- qué atrois lesuistes.

Volontaire qu'il avoit cu six ans de long volonté de stoit a deux mille lieues de la qu'il retour-

Premierement il declara sans torture, qu'il avoit peu auparavant entendu la proscription du Roy, qu'estant le de Iean du Pré, Secretaire du Conte de mois de May passé en la ville de Delst il eust executé son desseing, s'il cust rencontré le moyen de ce faire, & de pouvoir tuer, quoy qu'il luy en deust advenir, eschapper : Apres cela il demanda de pouvoir apporter les lettres de la mort du Duc, & que le jour precedent il pen-Princé, & en faysant semblant d'stre de soit faire son coup, mais qu'il ne l'osa sa religion, luy presenter quelques blancs pas entreprendre, pource qu'il ne voyoit nul moyen de se pouvoir sauver: d'espier ainsi l'occasion de le pouvoir Mais le jour qu'il le sit, il s'estoit entietuer avec moindre dranger. Mais en rement resolu de n'avoir esgard a aucun fin estant empesché par diverses occa- danger, quand mesmes le Prince eust fions, il partit d'avec son maistre au esté environné de 50 mille hommes. Quand a la declaration qu'il avoit faicte au Iesuiste, il persista en sa premierer son dessein, le priant qu'apres Pasques il consession. Et aussi qu'essant en Franle donnast a cognoistre audit Conte de ce, ceste entreprinse le tourmentoit de Mansfeldt. Ce Iesuiste luy conseilla de telle sorte, qu'il n'avoit point de repos le descouvrir aussi au Prince de Parma: nynuict ny jour:mesmes qu'il avoit prins comme il sit puis aprez en la Ville de querelle avec les autres serviteurs, asin Tournay par une lettre: Mais qu'il n'en qu'on prinst occasion de l'envoyer avec lettres. Et que si a ce voyage il n'eust achevé son exploit, qu'il s'en fust derechefretourné en France, ou il s'eust accosté de quelques uns de la Religion re formée, & eust tant faict envers le Consistoire, qu'il eust obtenu lettres de Re-ul commandation, pour avoir accez par deça, & ainsi executer son desseing. Ayant in esté mis sur la torture, comme aussi devant que d'y estre applicqué, il confessa qu'il avoit decelé son faict a Maistre Gery Docteur en Theologie, & Gardien des modité seroit, quand il iroit au presche, Cordeliers a Tournay. Aprez avoir este gehenné, il confessa que ledit Cordelier, l'avoit fortifié, luy donnant sa benediction & luy promettant qu'il prieroit Dieu pour luy. Que le Iesuiste de Trele il avoit tiré le Prince, & l'autre de deux, ves l'avoit aussi asseuré, qu'au cas qu'il mourust en executant ce desseing, qu'il seroit mis au nombre des Martyrs. Le mesme faict avoit aussi esté communi-Ayant

qu'il estoit un pauvre compagnon, cher- mesmes le troissesme jour, qu'il ne se rechant d'acquerir quelque bien. Qu'il pentoit pas de l'avoir faict, & que si la avoit donné son faict a cognoistre au chose en estoit encores en soentier, qu'il Prince de Parma, lequel avoit ordonné ne laisseroit pas de la faire, ores qu'il luy le Conseillier d'Assonville pour en trai- deust couster mille vies. der avecques luy, qui luy dit sur la diffiservice au Roy d'Espaigne, & que le Prin- taires, & qu'il a faicles estant sur la tor-Arvice au Roy a Espaigne, & que le Filita ture, ouiës & veuës, Messieurs du grand que s'il accomplissoit son entreprise, qu'il Conseil & du Conseil Provincial comme of mon-auroit le salaire comprins en la proscrimin fin Ption: mais s'il estoit attrappé qu'il ne fist nulle mention du Prince de Parma. Et au devant, il dit touchant l'entrée a la sect ce qui s'ensuit. cour du Prince luy avoir respondu, qu'il François Guyon, fils de Pierre Guyon, lequel avoit esté mis a mort pour la religion, avec confiscatio de tous ses biens, ayant peu de moyens, mais fort affectionné a la Religion, qu'il iroit en la Cour du Prince & que pour se rendre susdits cachets: ce qu'Assonville trouva bon, & l'exhorta bien fort a l'accomplissement : le priant derechef de ne faire beaucoup de raisons. Et voyant qu'il y estoit fort assectionné, il luy dit: Allez mon fils, si vous achevez ce faict, le Roy ce le Prince de Parma luy seroit tousiours favorable: que ledit Prince avoit quelques lettres au Prince pour les si- puni, pour servir d'exemple a tous autres. gner, de le tuer d'une dague, ou bien d'e-

n-

n-

ez li-if-

uill

lc ft

ir

te the far yes on ft s. i-the os is not ft och the far is e the te

-11

Ayant esté derechef gehenné, il dit, esté gehenné, il persistoit tousjours,

Toutes ces confessions tant celles culté de ce faiet, qu'il seroit un grand qu'il avoit mises par escrit que les voloncommis a l'examen & jugement du prisonnier, avec Messieurs de la Iustice de la ville de Delft, prononcerent sentence sur les difficultez qu'Assonville luy mit contre ledit Balthasar, contenant en ef-

Balthasar Gerard natif de Villefans en la Sentence changeroit de nom, & se nommeroit Franche Comté de Bourgoigne, ayant confesse, prononcée d'avoir entreprins de tuer le tres-illustre 6 thasar Gepuisant Seigneur, Monseigneur le Prince d'O- rardle 14 range, &c. & qu'a ceste fin il avoit obtenu cer\_de Iuillet. & ainsi estant un pauvre compagnon tains cachetz volans du Comte de Mansfelt, qu'il en avoit conferé a Tournay avec le Conseiller d'Assonville, de la part du Prince de Parma, lequel luy avoit promis, que sile priagreable il presenteroit son service, & les sonnier mestoit son dessein en effect, & venoit a executer le Ban ou la proscription a l'encontre dudit Prince, que le Roy d'Espaigne luy payeroit ce qui estoit contenu en ladite proscripnulle mention du Prince de Parma, pour tion, & entre autres la somme de 25 mille Ducats: Que ledit prisonnier se nommeroit François Guyon, & feroit semblant d'estre fort affe-Etionné a la Religion, afin d'avoir accez en la vous tiendra tout ce qu'il a promis, & ac- Cour dudit Prince. Que ledit prisonnier suyquerrez un nom immortel. Et que outre vant ceste resolution, estoit venu en la Cour dudit Prince, sous le nom de François Guyon, & avoit achepie le 9 de Iuillet deux pistoles, veu les susdits cachets volans, & qu'il lesquelles il chargea le 10. tandis que Monchoit bien content qu'on s'en servist, seigneur le Prince essoit a table, & estant de remais que le Conte de Mansfeldt feroit tour, illes avoit pendues a sa ceinture & cachanger son cachet, ne le saisant d'orc- chees souz son mateau, & ainsi comme le Prinsenavant plus graver en lozenge : avec ce sortoit aprez le repas hors de la Salette, pour plusieurs autres instructions qu'Asson- momer les degrez vers sa chambre, il tira l'uville luy bailla, s'il venoir en Anvers pres ne des pistoles, duquel coup il tua ledit Seide S. Aldegonde, & semblables. Sur quoy gneur Prince. Ce qui estant un crime tresexeledit Balthasar luy respondit, qu'il espe- crable, & une trahison abominable, perpetrée roit de se feindre si bien estre de la reli- contre la personne d'un tant illustre Prince, Sion, qu'il pourroit entrer au service de comme estoit le dit Seigneur Prince d'Orange de quelque Secretaire, afin d'avoir par ce haulte memoire, ne doit nullement demeurer moyen-la commodité, en presentant impuni, mais doit estre tres-rigoureusement

Voila pourquoy, Messieurs cy dessus nommez. spier quelque autre occasion. Aprez avoir ayans bien & meurement poisé la confession du

prisonnier susdit & considere tout ce qui y estoit a considerer, ont condamné & condamnent par la presente ledit Balthasar Gerard prisonnier, a estre mené sur un eschafaut, dresse devant la mai son de ville, pour y avoir premierement la main droitte avec laquelle il a perpetrè ceste acte tant execrable, tenaillée & brustée entre deux fers ardans, & puis apres la chair brustée & arrachee avec des tenailles ardantes en six divers endroits de son corps comme es bras, iambes, & es lieux de son corps les plus charnus, & finalement pour estre taille tout vif en quatre quartiers, commençant par embas le long du ventre, iusques au cœur, lequelluy sera arraché & iette en la face, a avoir la teste tranchée, & que les quatre quartiers de son corps seront pendus, sur quatre boulevards, & la teste fichee au bout d'un pal sur la Tour de l'escole derriere l'hostel dudit Prince: declarans tous ses biens confisquez. Ceste sentence a esté prononcée en la maison de ville en la cité de Delftle 14 de Iuillet lan 1584 signé A. VANDER MEER,

L'execution

Ainsi le mena on le Samedi 14 de Iuil-6 mort de let, publicquemet sur un eschafaut dres-Balthafar sé sur le Marché de Delft, ou il sut executé & traicté seson le contenu de ladite sentence, monstrant d'une patience admirable, le mesme courage qu'il avoit faict au paravant : il ne voulut point ou ir aucun Ministre. Lors qu'on luy brusloit la main & qu'on luy arrachoit la chair, il ne mena nul bruit ni ne s'en esmeut aucunement: mais il sembloit au contraire, faire une croix de ses bras, lesquels estant attaché au posteau il mit en croix l'un sur l'autre, pour benir le peuple: & ainsi fut il esquar telé & sa teste fichée sur un pal, laquelle puis aprez en fut clandestinement ostée.

Descripsion railles du Prince do. vange.

Apres que ce tres-illustre Prince eut ainsi esté tué par la main de ce malheureux Bourguignon comme a esté dit cy dessus, son corps par le commandement de Messeigneurs les Estats de Hollande, Zelande, Frise & Vtrecht, fut magnificquement mis en terre & enseveli, en la nouvelle Eglise de Delst, ou l'on void encores aujourdhuy le monument. Ses

trompettes. Aprez amenoit on huich La mi chevaulx converts de drap noir pendant quip jusques a terre: derriere chasque cheval aux marchoit un Gentilhomme avec une raille baniere representant les armoiries des pulls Seigneuries dudit Seigneur Prince, lesquelles pendoyent aussi a chasque cheval, Le premier cheval conduisoyent deux Gentilhommes, l'un appellé Gerard de Schoten, & l'autre Paul Wijts representans la ville de Breda: la baniere avec les armes de Breda, estoit portée par Philippe de Grutere Seigneur de Direxlande. Le second gouvernoyent le Seigneur vander Delft, & le Seigneur N. de Roules, & le Seigneur Iean d'Egmont portoit la baniere avec les armes du Marquisat de Terveer & Flissingue. Le troissesme Menoyent le Seigneur de Sprangen, & le Seigneur Iean d'Oestrum Chastelain de VVoerden, & le Seigneur de Rosué portoit la baniere avec les armes de Chalon. Le quatriesme estoit conduit par le Seigneur Floris Serclays, & le Seigneur Pierre de Roon Bailly de Putte, & le Seigneur Gaspar de Poelgeest portoit la baniere avec les armes de Diest. Le cincquiesme estoit gouverné par le Seigneur Iacob d'Almonde & le Seigneur N. de Raephorst: & le Seigneur Gerard vander Aa, portoit la baniere avec les armes de Vianden. Le sixiesme estoit conduit par le Seigneur de Wijngaerde, & du Seigneur de Linden: & le Seigneur Lancelot portoit la baniere, avec les armes de Catzenellenboge. Le septieme estoit mené par le Seigneur Philippe vander Aa, & le Seigneur Harman d'Vtenhorst, & le Seigneur Cornellle de Swete portoit la baniere, avecqles armes de Nassau. Le huictieme estoit conduit par le Seigneur Iean Bacx Chastelain de Heusden, & le Seigneur Dicric de Duvenvoorde, Bailly de la Briele, & le Seigneur de Marquette portoit la baniere avec les armes d'Orange. Tous ces Gentils-hommes, comme aussi tous les autres estoyent habillez de noir, avec longs manteaux pendans jusques 3 funerailles se firent en la maniere que terre. Aprez suyvoit le Sieur de Mans'ensuit. Premierement les Bourgeois sardt portant la Cornette, le Seigneur de de Delft alloyent devant armez, mais Rihoven le Guidon, & le Seigneur de la façon qu'on porte le dueil: puis les de Naeltwijck la baniere, en chacune

il y avoir une belle devise du Prince. Aprez suivoyent quatre escussons, esquels estoyent les quatre quartiers du Prince, à sçavoir, Nassau, Stolbourg, Hessen & Coningsteyn, portez par le Baron de Peterschen, de Deure, le Seigneur Wencelij de Botselaer, & Iean d'Assendelft, Seigneur de Cralingen. Le Seineur Ican d'EgmondSeigneur deKenenbourg suivoit, portant ses armes, avec son Timbre & ses couleurs. Aprez luy suivoit le Seigneur Daniel de Botselaer Seigneur de Merwe portant le heaume, le Seigneur Duyts Capitaine des Guardes portant l'espée, & le Seigneur Wolfart de Brederode portant la cotte d'armes. Aprez le Seigneur de Brecht & le Sieur de Malderé conduisoyent le cheval de dueil, vestu de velour noir pendant jusques a terre. Le Conte d'Oversteyn suivoit portant une espée nuë, & le Baron de Creange, portant une couronne d'or : ceux-cy estoyent suivis de trois maistres d'Hostels, à sçavoir, le Seigneur vander Aa, d'Audenfort, & de Viry, avec des bastons en leur main. Aprez eux suivoyent douze hommes Portans la biere ou estoit le corps, & sur laquelle il y avoit les Armoiries du Prince: joignant le corps alloyent de costé & d'autre le Seigneur Iean de Bourgoigne Seigneur de Froymont : le Seigneur Walrave, Seigneur de Brederode, le Seigneur de Merode & le Sieur de Zoeter-woude. Aprez le corps & le Herault d'Armes, suivoit le Prince Maurice Conte de Nassau & sils du Prince, avecun long manteau trainant, duquel le Seigneur de Sonsfelt son Gouverneur portoit la queue. Il avoit a droice l'Electeur Truxses de Coloingne, & a gauche le Conte de Hohenlo. Aprez suivoyent le Conte Guillaume de Nassau, le Conte Philippe de Nassau, & le Conte de Solms fermat le dueil, chacun allant seul. Ceux-cy estoyent suivis de Messeigneurs les Estats Generaux, le Coseil d'Estat, les Estats de Hollande, les Presidents & Conseillers du grand Con-

SCEET

I I S

r

1 001

· CIICC

Ministres, les Capitaines du Prince & ses Officiers avec autres Capitaines & gens de commandement, lesquels estoyent suivis d'un grand nombre du commun

peuple allant sans ordre.

Ces funerailles se firent avec une tristesse indicible de toute la Bourgeoisie de Delft & autres bons compatriotes: On n'oyoit tout ce jour, par toute la ville autre chose, sinon que pleurs, souspirs & plaintes, pour la mort de ce bon & vertueux Prince, prians Dieu de vouloir garder & defedre cesPais de plus grands dangers & difficultez, dont'ils sembloyent estre menacez par la mort dudit Prince. A ceste fin Arent Corneille Ministre du S. Euangile sit un beau sermon sur le passage de l'Apocalypse ou revelation de S. Iean: Bien-heureux sont les morts, qui meurent au Seigneur, &c. Lequel sermon fut puis aprez mis en lumiere, auquel nous renvoyons le Lecteur zelé.

Voicy, amy Lecteur, les troubles & guerres du temps du tref-haut& tref-illustrePrince d'Orange, jugéz sans favoriser personne, de la droicture & equité des causes d'icelles, laquelle nous semble assez approuvée& justifiée par les victoires, qu'il a pleu a Dieu tres-puissant donner tant au Prince, qu'a son fils le Conte Maurice de Nassau, du quel nous continuerons le fil des entreprinses & victoires jusques a ce qu'il a contrainct le Roy d'Espaigne a demander la Paix a ces Païs & faire trefve avec iceux.

LE TEMPS

AVQVEL LE PRINCE

MAVRICE DE NASSAV

Reçoit le Gouvernement de ces Pais-bas.

Esseigneurs les Estats de Hol- Cequi a eslande, Zelande, Frise & Vtrecht, mou Messeide, avec leurs Secretaires: Puis aprez le bon & fidele service que Monseigneur fairelerrin Preteur, les Bourgemaistres, & tout le le Prince d'Orange avoit faict a ces pais ce Maurice Magistrat de Destr: aprezsuivoyent les icy, tant par son bon conseil, que par ef. Gouverespargné sa personne, mais s'estoit tous- octroyé & donné a ces Païs, par le moyjours trouvé present, en divers dangers en de ce Gedeon. & difficultez, afin de pouvoir d'autant mieux effecuer les entreprises & cour- cestre, lequel la Royne d'Angleterre, ses, considerans aussi en outre, que le envoya pour estre Gouverneur, Messusdit Prince avoit consumé non seulement tous ses moyens en ceste sanglante guerre, mais pareillement les biens de tous ses freres, en telle sorte qu'il n'avoit pas sculement finy sa vie miserablemet, mais avoit aussi perdu trois de ses freres, mais avec condition de porter tout requi estoyent morts en ceste guerre: à sçavoir, le Conte Loys, le Conte Adolph, & le Conte Henry de heureuse memoire, donnerent le Gouvernement desdits païs, avec l'Admirauté de la Mer, a son fils le Prince Maurice de Nassau en recompense & cognoissance de toutes ses peines, luy donnant pour Lieutenant

Philippe Conte de Hohenlo. Ainsi entra l'an 1584 Monseigneur le Prince Maurice de Nassau aagé environ de 17 ans, en la place de Monseigneur son Pere, luy succedant au Gouvernement, Prince duquel Dieu s'est servi, pour venger la mort inhumaine de son Pere, sur les Espaignols sanguinaires & ceux qui en dependet, & monstrer a tout lemonde, que c'est luy seul, lequel regardant de l'œil paternel de sa misericorde, ces Provinces en leurs miseres & oppressions, les a delivrées & mises en liberté: & que cest luy qui se rit & se mocque de toutes les entreprises & deliberations de nos ennemis, qui avoyent deliberé & pensé, que quand ils auroyent mis a mort ce tres-illustre & vaillant Prince, qu'ils assujettiroyent bien aysement ces pauvres païs affligez, estans lors sans chef (comme ils penfoyent) & que bien tost ils les ruineroyent par leurs mains sanglantes. En quoy ils ont bien esté trompez, voyant que Dieu a faict naistre de ce bel arbre coup-Ciel: tellement que ceux qui ont con-

fect, tellement qu'il n'avoit nullement les victoires & benedictions, Dieu 2

Devant la venuë du Conte de Ley-Seigneurs les Estats Generaux donnerent une instruction a son Excell. Maurice de Nassau, touchant le Gouvernement de Capitaine General, & l'Admirauté de Hollande, Zelande & Frise: spect au Gouverneur General, que la Royne d'Angleterre debvoit envoyer. Ce qu'ayant accepté, il s'en est acquité son avec honneur. En l'an 1586 soubzle commandement dudit Gouverneur, il alla accompaigné du Seigneur Philippe Sidney Gouverneur de Flissingues avec deux ou trois mille hommes en Flandres vers Ter-Neusen, tant pour destourner le Prince de Parma du siege de la ville de Nuys, que pour l'amour de La Motte, lequel oppressoit tant qu'il pouvoit la ville d'Ostende, ayant faict une Forteresse du cimetiere de S. Catherine, tachant par secrete intelligence de s'enrendre maistre, tellement qu'a ceste fin il en avoit desia gaigné & corrumpu plusieurs par argent. Mais son Excellence entreprit & executa quelque autre chose sur la ville d'Axele: comme s'enfuit.

PRINSE DE LA VILLE

## d'AXE

EN FLANDRES.

E 16 de Iuillet en l'an 1 5 8 6 son 17 Excellence avec le Seigneur Philippe Sidney, partirent secretepé & abbatu, un surgeon, lequel s'est ment de nuich, avec leurs soldats, & ap eslevé, par maniere de dire, jusques au pareil de guerre du Fort de Ter-Neuse, vers la ville d'Axele, située en Flandres, senti a cemeurtre, ont veu par experien- environ une lieue & demie de la ville ce, que le contraire de ce qu'ils avoy- d'Hulst, & quatre lieues de Gand, estant ent pensé a esté veritable. Car tout le une belle Villette, mais non pas enmonde sçait, & nous, esperons aussi de tierement murée, laquelle en passant le monstrer en ceste Description, qu'el- secretement par dessus une murail-

le, laquelle separoit l'eau, fust prise the Execute a voit en la ville quatre enseignes de Soldats. La ville estant prinseils prindrent aussi les Forts d'alentour: & pour mieux asseurer & garder ladite Ville, ils perçerent les levées, tellement que toute la ville estoit environnée d'eau.

Ceste prinse troubla aucunement ceux de Brabant & de Flandres, craignans quene leur arrivast quelque plus grand mal: tellement qu'ils escrivirent incontinent au Prince de Parma, estant devant la ville de Nuys, le priant de vouloir partir de la, afin de les venir ayder, pour ne point encourir quelque plus grand dommage: y adjoustant que c'estoit une chose plus honnorable & necessaire de conserver leur propre pais, que non pas d'assieger & gaigner une ville Imperiale assise hors de la jurisdiction & limites du Païs bas. Cependant le Prince de Parma ne voulut pas quiter le siege, ains envoya le Seigneur de la Motte Gouverneur de Grevelingue, afin d'assieger ladite ville & la reprendre: mais ce fut en vain, d'autant que l'eau (comme a esté dit) estoit tout a-

l'entour de la ville. Aprez que Robert Dudley Conte de Leycestre, sur la fin de l'année 1 5 87 fut Mine du party vers Angleterre, laissant les Païs & le Gouvernement d'iceux en grandes difficultez, peines & dissentions: & que le Seigneur Guilliaume Standley eut rendu'le 29 de Ianvier la ville de Dede Zutphen: Les Estats Generaux furent forttristes, & en grand peine, craignans que tous les autres Anglois, qui estoyent és autres Villes & Forteresses n'en fissent de mesme, ainsi qu'avoyent faict les François du temps du Duc d'Avril 1588, comme s'ensuit. d'Anjou en Brabant. Cependant prenans une virile resolution, estans assemblez a la Haye le 6 de Febvrier, ils en vertu & suivant la souveraineté qui Gouverneur de Hollande, Zelande & deurs desdites Provinces, & en fin d'ar-

ge & instruction, des preeminences, sa charge droits & privileges, pour le bien & la & sonco conservation des Païs, Villes & Habitans: de maintenir & defendre l'exercice de la Religion Reformée: d'administrer la justice par l'advis des Presidens & Conseillers, de pouvoir par tout changer les Magistrats, choisir les Bourguemaistres & Eschevins selon l'ancienne coustume : En fin de faire tout ce qu'un Gouverneur General peut faire, & tout cela par provision, &c. luy adjoignant a cause de sa jeunesse le Conte de Hohenlo pour Lieutenant.

Iusques icy nous avons recité en brief,comment & quand son Excellence est parvenu au Gouvernement de ces Provinces: nous viendrons maintenant a la Description des Victoires, lesquelles il a pleu a Dieu luy octro-

## LA VILLE DE

## MÉDENBLICK

Est forçée a se remettre souz l'obeissance de son Excellence & de Messeigneurs les Estats.

Ombien que le Conte de Leycestre cust resigné & deposé le Gouvernement de ces Provinces venter a Taxis, & Rolant Iorck le Fort unies, suivant l'acte octroyé aux Estats Generaux dans la ville de Londres le 17 de Decembre en l'an 1587. Et que Messeigneurs les Estats Generaux le firent aussi publier & declarer publicquement luy adjoignant un certain Plaquart du 12

Es Estats Generaux des Provinces unies du Païs-bas, A tous ceux qui establirent & declarerent par provision, ces presentes verront, salut & dilection. Comme ç'a esté le bon plaisir de sa Maleur appartenoit, le Prince Maurice, ou- jesté d'Angleterre, d'entrer en Confetre son Admirauté en General, & Estat de rence avec les Deputez & Ambassa-Frise, Gouverneur General en l'absen-ce dudit Conte de Leycestre: avec char-d'Aoust de l'an 1585. Par lequel a asté de part

de part & d'autre consenti & accordé, bigh, &c. Et que nous avons trouvé que durant la Guerre contre les enne- bon en outre de le requerir, accepter mis desdits païs, les Estrangers, Mal- & ordonner pour Gouverneur & Cacontens & leurs adherens, sa Majesté pitaine General sur toutes les Provinentretiendra a ses despens, outre les gar- ces unies, & les villes & membres assonisons des villes & places lesquelles ciez d'icelles. Laquelle charge ayant ont esté promises a sadite Majesté, pour esté acceptée par son Excellence susdit, asseurance du remboursement des de- avec reserve de l'hommage duquel il eniers qu'elle doit des bourser, pour se- stoit obligé envers sadite Majesté: Tous courir & assister lesdites Provinces, & les Gouverneurs des Provinces, Villes, les maintenir en la conservation de la & membres d'icelles, comme aussi tous vraye Religion Chrestienne, de leurs les Officiers, lusticiers & gens de Guerfranchises, privileges & droits, le nombre re, estoyent obligez par Serment a son de six mille pietons, & de mille che- Excellence en qualité & comme Gouvaux, conduits par un Gouverneur Ge- verneur & Capitaine General des Païsneral, estant un Seigneur de nom, de bas, comme aussi auxdits Païs en genequalité & de respect, & de la Religion ral & particulier. Mais comme il a pleu Chrestienne, & autres bons chefs: Avec a sa Majesté de r'appeller son Excellenlier, seront tenues & obligées, de payer ne pouvant a ceste occasion vacquer au & rembourser a sa Majesté les susdits Gouvernement de ces païs, & a l'accomdespens a certains termes aprez la Guer- plissement des charges de sa commisre: & pour asseurance dudit rembousse. és mains de sadite Majesté les villes & forteresses de la Briele, Flissingue, & le Chasteau de Rammeken, lesquelles seroyent remises par sa Majesté ou par ses sion laquelle nous luy avions donnée, successeurs (ledit payement & remboursement estant faict ) sans aucune diffi- comme appert par l'Acte seele & signé culté, ou sans y pretendre aucun droit, és mains desdits Estats & Provinces susdites, sans les laisser couler és mains du Roy d'Espaigne, ou autres ennemis desdits pais, ou és mains de quelque autre Prince ou Seigneur: Mais seroyent Peregrin, Baron de Williby, Bebe, & sa Majesté, & au profit des Estats desdits Pais: Lequel Gouverneur, & deux autres personnes qualifiées lesquelles playroit à sa Majesté d'envoyer de ses sujets, grand danger estre, sans Gouvernement seroyent admis au Conseil d'Estat des general. VOYLA POVRQUOY, nous Provinces unies, afin d'administrer avec avons bien voulu pour ces raisons sufledit Conseil les affaires, touchant la dites, & aprez bonne & meure deliberadefence commune & l'union desdits tion faire sçavoir & entendre a un chapaïs. Suivant ce traicté, lesdites villes cun par ces presentes, que son Excellence & forteresses estans mises és mains de susdit, suivant la susdite reserve s'est desa Majesté, il luy a pleu d'envoyer par- porté de ladite Commission: Et que nous deça, avec Commission de Gouver- en suivant le bon plaisir de sa Majesté &

condition que lesdites Provinces en ce susdit, pour s'enservir a d'autres ser-Commun & une chacune en particu- vices en son Royaume, tellement que sion, selon que la necessité presente & ment & parfaict payement seroyent mis disposition de ces pais le requiert, il s'est acquité & deschargé de ladite charge de Gouverneur & Capitaine General desdites Provinces unies, & de la Commisla remettant derechef entre nos mains de sa main faict en la ville de Londres en date du 17 de Decembre 1587. Qu'il a aussi pleu a sa Majeste de commettre comme Gouverneur General sur ses troupes en ces Païs, le Seigneur cependant gardez 'pour asseurance de Thersby, &c. par Commission en date du 24 dudit mois de Decembre. Et considerans qu'en la necessité presente, & telestat de ces païs, ils ne peuvent sans neur General sur ses troupes, le tres- de son Excellence le tenans pour desillustre & puissant Seigneur, Robert, chargé, nous avons remis en l'admini-Conte de Leycestre, Baron de Den- stration du Conseil d'Estat des susdits

la defence commune & l'union d'iceux, contre leurs communs ennemis puissent estre conduites & administrées, par le lusdit Baron de Williby Gouverneur general du secours de sa Majesté. Les Gouverneurs des respectives Provinces unies, & les deux Conseilliers choisis par sa Majesté d'entre ses sujets, & pour c'est effect introduits, ou estants encores a introduire au Conseil susnommé, suivant l'accord susmentionné. Et pareillement les Conseilliers des Provinces unies, lesquels nous avons commis, ou pourrons encores commettre. Le tout suivant le susdit traicté, la resolution & l'instruction que nous en avons prins & donné, & que nous en pourrons encores donner: Partant mandons a tous Gouverneurs & Capitaines des Provinces, Villes & membres d'icilles, a tous Admiraulx, Vice-Admiraulx, a tous Chefs, Colonnels, Ritmaistres, Capitaines & Soldats tant par mer que par terre, & en outre a tous Presidens, Conseilliers, Officiers, Tresoriers, Recepveurs, sticiers, Magistrats, Nobles, Vassaux, mal informez du susdit traicté, s'imagi-Bourgeois & autres habitans & subjets nans choses lesquelles ne sont point, & de ces pais, de quel estat ou condi- en oubliant leur debvoir ont faict divers tion qu'ils soyent, & tous autres (qui en mauvais offices, au prejudice du repos seront requis') qu'ils sont tous ensemble, & un chacun en particulier, quites, en general qu'en particulier. Et que sous francs, & deschargez du serment presté ce pretexte, quelques autres esprits maa son Excellence le Conte de Leycestre, litieux, pour la plus part estangers & vepar lequel ils luy ont esté obligez, entant nus d'autres Provinces en ces païs, & qui Païs icy: Leur commandans bien ex- avancez par leur naturelle inquietude, pressement par ces presentes, de s'en te- & desir tendant asedition, de seduire Par cestes ils en sont tenus francs, qui- textes les habitans des susdits païs, mettes & deschargez: Le serment toutes- tre les autres en des-union, & les esmoufois demeurant encoresen sa pleine for-ce, estre & obligatió, entant qu'ils l'ont uns appossés par l'ennemy, se sont estor-faio faict respectivemet, & qu'ils se sont par cez d'inciter les gens de guerre, estans au iceluy obligez a demeurer fideles aux service du païs, a mntination, & puis suscites Provinces unies, Estats, Villes, aprez a trahison, se servans a cela faulse-& membres dicelles, & a estre obcissans ment du nom & de l'authorité de sa

ì

païs, le Gouvernement General, és cho- sur eux, ou que nous pourrons encores ses qui touchent la commune desence & establir: lequel serment nous leur coml'union d'iceux, & l'entretenement du mandons de garder fidelement, & de traiclé faict avec sa Majesté, afin que s'en aequitter bien & honnestement, toutes les choses lesquelles concernent selon qu'ils en voudront respondre devant Dieu, & ces païs: Ou bien qu'autrement on procedera contre les faulseurs d'icelui selon que les droits & la discipline militaire le portent. Et comme de la part de ces païson n'apoint traicté, conclu, ni arresté autrement avec sadite Majesté d'Angleterre, sinon en la maniere susdite : & que nous sommes aussi asseuréz de la part de sa Majesté par diverses Declarations, qu'elle ne pretent nul autre droit a ces païs, villes, membres d'iceluy, ni ne demande rien d'avantage desdits pais, villes, membres ou habitans, sinon l'entretien du susdit traicté. Ce que nous avons aussi de nostre part, tousiours desiré, & le desirons encores, suivre & accomplir en tout sidelement, & au bon contentement de sa Majesté. Laquelle a aussi par diverses fois declaré bien expressement, que c'est contre sa bonne intention & volonté, que quelque division, rupture, ou desunion, se faict & maintient sous le pretexte de son nom : Et que ce non obstant nous trouvons asseurement, que Baillifs', Escoutettes, Marreschaulx, Iu- divers habitans desdites Provinces, estans & de l'union des Provinces susdites tant qu'il a eu les qualitez susdites en ces n'ont rien ou peu a y perdre, se sont nir francs, quites & deschargez, comme par practicques convertes, & faulx preaux Superieurs, que nous avons establis Majesté. Aussi que plusieurs nez hors

dire de l'estat du pais, des villes & membres diceluy, & d'en discourir, comme s'ils estoyent sujects a leur legereté & seditieuse affection. Et comme s'il leur cstoit loisible d'y enteprendre toutes nouveautez, selon que bon leur sembleroit, sans considerer qu'ils se doivent plus que nuls autres, contenir en toute modestie, & demeurer a repos, jouissans autant de la protection & defence de ces pais, que font les natifs du pais mesmes. Et tout cela sous pretexte du nom & de l'authorité de sa Majesté a laquelle ceta desplaist grandement, come estant contre son intention & son plaisir, & ne pouvant apporter autre chose sinon une ruine generale des susdites Provinces. Pour la conservation desquelles les bons & fideles habitans desdits pais, & autres bons patriotes, lesquels estás chassez des autres provinces a cause de la Religion, se sont retirez en ces pais, ont tant faict & souffert, & yout vescu en bonne union & tranquillité sous leurs legitimes Magistrats, tant en prosperité, qu'en adversité. Tellement que par ces presentes est faicte interdiction & dessence bien expresse, a un chacun, de quelle nation, estat, ou condition qu'il soit, que d'oresenavant personnen entreprennea avancer solliciter ou faire par paroles, ou par praticques secretes, escrits ou faicts, quelque changement, nouveauté ou sedition en l'estat de ces païs, parmi les bourgeois, habitans, & gens de guerre, estans en service, par eau, ou par terre, soit souz pretexte du nom & de l'authorité de sa Majesté, ou de son Excellence le Conte de Leycestre ou de quelque autre sur peine que Nous les Estats des respectives Provinces, ou les Officiers, Iusticiers, & Magistrats des pais & des villes, procederons, sans avoir esgardaux personnes,& sans aucune connivence ou dissimula-& observez, contre les perturbateurs du repos public, afin de servir d'exemple aux autres.

des susdits pais, se sont avancez a mes- en cecy cause d'ignorance, Nous mandons, & commandons bien expressement, de faire annoncer proclamer & publier ces presentes par tout, on on a accoustumé de faire publication. Procedans & faisans proceder contre les transgretleurs, pour les adjuger à la punition susdite sans aucune faveur ou dissimulation au contraire. Car nous l'avons trouvé estre expedient pour la conservation & le bien de ces pais. Donné en nostre assembléc a la Haye, souz nostre Cachet imprimé cy dessous en placartle 12 d'Avril 1 5 8 8, estoit paragraphé Egmond, vid. & plus bas, Par ordonnance de Messeigneurs les Estats Generaux susdits, & signé

C. AERSSENS. Tout cecy ayant ainsi esté faict, plusieurs & diverses personnes en ces Pais, luy adsistoyent & l'affectionnoyent, notamment ceux qui pretendovent quelque profit ou avancement de luy, requerant pour ceste sin son retour, ou qu'on delayalt empeschast sa resignation, suscitans par ce moyen & par d'autres des grandes dissentions, es pais & villes, & elmouvans les gens de guerre a fedition contre Messeigneurs les Estats, notamment a Geertrudenbergue, Medenblick, Narde, Worcum, Heusden, Braeckel & en plusieurs autres lieux. En quoy lesdits Sieurs Estats, & son Excellence mirent toute diligece afin de l'empescher, tant par promesse de donner contentement, que par contrainte. Mais ils ne peurent accorder avec le General Senoy, qui avoitesté estably par le Prince d'Orange Gouverneur de Noort-Hollande, & avoit mis ses garnisons en la ville de Medenblic, ni par douceur, ni par l'entremise de divers grands Scigneurs, tellement qu'il ne peut estre reduit souz l'obeissance de son Excellence comme Gouverneur General, ni de Messeigneurs les Estats, comme Seition a celle fin qu'ils soyent punis & ce gneurs Souverains, tellement qu'ils susans autre figure de procez, selon les rent contrains d'user de force, pour l'adroicts & constumes du pais, ordonnez mener a obeissance, pource que cela importoit grandement aux païs. Or afin de descrire le tout selon la verite, nous adjousterons icy pour entrée, les raisons Et afin que personne ne pretende lesquelles ont esmeu Messeigneurs les

l'an 1 588.

Lest notoir a un chacun, que le Tre-sillustre, Hault & puissant Seigneur, notoire que depuis ce temps la ledit Ge-Monseigneur le Prince d'Orange de neral a esté fort bien & honorablement haute memoire, a esté tellement affe- respecté de son Excellence de haute mectionné au bien des Païs bas, & singu-moire, & des susdits païs. Comme aussi, licrement de la Hollande, Zelande, & qu'aprez le triste trespas de sadite Exde la Frise Occidentale, estants souz son cellence, les Estats de Hollande & de Gouvernement, qu'il a volontairement la Frise Occidentale, & le Haut & puisoffert & exposé pour la conservation Sant Seigneur Maurice, Prince d'Oransa tyrannic exercée es païs-bas) voyant les pas de Monseigneur son Pere de l'estat de ces païs merveilleusement op- haute memoire les habitans en la mapressé, a monstré tant d'honnorables, nutention de la vraye Religion Chrelouables, & heroiques marques & resemblablement moignages de son affection au bien de de leurs franchises, droicts, privileges & & Frise Occidentale, se sont resolus reci- authorité audit quartier, qu'il avoit eu proquement, de se delivrer de la tyran- devant le triste trespas de son Excellennie dudit Duc d'Albe, d'embrasser la ce. Et combien que ledit General de-Religion Chrestienne, & se mettreen voit bien avec remerciement recognoiliberté souz le legitime gouvernement stre ces benefices & bien-faits receus du de Monseigneur le Prince susdit. Et que païs ou pour le moins ne devoitrien endes susdits pais estans de son Gouverne- estant Gouverneur general d'Hollande ment, telles personnes qu'il a estimé ne- Zelande & Ouest-Frise. Notamment

Estats & son Excellence a ce faire, se- ny né, ni beneficeé', ny a peine cognu) lon qu'il a esté mis en lumiere, & im- mais seulement pour l'amour qu'ils porprimé par leur propre imprimeur en toyent audit Seigneur Prince, & pour le desir qu'ils avoyent de monstrer l'honneur & respect qu'ils portoyent a ses desdites Provinces, non seulement ses ge Conte de Nassau, & Marquis de Vebiens, & ceux de ses parens, mais aussi sa re & de Flissingue, &c. Fils du susdit propre personne, & les personnes de Prince, aprez qu'on luy eut deferé le Messieurs ses freres & autres de son pa- Gouvernement de Chef & Capitaine rentage, en telle sorte que ledit Seigneur general des Païs de Hollande, Zeelan-(estant de la part du Roy d'Espaigne pro- de & Frise Occidentale (n'ayant rien suivi par toutes voyes d'hostilité, pour la plus a cœur que le bien de ces pais, & cause susdite, par le Duc d'Albe durant de maintenir & desendre ensuivant ces pais, que durant son absence hors louables constumes, contre toute force des pais bas, les habitans d'iceux, & no- & tyrannie.) Ont continué & maintetamment les pais de Hollande, Zelande nu ledit General en la mesme charge & pour maintenir ladite resolution, il a treprendre qui empeschast & sut concommis & envoyé, au commencement tre les droies desdits païs, ou la charde la guerre, en divers quartiers & villes ge de son Excellence susdit comme cessaires pour le service du pais, avec telle veu que le dit Gouvernement avoit esté charge, que la commodité du temps & donné solemnellement a son Excellendes affaires le requeroit. Tellement qu'il ce avec bonne cognoissance de cause, a commis & envoyé entre autres, au & en partie en signe de recognoissance quartier de Noort-Hollande & de la Frides bons & lovables services faicts par se Occidentale, le general Senoy: lequel feu Monseigneur son Pere: si est-ce tousur la commission de son Excell. y a esté tessois qu'on a tant faict par le moyen volontairement receu sans aucune con- de quelques personnes (pour la plus tradiction ou opposition, sans que les part néeshors du païs, peu affectionnées habitans des villes ou du plat païs, en re- au bien desdits pais, & ingrates envers cevant ledit General ayent prins quelque la maison de Nassau) que ledit General elgard a sa personne, (commen'y estant a obtenu certaine ample commission

du Conte de Leycestre ( lequel avoit l'apostille de sa propre main. Sur quoy pour Gouverneur general des païsbas) Nort Hollande & Ouest-Frise comme Gouverneur & Lieutenant du Sieur Conte de Leycestre: Et outre ce a aussi obtenu quelques autres commissions, contrariantes directemet aux privileges & droicts desdits pais, & a la charge & l'authorité du Gouverneur d'iceux. En vertu desquelles il a aussi commencé a establir des nouveaux Receveurs & administrateurs sur les biens & revenus des païs, lesquels il a tasché d'introduire de faict, avec des soldats par main forte en la possession de leurs pretendues commissions. Dequoy les Estats de Hollande & Ouest-Frise ayans esté advertis, ils ont suivant la charge de leur vocation pour la defense & confirmation de l'union & des droicts desdits pais, unanimement donné le gouvernement & authorité a son Excellece susdit, & escrit audit General, de leur vouloit faire enten dre le contenu desdites commissions, & de ne rien attenter en vertu d'icelles sans le sceu des Estats & de son Excellence. Mais cela ayant en son endroit esté faict en vain & sans effect, les Estats de Hollande, Zelande & Ouest-Frises'estoyent plaints au Comte de Leycestre touchant l'octroy des susdites commissions, comme estans pre judiciables aux droicts desdits païs, & a l'authorité de son Excellence de Nassau & par consequent repugnantes au serment fait par ledit Conte de Leycestre, tellement qu'ils en avoyent recerché la revocation. Sur quoy le susdit Sieur Conte de Leycestre a son premier partement vers Angleterre le 24 de Novembre en l'an 1586 declara avec meure deliberation & cognoissance de cause, qu'il estoit content en cas que les commissions dudit general fussent prejudicables audits païs, & a l'authorité de son Excel- fendre contre le Prince de ces païs, ou lence de Nassau, de ce que les Estats en ordonneroyent, Dequoy il soubsigna partant qu'il estoit tenu, pour la conser-

esté commis par les Estats Generaulx puis aprez ledit General sut mandé de la part des Estats & de son Excellence sans cognoissance des Estats du Païs de de Nassau, de se vouloir trouver a la Hollande & Ouest-Frise, ou de son Ex- Haye, avec lesdittes commissions, afin cellence de Nassau, pour commander en questans visitées on y peust mettre ortous'affaires mesmes touchant l'estat & dre a la conservation de l'union, des la police des païs & villes du quarner de droits & privileges du païs, comme aufsi du gouvernement & de l'authorité de son Excellence. Sur ce mandement ledit General vint au mois de Ianvier en l'an 1587 a la Haye, prez de son Excel. & de Messeig. les Estats, & delivra ses commissions, tant touchant ledit gouvernement que touchant la Chastellenie de Medenblick, es mains de son Excel. & aprezyavoir deuement prins efgard on a trouvé clairement qu'elles estoyent contraires aux droits du païs & des villes, tendantesa dissention & desunion.comme aussi contre l'authorité du Gouverneur & Capitaine General de Hollande & Ouest-Frise. Son Excellence & quelques principaux Seigneurs commis a l'administration de la justice esdits païs, fort zelez & bien fondez en la vraveReligion Chrestienne & reformée, avec un grand nombre des Nobles du pais, & des villes de Hollande luy declarerent la bonne affection que son Excellence de Nassau & Messieurs les Estats luy portoyent. Et qu'ils desiroyent de le maintenir en la mesme authorité & commandement qu'il avoit eu sur les gens de guerre, destinez ou encores a destiner pour la defece des villes & forteresses du quartier de Nort-Hollande du temps de feu son Excell. de haute memoire, & de luy en ottroyer commission a ceste fin : Avec ceste reserve que puis que de tout temps la conservation & l'asseurance de toutes les villes, forts & quartiers de Hollande & Ouest-Frise, avoit esté sous la charge du Gouverneur & Capitaine general desdits païs, tellemet que lors le Gouverneur mesmes s'est tousiours servi & a commis pour la conservation & asseurace d'iceux, tels Chefs, Capitaines & Soldats qu'il trouvoit bon & avec lesquels il pensoit sepouvoir deautres y pretendans quelques droits. Et vation

vation des droits, & de l'union des païs, comme aussi du Gouvernement d'iceux, de respecter & obeïr a son Excell. en la susdite qualité, comme il avoit saict a feu Monseigneur son Pere, de recevoir commission de luy & de luy prester le serment. Ce qui aussi fut accepté & promis par ledit General. Et cobien qu'a sa demande ces Commissios luy furent restituées, si est ce qu'il promit solemnellement devant la restitution d'icelles, qu'il ne s'en ayderoit nullement. Au mesme temps survindret les tristes nouvelles de la traisfreuse vendition de la ville de Deventer, & des Forteresses devant Zutphen, par les traistres Guillaume Standley & Roelandt lorck, avec la Gendarmerie a laquelle ils commandoyent, a cause dequoy le temps ne peut permettre que le dit General demeurast si long temps a la Haye, que ladite Commission sust despechée par son Excellence de Nassau, & qu'il eust la deslus faict le serment : Mais son Excellence se fiant sur la parole dudit General, & n'ayant rien plus a cœur que la conservation des Païs, commanda incontinent aprez que ces tristes nouvelles furent arrivées, au General, de se trouver és quartiers de Noort-Hollande, pour prendre garde a la conservation des villes dudit lieu, & noramment pour afsister d'avantage les villes & forteresses de Gueldre & d'Over-Yssel, ou il y avoit quelques troupes de son Regiment, selon que la necessité le requerroit. Surquoy son Excellence luy promit de luy envoyer une Compaignie ou deux, lesquelles seroyent mises au lieu de celles lesquelles seroyent envoyées hors des villes de Nort-Hollande & Ouest-Frise, vers les Villes & Forteresses de Gueldre, sur lesquelles son Excellence estoit content qu'il eust commandement, aussi bie que sur les autres estans en Garnison esdites villes. Surquoy le General partit &é avec son Excellence le Conte de avec promesse qu'il recevroit de luy sa Leycestre, lors qu'on luy defera le Gou-Comission & demeureroit sidele au pais, vernement. Car tous les traictez, com-& obeissant a son Excell. surquoy mes- missions & instructions portoyent la fimes il donna la main a son Excell. Et delité requise aux pais & aux villes tant d'autant qu'on trouva aprez la domma- en general qu'en particulier, ce qui ageable trahison de Deventer & des sorts voit mesmes esté faict par le Conte de

e

e

a

n . s . e . n x

- 2 - ., - . . .

n x te

de ceste perte estoit que les Chefs, Capitaines & Soldats qui y estoyent n'avoyet point voulu recognoistre aucuns Superieurs en ces Païs, ni obeïr aux Estats Generaux, au Conseil d'Estat, ni au Gouverneur des Pais esquels ils estoyent, ni mesmes au General du Secours de sa Majesté d'Angleterre, estant pour lors en ces Pais. Mais disoyent qu'ils estoyent seulement soubz le commandement de son Excellence le Conte de Leycestre, lequel estoit hors du Pais ayant passé la mer, tellement qu'il ne pouvoit pas avoir la charge du Gouvernement du Pais, ni prendre garde a la conservation du Païs, & des villes: & aussi que divers advertissemens & nouvelles venoyent qu'en la necessité on proposeroit le mesme a d'autres Chefs & Soldats. Si que par ce moyen plusieurs autres villes viendroyent a estre rendues és mains de l'ennemy. Tellement que les Estats de Hollande, Ouest-Frise & Zelande, estans assemblez adviserent avec meure deliberation, qu'il estoit necessaire pour la defence desdits Païs & Villes, que toute la Gendarmerie estant a la charge & a la solde desdits Pais, outre le serment par eux presté au Conte de Leycestre en qualité & comme Gouverneur General estably & commis par les Estats en ces Païs, feroyent aussi le serment d'estre fideles & tenus aux Provinces unies, & notamment aux païx de Hollande, Ouest-Frise & Zelande, & aux Villes, esquelles on s'en serviroit: Et que eux estans en quelques villes ou places du Gouvernement de son Excellence de Nassau, & du Lieutenant General desdits Païs, leur seroyent obeil. sans, en ce que pour le service du pais, ils leur commanderoyent. Tous lesquels points estoyent pour la pluspart comprins au serment faict, & entierement accordans a ce qui avoit esté traidevant Zutphen, que la principale cause Leycestre, & les paroles du serment pre-

sté, (par lesquelles on promettoit d'o- s'estant acheminé vers ce lieu, accompaibeïr aux chefs & superieurs qui estovent gné du Conte de Hohenlo, de quelestabliz) contenoyent l'obeissance deue ques Nobles & Deputez des villes, avec au Gouverneur & Capitaine General, le train ordinaire de ses domesticques & comme pareillemet au Lieutenant Ge- sans gens de guerre, le General susdit en neral desdits Païs de Hollande, Zelande personne refusa a son Excellece l'entiée & Frise, veu qu'il est tres-certain qu'un de la ville, au grand mescontentement& Gouverneur ou Capitaine General d'u- marissement des Bourgmaistres, & bons ne Province, est le Chef de la gendarme- Bourgeois de la ville de Medenblick, rie, laquelle y est employée, & que sa qui est une chose laquelle hors de macharge & son serment porte, qu'il en nifeste inimitié n'a pas esté ouïe en cent doit avoir le commandement pour la ans és Païs de Hollande & Ouest Frise. defence de son gouvernement. Ladite Et combien que sadite Excellence de resolution ayat esté prinse, & son Excell. Nassau avoit bien occasion d'avoir quelde Nassau ayant esté requis de la mettre que soupeçon a cause de cela, si est ce par tout en son Gouvernement en exe- qu'elle ne diminua point l'affection cution, fon Excellence envoya audit Ge- qu'elle portoit au General. Et partant neral outre la commission promise, un envoya quelques personnes sideles vers Commissaire afin de prendre de luyle le General en la ville de Medenblick, serment de fidelité. Envoya aussi suivat afin d'entendre la cause de telles maniesa promesse, une compaignie de Soldars, res de faire: Et estant adverti par leur de laquelle le Capitaine estoit natif du rapport que ledit General s'imaginoit Païs de Hollande, comme aussi les Offi- & persuadoit quelque chose sans fondeciers & la pluspart des Soldats, bien si- ment: Son Excellence envoya derechef deles, bons a estre commandez & bien quelques uns plus qualifiez de ces Païs, disciplinez, & avoit ordonné que ladite gens autant bons & zelez en la yraye Copaignie seroit mise en la ville de Me. Religion Chrestienne & Reformée, & denblick, au lieu de celles lesquelles a- amateurs de la Patrie, qu'il y en pouvoit prez la reddition de Deventer, avoyent avoir au Païs, afin de l'esmouvoir a la esté envoyées au Pais de Gueldre & d'O- raison, & a ce qui estoit necessaire pour ver-Yssel, pour garder d'autant mieux le bien du Païs, & afin de maintenir la les Villes & Forteresses esdits lieux. Or vraye Religion Reformée, & les droits, est il arrivé qu'outre ladite promesse franchises, privileges & louables coustuon ne voulut pas permettre que ladite mes du Pais. Et l'instruire contre toute compaignie, de laquelle le Sieur Arent mauvaise impression du vray but & de la de Duvenvoorde estoit Capitaine en- bonne intentio de son Excellence, pour trast en ladite ville: Pareillement ou- persister jusques a la fin en l'œuyre entre sa susdire promesse, le susdit Gene- commencé par Monseigneur son Pere ral refusa de faire ledit serment: Et com- de heureuse memoire en ces Païs. Combien qu'il retint la Commission de son me aussi afin de ne saire rien avec le Ge-Excellence de Nassau, si est-ce qu'il ne neral qu'en amitié & selon raison, melse voulut point regler selon icelle. Son mes avec oubliance de ce qui s'estoit Excellence estant estonné de cecy (com- passé. Et combien que ledit General me n'ayant point attendu cela dudit 'aprez la remonstrance des Seigneurs General ) trouva bon par l'advis des Deputez ne s'estoit pas entierement de-Estats de se trouver luy mesmes en per- claré sur ce que son Excellence pour le sonne en la ville de Medenblick, tant service du Païs avoit requis de luy, d'aupour entendre l'intention du General, tant qu'il disoit qu'il en avoit adverti le que pour prendre par tout esgard a ce Conte de Leycestre, surquoy il attenqui pourroit estre de besoing pour l'as- doit par le premier responce. Toutesseurance, conservation, repos, & uni- fois d'autant qu'il avoit provisionelleon de ladite ville & des autres villes ment declaré & de bouche & par escrit de Nort-Hollande & Ouest-Frise. Mais qu'il estoit marri de ce qui estoit arrive

touchant

ne rendroit la ville de Medenblick a personne sans le commandement de son Mais que touchant l'acceptation de sa qu'il demandoit dilay de certain temps. Son Excellence & Messeigneurs les Estats luy escrivirent, qu'ils se sioyent sur la susdite declaration, & que partant ils temps ce qu'ils avoyent requis du General, afin qu'avec meure deliberation il se peust declarer la dessus: Et fut en Outre requis de vouloir continuer son service sidelement, & de ne tenir pas la Ville & les bons Bourgeois de Medentrop grande charge de la ville & des Bourgeois, & a la confusion de l'estat des Païs. Deux mois aprez le General ne se declara pas plus avant, & cependant on vinta sçavoir ce dont son Excellence de Nassau & Messeigneurs les doutez: a sçavoir que le bien de ces païs, formée, avec les franchises & droits estoit en grand danger, par la deliberation de vouloir traicler avec l'ennemy. Surquoy fon Excellence & Messeigneurs les Estats trouverent bon, de se servir d'un personnage fidele, fort zelé a la vraye Religion, ayant grand credit envers le General : bien & pleinement informéz dudit apparent danger, pour par luy remonstrer au General le tout, danger, & de se vouloir finalement resoudre sur ce qu'on avoit desiré de luy pour le bien du Païs, ou bien qu'il se trouvast a la Haye prez de son Excellence pour communiquer bouche a bouche de toutes ces choses, afin que les susdits dangers peussent estre prevenuz. Le General sur la parole & sur tre bon demanderle General pres d'eux, la promesse de son Excellence estant afin d'entrer avec luy en pour par lé de ces

f

, e Z ta I a , - e a I

touchant le refus de recevoir son Excel- receu & respecté par son Excellence, lence de Nassau en la ville de Meden- comme si rien ne se fust passé des choblick, & qu'il se tenoit obligé a son Ex- ses susdites. Et arrivant qu'estant pleicellence de Nassau & aux Estats de Hol- nement instruit de tout, & de l'intenlande & Ouest-Frise: Et que partant il tion de son Excellence, il persista en sa premiere declaration & promesse: Requestant que pour le reste on voulust Excellence & de Messeigneurs les Estats. encores dilayer un peu de temps, avec promesse qu'il requerroit luy mesme a Commission & de prester le serment son Excellence le Conte de Leycestre, si tost qu'il seroit de retour d'estre deschargé de la commission qu'il·luy avoit donnée, ou qu'il s'en tiendroit deschargé. Son Excell. de Nassau, & Messeigneurs estoyent contens de dilayer pour certain les Estats le laisserent librement retourner, en l'admonestant de vouloir bien prendre esgard au bien du Pais, & de ne charger point trop la Ville & les Bourgeois de Medenblic de trop grand nombre de Soldats, & qu'il se pouvoit bien tenir asseuré de la bonne volonté de son blick munie de trop de Garmsons, a la Excellence & de Messeigneurs les Essats tant au commun bien de ces Païs, qu'envers luy en particulier. Le Conte de Leycestre estant puis aprez retourné en ces Païs, son Excellence & Messieurs les Estats attendirent plusieurs mois ce que le General avoit promis a la bonne foy: Estats s'estoyent long temps auparavant mais comme rien ne s'en ensuivit, ains au contraire que plusieurs choses estoypar la perte apparente de l'exercice de ent tellement menées & dirigées, qu'il y la vraye Religion Chrestienne & Re- avoit apparence qu'il s'en ensuivroyent plustost des abus, des divisions, schismes & separations, & par consequent la ruine des Païs, que non pas la conservation d'iceux. Les Estats en fin & son Excellence requirent du Conseil d'Estat & du Conte de Leycestre (comme celuy par lequel il avoit esté enchargé) declaratio ouverte & finale touchant ce qu'ils avoyent a attendre de la cause laquelle on avoit tenu en doute plus d'un an entier. Surquoy & le requerir de vouloir poiser lesdit ledit Conseil declara finalement qu'ils entendoyent bien, que la Commission obtenuë du Conte de Leycestre par ledit General, estoit repugnante a l'authorité & a la Comission de son Excell. de Nasfau, & cotre l'union & les droits des Païs. Ce qu'ayant aussi par eux esté escrit au Conte de Leycestre, ils trouveret en ouvenu a la Haye, y fut si amiablement choses, surquoy luy sut presentétoute Gii asseuranasseurance. Mais le General s'excusant a propos escrit, qu'il ne se pouvoit pas legerement envers le Conseil, envoya passer de soldats, & qu'il falloit qu'il les en sa place avec charge Guillaume Mo- retint pour la defence de sa personne. staert, auquel ledit Conseil declara Voila pourquoy lesdits Estats Genequ'ils entendoyent que la Commission raux, le Conseil d'Estat, son Excellendu General repugnoit a la Commissi- ce de Nassau en la qualité susdite, avec on, & a l'authorité de son Excellence les Estats de Hollande & Ouest-Frise rede Nassau, & qu'il estoit dessa acquicté solverent le 28 & 29 de lanvier passe, par la propre declaration & l'Apostille d'escrire audit General, a ce que suivant de son Excellence le Conte de Leyce- le susdit ordre il ne retint que cent & stre des le 24 de Novembre, de ladite cincquante soldats en ladite ville, & que Commission & du serment faict la des les autres seroyent envoyez pour garsus. Que le susdit General estoit aussi te- der les Frontieres, on avoit aussi au mesnu de recevoir sa Commission de son me jour ordonné, qu'ales cent & cinc-Excellence de Nassau, & de le respecter quante Soldats destinez a demeurer en & obeir comme il faut. Sur cela fut de- la ville de Medenblick, & aux autres veclaré par ledit Mostaert de la part du Ge- nans és lieux ou ils estoyent assignez seneral,qu'il ne doutoit rien ou le General roit incontinet payé la solde & gage d'un ne seroit bien content de ce faire, pour- mois. Dequoy Messieurs les Estats Geveu que la Commission peust estre faicte neraux, le Conseil d'Estat, son Excell. de a son contentement. Et comme le Con- Nassau, & les Estats de Hollande depeseil dona charge audit Mostaert de met-scherent le 29 & 30 du susdir mois lettre par escrit les points sur lesquels le tres, entre lesquelles celles du Conseil General vouloit qu'on dressast sa Com- d'Estat contenoyent aussi, que le Genemission, il delivra lesdits points cyaprez ral cust a obeir a son Excellence de Nasinserez, au texte desquels, comme aussi sau. Tellement qu'il semble que pour en ce qui y a esté adjousté, apparoit assez empescher indirectement & par mespris combien ils sont desraisonnables. Ce- l'effect desdits commandemets le Genependant les Estats Generaux, le Conseil ral selon ses precedentes actions & prod'Estat, son Excellence de Nassau com- pos temeraires par lesquels il s'estoit vame Gouverneur & Capitaine General té qu'il avoit conquesté & conservé les de Hollande, Zelande & Ouest-Frise, avec les Gouverneurs des autres princi- Propos tendans non seulemet ala dimipales Provinces, & Chefs de Guerre, nution de la bonne & louable reputatio pour redresser l'Estat du Pais avoyent de seu Monseigneur le Prince d'Oranmis ordre a la munition des villes & forteresses frontieres: auquel ordre pour duquel les Païs ontesté desendus & conprevenir toute ulterieure confusion, fut servez, mais aussi au grand deshonneur entre autres trouvé bon, que la ville de de tous les bons habitans tant des villes Medenblick seroitordinairement pour- que du plat Païs du quartier de Nortveuë de cent cincquante soldats sans Hollande & Ouest-Frise, lesquels sur la plus. Et d'autant qu'en ladite ville il y commission & en consideration & pour avoit environ cincq a six cens soldats l'amour de seu mondit Sieur Prince 2que le General y detenoit, contre, ou voyent reçeu volontairement & avec pour le moins sans le commandement un courage indicible ledit General, du Conseil d'Estat, & contre le commã- pour lors despourveu de toutes choles, dement de son Excellence. Et qu'a di- & qui s'estoyent desendus eux mesmes verses sois le Conseil d'Estat de la part fort valeuresement, selon aussi ses prode son Excellence le Conte de Leyce- pos, par lesquels il avoit declaré un peu stre luy avoit faict commandemet d'en- auparavant qu'il aymoit mieux avanvoyer hors de la ville pour le service du cer la ruine des Païs, que de dessister Païs les soldats qui passoyent le nombre de sa deliberation, esmeut une mutide deux cens, surquoy il avoit fort mal nation & alteration parmy les Soldats

villes du quartier de Nort-Hollande. ge, par le moyen & la bonne conduite alterées, tellement que les païs estoyent beaucoup moins que le mesme droit en un dangereux estat. Et aprez que promis d'assister ces païs durant la guerson Excellence de Nassau & Messieurs re de quelque Cavallerie & Infanterie, les Estats de Hollande surent advertis souz promesse que les deniers legitimeque les affaires s'alteroyent de jour en ment par elle desboursez & avec cojour d'avantage en la ville de Meden- gnoissance des Commissaires luy seroyblick (combien que ledit General n'en ent rendus par les Estats, & pour cela donnoit point le moindre advertisse- ont esté mis és mains de sa Majesté les ment) fon Excellence & Messieurs les villes de la Briele & les Forteresses qui y

25

es

e.

e-

n-

ec

e-

E,

nt

8

10

r--1-

c-

C-

e-

n

e-

je

e-

t-

e-1-

uľ

is

e-

0-1a-

es

e. io

n-

te

n. ur es

t-la

ur

a-ec

1,

s, es

יון:

ts 15

estans en la ville de Medenblijck sans estoyent les plus interesséz, trouverent qu'il en fust de besoing pour la defen- bon qu'on envoyeroit ences quartiers la ce de sa personne, (comme mesmes il outre son Excellence quelques uns des n'eut pas de honte d'escrire au Conseil nobles & deputez des villes pour prod'Estat) laquelle s'estendit si avant, que ceder au restablissement desdites afle Commissaire depesché le mesme jour faires : dequoy le Conseil d'Estat sut de l'alteration pour demander l'execu- aussi par eux adverti. Son Excellence tion desdits commandements, receut estant arrivé en la ville d'Alckmaer, redu General pour responce, qu'il ne pou-quist par lettres desdits Soldats, de vouvoit avoir aucun commandement sur loir envoyer quelques uns d'entre eux la gendarmerie, estant ainsi alterée. vers luy a Horn, pour despecher leurs af-Et les Soldats qui depuis leur der- faires & en faire une fin. Mais au mesme nier compte avoyent receu plus de temps assavoir le 16 de Feburier l'an mois de gage que les autres enseignes, 1,88 le General avec les Capitaines & desquels les gages du mois courant Cristal & Wolfswinckel estans dans estoyent environ 14 jours escheuz de- ladite ville ( affin d'abuser les Soldats vant le date de la susdite presentation, souz un favorable pretexte, pour la declarerent qu'ils ne vouloyent passor- maintenue de son desseing particulier, tir de la ville, que premierement ils & pour les tenir asadevotion ) fit un n'eussent reccu le descomte & le paye- complot manifeste & une alliance, qu'ils ment de 72 mois : desquels 72 mois ne sortiroyent pas de la ville ny en tout, avoyent esté paiez environ les deux tier- ny en partie, que premierement non seuces parties, selon la resolution generale lement eux, mais aussi tout le regiment prinse en l'an 1581 par les Estats Gene- dudit General, estant en partie en Guelraux en la ville d'Amsterdam en la pre- dre, Frise, & Over-Yssel, eussent eu leur sence & par l'advis de Monseigneur le descomte & plein payement, & que lors Prince d'Orange de heureuse memoire. ils sussent mis en leur pleine liberté, de-Les Bourgeois de Medenblic (qui pour quoy ils advertirent aussi par lettres les le bien du païs s'estoyent tous jours com- Capitaines estans es villes de Harderportez fidelement, & qui devoyent estre wijck, Campen & autres places, estant defendus par les Soldats) furent par eux lesdites lettres signées & seclées du Genedesarmez, & forcez de porter inconti- ral, du Capitaine Cristal & Wolfswincnent leurs armes sur la maison de ville kel : Et ceux qu'ils avoyent envoyez ou estoit le General, & furent contraints hors de Medenblick avec ledit complot de donner non seulement aux Soldats & traicté, avoyent charge d'induire les mais mesmes aux Capitaines & Offi- autres Capitaines & Soldats a faire le ciers toutes les sepmaines autant, que mesme. Pour second pretexte le Gene-Portoit leur gage entier. La desobeif- ral persuada aux Capitaines & Soldats sance sussitie comme aussi l'excez, la re-bellion le desordre & la mutinerie de d'Angleterre, ce qui sans empieter di-Medenblic sans aucune necessité fut rectement sur l'Estat du Pais ne pouvoit cause que les garnisons des autres villes estre vray, veu que sa Majesté n'a jamais & places (de beaucoup pis paiées) furent voulu pretendre aucun droit a ces Païs, Estats de Hollande & Ouest-Frise qui en sont, & la ville de Flissingue avec le cha-G iij

steau de Rammeken, comme gages, seu- Sieur Conte comme Gouverneur Gelement pour son asseurance, les faisant neral. Ces deux pretextes touchant le cependant garder pour les Estats du païs: complot & descomte & de plein paye-Sans que sa Majesté pretende aucun au- ment, & la persuasion que les Soldats s'etre droit esdites places d'asseurance, comme porte clairement le texte & contenu du traicté faict avec sa Majesté. Auquel il est expressement condi-. tionné, que les Gouverneurs, Capitaines, Officiers & Soldats, Bourgeois & habitans des villes feroyent non seulement serment de fidelité a sa Majessé pour asseurance de la restitution des deniers qu'elle devoit des bourser, mais aussi aux Estats, pour la conservation de leur droit en toutes autres choses, qu'ils s'estoyent expressement reservez a eux hors de laditte asseurance. Et quand a ce qui regarde la promesse de sa Majesté touchant plus grand secours, outre les garnisons des villes d'asseurance ( veu que cela a esté seulement promis par sa Majesté pour le service des païs ) il a esté bien expressement conditionné au dernier article dudit Traicté, que tant le General, que les Chefs, Colonels, Capitaines, Officiers & autres, presteroyent le serment de fidelité aux Estats seulement, comme cela s'est practicqué devant que les Estats fissent quelque Traicté avec sa Majesté reservant seulement l'hommage qu'ils doivent a sa Majesté. Et avec ceste reserve les Colonels Morgan, Chester, le General Nouritz, & autres Colonels & Capitaines de la nation Angloise ont accepté successivement depuis le commencement de la guerre le service de ce Païs. Tellement que c'est une chose bien estrange de voir quelqu'un si temeraire, d'oser dire contre ledit Traicté que luy ou ses Soldats estans a la solde desdits Pais, sont souz le serment de sa Majesté. Et quand a ce qui touche le serment pressé au Conte de Leycestre, il ne luy a nullement esté faict comme ayant charge & commission de sa Majesté, veu qu'il a esté tenu de prester sur la mesme comission le serment aux Estats du Païs, aussi bien que les autres: Mais cela s'est faict sur la commission & l'authorisé donnée (outre le Traiclé faict

stoyent par serment obligez a sa Majesté d'Angleterre, & par consequent qu'ils obtiendroyent bien leur plein payement d'icelle, donnerent occasion que lettres furent envoyées au nom des soldats de Medenblick pour responce a celles de son Excel. par lesquelles ils demanderent que quelques Commissaires leur fussent envoyez sur asseurance afin d'entendre l'affaire & l'intention des soldats. Et la dessus furent envoyez par son Excellence le Sieur de Famars General de l'artillerie, le Sieur de Swevezeel, Pierre Kies Bourgue-maistre de Haerlem, & M. Adrian Anthoine Bourguemaistre d'Alcmaer, lesquels estans arrivez la donnerent a entendre aux soldats la bonne intention de son Excell. & de Messieurs les Estats, & les ayant exhortez a leur debvoir, suivant leur serment, honneur & obligation : & les requerant de se vouloir submettre a la raison, & de se laisser traicer selon la puissance des pais: aufquels ils declarerent qu'ils vouloyent estre entierement paiez, voire non seulement pour leur part, mais aussi pour tout le regiment du susdit General. Tellement que les susdits Commissaires ne firent rien avec eux. Apres cela on escrivit aux Soldats, que son Excell. & Messieurs les Deputez des Estats s'estoyent resolus de leur faire quelque presentation raisonnable, & que pour la bien entendre ils voulussent envoyes soubz bonne asseurance laquelle leure stoit promise des Deputez a Hoorn, ce qui fut refusé, tellement qu'on requist derechef des nouveaux Commissaires: surquoy leur fut escrit qu'ils se devoy ent bien autant fier a son Excellence & aux Deputez des Fstats, & que partant ils debvoyent envoyer leurs Deputez aux despens du Païs, pour le moins afin de traicter avec les Soldats selon leur de sir & volonié. Surquoy fut respondit que le commun des Soldats ne vouloit envoyer personne, & qu'ils avoyent declaié leur intention : demandant en ouavec sa Majesté) de par les Estats audit tre que son Excellence leur envoyast d'autres

lesquelles ils presenterent aux soldats, vices, & de leur payer un mois de gage a bon conte. Et de leur faire en outre promesse que touchant la reste ils seroyentasseurez & payez sur le mesme pied, & au mesme temps, que les autres estans au service des païs. Tellement qu'ils seroyent traictez comme les meilleurs: Et qu'on avanceroit a ceux qui voudroyent demeurer au service des pais, encores un mois de gage sur leur service a faire, & qu'ils seroyent payez du service courrant comme les meilleurs. Leur sut aussi remonstré qu'il n'estoit pas au pouvoir des païs de faire d'avantage, & qu'ils s'en debuoyent contenter veu qu'ils ayoyent esté des mieux souldoyez: & que eux estans pour la plus part provinciaux de leur patrie, debvoyent plus aymer leur honneur & leur reputation, qu'en demandant ce qui estoit impossible, chercher la ruine des pro-Vinces: Avec protestation, que s'ils ne vouloyent pas entendre a raison, que son Excellence & Messieurs les Estats se vouloyent tenir pour excusez devant Dieu & tout le monde des inconleur faire ces presentations, & leur en monstrer l'equité, & esmouvoir les Soldats susdits a ce qui estoit raisonnable, son Excellence & les Deputez susdits envoyerent vers Medenblick Maistre Nicolas Bruninck Conseillier de son Excellence & Bartholdus Guillelmi & a ses soldats le tort qu'ils avoyent, & de Hoorn: lesquels, (non obstant tout leur debvoir, ) ne receurent point d'autre responce, sinon qu'ils voul oyentestre entierement payez. Et comme on pouvoit bien voir de leur responce que la cellence le Conte de Leycestre, & qu'il

ie.

10

C-

e-

(té

ils

nE

es

de

de

nt

nt

re

la

n-

il-

es

A-

C-

C-

n-

IS

ur

us

se se

les

u-

ise

11-

ie-

ela :ll.

° e-

110

12

1es

· C-

ce

es:

)y-&

nt

ez fin de

dit

1c-

It

d'autres Commissaires, ausquels ils pre- qui estoyent sans comparaison beausentoyent sauf conduit. Ce qu'ayant en- coup plus mal payez, eussent voulu estre tendu son Excellence & les Deputez traictez de la mesme façon, ce qu'on des Estats, trouverent bon de mettre par n'eust sçeu faire avec cincquante sois escrit quelques raisonnables offres, par cent mille livres de vingt solz le livre. Et que s'estoit faire plus que le pay ede leur donner le descomte de leurs ser- ment notamment puis que le payement qui se devoit necessairement faire pour le service courant afin de conserver le païs estoit fascheux au possible aux habitans du païs. Que lesdits soldats s'estoyent aussi vantez, qu'ils trouveroyent bien leur payement sur le plat pais, & qu'ils contraindroyent le bon homme a cela, dequoy le Generaliavoit desia commencé quelques procedures, & presenté aux soldats leur plein payemet: Que le General commençoit desia par effect a se fortifier contre le pais, & que pour c'est esfect il contraignoit les villages autour de Medenblick. Son Excellence avec l'advis desdits Deputez des Estats trouva qu'il estoit necessaire, tant pour la conservation du plat pais, que pour amener le General & les soldats a raison, & empescher leur mauvaise resolution, de proceder a l'assiegement de ladite ville, & de se servir a cela, outre les soldats qui estoyent desia prest & a main, de quelques bourgeois & harquebusiers hors des villes du quartier de Nort-Hollande, comme d'Alckmaer, de Hoorn, Enckhuysen, Edam, Monickenveniens qui en pouroyent naistre. Pour dam & Purmereynde, & quelques paysans dudit quartier. Devant ledit assiegement le Sieur Guillaume Bardese Conseillier d'Estat prez de son Excellence & l'un des deputez fut requis, de se vouloir encores unefois trouver en la ville de Medenblic, afin de proposer au General Ministre de la parole de Dieu en la ville les esmouvoir a la raison. Lequel dit au General (tant en public qu'en particulier) que le Conseil d'Estat entendoit, que luy comme Generalne se pouvoit pas ayder de la commission de son Exsussidite mutinerie & alteration avoit faisoittorta son Excellence de Nassau, de csté practiquée pour les raisons cy des- ne vouloir pas lui obeir comme il devoit: lus alleguées, & que ce qu'ils vouloyent Aussi que les soldats, qui est oyent mieux choitinjuste & impossible, notamment traictez que les autres, & desquels on Puis que les autres soldats, qui avoyent s'estoit peu servi devant l'ennemy, mais ché plus employez contre l'ennemy, & avoyent toussours esté en Garnison és

lieux ou les vivres estoyent a meilleur a desarmé les bons Bourgeois de Medenmarché, avoyent grand tort, en leur blick, au lieu de les defendre, & les a adessein qu'is faisoyent tendant a la ruine menez de leur liberté en une servitude du pais. Les exhortant de vouloir enten- & charge insupportable. Lequel estant dre a la raison, & de desister de leur tort, poulsé par son avarice & ambition d'un & de leur mauvais & meschant desseing peché en l'autre, sera avec l'aide de Dieu avec promesse que toutes choses seroy- reduit a honte & confusion, tellement ent mises en oubli, & qu'ils seroyent que tous les bons soldats, & amateurs de traictez comme les meilleurs. Cepen- la parole de Dieu, des droits du païs & de dant il ne peut obtenir autre responce, leurs alliez s'ennuiront de l'impertinéni du General, ni des soldats, que celle te obstination, rebellion, temerité, & qu'ils avoyent donnée aux autres Depu- malitieuses procedures du General, & tez. Et incontinent aprez le General y lesquels pour ceste cause se remettront proceda comme ennemy par embrase- derechef a desendre leur chere patrie, mens, en employant l'artillerie & cho- comme ils ont faict auparavant, telleses semblables: Tellement que nul ne ment qu'on espere asseurcment que les s'estonnera si son Excellence & les Estats Soldats de Medenblick estans bien insusdits se servent desmoyens que le Sei- formez, que le General Senoy ne pregneur leur a mis en main, & pourra en- tend autre chose par ces manieres de coresmettre pour l'advancement du bien faire, sinon de monstrer souz ces deux de ces païs, contre la desobeissante, violente rebellion & procedures iniques entre prinses au grand prejudice & interest de ces pais. Ce qu'on a trouvé necessaire d'estre manifesté aun chacun, afin ce qui leur reste) son inimitié & ses inqu'entendans bien l'estat de ces affaires & les causes desdites procedures, ils en puissent juger comme il appartient, & que les inconvenients qu'on en pourroit attendre peussent estre imputez a ceux qui par leurgrande ingratitude envers la Nassau, & ne se voudront pas mettre en maison de Nassau en ont donné occasi- danger a leur honte & deshonneur de on, notamment puis quelle a tant failt leurs amis, de perdre leur honneur & re-& souffert pour la conservation de ces pais, avec si grande perte de biens & de tamment, veu qu'en delaissant la que sang, & au moyen de quoy le General relle particuliere & inique du general susdit est parvenu, d'une petite condi- Senoy, ils se peuvent reuuir avec leur tion ann si grand estat, & a telle richesse, Patrie & son Excellence de Nassau, avec qui par sa grande ingratitude contre le conservation de leur vie, bien, honneus, païs & les habitans (qui l'avoyent receu reputatio, & de tout ce que leur promet volontairement, & l'avoyent enrichi de frauduleusement, celuy qui n'a rien, que leurs deniers) a monstré une si grande ce qu'il a profité de ces pais & de la malobstination & rebellion, & y a continué son de Nassau. obstinément environ un an entier, qui a prononcé des propos si enflez & temeraires, au prejudice de la lovable repu- lanvier 1588, certains Articles au Conseil tation de la maison de Nassau, contre d'Estat, en la forme que s'ensuit, ausquels l'estat de ces pais, & les habitans, qui a Messeigneurs les Estats adiousterent partient menacé ces pais de perte & ruine, faict lierement, & achasque Article leur responds un si dommageable complor, & entreprins de si meschans desseings, qui se sert des soldats estans au service du pais pour la defence desa propre personne, qui

beaux pretextes (affavoir le pretexte du serment presté a sa Majesté ou au Conte de Leycestre en son nom, & de leur vouloir moienner leur entier payement de deues & mal fondées querelles contre le païs, & la maison de Nassau(par laquelle il est amené d'un pauvre estat a des grades richesses) nelui voudront pas consentir, contre leur patrie & la maison de putation voire leur bien & leur vie. No-

Le General Senoy presenta ausi le 21 de

ARTICLE-

## ARTICLES

11-

de

nt

nn

cu

nt

de

de

ē-

80

82

nt

ie,

1c-

les

n-

e-

de

ux

du

ite

111-

de

n-

10

lle iã-

n-de

en de

c-

c-ral ur

ec is, et ue

de Ceil
els

Presentez de la part du General Senoy,

Par son Commis Guillaume Mo-Staert au Conseil d'Estat.

'Autant que le General Senoyà faict beaucoup de bons, fideles & notables services, dés le comd'Orange, de haulte memoire, & aussi l'ennemy. depuis sa deplorable mort, a l'advancement de la Religion chrestienne & de la General hors dudit quartier. liberté de la patrie, & notament au quarson Lieutenant & Gouverneur du quartier de Nort-Hollande. Et que ledit General Senoy pour les causes susdites merite plustost accroissement de sa Comission & de son authorité (si la commodité se presentoit) que no pas diminution.

Le General Senoy pour ses services faicts, a esté aussi honorablement & prositablement de ces pays, comme il scait fort bien.

Voyla pourquoy il seroit bien raisonnable que son Excellence le Conte Maurice permist par sa Commission audit General Senoy, le tiltre & l'authorité de Lieutenant & Gouverneur General de son Excellence au quartier de Nort-Hollande, come avoit faict Monseigneur son Pere.

D'autant que Messieurs les Estats de Hollande, Zelande & Ouest-Frise ont arresté en l'an 1577 pour la conservation de l'union & du Gouvernement de saits pais, qu'iln'y au-Ouest-Frise, assavoir Monseigneur le Prince d'Orange de H. M. & que tous les Gouvernemens particuliers cesseroyent, & que cela a esté ensuivi desia dix ans, suivant l'anciene coussume & les droits du pais. Il n'est pas raisonnable que la susdite resolution, en faveur du General & contre les droits & l'union de ces pais, soit changée

Avec instruction que ledit Senoy tiendra bonne correspondance avec son Excellence de Nassau, en toutes les difficultez qui pourroyent survenir, afin d'y pourvoir en temps, selon qu'il sera

On entend que le General doit estre tenu de faire plus que de tenir correspondance avec son Excellence ou autrement il faudroit qu'il fust esgal a luy.

Qu'il demeurera audit quartier, afin de prendre garde, & de mettre bon ordre, à la conservation, defence & asseumencement de ces guerres, souz le com- rance d'iceluy, contre la puissance, les mandement de feuson Excell. le Prince secretes practiques & entreprinses de

L'intentionn' a iamais esté de retirer le

A ceste fin il retiendra le regiment de tier de Nort-Hollande, sur la Commssi- soldats qu'il a, de present, pour le mettre on qui luy avoit esté donnée par son Ex- & s'en servir es villes & forteresses, lescell. susdite, de haulte memoire, comme quelles jusques a maintenant luy ont esté commises, selon qu'il trouvera estre expedient pour la conservation d'iceux & le service du pais.

L'intention a esté, que le General en qualité de Chef de guerre auroit a commander a tous les soldats, le squels seroyent mis es villes & forteresses, estants souz son commandement: Et que rouchant les changemens des garnisons traissé, qu'aucun autre qui ait esté au service le General auroit a se gouverner selon les commandemens de son Excellence.

Retenant l'authorité pour pouvoir changer les garnisons en telle sorte, & lors que selon la disposition des affaires il le trouvera estre expedient: & si la necessité du pais le requiert que quelques compagnies pourroyent estre tirées de la pour le service du païs, que cela luy fera escrit par son Excell. comme ayant authorité de ce faire, afin de les pouvoir lever & envoyer, selon que la commodité le pourra permettre.

On a entendu, qu'en cecy onuseroit de bon. reit qu'un Gouverneur en Hollande, Zelande, ne discresson, sans octroyer au General le droit appartenant aux Gouverneurs, & partant aussi a son Excellence.

> Item qu'il tiendra la main, & fera toute diligence, que la Religion Reformée puisse estre par tout en son Gouvernement avancée, & que la Papauté & autres fausses doctrines puissent estre & demeurer defendues. Item qu'il pren

dra bien garde, que nuls Ministres ne foyent introduits ny admis contre l'ordre des Eglises Reformées, & sans permission & admission precedente des Classes soubz lesquelles ils resortent: & aussi que les Ministres soyent bien &

deiiement payez.

D'autant que suivant la resolution de Messeigneurs les Estats la disposition des choses cy dessus mentionnées, appartient a son Excellence comme Gouverneur, aux Commis des Estats, au President & Conseil Provincial & autres Officiers ordinaires du Païs, son Excellence a donné a entendre, d'y pourvoir selon que les affaires le requerrot, a l'advancement de la parole de Dieu, & au bien de ces Pais.

Fera aussi toute diligence de prendre garde sur tous les Maistres d'Escole, a ce qu'on n'en souffre ny reçoive nuls, n'estans pas de la Religion Reformée, & qu'ils n'enseignent point d'autre doctrine en leurs Escoles, ny aucuns livres contraites a la Religion Reformée.

Prendra semblablement esgard (autant que faire se pourra) qu'on establisse en toutes les Villes, Colleges & places de son gouvernemet des bons Officiers, Magistrats & Regens, bien affectionnez a la Religion Reformée & au bien des affaires Publicques, & a ceste fin seront d'oresenavant, establis, commis & continuez par son advis: Tellement que les Conseillers Deputez des Villes aprez avoir denommé trois personnes, seront par luy esleuz, & establis avec serment comme il appertient selon l'ancienne coustume, & en sera le chef comme a esté la coustume.

D'autant que les Officiers & Niagistrats sont establis es villes & places suivant les Droits, donnez re spectivement aux Seigneurs villes & villages, par les Princes de ces Païs. Voila pourquoy on ne les peut point preiudicier. Mais son Excellence fera pour le plus grand service de ces Pais, que les Officiers & Magistrats soyent gens de bien, & bien qualifiez: Et quand a ce qui touche l'establissement des Conseillers deputez des Villes et Colleges des Estats, son Excellence entend de traicter de ces choses avec les Estats selon qu'on et service du Pais.

Item il pourvoyera a ce que les Villes & Forteresses de Blockzijl & Cuyndert soyent fortisiées, entretenues, gardées & pourveiles de toutes choses necessaires.

Previendra & empeschera par tous moyens, qu'il ne se face nulle sedition parmy les habitans.

Cecy c'est le faitt du Gouverneur des Provinces, & des Officiers & Iusticiers ordinaires d'icelles.

Et d'autant que la Commission de la Chastelainie de la maison de Medenblick, n'a esté donnée par son Excellence de Nassau que par provision, il plaira a son Excellence de la donner & confermer absolument.

D'autant que la Chastellenie de Medenblick est un office ordinaire du Pais, lequel suivant les Privileges d'iceux, ne peut estre administre par quelqu'un qui soit né hors des Pais-bas: son Excellence ne pouvoit pas accorder cela contre les susdits Privileges, veuque le General est oit né hors des Pais-bas.

Ainsi faict paradvis en la Haye le 21 de lanvier 1588, & estoit soubligné par moy

## GVILLAVME MOSTAERT.

Tout cecy estant ainsi faict, ceux de Medenblick demeurerent obstinez, les foldats mutinovent, & ne vouloyent pas partir qu'ils n'eussent reçeu leur desconte de 72 mois. Ils desarmerent les D Bourgeois, mettant leurs armes en 12 maison du Gouverneur Senoy, & les » contraignirent de leur donner leur ga ges par chascune sepmaine. Messieurs les Estats leur envoyerent le Sieur de Famas, le Sieur de Swevenseel, Pierre Kies Bourgue-maistre de Haerlem, & Maistre Adriaen Anthoine Bourgue-maistre d'Alckmaer, qui presenterent a ces soldats mutinez leur desconte & meilleur payement qu'a tous les autres estans au service de ces Païs : mais ils ne donne rent point d'audience ny a ces Deputez, ny a d'autres qui leur furent envoyez, tellement qu'ils allerent querir sur les villages d'allentour, & contraigniret les paisans hostilement de leur donner leur gages & leur payement. Ce qui a la veri. trouvera estre le plus expedient pour le bien té estoit un faict de grande consequence, & qui eust bien aysement peu ruinet

eussent pourveu de bonne heure, qui quinsiesme de Iuillet. taschoyent par tous moyens convena-Mahlick Contraindre ces mutins par force Don- donnerent bon contentement audit ranspleine charge a son Excellence de Ambassadeur. mettre cela en execution. Lequel soubz de soldats, quelques Bourgeois des vilues rent de la ville avec passeport, & son Excellence y entra avec ses gens. Etestant Laquelle en l'an 1592 fit proposer non sans grand danger a la maison.

15

n

la

11-

11-

ra

I-

el

re

les

17-266

ies

T.

de les int ef-les int ef-les ins in ies in

les ri-

11er

& destruire tout le quartier de Nort- son faict a Messeigneurs les Estats par Hollande, si Messeigneurs les Estats n'y son Ambassadeur Thomas Bodley, le

Sur lesquelles propositions Messeibles d'empescher un tel mal. Et prin- gneurs les Estats respondirent ampledrent par ensemble ceste resolution, de ment & resoluement, tellement qu'ils

Durant ces troubles Civils & intela conduite du Mareschal Villers, lequel stins, tant en la Province de Hollande, nagueres & environ le dernier de Feb- Zelande, qu'es autres, esmeuz la par covrier avoit esté delivré de prison, ame- motion de quelques turbateurs, & par na devant la ville certaines compaignies divers Anglois, qui cerchoyent plus leur propre profit que l'honeur de leur Prinles circomvoisines, & quelques navires cesse, mesmement que les Pais periclide guerre, qui assiegerent & oppresse- toyent fort en divers endroits. Arriverent la ville de telle sorte, que ceux de rent les nouvelles que le 29 de May 1588, dedans commencerent a penser a eux, & l'espouventable, renommée, puissante, a considerer tellemet l'affaire & le dan- redoutée & presque inouïe Armée d'Eger eminent, qu'ils changerent aucnne- spaigne en sortant du havre de Lisbone ment d'advis. Voyans que le Conte de avoit faict voile vers la Carogne, afin Leycestre, s'estoit deschargé de son Gou- d'executer la resolution du Roy & de vernement, & l'avoit remis aux Estats son Conseil. Et d'autant que ceste Ar-Generaux, & que l'authorité desdits E- mée estoit si extraordinaire, & de telle stats par leur ferme resolution croissoit puissance qu'elle estoit suffisante (pour de jour a autre, & qu'ils ne pouvoyent en parler humainement) pour ruiner attendre qu'un plus grand mal de leur jusques au fond des Royaumes & Pais Obstination, l'affaire sut en sin amené si rous entiers. Voila pourquoy nous en avat par l'entremise du Conseillier Kil- ferons la Description autant que faire se legrey, du Baron de Willougby, & aupourra, tirée des autheurs les plus ditres Seigneurs Anglois, qu'aprez que gnes de foy que nous avons peu trouceux de Medenblick eurent esté assiegez ver. A la louange de Dieu, d'avoir, en jusques au mois d'Ayril le General Se- regardant ces Païs estans au milieu de noy & ses soldats, s'accorderent avec son leurs miseres des yeux de sa misericor-Excellence & livrerent la ville entre ses de, delivré & conservé les siens d'une si mains. Le General & les soldats sorti- puissante Armée, & de tant de mains sanglantes: monstrant quant & quant combien la puissance humaine est foientré mit ordre a tout, selon qu'il estoit ble, quand elle n'est pas soustenuë & necessaire pour la meilleure asseurance fortissée de sa main forte & puissante. de la ville. Le General Senoy partit vers Qui plus est que luy estant Seigneur de Alckmaer, ou il se voulut excuser par toutes creatures, peut seul ruiner & enplusieurs raisons, ceux de Medenblick & sondrer par ses vents & tempestes une plusieurs autres luy firent beaucoup de resolution si hautaine & orguilleuse, dommage en ses biens, tellement qu'en avec toute la puissance du Roy. Telledommage en ses biens, tellement qu'en avec toute la puntante d'une si avec toute la puntante d'une si avec toute la puntante d'une si avec toute la puntante l'an 1590 il partit vers Angleterre, ment que bien peu de navires d'une si avec toute la puntante l'an 1590 il partit vers Angleterre, ment que bien peu de navires d'une si pour y faire ses plaintes a sa Majesté. puissante Flotte, retournerent toutessois

> DESCRI-Hij

## DESCRIPTION VERITABLE

DELA

Trespuissante Armée dressée

PAR

## PHILIPPE II ROY d'ESPAIGNE,

En ses Royaumes, & estant assemblée sur la riviere devant Lis bone, ville capitale du Royaume de Portugal, fit de la voile vers les Païs-bas, le 29 & 30 de May 1588.

Souz la conduite. & commandement du Duc de MEDINA SIDONIA, lequel estoit ordonné & estably comme Capitaine General, de la part du Roy d'Espaigne.



en son Coseil d'as- enchargé & commandé. faillir derechefles-

dits Païs, par Mer, s'imaginant que com- bien amplemet, il ne viendra mal a probien qu'il eust encores auparavat tasché pos d'y adjouster la Description de la de s'en rendre maistre par Mer, qu'il grandeur & du nombre, tant de navires avoit toussours esté contraint de se retique des soldats, matelots, ammunitions rer avec grande perte des siens, pource qu'il ne l'avoit jamaisentreprins estant affez puissant ou pourveu d'assez grande puissance. Voila pourquoy il a une l'equipage de ceste Armée, come elle a fois voulu employer toute sa puissance, & ce d'autant plus que ceux d'Angleterre luy estoyent aussi ennemis. Surquoy aussi il se resolut d'attaquer premierement l'Angleterre, qu'Escovede Secre-taire de Don Iean d'Austrice, & quelques subtils esprits d'Espaigne & du Païs, le 6 d'Aoust. Hormis certains noms avec aussi quelques Anglois rebelles, obmis & plusieurs redites superflues. estimoyent estre plus aysé a gaigner que non pas les pais de Hollande & Zelande. Soustenans que c'estoit une chose plus profitable pour le Roy, de forcer l'Angleterre & les Païs-bas, par Mer, que non pas d'entretenir continuellement une de l'Armée, estoit de la charge de 1000 puissante Armée, pour la defense des tonneaux, il y avoir 3 00 soldats d'eslite,

HILIPPE II DE cidétales, contre les assaults des navires ce nom Roy d'E- Angloises,&duPaïs-bas.Pour l'execution spaigne, ayat faict de ceste resolution, les Royaumes d'Ela Guerre en ces spaigne, chacun pour leur part, ont dres-Païs - bas plus de sé muni & equippé autant de Galions, 21 an, avec peu Galeaces, Galeres & autres sortes de nad'avantage arresta vires, que le Roy & son Conseil leur ont

> Pour descrire maintenat ceste Armée & aussi chefs de guerre, de la Noblesse,& de leur suite, come encordes autres choses, lesquelles ont esté necessaires pour esté descripte & imprimée en langue Espaignole, en la ville de Lisbone le 20 de May en l'an 1588, par le commandemét du Roy d'Espaigne, reveuë & signée par son propreSecretaire, laquelle a esté trallatée en Flameng par Michiel Eytsinger,

Le contenu des Galions de Portugal.

E Galion Saint Martin, comme Capitaine General & le principal voyages vers les Indes Orientales &Oc- & 117 matelots, & 50 pieces d'artillerie.





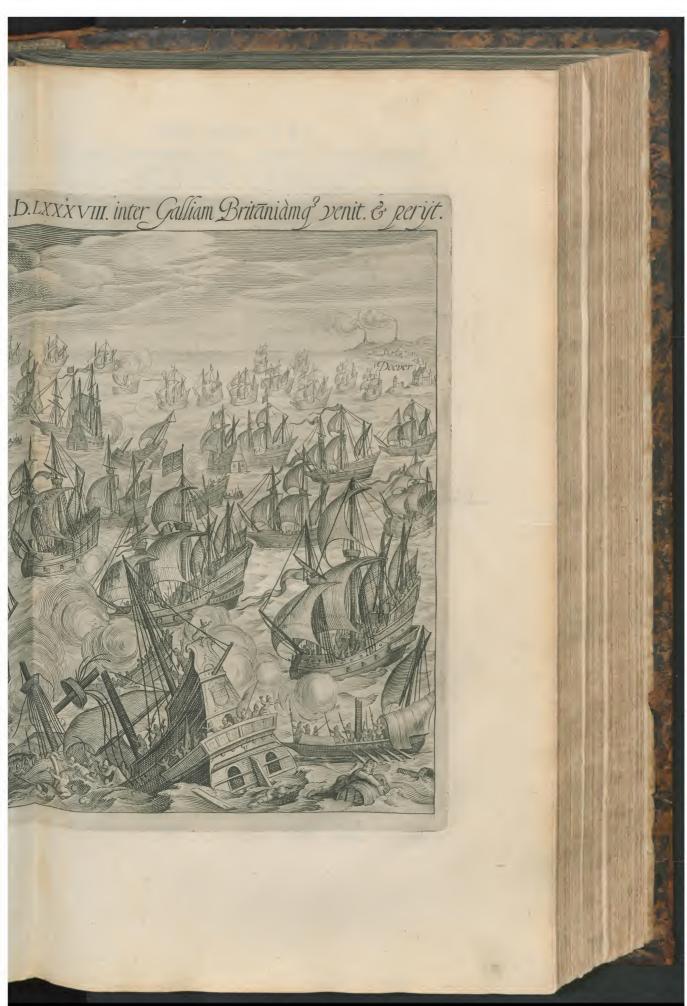

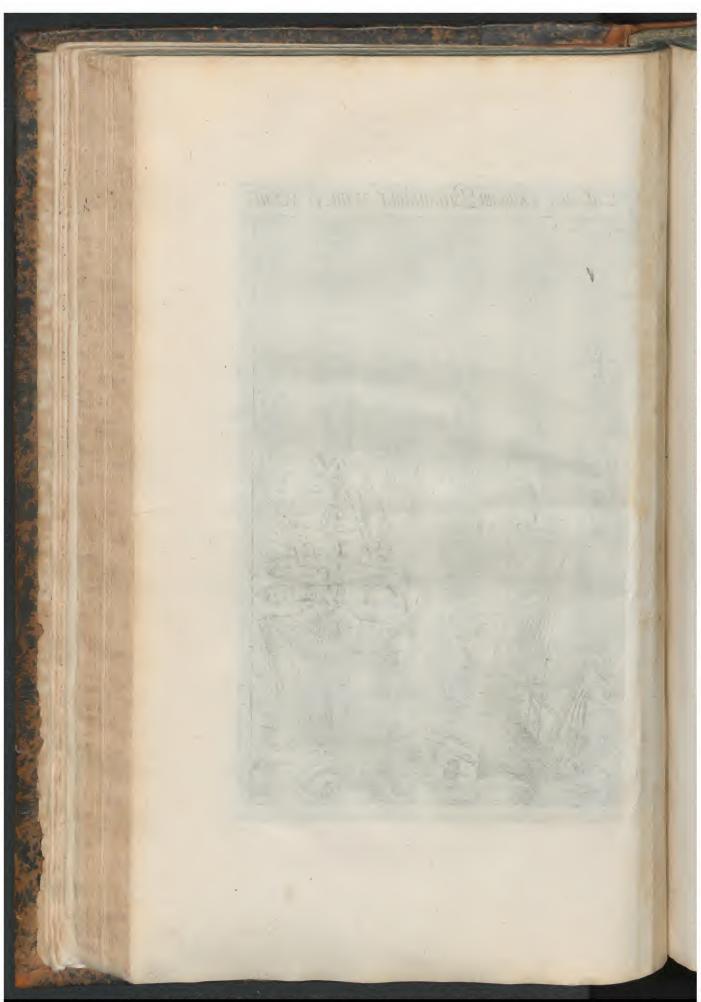

Le Galion de Saint Iean appellé l'Admiral General, de la charge de 1050 tonneaux, ayant 231 foldats, & 179 matelots, avec 50 pieces de canon.

ge de 792 tonneaux avec 292 soldats,

Le Galion de Saint Philippe de la charge de 800 tonneaux, 415 soldats, 117 matelots, & 40 pieces de canon.

Le Galion Saint Luys, de la charge de 830 tonneaux, avec 376 foldats, 116 mariniers, avec 40 pieces de canon.

Le Galion S. Mathieu, de la charge de 750 tonneaux, ayant 277 foldats, 200 mariniers, 40 pieces de canon.

Le Galion S. Iacques, de la charge de 520 tonneaux, avec trois cents foldats, 100 matelots, 30 pieces de canon.

Le Galion de Florence, de la charge de 961 tonneaux, ayant 400 soldats, cent

mariniers, 32 pieces de canon. Le Galion S. Christosle de la charge de 352 tonneaux, avec trois cents soldats, nonante matelots, & trente pieces

Le Galion de S. Bernard, de la charge de 3 5 2 tonneaux, avec 28 hommes d'armes, cent matelots, trente pieces de

canon. La navire appellée Zabra Augusta, de la charge de 166 tonneaux, ayant 55 sol-

dats, & 57 matelots, 13 pieces de canon. L'autre Zabra appellée Iulia, de 166 tonneaux, ayant cinquante foldats, 72

matelots, 14 pieces de canon. Somme toute l'armée de Portugal estoit de 12 vaisseaux, assavoir, dix Ga-

lions & deux Zabras, portans ensemble la charge de 7737 tonneaux, & 3330 foldats pietons, avec 1233 mariniers, & 350 pieces de canon, & tout ce qui en outre choit necessaire comme boulets, poudre, balles & mesche.

L'armée de Biscaye sur laquelle estoit Chef General Iean Martinez de

Ricalde.

A navire Capitainesse nommée fainte Anne, de la charge de 768 tonneaux, avec 323 soldats, 114 matelots, & trente pieces de canon.

Grangrin l'Admirale, de 1160 tonneaux, ayant trois cens soldats, cent matelots, & 36 pieces de canon.

S. Iacques du port de 666 tonneaux, Le Galion de Saint Marc de la char- ayant 250 foldats, 102 matelots, & tren-

te pieces de canon.

La conception Zebeleu, du port de 468 tonneaux, cent foldats, 70 mariniers & 20 pieces de canon.

La conception de lean de Cano, contenant 418 tonneaux, 164 soldats, 70 matelots, 24 pieces de canon.

La Magdalene de Iean, François de Ayala, contenant 530 tonneaux, deux cens foldats, septante matelots, vingt & deux pieces de canon.

S. Iean, contenant 350 tonneaux, 130 soldats, 10 matelots, 24 pieces de canon.

La navire appellée Marie du port de 163 tonneaux, 180 foldats, cent mariniers, & 24 pieces de canon.

La navire appellée Manuel, de 520 tonneaux, 130 foldats, 43 matelots, 16

pieces de canon.

La navire appellée S. Maria de Monte Maior, de 707 tonneaux, 220 foldats, cinquante matelots, & seize pieces de

S'ensuivent autres navires appellées Patasches.

A Patasche appellée la Marie d' Aquirre, contenante septante tonneaux, trente soldats, vingt & trois matelots, dix pieces de canon.

La navire nommée Isabelle, du port de 71 tonneaux, trente soldats, 23 matelots, douze pieces de canon.

La Parasche appellée de Miguel de Suse, portant 96 tonneaux, trente soldats, 26 matelots, douze pieces de canon.

La Patasche de S. Steffan, portant 78 tonncaux, trente soldats, 26 matelots, &

douze pieces de canon.

Somme le contenu de ceste armée estoit de 14 vaisseaux dix grands, & quatre petis, qu'on appelle Patasches, portans ensemble 6567 tonneaux, 2037 soldats, 863 matelots, qui font ensemble 2802. Ité 260 pieces de canon, 1190 boulets, 467 quintaux de poudre, chasque quintal conté pour 125, 140 livres de balles, & 89 de mesche.

L'ar-

L'armée de Castille sur laquelle Diego Flores de V aldes estoit Chef ou General.

E Galion general appellé Christoste, du port de 700 tonneaux, ayant 205 soldats, & 120 matelots, avec quarante pieces de canon.

Le Galion de S. Iean Baptiste, de 750 tonneaux, avec 250 soldats, 140 matelots, & trente pieces de canon.

Le Galion de S. Pierre, portant 530 tonneaux 130 foldats, 140 matelots, & quarante pieces de canon.

Le Galion de S. Ican' portant 530 tonneaux, 170 hommes de guerre, 120 matelots, & quarante pieces de canon.

Le Galion de S. lazo le Maieur du port de 530 tonneaux, avec deux cens & trente foldats, 132 matelots, & trente pieces de canon.

Le Galion S. Philippe & S. Iago, de 530 tonneaux, ayant 130 foldats, 116 matelors & trente pieces de canon.

Le Galion de S. Medele & Celedoine, de 530 tonneaux, & ayant 170 soldats, cent & dix marclots, & trente pieces de canon.

Le Galion de S. Anne de 250 tonneaux avec cent foldats, 89 matelots, & 24 pieces de canon.

Nostre Dame de Vigonia, de 750 tonneaux, avec 190 foldars, trente matelots, & trente pieces de canon.

La navire de la Trinité, portant 780 tonneaux, ayant 200 foldats, 122 marinters, & trente pieces de canon.

S. Catharine, de 862 tonneaux, avec deux cents foldats, eent foixante matelots, & trente pieces de canon.

La navire S. lean Baptiste, portant 652 tonneaux, avec deux cents foldats, cent & trente matelots, trente pieces de canon.

La navire de nostre Dame de Roisaire, appellée Patasche ayant trente soldats, 26 matelots, & 24 pieces de canon.

La Patasche nommée S. Amhoine de Padua, ayant trente soldats, 46 matelots, 16 pieces de canon.

Somme tout le contenu de ceste classe de Castille est de 14 Galions, & deux petites navires appellées parasches, com-

prenans en leur charge 8734 tonneaux, ayant 2485 foldats, 1719 matelots, faifant ensemble 4177 hommes, & 384 pieces de canon, avec toutes les choses necessaires comme boulets, poudre a canon, balles & mesche.

L'equipage des navires d'Andalufie sur lesquelles estoit Capitaine general Pierre de Valdes.

A navire Capitainesse, de 1150 tonneaux, ayant 30 soldats, 118 matelots, 50 pieces de canon.

La navire nommée S. François, estant l'Admirale, portant 915 tonneaux, 230 foldats, 60 mariniers, trente pieces de canon.

Le Galion de S. Iean Baptisse, de 110 tonneaux, ayant 230 soldats, 40 matelots, & quarante pieces de canon.

La navire de S. Iean Gargaren, de 569 tonneaux, 170 foldats, 60 matelots & 20 pieces de canon.

La navire appellée la Conception, du port de 86 tonneaux, avec 200 foldats, 65 matelots, & 25 pieces de canon.

L'our se ou la navire appellée la Duchesse S. Anna, de 900 tonneaux, ayant 30 soldats, 80 matelots, trente pieces de canon.

La navire S. Catherine, de 730 tonneaux, 250 foldats, 80 matelots, & 30 pieces de canon.

La Trinié de 650 tonneaux deux cents foldats, 80 matelots, & trente pic-

La navire S. Maria de Iunear: de 730 tonneaux, 240 soldats, 80 mariniers, & 24 pieces de canon.

La navire S. Bartholome, de 976 tonneaux, ayant 230 foldats, 80 matelots, & trente pieces de canon.

La Parasche nommée le S. Espris, avoit quarante soldats, 33 matelots, 10 pieces de canon, & munie de boulets, poudre, balles, & choses necessaires.

Somme il y avoit en ceste Classe en tout dix Galions, une Patasche, contenans par ensemble la charge de 8762 tonneaux, 2400 foldats, 800 matelots. 260 pieces de canon, avec tout ce qui y est de besoing en un chascun.

L'armét

L'armée des navires venus du pais de Roy est Chef Michiel de Quendo.

4

Ó

C

0

K

it

0

50

A navire Capitainesse nommée S. Anne, du port de 1200 tonneaux, ayant trente soldats, nonante matelots, & cinquante pieces de canon.

cents trente soldats, 64 matelots, & tren- trente pieces de canon. te picces de canon.

trente pieces de canon.

S. Estienne, 936 tonneaux, avec deux cents soldats, septante matelots, & trente pieces de canon.

S. Marthe, du port de 548 tonneaux, 180 soidats, septante matelots, & 25 pieces de canon.

S. Barbe, portant 525 tonneaux, 160 soldats, cincquante matelots, & 15 pieces de canon.

La Marie, de 291 tonneaux, ayant cent & vingt soldats, quarante matelots, 15 pieces de canon.

S. Croix, de la charge de 680 tonneaux, avec cent cinquante soldats, quarante matclots, vingt pieces de canon.

l'our se doncelle, de cincq cents tonneaux, avec soixante soldats, quarante matelots, dixhuict pieces de canon.

La Patasche nommée l'Ascension du port de six cents tonneaux, avec trente soldats, seize matelots, douze pieces de

La Patasche S. Barnabé, Item la Patasche de Nostre Dame de Guadalupe, & finalement la Pinasse de la Magdaleine, ces trois efgalloyent en charge, soldats, matelots, canons, & autres choses

Somme en toute la Classe de Guipuzeva, il y avoit 14 vaisseaux, portans par ensemble 6991 tonneaux 2092 soldats, 670 matelots, faisans ensemble 2708 hommes, & 277 pieces de canon, avec toutes autres choses necessaires.

L'armée des navires Orientales nom-Guipuzeua, sur lesquelles de la part du mées Levantiscas, de laquelle estou Chef de par le Roy Martin de Vertendone.

> A navire Capitainesse nomée Rega-Zone, contenant 1294 tonneaux, 350 foldats, 90 matelots, & 35 pieces de cano.

La navire admirale nommée la La-L'admirale appellée Nostre Dame des va, du port de 728 tonneaux, deux cents Roses, contenante 945 tonneaux, deux & dix soldats, quatre vingts matelots, &

La Rata S. Marie Courronnée, de 820 S. Sauveur, de 958 tonneaux, trois tonneaux, ayant trois cents quarante cents & trente soldats, 80 matelots, & soldats, nonante mariniers & quarante pieces de canon.

La navire de S. Iean de Cilicia, portant 880 toneaux, deux cents septate soldats, septate matelots, trente pieces de canon.

La Trinité Valencere, de 1100 tonneaux, avec 240 foldats, 90 matelots, & 46 pieces de canon.

La Nunciade, portant 703 tonneaux, deux cents soldats, nonante matelots, & trente pieces de canon.

S. Nicolas Predaneli, du port de 834 tonneaux, ayant 280 foldats, 84 matelots, & trente pieces de canon.

La Iuliane de 80 tonneaux, 330 soldats 80 matelots & 36 pieces de canon.

La navire S. Marie de Pison, portant 666 tonneaux, 250 foldats, 80 matelots & 22 pieces de canon.

La Trinité d'Escala, de nonante tonneaux, avec 302 soldats, nonante matelots, & 25 pieces de canon.

Somme ceste Classe comprend en soy dix navires, contenantes 7705 tonneaux, & firent voile avec 2880 foldats, 807 matelots, 311 pieces de canon, & toutes choses necessaires.

L'armée des navires qu'on nomme necessaires la Patasche susdite de l'Ascen- Urcas sur laquelle estoit Chef de la part du Roy Lopez de Medine.

A navire Capitainesse appellée le grand Griffon, de 650 tonneaux, ayant 250 soldats, 60 matelots, & quarante pieces de canon.

l'Admiral, appellé S. Sauveur de 650 tonneaux, avec 230 foldats, 60 matelots & trente pieces de canon.

.La

La navire appellée Pierre Martin, de deux cents tonneaux, ayant quatrevingts soldats, trente matelots, & trente pieces est Chef de la part du Roy, Don Ande canon.

Le Faulcon blanc, de cincq cents tonneaux, avec cent septante soldats, quarante mariniers, 18 pieces de canon.

250 soldats, cincquante matelots, & 27 pieces de canon.

dats, cinquante matelots, & 25 pieces de

La Casse de Par-grand: Item S. Pierre le Majeur: Item le Samson & Sain& Pierre le Mineur, portans autant de tonneaux, que la Barque de Hambourg cy dessus mentionnée.

La Barcque de Dantzic, de 450 tonneaux, ayant 210 foldats, cinquante matelots, & vingt & cincq pieces de canon.

Le Faucon blanc Median de trois cents tonneaux, avec quatrevings foldats, 30 matelots, & 18 pieces de canon.

S. André de quatre cents tonneaux, avec 150 foldats, quarante matelots.

La Casse de Var Chica portant 350 tonneaux, 170 soldats, 40 matelots, & quinze pieces de canon.

cents tonneaux, avec 210 foldats, quarante matelots, 18 pieces de canon.

La Polonia blanche, de 250 tonneaux, 60 soldats, trente mariniers, & douze pieces de canon.

L'aventure, & S. Barbe, font autant que le S. Iago de 600 tonneaux, ayants 60 foldats, quarante matelots, dixneuf pieces de canon.

La navire nommée Elgato le Chat, contenant quatre cents tonneaux, avec cinquante soldats trente matelots, & neuf avec 479 soldats, 574 matelots, & 193 piepieces de canon.

La navire nommée S. Gabriel de 280 tonneaux, ayant 50 foldats, 25 matelots.

charge.

Tellement que ces 25 Vrcas comprennent la charge de 10271 tonneaux, 3221 soldits, 708 matelots, & 410 pieces de canon, avec tout ce qui yest de

Patasches & Zabras sur lesquelles thoine de Mendoze.

a Capitainesse appellée Nostre Dame del Pilar de Zaragosse, portant la Le Chasteau noir de 7,0 tonneaux, avec charge de trois cents tonneaux, avec 120 soldats, 54 matelots & 12 pieces de cano.

La Caridad Inglesa, portant 180 tonne-Vne Barque de Hambourg de 600 sol- aux, 80 soldats, 30 matelots, & 12 pieces de canon.

S. André d'Estoches contenant 130 tonneaux, 51 soldats, 30 matelots, 12 pieces de canon.

La Patasche du Crucifix de 150 tonneaux, 50 soldats, 30 matelots, 18 pieces de canon.

La navire nommée Nostre Dame de Puerto, contenant autant que la susdite

La conception de Caraffa, & de nostre Dame de Bequoa.

La conception de Capitillo, & en quatriesme lieu la navire de S. Hierosme, contiennent & font 60 & 70 tonneaux avec 50 foldats, & 30 matelots, avec 8 pieces de canon.

Nostre Dame de Grace. Item . la Con-La Cuerbo Bolante, du port de quatre ception de Francois Lastero, nostre Dame de Gualdelupe. La Conception du S.Esprit, & finalement Nostre Dame de Frenesda, ces navires contiennent toutes, justement autant que les precedentes.

En outre la navire Zabre la Trinité. Item Zabre S. Andre la Conception. Vne autre la conception de Sommarriba, S. Catherine, S. Iean de Carassa, l'Assomtion, portant autant de charge que les susdites.

Somme en tout 22 Patasches & Zabres, lesquelles portent 1131 tonneaux, ces de canon, avec tout ce qui y est necessaire.

La navire appellée Esaie de pareille Les quatre Galeasses de Naples, les quelles de la part du Roy estoyent sous Don V go de Moncade.

A Galeasse Capitainesse, nommée S. Lorenzo, avec 270 foldats, 130 mabesoing, comme poudre, plomb & me- telots, 300 tirans a la rame, 30 pieces de canon.

matelots, 3000 tirans a la rame & 50 canon. pieces de canon.

les

73-

la

20

ő.

C-

C-

e-

es

de

te

76

C

:5

n-le

telots, 300 tirans a la rame, 50 pieces de matelots, & 400 pieces de canon.

soldats, 300 tirans alarame, 50 pieces de canon.

Somme toutes ces Galeasses font par ensemble 870 soldats, 468 matelots, 200 pieces de canon, & 1200 personnes tirans a la rame.

Les quatre Galeres de Portugal, sous le commandement de Don Diego de Medrane.

A Galere Capitainesse, avec 110 soldats, 106 matelots, 100 personnes tirans ala rame, & 50 pieces de canon.

La Galere Princesse, la Galere Diane, la Galere Vazana\*, portant toutes autant que la Galere Capitanesse.

Le sommaire & comte general de toute la Flotte.

N somme toutel'Armée navale parensemble estoit composée de 21 Galions de Portugal, faisans 7737 tonneaux, avec 4330 foldats. 139 matelots,400 pieces de canon,avec l'amuni-

Item 14 navires de Biscaye, sur lesquelles estoit Chef, Ican Martinezde Ricalde, ces navires font ensemble la charge de 6567 tonneaux, 2050 soldats, 600 matelots, 270 pieces de canon.

Item 16 Galions de Castille, qui font 8700 tonneaux, portent 2560 soldats, 420 pieces de canon,

Item 11 navires d'Andalusie font ensemble 8762 tonneaux, 2525 soldats, 900 matelots, 260 pieces de canon.

Item les 14 navires du pais de Guipuzeva, qui portent 6991 tonneaux, 2102 foldats, 718 matelots, & 280 pieces de

Item l'armée navale du Levant, avec 10 navires faisant 7705 tonneaux, 2900

La Galeasse Patrone avec 180 soldats, 112 soldats, 867 matelots, & 310 pieces de

Irem l'armée de Vrcas de 23 navires qui La Galeasse Girone, 170 soldats, 130 ma- font 10271 tonneaux, 3321 soldats, 708

Item 22 Patasches ou Zabras font 1221 La Galeasse Neapolitaine, portant 124 tonneaux, 376 soldats, 574 matelots, & 110 pieces de canon.

Item les 4 Galeasses de Napel. portans 864 soldats, 500 matelots, 200 pieces de canon.

Item les 4 Galeres, qui font 400 soldats, & 20 pieces de canon.

Es quatre Galeasses il y avoit aussi 1200 personnes tirans a la rame, & esquatre Galeres 888, qui font par ensemble 2088 personnes, outre la poudre susnommée il y avoit encores sid'avanture quelque malheur ou danger arrivoit, 600 quintaux de poudre.

Tellement qu'en toute l'armeé navale il y avoit en somme 130 navires: a scavoir, 65 Galions ou grandes navires, 25 Vrcas, de la chage de 500 & 700 tonneaux, 19 Patasches du port de 70 & 100 tonneaux, 13 Zabres avec deux de Portugal, 4 Galeasses & 4 Galeres du port de 57868 tonneaux, & ayans 12295 soldats. & 8450 matelots, & 2630 hommes tirans a la rame, 2630 pieces de canon de toutes sortes, entre lesquelles il y avoit des colevrines, grandes & moyennes, & des grands canons.

Il y avoit aussi 20 petites navires qu'on nomme Carveles pour le service de l'artio de boulets, poudre, balles & mesche. mée, & puis 10 Falvas avec six rames.

Outrese sont tronvés en ceste flotte 124 volontaires qui s'y sont adjoincts de leur propre mouvement, & sans tirer solde, amenant avec eux 456 serviteurs portans armes, deux cents trente huich qui estoyent entretenus du Roy avec 163 serviteurs.

Il y avoit 177 personnes commises pour l'artillerie comprins deux Ingenicurs, un Medecin, un Chirurgien, & trente serviteurs.

Octante cinq que Medecins, que Chirurgiens & ponrvoieurs de l'Hospital. It cent octante Ecclesiastiques tous Do. minicains, Franciscains & flagellans ou Icsuistes.

Description des Regiments Colonels ou Provision de viande & nourriture sur Tertios, soudoyez par le Roy, en ceste armée & quelles ges chach avoit sous soy.

On François de Bovadille, estantau service du Roy, comme Chef& Maistre general de Camp.

Le Regiment de Cicilo, sur lequel estoit Chef, Don Diego Pimentel, sous lequel estoyent 29 Chefs & Capitaines.

Le Regiment ou Tertio, sur lequel estoit Chef, Don Francois de Toledo, sous lequel estoient 25 Capitaines en Chef.

Le Rigiment ou Tertio de Don Alonzo Luzon, comme Chef general, fous lequel estoient 26 Capitaines.

Le Regiment ou Tertio d'Iffa, lequel commandoit 24 Capitaines en Chef.

Le Regiment ou Tertio, sur lequel estoit Ches General Don Augustin Mexia, sous lequel estoient 26 Capitaines.

Plusieurs Compaignies ou bandes libres les unes amenées des troupes de Castille par Don Iuan de Gusman. Les autres de Portugal commandées par Gaspar Sossa & Anthoine Perira. Et les dernieres sert sur l'eau, des chandeliers, des lanterde Suelta appellées nouvelles bandes & nes, des lames de plomb, de la bourre, conduites par le Duc de Sossa.

Tellement que il y a eu és susdits 5 Regiments ou Tertios & és Compaignies Suelti 171 Enseignes, faisants 18973 foldats, & encores 30 pour accomplir le nombre de 19295, avec plusieurs Ministres & Officiers tant de lustice que de la Cour du Duc faisant en viron 185 personnes. Bref toute ceste flote constoit de 18937 de pied, 8650 matelots, 224 volontaires, avec 455 serviteurs acceptés, & 238 autres serviteurs d'une part, & 163 d'autre, 167 ordonnez pour le canon, 85 pour les Hospitaux, 180 Ecclesiastiques, de tous Ordres, 22 tant gentils-homes que gens de la cour du duc, 50 serviteurs, 17 Superintendans generaux & Maistres de l'armée, leurs serviteurs 100, & serviteurs de la lustice, tellement qu'en toute larmée il y avoit 28687, outre ce que fur les Galeasses & Galeres il y avoit encores 2808 personnes tirans a la rame.

lesdictes navires.

L y avoit 1 1000 quintaux de painbiscuit, conté pour chasque personne un demy quintal par mois, dequoy on se pourroit ayder plus de six mois, le vin qui estoit a la main estoit 14170, dont on se pourroit aussi servir pour six mois, du lard 6500 quintaux, pour six mois, du fromage, 3433 quintaux, toute sorte de poisson sec 8000 quintaux, duris 3 quintaulx, pour plus de o mois de febues & pois, 6320 fangas pour 6 mois, huyle 11398 arrobas, assez pour le temps de 6 mois, la provision de vinaigre 23870 arrobas, dot on estoit assez pourveu pour 6 mois, 11851 pipes d'eau.

On avoit aussi fait provision pour ladite armée de plusieurs autres choses, comme de plusieurs tonneaux à eau. Ite des plats des escuelles, & vaisseaux debois a boire, & d'autres vaisseaux, esquels on donnoit aun chascun sa mesure & sa portion, des entonnoirs, des tamis, & tout autre appareil de bois, dont on se mousse, & autre matiere a estouper, en cas que la mer ou le canon de l'ennemy fit quelque dommage aux vaisseaux.

Item un bon nombre de sacs de cuit de veau, pour garder la poudre dedans, des flambeaux & torches de cire, des chandelles de suif pour mettre en lanternes, des sacs de fusteine & canevas, des cercles & bandes a lier les tonneaux fails de bois, 8000 vaisseaux, ou seaux, pour puiser de l'eau & du vin, 5000 paires de souliers communs, que les Espaignols appellent zapatos, & 11000 paires d'autres souliers auec des semelles de cuir, & en haut avec de cordes entrelassées, que les Esaignols appellent, Alpargaces.

Il y avoit aussi pour l'artillerie tous l'appareil requis sur mer, & tous instrumes necessaires, estant pourveu de tout ce qui serra cela, il y avoit par provision quand on voudroit mettre le canon sur terre, tout appareil de roues pour douze grosses pieces de canon, & autres choses, pour les mettre bie tost hors des navires

sur terre. Comme aussi pour 21- pieces de campaigne, avec 3500 boulets pour lesdites pieces. Outre ce qui a esté dit, il y avoit aussi toutes sortes de cordages, pour monter & descendre des navires, de la toile & du cuir pour estoupper les trous des navires, & des clous pour la fermeture d'iceux, & toute autre provision dont on a affaire, on avoit aussi faict des banderolles & enseignes avec les armoiries duRoy, & aussi avec l'image de Christ & de la Vierge Marie.

n

n

11

13

0 - 2

Pour mettre les susdites pieces de canon sur terre, il n'y avoit pas seulement des moulins & autres instrumens & appareils, mais aussi des chariots & charettes bien amples & larges & fort propres a cela. Item toutes sortes de cordes, des grosses cordes, qu'on nomme en Espaignol Cabrias, en Latin Cameli, des planches, & des estuis: & toutes autres choses pour des barquer les susdites munitions.

Il y avoit 7000 arquebuses a croc avec tout ce qu'il y faut, 1000 mousquets, 10000 lances, 1000 pertisanes & hellabardes, & outre encores 6000 moyennes lances ou demy picques.

Item la provision de pelles, hoyeaux, fourchettes, & autre appareil, pour 700 Pionniers & fossoyeurs, &c.

Eaist en Lisbone, le 20 de May, en l'An 1 5 8 8 apres la Nativité de Christ.

Ayant jusques icy descript au long ceste puissante flotte ou armée d'Espaigne, nousy adjousterons encores pour fortification d'icelle la flotte ou l'armée que lé Prince de Parme, de la part du Roy d'Espaigne, avoit preparécés Païs de pardeça, tant és havres de Duinkercke & Grevelingue que de l'Escluse, & en d'autres lieux, afin de s'adjoindre avec icelle a la susdite armée, & par cemoyen aydera executer la resolution & le desseing du Roy d'Espaigne.

Le Prince de Parme, avec plusieurs milliers d'hommes a faict fossoyer & ap-Profondit diverses eaux & canaulx en Flandres, comme le canal appellé Yperlee, afin de faire passer certains batteappellez Heudes, & les chargea de vivres & ammunition, lesquels il pensoit faire passer par l'Escluse en la mer, ou bien par le Canal susdit d'Yperlee, és autres ports de Flandres.

Il avoit aussi faict preparer en la petite riviere de V Vatene 70 vaisseaux a fond plat, si grands que chacun pouvoit porter environ trente chevaux, avec des ponts propres pour les embarquer, & desbarquer, il yavoit encores environ deux cents de tels vaisseaux, mais non si grands assemblez au havre de Nicuport.

Il avoit equippé a Duynkercke environ trente deux navires de guerre, selon qu'il les avoit peu recouvrir, & ayant faute de matelots, il en avoit fai& lever plusieurs a Hambourg, Breme, & Embden. Il attendoit encores cincq navires de Hambourg, bien pourveuës dematelots, & encores d'autres navires estrangeres qu'on avoit loées a Duyn-

Il avoit faict assembler grand nombre de poutres avec des pointes de fer au dessouz, & au costé des crochez : il avoita Grevelingen deux mille vaisseaux vuides, lesquels on pouvoit en peu de temps attacher ensemble, & les lier comeun pont, & en outre tout autre appareil a faire des ponts, & a estouper des havres, & a les sonder, & a cesie sin avoir il faict assembler & entasser prez du havre de Nicuport un fort grand monceau de fagots, & tous autres apprests pour faire des Gabions : en plusieurs de ses batteaux il y avoit deux fours pour cuire dupain, il y avoit aussi grande quantité de selles, de brides & harnois de cheval, des chevaux a tirer, avec toute sorte d'Artillerie & Amunition necessaire a cela.

D'avantage il amassaun Camp prez de Nicuport, souz la conduite de Camille Maistre de camp, & trente enseignes d'Italiens, dix enseignes de VValons, huict enseignes d'Escossois, huict enseignes de Bourguignons, saisant ensemble 56 enseignes, chasque enseigne de cent testes. Pres de Dixmuyde soixante enseignes d'Espaignols, soixante enaux d'Anvers par Gand vers Bruges, ou seignes d'Allemans, & sept enseignes il avoit assemblé plus de cent batteaux d'Anglois qui s'estoyent revoltez sonz

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheel

le Sire Guillaume Stanley. Le Conte de Westmerlant, & le Milord Paget, refugiezd'Angleterre, estoyent aussi prests pour s'embarquer, es Fauxbourgs de Courtray il y avoit 4000 chevaulx, a Watene 900 chevaulx, avec la Cornette du Marquis del Guasto, General de la Cavallerie.

L'aydedu conqueste d'Angleter-

re en du

Sixte 5 Pape de Rome, afin de fortifier ladite armée & amoindrir la puissance de la Royne d'Angleterre, fit de son costé autant qu'il peut, se servant en toute maniere de ses armes spirituelles, comme il les appelle, faict publier a un chacun ses crossades & ses bulles, a l'advancemet de ceste entreprinse,& donna des grands pardons, lesquels furent imprimez & distribuez par tout. Les Anglois & ceux du Païs bas se mocquoyet de ses bulles disant que le diable estoit un destrousseur qui ne se soucioit point de ces passeports. Il avoit aussi (come on dit ) donné le Royaume d'Angleterre au Roy d'Espaigne avec ce tiltre, de De. fenseur de la foy Chrestienne, commendant de le surprédre, avec codition, quandil l'auroit gaigné, qu'il le possederoit come Feudataire & Tributaire du siege de Rome, & que pour cest effect le Pape cotribueroit un million d'or, ou dix cent mille ducats, une moitié d'avance, & l'autre quand ou Angleterre ou quelque port de remarque seroit gaigné.

Pour plus grand avancement le Pape avoit envoyé au Païs-bas un docteur Anglois appellé Allain, qui a ceste fin avoit esté nagueres faict Cardinal, lequel auroit le maniement de toutes les affaires Ecclesiastiques, c'estuy cy fit imprimer a Anvers en Anglois une declaration du Pape, cofirmant la sentence d'excommunication de ses predecesseurs, deposant & degradant la Royne d'Angleterre de tous ses tiltres, & dignitez, comme Vsurpatrice, afin de le publier en Angleterre, pour l'advancemet de son entreprinse: & d'autant que ceste declaration oft notable & eftrange nous avons trouvé bon de l'inserer icy com-

me s'ensuit.

Sixte 5 par la providence de Dieu, de la sen- Pasteur universel du troupeau de Christ Popedonnée auquel appartient la continuelle & le- que, & sinalement pour le bien univer-

gitime succession, soing & gouverne us ment de l'Eglise Catholicque, voyant la Romanne pauvre misere en laquelle sont les renommez Royaumes d'Angleterre & d'Yrlande, lesquels estoyent par-cy-devant tant renommez, a cause de leurs vertuz, religion & obeissance Chrestienne, & sont maintenant par l'impie & meschant gouvernement d'Elisabeth pretendue Royne, & quelque peu de ses adherans, non seulement en un dangereux & desreiglé estat, mais sont aussi devenus membres infectez & dagereux de tout le corps de la Chrestienté & de sa Saincleté, ne tirant point de ses pais les moyens legitimes, comme il a par l'assistence des Princes Chrestiens és autres païs, pour prevenir tout desordre, entretenir la subjection & la discipline Ecclesiastique, d'autant que Henry 8. nagueres Roy d'Angleterre se rebellant & revoltant du siege Apostolicque, s'est par force separé luy & ses sujects de la communion du Christianis. me, & que Elizabeth l'usurpatrice presente continue au mesme estat, avec trouble & danger des pais circonvolsins, se monstrant endurcie & impenitente, en telle sorte que sans la deposet il n'y a point d'esperance de reformes, les pais, ni de maintenir la Chrestiente en bonne paix & repos.

Voyla pourquoy sa Saincteté, cerchant (comme c'est son debvoir) d'y pourvois par quelques prompts & puissans 1emedes, estant inspiré de Dieu, pour le bien universel de son Eglise, & esmeu, selon la bonne affection que luy & ses predecesseurs ont tousiours portée a la nation Angloise, mesmes estant requis, par le zele & l'importune recherche de diverses & principales personnes d'icelle, il a si serieusemet traicté avec divers Potentats, & specialement avec le puilfant & Catholicque Roy d'Espaigne, le priant, de le vouloir ayder pour la reverence qu'il porte au siege de Rome, & l'ancienne amitié de sa maison, & de la Couronne d'Angleterre, & pour la singuliere amitié, qu'il a monstré aux Catholicques de ces pais, situez la auprez, pour l'advancement de la foy Catholic-

vir d'une telle puissance, que le Toutpuissant luy a donné afin de deposer ceste semme, & punir ses adherans, qui sontsi malicieux & dommageables au monde, & ala reformation & pacification des Royaumes, desquels on pouvoitrecevoir tant de biens & profits communs.

e- 1011

le-

ITS

n-

8

th

les

e-Mi

X

de

iis

ar és

r-ci-

n-

munie la

e-il-il-et er té

nt

ois e-le

u, es la

is, de :115
11e

e-82 1a

Partantafin de donnera cognoistre a tout le monde, l'equité de ceste cause & pour satisfaire aux sujets desdits Royaumes, & finalement, afin de publier le juste jugement de Dieu sur icelle, sa Saincteté a trouvé bon en declarant la sentence de la punition de ceste Femme, de declarer aussi les occasions pourquoy il aresté esmeu de proceder de telle façon a l'encontre d'elle.

En premier lieu, pource que cest une heretique & schismatique, laquelle a esté excommuniée par deux de ses predecesseurs, qu'elle est obstinée & desobeissante a Dieu, & au siege Apostolicque,usurpant temerairement, contre nature & raison, & contre les loix divines & humaines, la Souverainité, & puissance 1pirituelle sur les ames des hommes.

Secondemet, pource que concerte adultere, & partant incapable du Royaume, hande tere, & partant means. tant en vertu des diverses sentences de Clement 8.& de Paul 3. Que par la declaration mesme du Roy Henry son Pere.

Tiercement pource qu'elle a usurpé empeschemens susdits, & austi contrethe anciens accords, par cy devant faicts, entrological Apostolicque & le Royaume Angleterre, sur la reconciliation d'ice-au regard du temporel, pour la degrada-tió de l'ancienne Noblesse, & advançane berg, du temps de Henry 2. que nul ne des personnes simples & indignes, a luy, pour la mort de Thomas de Cantel- tió de l'ancienne Noblesse, & advançane des personnes intiples de Menry 2. que nul ne des personnes intiples de Menry 2. que nul ne toutes dignitez & Civiles & Ecclesiastiques, vendant les loix & la justice.

Et sinalement, pour-ce qu'elle use d'une tyrannie absolue, au grand des-Approbation & contentente et finalement, pour-te que en la faire que souverain, ce qui puis apres sut rela fait approbation & contentente et finalement, pour-te que en la fait et finalement pour-te que en la fait et finalement pour et fina cherche de la Noblesse & de la Cómune. des Païs.

D'avantage pour ce quelle persiste a-

Partant puis que le l'avantage pour ce quelle perfitte a-telle nature & qualité, qu'il y en a qui la telle nature & qualité, qu'il y en a qui la telle nature & qualité, qu'il y en a qui la rendent incapable au gouvernement, & telle nature ou le jugent indigne de vivre. D'avantage pour ce quelle persiste a-

sel de toute l'Europe, & de se vouloir ser- nir & desendre tous les anciens privile- apperoit se ges, & spirituelles franchises des païs-

Pour plusieurs grandes injures, ou les Papes no trages, extorsions & autres desreglemes peurent iafaicts par elle, & permis d'estre faicts mais monau pauvre & innocent peuple des deux

Pour avoir esmeu a sedition & rebellion les sujets des autres païs ses circonvoisins, contre leur legitime superieur, & Prince naturel, a la seduction d'une infinité d'ames, & destruction de plusieurs puissans pais & villes.

Pour la reception & protection des NOTEZ. heretiques sugitifs rebelles, malfaicteurs Le Pape es publics, au prejudice de plusieurs pais mal infor-Chrestiens, & aussi pour avoir attiré le coup d'au-Turc comme ennemy puissant & cruel, tres choses. a celle fin de surprendre la Chrestienté, & troubler le repos commun.

Pour l'horrible & longue persecution des Saincts de Dieu, tourmentant, privant & emprisonnat les Saints Evesques, & en assligeant & faisant miserablemet mettre a mort les membres des Sainctes & Catholiques personnes.

Pour l'emprisonnement desnaturel & illegitime, & la cruauté nagueres exercée a l'encontre de la gratieuse Princesse Marie Royne d'Efcosse, laquelle souz promesse & asseurance de protection & ayde s'estoit retirée en Angleterre.

Pour l'abolition de la vraye Religion Catholique, profanation des saints Sacramens, Cloistres, Eglises, Personnes consacrées, memoire des Saints, & de tout ce qui pouvoit servir & advancer le salut eternel.

nomeur de Dieu, a l'opprendre des ames & ruine vre peuple, a la perte des ames & ruine des Païs.

ronnement lors qu'elle jura de mainte- autres qui le jugent indigne de vivre.

I iii Voila

70

mication

Voila pourquoy sa Saincteté en vertu surprendre ou conquerir en ceste entrede la toute puissance de Dieu, & de l'auprinse, ces Royaumes, ou de changer les thotité Apostolique laquelle luy a esté loix, privileges ou coustumes, ou de prideposition donnée, renouvelle la sentence de ses ver quelqu'un de sa franchise, ou de sa & absolut- predecesseurs, comme du Pape Pie 5. & vie (sinon les rebelles & obstinez) ou ron de leur de Gregoire 13. touchant l'excommu- d'y introduire quelque changement, sinication & la deposition de la susdite nonselon que par commun accord en-Elisabeth. Et en outre il l'excommunie tre sa Sainceté, sa Majesté Catholicque & la depose derechef, de toutes dignitez & les Estats du Païs, sera trouvé estre bo Royales, & du tiltre, droicts & pretensi- & necessaire, pour le restablissement & on de la Couronne des Royaumes d'An- la continuation de la Religion Cathogleterre & d'Irlande, deschargeant les su- licque, & ala punition de ladite usurjets de ces Pais, & de tous autres de tou- patrice & de ses adherans. Asseurant un te sorte de subjection, sermens & autres chaseun que les debats qui pourroyent formes d'obeifsance, qu'il luy doivent ou survenir, par la deposition de ceste fema quelqu'un en son nom.

ment, & surpeine d'encourir le courroux de Dieu Toutpuissant, d'estre excommu- stat politique, ou quelque autre differet niez & d'estre punis corporellemene se- quel qu'il soit, sera appaisé & determiné lon droit. Que nul de quelque conditio selon droict, justice & equité Chrestienou estat qu'il soit aprezavoir entendu la ne, sans injure ou prejudice d'aucun. presente, ne s'avance de luy monstrer Et mesmes onne prendra pas seulement quelque sujection ou faveur, ou de l'assi- bon regard que les Catholicques qui ster en quelque chose que ce soit : mais ont tant souffert ne soyent pas pillez, qu'un chacun accourre, & s'employe par mais aussi on fera grace a tous ceux qui tous moyes a son chastiment, afin qu'el- avec repentance se submettront au le qui s'est destournée par plusieurs voy- Capitaine General de l'Armée. Voire es de Dieu & de son Eglise, se voyant a- mesme comme on s'est informé, qu'il y bandonnée de tout secours humain, & a plusieurs innocens, qui sont seulemet delaissée d'un chacun, puisse confesser sa decheus par ignorance de la foy Chrefaulte & s'assujettir humblement a la stienne, & sont tontessois contez entre

justice du Toutpuissant. nom de sa Majesté Catholicque, un cha-principaux opposans coulpables. cun selon ses moyens, a celle fin d'ayder & d'assister comme a esté dit a la depo- presentes, qu'il n'est pas seulement persition & punition desdites personnes, & mis a un chascun, soit qu'il soit personde restablir la Saincte Foy Catholicque: ne on publicque ou privée (outre ceux Declarant par ceste a tous ceux qui quiont entreprins l'entreprinse) d'arrerefuseront d'obeir a ce commandement, ster, mettre la main, emprisonner & demeritée.

de saincteré, ny du Duc n'est point de gulier bon service, lequel sera bien re-

me, ou pour autres causes entre parties Desendant en outre bien expresse- particulieres, ou touchant la succession de la couronne: ou entre l'Eglise & l'Eles heretiques, l'intention presente est Voila pourquoy nous faisons sçavoir de ne punir telles personnes, mais de les a tous habitans desdits pais, & a tous au- souffrir gracieusement, jusques a ce que tres, de bien prendre garde de suivre la par la conference des gens doctes, ils presente, & de ne faire nulle assistance, puissent estre mieux instruits de la veripublicque ou secrette a ladite partie & té, pourveu que ce pendant ils nese moa ses adherans, ains a se joindre incon- strent obstinez, ains qu'ils taschent de tinent a l'armée Catholicque, conduitte prevenir que le sang Chrestien ne soit d'obeir au par le hault & victorieux Prince Ale- espandu, & le pais ruiné, ce qu'ils ont 3 xandre Farnesel, Duc de Parme, &c. au entendre par l'opposition de quelques

Voila pourquoy on declare par ces qu'ils n'eschapperont pas leur punition livrer a la partie Catholicque la dite usur sul patrice, ou quelques uns de ses com-On faict aussi scavoir que l'intention plices: mais cela sera tenu pour un sin-

de a tous Duc de Parme.

nes, si on les livreprisonniers.

Aussi tous autres qui par cy devant ont aydé ou qui cy aprez pourrot ayder & faire assistance, afin de punir les coulpables,& restablir la Religion Catholicque en ces Royaumes, recevront tel salaire, & seront avancez a tel honneur & estat selon que requerra leur bon service, & le bien du commun, en quoyon portera aussi respect a la preservation des anciennes & Seigneuriales maisons des pais, autant qu'il sera possible.

Finalement; on octroye parces presentes libre passeport, a tous ceux qui se voudront adjoindre a l'armée Catholicque, & y apporter des vivres, de l'amunition & autres choses necessaires, leur promettant bon payemet de tout ce qui sera receu, au service de l'armée. Admonestant & commandant aussi bien expressemet qu'un chascun selon son pouvoirse prepare a faire toute assistance, afin qu'on ne donne point occasion d'user de force & de punir ceux qui auront mesprisé ce commandement.

Le Sainct Pere selon la bonté & faveur paternelle qu'il porte a ceste entreprinse, a aussi donné fort liberalement hors du tresorspirituel del'Eglise, lequel luy est commis, a celle fin qu'il le garde & en dispose, a tous ceux qui ayderont & assisteront en quelque façon que ce soit, a la deposition & punition desdites personnes, & a la reformation des deux Royaumes, pleine indulgence & pardon de leurs pechez, se repentans & s'estans confessé comme il faut, selon les loix de Dieu & des hommes, & selon l'usage commun du peuple Chrestien,&c.

ct

3

Tel estoit l'arrest & declaration du Pape, laquelle on devoit publier & declarer aux Anglois, si tost qu'ils seroyent arrivezen Angleterre, & a celle fin de couvrir cecy & de le tenir secret, ou peut estre afin qu'on pesast, que l'entreprinse estoit plustost sur les Provinces unies, l'estimassentainsi, que cestoyet plustost des mines & paroles, que non pasqu'on le pensasta bon escient. Il se fit un trai-

compensé, selon la qualité des person- Provinces & notamment les Villes & Forteresses situées sur le bord de la Mer, advertissoyent & cherchoyet tous moyens d'empescher selon leur pouvoir, ledit traicté de paix, conseillant plustost de penser a la defensive. Mais quelques uns en Angleterre pressoyent fort la paix, ou la treve, comme estant propre & profitable a leur païs & a l'estat, tant pour le traffic & la navigation, que pour espargner les grands despens d'une longue guerre: les autres pensoyent par ce moyen destourner d'eux l'effort de l'armée, d'empescher sa venue & ainsi eviterceste tempeste. En somme Parme endormit par ce moyen plusieurs Anglois, & aussi quelques uns qui souhaitoyent la paix és Pais-bas, ne pensant rien moins que de faire la paix, mais de conquester toute l'Angleterre, laquelle il s'estoit desia imaginée comme certaine. Tellement que ceux d'Angleterre &dcs Provinces unies s'estoyent bien aucunement preparerez a la defensiue contre l'appareil & la puissance de ceste armée, mais non selon la grandeur du danger qu'on avoit a attendre d'une tel. le force, combien que le bruit en avoit esté fort grand par plusieurs fois : mais on disoit que c'estoit pour conduire leur flotte d'Espaigne vers les Indes, & la r'amener, ce qu'on croyoir d'autaut plus, pource que les navires estoyent si grandes, & qu'on estimoit que les Espaignols ne les hasarderoyent point és destroits & lieux peu profonds de la mer d'Angleterre.

Le Roy de France manda au mois de May ala Royne d'Angleterre de bou- La Royne che, de bien prendre garde a se desendre d'infletere d'autant qu'il estoit bien informé, qu'un re equippe tel torrent suy debuoit sondre sur les resseulemts bras, craignant bien que ses gens & ses de ses suiers, navires y pourroyent malaysement resister. Au moyen dequoy la Royne fit armer en toute diligéce, outre ses propres navires de guerre, plusieurs navires de Que sur l'Angleterre, & que les Anglois ses subjets, sans se servir des estragers:ayant muny des plus grades & plus propres de gens& d'armes, & en envoya quelques unes a Pleymouth sur les costes cté solemnel de paix avec la Royne, a Occidentales, souz la conduite de l'Ad-Borbourg en Flandres. Au contraire les miral Milord Charles Hayvard Duc de

Nort-

Nortfock, lequel triumpha sur les Fscoffois, issue l'ancienne race Royale des Plantagenets, avec François Draeck comme Vice-Admiral, & plusieurs autres, faisant ensemble environ cent navires: Les plus petites furent mises au destroit entre Douvres & Calais, souz la conduitte du Milord Henry Seymer fils du Duc de Sommerset, & estoyent environ quarante ou cincquante navires.

Par toure l'Angleterre, on mit le peuple en armes, les partisans souz les plus vieux musquettiers gens de guerre, choifideles Capitaines. Et d'autant qu'on disoit que les Espaignols s'estant conjoints avec Parme envahiroyent la riviere de la Tamise, on assembla & dressa-on un camp prez de Gravesande, & fit on faire des Forteresses au deux costez de la Riviere, par Frederic Ienibelli Ingenieur. combien que ce fut assez tard, avec appareil de batteaux pour faire un pont. La Royne alla en personne visiter ledit camp, s'y comportant comme une seconde Tomiris ou Pallas, on avoit aussi ordonné semblable camp en d'autres endroits du païs.

Touchant les Provinces Vnies d'Hollande, Zelande, & autres païs, delibererent & resoluret le mesme par commun advis, pource qu'ils adjoustoyent assez de foy aux advis & advertissemens qui leur venoyent d'Espaigne. Mais d'autant que les navires estoyent si grandes, ils se fioient en partie sur le peu de profondeur de leurs rivages de Mer, craignans plus l'appareil de Parme & ses batteaux plats, tellement que nonobstant leur guerre, ils tenoyent prests bien nonante vaisseaux, la plus part petits, selon la commodité de leurs rivieres, ports & rivages de Mer, avec lesquels ils mettoy et garde a tous les havres de Flandres depuis l'Escault, ou depuis Lillo jusques a Grevelingues pres de Calais, & avoyent pourveu toutes les Villes maritimes de bonnes garnisons.

Et afin de s'opposer a l'armée Espaignole ils envoyerent le Capitaine Corneille Lonck de Roosendael avec vingt cinq ou trente vaisseaux pour se joindre au Vice-Admiral d'Angleterre Milord Henry Seymer & de se mettre 'entre Calais & Douyre. Mais comme les navires

250 tonneaux, fort bien munis de gens & de bons matelots, & en outre 1200 sis de tous les Regimens, propres a combatre sur Mer, & bien resolus, le tout 2- 1 fin d'empescher que Parme ne peust il fortir avec sa flotte hors des ports, ce qui f estoit bien le plus important. Cependat un le 29 de May 1588 la susdite puissante armée sit voile hors du havre de Lisbone, souz la conduite du Duc de Medine, vers le port appellé la Corogne en Galice, estant le plus prochain port d'Angleterre, ou elle print encores des gens & de l'amunition. Sur le voyage survint une tempesté, tellemet quelle fut esparse.Le Duc y arriva, avec environ 80 vailseaux, le reste suivant peu a peu, hormis huict, lesquels avoyent perdu leur mast. De quatre galeres de Portugal il nes'en sauva qu'une, les autres furent prises par un Esclave Anglois appellé David Cuin, avec quelques Esclaves François & Turcs prenans & se rendans maistres premierement de l'une, & avec icelle puis apres des autres, en icelles fut tuéDon Diego de Mendrena. Les Esclaves se sauverent en France, ils taschovent avec ces galeres de defendre aux Zelan. dois l'arrivée aux costez de Flandres afin de sortir tant mieux le gens & navires du Prince de Parme.

L'armée s'estant rafraischie & appareillée en la Corogne, & estant journellement commandée par lettres du Roy de partir, elle sit voile le 21 de Iuillet, jusques a ce qu'ils vindrent a la pointe du Canal d'Angleterre: d'où ils envoyerent des nouvelles au Duc de Parme par des petites navires, pour l'advertir de se preparer a embarquerses gens vers Angleterre, & amoindrirent les voiles.

La furentils descouverts par une pinache Angloise, & aussi du païs, ce qui

te d'Espaigne neviendroit point:ou pour de toute invasion. le moins qu'elle tardroit encores long heures le 29 de Iuillet, il se hasta en toute doyent le mieux en la navigation, entre gens, non sans beaucoup de peine, d'audez, & quelque autres, avoyent assez re-l'instruction
tant qu'ils crait par vient de grandes di Couleague de L'aprigne. tant qu'ils craignoyet d'estre cassez pour mostré qu'il y avoit de grandes difficultez les raisons susdites: tellement que l'Ad- en cela, & principalemet en une instrumiral mesme sit tant qu'il arriva de nuict ction si racourcie, alleguans qu'en telles sur la rade avec six navires, & un peu a- entreprinses, plusieurs choses se devoy-Prez beaucoup d'autres, & sur le midy ils ent souvet rencontrer ensemble, come le virent le 30 de Iuillet l'armée d'Espai- vent, le teps, & la marée pour sortir des gne, prenant son cours avec un vent de ports de Flandres, & de venir en Angle-Zud-Ouest, droit sur Pleymouth comme terre, mesmes qu'il falloit avoir clarté de il sembloit, mais quand ils virent les An- la Lune ou ne l'avoir point, selon la co-

fil-

de

n-

les

lu-

cn

e-

35

) 3

ns

00

Di-

11-

ist di

ui fo

110

10-

ne,

11-

:115

nt

ar-if-

nis

ist.

en ses

ojs

ai-

CC

ut

12-

nt

n.

in

cs

3--l-

oy to your is

s. i-

selon l'opinion de plusieurs qui s'y en- d'autres dangers, & partant qu'il y avoit tendoyet, principalemet de Don Alon- grandhasard: Mais leur comandement se de Leyva, qui coleilloit fort d'attaquer portoit, qu'ils auroyent a suivre leur in-Pleymouth avec la flotte, car il estimoit struction, & par ainsi qu'ils mouilleroyet

arriva au mesme temps, que l'armée Ar- par le Roy & son Conseil, leur commangloise estoit arrivée un peu auparavant a dans bien expressement, que sans entre-Pleymouth, estant partie des costes d'E- prendre autre chose en chemin, ils eusspaigne, afin d'aller querir des vivres & sent a se joindre au Pr. de Parme, a assemde l'amunition pensans que par la susdi- bler ses gens & ses navires, & aussi exete tempeste l'armée d'Espaigne dilaye- euter l'entreprinse par ensemble sur Maroit son entreprinse: sur quoy aussi le rigaite, ce qu'ils estimoyent estre faisa-Sieur Charles Havvart Admiral d'An- ble, & que cela donneroit telle espouvagleterre, receut lettres de la Courdu Se- te aux navires d'Angleterre & du Païscretaire de la Royne, contenantes que la bas, que chascun se retireroit sur sa de-Royne avoit reçen nouvelles, que la flot- fensive, afin de garder ses pais & havres

Et lors quand on auroit amené les peteps, & que partant l'Admiral par charge tites navires du Prince de Parme avec ses de la Royne d'esarmeroit 4 des plus gra- gendarmes & son appareil, souz la protedes navires & les envoyeroit en son arse- ction de ceste grande armée qu'ils se jetnal. L'Admiral d'Angleterre ayant ainsi teroyent en Angleterre. On dit que les subitemet receu des nouvelles, au soir a 4 principaux d'entre eux, & qui s'entendiligence afin de faire sortir toutes ses lesquels estoit le Vice-Admiral Iea Mar-Dissionle navireshors du havre, & d'embarquer ses tin de Ricaldo, & Diego Flores de Val- aexicuter glois hors du Port, ils passerent outre. modité, & mesmes que les lieux, rades & Ceste flotte siticy une grande saute, prosondeurs estoyent sujets au vent & a qu'il y auroit apparence d'y faire grand l'ancre és enviros de Calais, ou le Pr. de Profit, puis que les Anglois estoient en- Parme les viédroit trouver avec ses plats cores mal prests, & qu'ils avoyent si peu batteaux & toute sorte d'amunition, lesd'intelligece de la flotte d'Espaigne, tel- quels sur l'aisse & la defence de la grande lement qu'ils les pourroyent surprendre armée, ou tandis que les grades navires a la desprouveue. Que le portestoit fort cobatroient, passeroiet outre, & mettroipropre pour l'advancement de leur desent en que lque part és dunes les gesa terdel armée seing, & qu'ils y pourroyet saire une cer- re. Mais selo le rapport des prisonniers, d'Espaigne. taine preuve de leur entreprinse, afin de l'entreprinse se devoit principalement voir qu'elle seroit la puissance des navi- doner sur la riviere de Tamise, ou ils poures Angloises, & l'affection du peuple, & voyet des barquer leur gens d'un costé ou qu'en donnant l'alarme en cest endroit d'autre, & en montant la riviere surpreon y attireroit la plus part de toutes les dre la ville de Londres estat la ville capiforces du païs, & donneroit meilleur taled'Angleterre, & faire suivre les petimoyen a Parme de sortir. Mais suivant tes navires le long de la riviere: veu que leur instruction cela leur estoit desendu ladite ville n'estoit pas forte, mais riche,

puissan-

ean Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC

n'estans pas accoustumez a la guerre se- grands vaisseaux, separez de l'armée, & royent aysemet forcez par la crainte, s'ils trouvant que s'estoyet des navires marpouvoyet seulemet resister a la premiere chades de Norwegue, les laissa aller: telrencotre. Ils esperoyet aussi que la Royne lemet que l'Admiral Anglois suivit touseroit mal obeië, & que quelque faction demalcontens s'esleveroit, assavoir, des Catholiques Romains, & de ceux qui favorisoyent la Royned'Escosse, laquelle pour lors avoit esté bien a point mise a mort pour l'Angleterre. Suivat donc leur charge & instruction ils passerent outre, advisant souventes sois le Pr. de Parme de leur venue & intention, & ainsi le 30 de Iuillet ils passerent Pleytmouth. Les Anglois les suiviret incontinet & gaigneret conditions, qu'il envoya avec ses gens a'h le dessus du vent, c'est a dire, ils vindrent Draeck, qui luy respondit : qu'il ne pouentrel'armée & le vent, tellement que par le moyen du vent, ils pouvoyet assaillir l'armée, sans crainte d'estre assaillis, de veroit grace. Et au contraire s'il vouloit sorte que les 2. flottes tirerent fort l'une combatre qu'il le trouveroit homme de contre l'autre.

Cequiar.

Le lendemain 31 de Iuillet les Anglois s'approcherent tellemet de la flotte d'Espaigne, qu'ils se pouvoyent tirer des coups de musquets : l'Admiral Anglois tira fort contre le Vice Admiral ses Gentilshomes, & quelques 40 ou 50 des Espaignols. Les Espaignols s'appercevans que les Anglois les assailloyent si & les autres furent menez a Pleymouth fort a coups de canons, se tindrent fermez les uns aux autres, & se rangeret en bataille, l'un joingnat & derriere l'autre en forme d'une demic lune, se servansde petites voiles, a celle fin de ne passer point l'un l'autre. Et en tenant ainsi leur cours, l'une de leurs grandes galeasses fut fort endomagée par l'artillerie de quelques navires & leur bataille tellemet assaillie & pressée, que le principal Galion L'armée a- de Cicille, sur lequel estoit Don P. de ment qu'il se doutoit si ses ennemis 3 Valdez, avec Don Basco de Sylva & Don voyetou plus d'occasion de l'aimer, pour la navirede Alonse de Sayas, avec plusieurs autres ses beaux faicts d'armes, ou de le crain-Don Pie re Nobles, rompit son matz, contre un au- dre pour ses heureux & sages exploits, qui quelle avoit tre navire, tellement qu'il ne pouvoit estoyent dessa montez jusques au plus perdu son! plus suivre, & l'armée ne se voulut point marz le 31 arrester, pour le secourir, mais en passant outre le laisserent derriere. L'Admi- table, & dormir en son Cabinet: ou Valral d'Angleterre voyant la navire de Val- dez raconta leur force, coment les 4 gadez & jugeant qu'on en avoit osté les leres avoyet esté dissipées, & qu'ils avoy homes, passa outre, pour ne perdre point ent pensé entrer au port de Pleymouth, de nuict la veuë de l'armée, avec autat de sans rencontrer quelque resistace des na navires qu'il peut. Car le Sieur F. Draec vires, lesquelles n'eussent osé resister a qui cependant avoit la charge de porter leur grande puissance, tellement qu'ils

puissante, & fort peuplée, que les habitas ceste nuict la lanterne, estoit allé vers 5. te la nuict la lanterne des Espaignols,pesant que ce fust celle des Anglois, de sorte qu'il se trouva au matin au milieu de ses ennemis, ce qu'ayant apperçeu, il se retira d'un si grand danger. Le lendemain qui estoit le 1. jour d'Aoust, Draeck rencontra la navire de Valdez, sur laquelle estoit ledit Valdez avec encores 450 homes,& l'envoya sommer. Valdez pour l'in son honneur voulut proposer quelques " voit point perdre de temps a traicter, tellement que s'il se vouloit rendre, il trouguerre (ce qui luy fut rapporté.) Valdez & ses gens voyans qu'ils estoyent tom. bez es propres mains de Draeck, estans esmeus par sa grande remommée, se rendirent & trouverent grace. Valdez avec de ses gens vindrent au navire de Draec, ou ils furent gardez un an & demy, juiquesa ce qu'ils eurent payé rançon, ou qu'on les eust changez avec d'autres.

> Valdez en venant aupres de Draeck, luy baisales mains, & luy dit qu'ils estoy ent tous resolus de mourir, s'ils n'eussent esté si heureux de tomber és mains desa personne, lequel ils recognossovent estre si bon & si courtois, & avoir le nom destretresbon a son ennemy vaincu, tellehaut degré. Draeck l'embrassa luy monstra toute courtoisie, & le sit manger a sa

bandonna

pensoyent commander tout seuls sur la George Semmer, disant : O George que prés, leur oster le vent, & autres semblables propos. Aprez cela Valdez fur mené avec les siens en Angleterre, c'estoit un personnage fort respecté parmy en l'An 1573, avoit assiegé Leyde en Hollande. Il y avoit en ceste navire une Partie du tresor du Roy, environ cincquante cincq mille ducats en argent, ce qui fut butiné.

80

11-

cl-

111-

jē-

rtc

Ces

ti-

in

n-

110

ő-

105

11-

el-

u-

oit

de

cz

n.

ns

n-

ec

50

ch th

213

k, y-nt fa re-e- a- ur n- ui 15 1- fa l-

a-y-n,

3

15

5 2 11

Le mesme jour le feu se miten la navire du Vice-Admiral d'Oquendo, ou il y avoit beaucoup de poudre & d'amunition, tout le dessus fut brussé, avectous les hommes, desquels il y en eust fort peu de sauvez, & fut prise & menée en Angleterre, avec beaucoup de gens a demy brussez, cependant toute la poudre laquelle estoit au bas de la navire fut sauvée, avec grand estonnement. Cependat l'Admiral des Anglois avec son navire nommée l'Arche, avoit ceste nuict tellement suivy l'Espaignol, qu'il se trouva au matin presque tout seul au milieu de ses ennemis, tellement que c'estoit bien quatre heures apres midy, devāt que tous ses navires vinsent aupres de luy: On dit qu'en ce mesme temps Don Hugues de Moncado General des quatre Galeasses, requist avec grande instance du Duc de Medine de pouvoir aborder l'Admiral, ce que le Duc ne luy voulust nullement permettre, pour ne passer point les limites de la commission & de sa charge.

devant Poortland, le vent se tourna vers le Nort, tellement que les Espaignols avoyent le vent a leur advantage, mais les Anglois gaigneret derechef le dessus du vent d'autant que leur navires estoyent plus petites & mieux a la voile. Par ce moyen il sembloit que les Espaignols estoyet mieux enclins au combat qu'au-Paravant. Aussi le combat de ce jour fut le plus fort & le plus sanglant. En ce cobat l'Admiral des Anglois combatat au

mer. Ils s'estonnoyent aussi de la hardi- faictes vous, m'abadonnerez vous mainesse des Anglois, d'oser avec de si peti- tenant, ou me tromperez vous en l'opites navires au pris de leurs grands vaisse- nion que j'ay de vostre valeur? & parce aux, s'approcher a un coup de musquet moyen il sutrellement enssammé, qu'il attacqua l'ennemy detelle sorte qu'il fut louë par dessus les autres. Mais comme les Anglois depuis le matin avoyent co. batu contre eux avec toutes sortes de cales siens, & de grande entreprinse, pa- nons tant grands q e petits, & qu'ils ne rentage & du nom de ce Valdez, qui cessoyent point, les Espaignolsse fermerent derechef en bataille, tellemet qu'on aperçeut alors qu'ils ne cerchoyent qu'a se deffendre, & d'aller au lieu ordonné, qui estoit és environs de Duynkercke afin de se joindre au Prince de Parme afin de se mettre avec ses petites navires a l'abri de ces grands vaisseaux, & executer ainsi leur entreprinse avec seureté. Il y eust ence combat un grand vaisseau de venise, qui perit, & quelques petits.

Cependant l'armée Angloise se fortifioit journellement, par les navires & les gens qui sortoyent des ports: ne cerchans que d'acquerir de l'honneur, & de faire du service a leur Patrie, entre lesquels il y avoit plusieurs Noblesde nom & demarque, comme le Conte de Comberlande, d'Oxford, de Northumberlad, aussi plusieurs Chevaliers, comme Sire Thomas, & Robert Cicil, Guillaume Hatton, VValter Rayleyg, Horace Palavicino, Henry Proocke, Robert Cary, Charles Blunt, Ambroise VVillougby, Henry Noel, Thomas Gerard, Henry Dudley, Eduart Darcy, Artur George, Thomas VVoode, Guillaume Harvy, & plusieurs autres Nobles des principaux, tellement qu'ils estoyent environ cent navires, & arrivans pres de Douvres, ils Le Mardy 2 d'Aoust l'armée estant estoyent bien cent & vingt vaisseaux, mais pour la plus part trop petits pour aborder les Espaignols, hormis vingt deux ou vingt-trois des plus grandes navires de la Royne, lesquelles on pouvoit redouter. Quantaux matelots & gens de guerre, on les faisoit forts d'ynze mil-

le hommes.

Le 3. d'Aoust la Mer estant calme & sans vent le combat estoit seulemet en. Le 3 tre les Galeasses & les Anglois, d'autant d'Aoust on qu'elles avoyent des avirons, & en ramas cha milieu de ses ennemis, cria au Capitaine elles avoyent l'avantage sur les Anglois,

an Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC

mais ne gaignerent pas beaucoup. Car my les Espaignols, tellement que l'Adles Anglois estoyent empeschez a faire des boulets avec des chaines, servans a rompreles cordages & les rames, avec autres diverses provisions : envoyerent aussi a terre pour avoir plus de poudre, dequoy ils avoyent desia faute, d'autant qu'ils avoyent esté trop eschauffez du commencement, & avoyent beaucoup tiré en vain : dequoy ils se plaignirent puis aprez, & notamment de ce qu'on ne leur en amenoit pas assez de la terre.

Cejouron tint conseil & fur resolu, quela flotte d'Angleterre se deviseroit en quatre esquadrons, une partie souz la conduite du Milord l'Admiral, l'autre de Draeck, la troisiesme souz la conduite de Havvkins, & la quatriesme souz celle du Capitaine Forbusscher. Les navires d'Espaigne en faisant voile tenoyent un ordre ferme de trois ou quatre vaisseaux derang, & fortprochain l'un derriere l'autre, les plus grands & plus forts faisoyent l'enclos, le toutavec une bonne ordonnance.

Le 4 d'Aoust, l'armée estant venue devant l'Isle de Wijght, ou Vectis, l'Admiral des Anglois assaillit furieusement les Espaignols, avec ses meilleurs vaisseaux, come le Lion, sur lequel estoit Thomas Havvard, l'Elizabeth, & Ionas, sur lesquels estoyent, le Chevalier Robert Sovvthvvel, beaufils de l'Admiral, & Edmond Baron des Cheffelde y commandans. L'ours & la Victoire souz la conduite de Iean Havvkins, avecle Galion de Leycestre, sur lequel commandoit le fusdit George Feumer, tous ceux cy allerent droit vers l'Admiral d'Espaigne accompagné aussi de ses plus grands vaisscaux, jusques au milieu de leur flotte, la me, & plusieurs Gentilshommes alleret se fit un furieux combat a coups de ca-Combatle nons car n'estas que trois ou quatre cens aussi le Prince d'Ascoli (qui estoit un 4. d' Aouss. par les uns des autres, ils metroyent costé contre costé, & dechargeoyent tout leur canon: finalement les Espaignols gaignerent le vent, & se joingni- tourner au navire, qui perit puis apres rent derechef ensemble. Tandis que cecy arrivoit, le Capitaine Martin Forbuslée le Triumphe, estant accompaigné de gleterre, se diligenta fort pour se trouves quelque peu des siens, s'estoit fort bien en personne en ceste entreprinse, ayant

miral le vint secourir, & trouva qu'ils s'estoit vaillamment comporté, & qu'il s'estoit fort prudément retiré, sans avoir reçeu quelque dommage remarquable.

Tellement que le l'endemain cinc- L' quiesme d'Aoust l'Admiralle sit Chevalier avec quelques autres, come Milord Thomas Hayvard fils du Duc de Nortfolck son Nepveu, aussi le fils de sa sœur, le Milord Scheffelde, le Capitaine Iean Haukins, & autres.

Le mesme jour receut l'Admiral des Anglois de nouvelles de Hable de Grace villette en France de ces brigatins qu'il y avoit envoyé, disas que tout estoit en reposenFrace,qu'il n'yavoit nulle apparece desecours pour les Espaignols, ce qu'on craignoit, & qu'on disoit que les Espaignols avoyent desia gaigné les Anglois.

Le 6 d'Aoust qui estoitle Samedy, sur le soir les Espaignols estans venus és environs de Douvres, poscrent subitement de les ancres, justement devant Calais, ayans la veuë vers Duynkercke, il sembloit qu'ils fussent resolus, d'attendre la & de se joindre aux forces du Prince de Parme. Le lendemain le 7 d'Aoust la Lune estoit pleine, tellement que la marée estoit haulte a 12 heures devant Calais,& onze heures devant Duynkercke.

Les Anglois vindrent aussi mouilles l'ancre justement devant & pres d'eux,2 un coup de canon les uns pres des au tres, la se vint aussi rendre le Milord Henry Seymer avec sa Flotte de 20 navires, lesquelles avoyet esté en l'emboucheure de la Tamise.

Tandis que l'armée estoit la, le Ducde Medine envoya advis au Prince de Para terre pour serefraischir, ou se trouv3 beau jeune Seigneur & qu'on disoit & strefils du Roy ) lequel aussi y alla biena la bonne heure, car il ne peut plus reen Irlande avec tous ses gens.

Le Prince de Parme ayant entendu scher commandant sur la navire appel- la venue de l'Armée sur les costes d'An. acquitté en un dangereux combat par- resigné le Gouvernement General des

il

ir

d

t-

r,

n

y-lai nit de r-

e-&:

er

,2

n-

·5,

de

I-

ēt

va in e-a e-es

Le. - Le

> vat a Dixmuyde, il en entedit le succez. midia Duynkercke, lorsque l'armée equelque secours, pource qu'ils craignoydu havre, & que les Assabres, Patasches, Pour les grandes navires ils n'en estoyet gnans que ce sussent de ces navires infer-Pasassez profonde en cest endroit. Aussi quelles l'Ingenieur Frederic Ienibelli tous les gens de Parmen'estoyet pas en- s'estoit servy trois ans auparavant en Andant en Angleterre: Les autres gens e- confusement. stoyent malvolontaires & notamment costes de Flandres.

Païsauvieil Contede Mansvelt. Mesmes debvoyent entreprendre ensuyvant le alla en pelerinage a Hayault vers nostre commandement du Roy, avoyent dessa Dame de Halle, & de lail partit vers Bru- arresté (comme on a entendu depuis) ges, ou il arriva le 7. d'Aoust. Le lende- d'executer leur deliberation le Vendre dy main allant a cheval vers Duynkercke, 12. d'Aoust a la brune la Lune n'estant ou le navire sur lequelil se devoit mettre pas claire. Sur quoy l'Admiral des An-stratageme estoit tout prest, il ouit les coups des ca- glois arresta avec les principaux de son par lequel nos entre les deux armées, & au soirarri- conseil, suivant aussi l'invention & l'ex- desancreret pres commandement de sa Majesté, de la flotte Le Mardy 9 d'Aoust il arriva sur le faire desancrer l'armée, de la chasser ou d'Espaigne idia Duynkercke, lors que l'armée e-brusser, tellement qu'ils ordonnerent en le 7 d Aoust. stoit desia passée outre, sans qu'aucune haste huict de leurs plus simples navires de ses navires eusset esté si hardies de sor-qu'ils trouver et pres d'eux, desquelles ils tir, ou de leur monstrer l'esperance de osteret tout le meilleur, & y mirent toute sorte de feu artificiel, & matieres bruent les 35 navires de Hollande & Zelan- lantes, chargeans aussi les canons, pleins de, lesquelles estoyent la en garde, souz la de poudre, de ferrailles, de pierres, & les conduite de l'Admiral Iustinus de Nas- envoyerent le Dimanche 7. d'Aoust sur sau, estans bien pour veues de bons mate- les deux heures apres midi, avec le vent lots, & outre les soldats ordinaires de & la marce (apres que les gens qui ye-1200 musquetaires, & estoyet seulemet stoyent, en les abandonnant y curent la pour prendre garde, que nul ne sortist mis le seu) droit vers les navires d'Espaigne, lequel seu leur donna tel eou petites navires de l'armée ne les peus-spouvantement de nuict, les troubla & sent secourir, d'ou le tout dependoit. leur donna tellement l'alarme (crain-Pas en crainte, a cause que la mer n'estoit nales pleines de poudre & de pierres, des-Cores prests ni embarquez, seulement les vers, contre le pont du Prince de Parme Anglois revoltez estans quelques sept dressé sur l'Escault. ) Qu'en craint le feu censhommes souz la conduite de Sire d'Anvers, le feu d'Anvers, ils couperent Guillaume Stanley estoyent embarquez incontinet les chables, & en faisant voi-& pensoyet avoir l'advantgardeen abor- le gaignerent le hault de la mer sort

En cest espouvantement le Capitaine les matelots qui estoyent peuen nom- de la grande Galeasse, se trouva attaché bre aussi la provision de biere, pain & au cable d'une autre navire, tellemet quil vivres n'estoit pas encores preste n'y em- perdit son gouvernail, & ainsi ne pouvat barquée. Les matelots craignoyent tel- estre gouverné sans gouvernail: elle sur lement les navires de Hollande & Zelan- emportée par la force de la mer, sur le sade qui les bravoyent & menaçoyent ble justement devant Calais, ou elle sut qu'ils s'enfuioyent de nuict & de jour, poursuivie par plusieurs pinaches ou craignas aussi d'estre forcez & cotraints petites navires Angloises, qui l'assailli-Par la gendarmerie, de faire ce qu'ils ne rent de leur canon: mais ne l'osoyent voyoyent point estre faisable, ils avoyet point aborder, mais l'Admiral d'Anglealors faute des Galeres d'Espaigne, les-terre voyant cela, y envoya sa grande quelles estoyent demeurées derriere, af- fuste, avec 200 de ses meilleurs Soldats, fin de chasserles navires Zelandoises des souz la conduitte du Lieutenant Pre-La Galeasse ston, tellement que lors ils aborderent de Don Hu-Les navires d'Espaigne estans ainsia ladite Galeasse parensemble, ou le Ge-cado demeul'ancre devant Calais, afin de deliberer neral des 4 Galeasses, Don Hugo de ra devant avec le Prince de Parme de ce qu'ils Moncado, se desendir souz esperance galais le que

que quelque secours luy vindroit de ter- si que les Espaignols se tenoyent si serre: mais aprez avoir quelque peu combatu, il fut tiré en la teste & tué, & pluficurs autres Espaignols avecques luy, desquels les uns se jetterent en la mer pour se sauver, & furent pour la plus part noyez. Le visitateur general, Don Anthoine de Mauriques, & quelques peu d'autres se sauverent, & en emporterent les premieres nouvelles en Espaigne Ceste grande Galeasse sur laquelle il y avoit 300 esclaves, & 400 soldats fut pillee par l'espace de trois heures, ou on trouva aussi cinquante mille ducats de l'argent du Roy. Finalement les esclaves se sauvans, les Anglois y voulurent mettre le feu, mais le Gouverneur de Calais Gordan ne le voulut point permettre, comme tendant au prejudice & dommage, de sa ville & du havre, tellement qu'il en chassa les Anglois a coup de Canon.

Le mesme jour 8. d'Aoust, comme l'armée d'Espaignes'estoit desechef mise en ordre apres son desordre, elle sut derechef fort furicusement assaillie des Anglois, justement devant Grevelingues, ou ils se laisserent ofter l'advantage du vent, aymans mieux quiterleur avantage & leur place devant Calais, les Blunt, Baron de Montjoye, un fort & leur vent favorable devant Duynkercke, que de se vouloir ouvrir, ou changer leur ordre, se tenans entieré-

ment sur leur defensive.

Les Anglois, combien qu'ils eussent de belles navires, si est-ce qu'il n'y en avoit que 22 ou 23 lesquelles on pouvoit esgaleraux navires Espaignoles, /lesquelles estoyent bien 90) pour les aborder. Mais les navires Angloises avoyent cest assisté les Anglois. Carselon que l'Adavantage d'estre mieux a la main & a la miral mesmes escrivit a la Royne, il n'evoile. Tellement qu'elles venoyent a stoit conseillable aux Anglois, selon le chasque fois si pres qu'ils se pouvoyent jugement humain d'vn chascun, & l'aptoucher l'un l'autre d'une picque, & tiroyent tout leur canon ores d'un costé, ores de l'antre, & puis apres leurs harquebuses & musquets, ce qu'ils continueret main, tellement qu'ils donnoyent aussi tout le long du jour, & autant que leur fort volontiers tout l'honneur de leur boulets & leur poudre se pouvoit esten- magnanimité & valeura Dieu, lequel adre, mais voyant que cela commençoita voit confondu leurs ennemis en leurs leur faillir, ils ne trouverent point con- deliberations & conseils. seillable d'aborder les Espaignols, pour le grand advatage des navires Espaigno- res Espaignoles percées que la nuict & le les au pris de leurs navires, & pource au- lendemain deux ou trois s'enfoncerent.

rezensemble & en si bon ordre, comme a esté dit, se contentans de chasser les navires Espaignoles de devant Calais & Duynkercke, & empescher qu'ils ne se peussent joindre au Prince de Parme, & notamment de ce qu'ils contraignirent les Espaignols de passer les bornes de

leur Païs, ayans vent en poupe.

Ce mesme jour les Espaignols receurent beaucoup de dommage, perdans beaucoup de gens & plusieurs de leurs Ang navires estans percées: ils tiroyent aussi fort furieusement parmy les Anglois, qui furent aussi endommagez, mais ils perdirent peu de gens, & pas un vaisseau, ou homme de marque: & selon la recherche qu'on en fit, ils ne perdirent en tout ce temps, & durant le passage que cent hommes, encores que mesmes la navire du Chevalier Draeckeust esté atteinte plus de quarante fois, mesmes son cabinet avoit esté percépar deux fois. Sur la fin du combat le lict d'un Gentilhomme sur lequel il estoit couché estat las fut emporté de dessouz luy par un grand houlet. Puis apres come le Conte de Northumberlant, avec le Sieur Charbrave & experimenté soldat, & Henry Nouel Gentil-homme de maison & de faicls, estoyentassis pour manger, le coup d'une demy coleuvrine passa a travers 12 chambre, touchant leurs pieds & renversant deux hommes. Semblables accidens arriverent aussi és autres navires, qui seroit trop long a reciter, tant y2 qu'on a veu que Dieu amerveilleusemet parence de toutes les circonstances de comparoistre a la veuë des Espaignols, si Dieu n'y eust merveilleusement mis la

Le mesme jour il y eust tant de navi-

Combas dovant Grevelingues le 8.

Entre autres une grade navire de Biscaye elles vindrent vers luy, le sommant de se taine Cresse, de laquelle quelques gens se sauverent, & raconterent commet les principaux du navire s'entretuoyent, a cause que l'un d'eux vouloit qu'on rendist la navire, qui la dessus sur tué, & sa mort vengée par un sien frere, & que cependant la navire s'enfonça souz l'eau.

Deux Galions de Portugal, de sept & a ze de huict cens tonneaux furent ceste mesme nuict abandonnez de l'armée, assavoir, le Galion S. Philippe & le Galion S. Matthieu, estás tellemet percez qu'ils s'estoyent remplis d'eau. En la navire de S.Philippe estoit Don François de Toledo, frere du Conte d'Orgas, maistre de Camp, ou Colonnel de 32 enseignes de Soldats, avec quelques autres Gentils hommes, qui taschoyent aborder sur les costes de Flandres, leur mast estat rompu, mais comme ils n'y peurent pas bien parvenir, les principaux se sauveret en un batteau a Nieuport & la navire fut prinse par ceux de Flissingues.

En l'autre navire appellée S. Matthieu, estoit le Maistre de Cap, Don Diego, aussi Colonnel general de 3 2 enseignes, & frere du Marquis de Tannares, avec plusieurs autres Gentils hommes & Capitaines. Ce vaisseau n'estoit pas des plus grands, mais l'un des plus forts, car de tous les coups qu'on luy avoit tirez il n'y en avoit pas vingt qui cussent faict jour: ses boucliers estoyent a l'espreuve du mousquet. Il avoit esté percé au combat de Grevelingues tellement qu'il prenoit eau, ce qu'il avoit mandéau Duc de Medine, qui luy envoya un batteau, pour se sauver avec les principaux, ce qu'il refusa pour son honneur. Aprez cela il luy commanda de demeurer aupres de luy, mais la nuict il ne le peut faire, a cause de l'eau qui entroit en telle quantité, qu'il y avoit continuellement cincquante hommes pour tirer a la pompe, pour tenir la navire sur eau: tellement que se trouvant abandonné de son Admiral, il tascha de s'eschover au rivage de Flandres, & pour sauver sa vie chercha l'ayde des Pescheurs. Mais comme il fut apperçeu par quatre ou cincq navires de guerre, lesquelles estoyent sur les costes,

fut combatu & mis au fond par le Capi-rendre, ce qu'il refusa telleme qu'ils deschargeret tous leur canon fur luy, en telle sorte, que le vaisseau en fut d'autat plus affoibli & tuerent plus de 40 hommes, tellement qu'il fut contrainct de se rendre prisonnier du Sieur Pierre vander Le Sieur Does, lequel emmena ledit vaisseau & Pierre van l'autre aussi en Zelande, lesquels par apres der Does (si tost qu'on cust osté la plus part de ce prent Diego qui y estoit) par nonchalance allerent prisonnier, a fond. Ledit Pierre vander Does per- & emmene sonnage de grande entreprinse, fit pen son zelande, dre en memoire perpetuelle en la grande Eglise de Leyden ou il estoit Escoutette, une baniere, laquelle estoit merveilleusemet longue, s'estendat depuis le hault de la voute jusques en bas, encoresestant repliée, laquelle il trouva sur ces navires.

Vne autre navire plus petite fut aussi cotraincte de s'eschover au mesme teps és enuirons de Blanckenberch en Flandres:mais le Gouverneur d'Ostende Sire Iean Couvvay Chevalier, avec ceux de sa garnison, voyat ceste navire, y envoya trois batteaux de Pescheurs bien munis de gens, lesquels voyans que les Espaignols en estoyent desia sortis, & qu'ils avoyent mis 2 pieces de canon sur terre. contraignirent les Espaignols de quiter lesdites pieces, & pillerent le vaisseau, & apporterent le pillage dans Ostende.

Ainsi Dieu voulut monstrer non seulement a l'Angleterre, mais aussi a la Zelande les grands vaisseaux de leurs ennemis, afin qu'ils peussent voir & confesser combien ils estoyent soibles, contre une si grande puissance, si Dieu ne leur eust donné de la prudence & un courage magnanime, & s'il n'eust en plusieurs facons combatu pour eux.

Le mesme Lundy 8. d'Aoust, lors que l'armée d'Espaigne sut ainsi assaillie, ils resolutēt, puis qu'ils avoyent assez satisfaict a leur instructió, que le meilleur seroit de se retirer, & partatils passeret tous l'un joingnant l'autre a petite voile par devant Duynkercke, & furent pour suivis par les Anglois avec un vent de Zud. Le 8d Aoust Ouest. Et le lendemain estans bie loing d Espaigne devant, ils deployerent plus de voiles, fai se resolut de sant semblant no de vouloir combatre, prendre la mais

Chrestien sugemens de l'Admirald'Angleterre

Milord Henry Seymer renvoya les petites navires, afin d'empescheravecles navires du Païs-bas, que le Prince de Parme ne fist quelque espreuve pour pouvoir fortir, & luy avec les plus grandes navires, poursuiviret les Espaignols jusques a le 11 & 12 jour d'Aoust, sans toutesfois les affaillir, d'autant qu'il avoit faute de d'Espaigne, poudre & de boulets, craignans qu'ils pourroyent encores aller en Escosse.

Mais le 12 d'Aoust, le vent estant devenu plus grand, & que les Espaignols avoyetmis toutes leurs voiles afin de fuir, & qu'ils prenoyent leur cours vers le Nort, & la Norvvegue, laissant l'Escosse a main gauche, monstrant assez qu'ils ne cherchoyent seulemet que d'eschapper, & dese vouloir exposer en une si dangereuse navigation vers le Nort, ainsi endommagez qu'ils estoyent, estans desia a la haulteur de 16 degrez & 17 minutes, les Anglois ne voulurent pas participer au danger qu'ils entreprenoyent, & ayans aussi faute de toutesorte de provision, & notamment de poudre & de bou-Les Anglois lets, retournerent vers Angleterre, laifabandonnet sans seulement quelques petites navires, 12 dAoust, pour les suivre & afin de voir quel cours ils prenoyet & d'en donner advis. Etpar ainsi les Anglois arriverent a Harvvits le 14 d'Aoust, avec grand danger, s'estant essevé une grande tempeste laquelle dura deux ou trois jours, & laquelle sans doute fit grand dommage aux Espaignols, veu qu'il y en avoit beaucoup de blessez. Les Anglois firent incontinent tout devoir de se pourvoir de vivres, de poudre, & autres choses necessaires, afin d'estre prests, selon les nouvelles qu'ils pourroyent entendre. Mais si tost qu'ils receurent les nouvelles du cours qu'ils tenoyent ils resolurent, qu'il n'estoit pas bon de les aller chercher en la mer de Nort, mais de la laisser faire & les vents.

En ceste mer de Nort les Espaignols prindrentun batteau de Pescheurs Zelandois avec douze hommes, estans de Zirickzee, lesquels furent menez sur la navire Admirale prés du Duc de Medi- aussi par tout mis ordre en Escosse dy ne pour y servir, & laisserent aller le bat- recevoir peu d'assistance, & en Norve-

mais de fuir, tellement que l'Admiral rent vers Espaigne, & apres retourneret ala maison, & rapportoyent que tandis que la flotte d'Angleterre poursuivoitencores l'armée, qu'ils virent qu'on preparoit sur l'Admiral une banniere ou enseigne blanche pour la mettre dehors despir sur la pouppe, a celle fin de se rendre, ou pour le moins de parlementer, craignas le passage de la mer du Nort. Mais quelques personnes Ecclesiastiques, qui estoyent prés du Duc ( & qui debvoyent plus craindre que les autres) empeicherent cela, disant que ceseroit honte de le rendre si aisement, si ce n'estoit qu'ils eussent encores une-fois esté furieusemet assailliz par les Anglois, mais voyant qu'ils ne venoyent plus & qu'ils les abandonnoyent ceste resolution demeura sans autre effect.

Lesdits Pescheurs racontoyent aussi, qu'en la navire du Duc, il y avoit un lieu tellemet gabionné qu'il estoit a l'espreuve du canon, dans lequel le Duc se retira durant le combat avec dix personnes: Qu'il y avoit 1200 hommes en ce navire, & qu'il y en avoit bien trois cens tant morts que blessez, & qu'ils avoyent veu descharger en Biscaye bien 18 coffres 2º vec de l'argent, & comme on disoit tous doubles pistolets d'Espaigne.

Ainsi, l'armée d'Espaigne voyant quelle avoit bien desia perdu 4 ou 5000 hommes, & qu'elle avoit beaucoup de malades & bleffez, aussi qu'elle estoit diminuée de dix ou douze de ses principaux vaisseaux, s'advisa, aprés que les Anglois l'eurent quitté, touchant ce qui estoit a faire, & voyans qu'ils avoyent faute de vivres, d'eau, de cordages, cables, ancres, matz, voiles, & choses sem' blables, & desesperans depouvoir estre secourus par le Prince de Parme (lequel esperoit sermement & s'attendoit qu'ils retourneroyent, continuant a faire ses apprests, & faisant par tout forger des grands ancres & autres appareils, ils se resolurent, puis que le vent leur servoit, de retourner vers le Nort, & par derriere Angleterre, Escosse & Yrlade, á la maiso.

Notamment entendant qu'on avoit teau a l'advanture: Ces Pescheurs alles gue ils nepouvoyent y recevoir quelque

conten-

contentement selon leur necessité. deux en Norvvegue, l'une fort grande, Aians prins quelque batteaux de peunde scheurs & autres en Escosse, ils en tirenamera rent les hommes, a celle fin de leur pouvoir servir de Pilotes : & de peur d'avoir faute d'eau ils jetterent tous leurs chevaulx & leurs mulets en la mer, & ainsi ayans vent en pouppe, ils passerent entre les Isles d'Orcade & de Fayre.

De l'autre costé d'Escosse, & ne prindrent nulle part terre,& monterent vers le Norta la hauteur de bien soixante deux degrés, tellement qu'ils estoyent essongnez de quatre vingt lieves de

Et estant la le Duc de Medine General comanda, qu'un chascun eust a tenir son cours le mieux qu'il pourroir, droit vers Bifcaye, & luy avec quelques 20 ou 25 navires, mieux pourveuës, d'eau & autres provisions, print son cours plus hault en la mer, & vint ainsi a la maison, mais les autres estans environ quarante navires ou plus, avec le Vice-Admiral, prindrent leur cours vers Yrlade & le Cabo Clerc, souzesperance de trouver quelque part de l'eau & quelque refraischissement. Mais l'Eternel des Armées qui abbaisse le sourcil des grands & esleve les petits, qui a tout droit sur ses Creatures, qui commade a baguette a la mer, aux vents & aux tourbillons, fait grossir la mer des flots & lever une fifflante & horrible tempeste par un vent de Sud-Ouest, environ le 2. de Septembre, laquelle les emporta pour la plus part en divers endroits, d'Yrlande ou il y en eust plusieurs, qui perirent, & entre autres le Galion de Michel d'Oquendo, une des grandes Galeasses, deux grandes navires de Venise. La Ratta & la Balanrara, avec plulieurs autres, jusques a trete six ou trentehuict navires, & presque tous les hommes. Quelques unes vindrent de rechef avec un vent d'Ouest en la Mer d'Angleterre, & quelques autres en Angleterre: quelques unes furent prinses par ceux de la Rochelle.

Vnegrande Galeasse sur portée par une grande tempeste en France au Havre de grace. Ou ilstrouverent des navires pleines de femmes, lesquelles avoyent sayvi l'armée. Il en demeura aussi mais les hommes se sauverent.

En somme de cent trente quatre voiles sorties d'Espaigne, il n'en retourna finon environ cincquante trois tant grandes que petires, assavoir de quaire Galeasses & quatre Galeres il n'en retourna de chascune qu'une, de nonante & un grand Galion il en demeura cincquante huict, & trente trois retourneret. Des Paraches & Assabres, ils en demeura dix sept, & dixhuict retournerent. Tellement quen tout 81 Galcasses que Galeres & autres navires petites & grades perirent, & des cincquantetrois qui retournerent, il y cult plusieurs, lesquelles retournerent dés le commencement devant que d'entrer en la mer d'Angleterre. Deux des Galions qui estoyent retournez estans au havre le feu s'y mit & furent bruslez, & quelques autres récontrerent depuis semblable malheur.

Des trente mille hommes qui estoyent en l'armée, il en demeura une grande quantité qui furenttuez & noyez, & de ceux qui estoyent restez & qui estoy. ent retournez en la maison il y en cust beaucoup qui moururent, pour les maux qu'ils avoyent soufferts.

Le Duc de Medine Sidonie sort brave Seignenr, & bien entendu, auquel on avoit assez contre son gré imposé ceste charge, s'excusa sur ses Pilotes. & sur le defaut du secours de Parme, lequel n'estoit pas encores prest.

Il luy fut permis de se retirer a son ayse en son logis, sans venir en Cour, ou l'on disoit qu'il pouvoit mal aisement sermer la bouche a ses envieux. Plusieurs autres Nobles moururent incontinent aprés, a scavoir lean Martines de Ricaldo, Don Quelques Diego de Valdez, Michel Oquendo, Efpaignols Don Alonzo de Lieva, Don Diego de morti & Maldinado, Don François Banadillio, Prisonniers. Don George Mauriques, tous du Confeil de l'armée. Plusieurs furent noyez, come entre autres, Thomas Perenot de Granvelle, Conte de Cautteroy, fils du frere du Cardinal de Granvelle. Don Diego Piementel Maistre du Camp, & Colonnel de 32 enseignes demeura prisonnier en Zelande, avec plusieurs autres qui furent prinsau mesme navire.

Pierre

Pierre Valdez homme experimenté & fort respecté entre les siens, estoit prisonnier en Angleterre, avec Don Basco de Silva, & Don Alonzo de Sayas. Plusieurs Nobles furent noyez en Yrlande,& plusieurs furent tuez par les Yrlandois. Il y en avoit environ deux cens prés de Sire Sichard Bingam qui estoit la Gouverneur, lesquels il avoit reçeus en grace, mais entendant qu'il y en avoit encores une trouppe de huist cens qui s'estoyent mis sur terre avec leurs armes, craignant d'estre luy mesmes assailli, pour avoir peu de gens prèsde luy, il fit tuer les deux cens: desquels quelques uns eschapperent & l'allerent rapporter aux huict cens qui venovent aussi afin de demandergrace (comme ils disoyent) mais la dessus desesperans, ils retournerent, & r'accoustrerentun vieil vaisseau, avec lequel ils se mirent en mer, ou puis apres ils se noverent tous, mesmes aussi plusicurs Nobles qui estoyent parmy cux. Touresfoison amena de la en Angleterre Don Alonso de Lucon, Colonnel de trente deux enseignes de Tertio de Naples, avec Don Rodrigo de Lasso, & deux qui estoyent de la maison de Cordua, lesquels tomberent és mains du Chevalier Horace Palavicin, afin de delivrer par ce moyen le Sieur Odet de Teligny, lequel fut prins prés d'Anvers, & estoit prisonnier au Chasteau de Tournay.

En somme il n'y a pas une maison noble en Espaigne que n'ait perdu en ceste Armée l'une son fils, l'autre son frere, & l'autre son nepveu. Il y avoit environ douze cens tant soldats que Matelots qui est oyent prisonniers par ci par laen Angleterre, avec 30 Gentils-hommes & Commandeurs, lesquels la Royne renvoya tous a la maison en payant

petite rençon.

Les autres navires, lesquelles avoyent eschappé les mains des Anglois & celles de ceux du Païs-bas, & s'estoyent fauvées des Rochers d'Yrlande, & des Ion le vieil stile, la Royne ordonna en tempestes de la Mer Oceane, estans en Angleterre, & Messeigneurs les Estats petit nombre, retournerent aprés beau. des Provinces Vnies au Païs-bas un jour coup de travaux, angoisses, & dangers, de jeusne solemnel, avec commande en Espaigne, laissans derriere ( com- ment qu'un chascun eust a louer & reme aesté dit cy dessus) tant de diver- mercier Dieu, & fut faict commande ses sortes de navires, tant Seigneurs ment aux Ministres d'y esmouvoir

de qualité, Gentils-hommes, braves Soldats, bons Matelots & autres personnes: tant d'Artillerie & Amunition de Guerre, d'argent, de joyaux, & autres choses, tellement que si le tout estoit specifié par le menu, on trouveroit que cela emporteroitune somme incroyable

d'argent.

Mais plus ceste flotte a esté forte & puissante, & plus elle a esté jugée invincible des hommes, plus aussi lavi-Croircen a esté grande, & plus ces deux Païs, ontils eu grande occasion, de rendre actions de graces a ce grand & invincible Dieu, (qui est accoustumé de rompre & d'abbaisser l'orgueil des Princes: & au contraire, de defendre, garder, & eslever, les petits, foibles, & affligés) de l'honnorer & servir tout le temps de leur vie, pource qu'en un tel extreme danger il les avoit conservez & defenduz. Voila pourquoy aussi la Royne d'Angleterre & Messeigneurs les Estats des Provinces Vnies au Païsbas ordonnerent tandis que la flotte estoit devant & és environs d'Angleter re, divers jours de jeusnes & prieres, prians Dieu continuellement, de vouloir destourner d'eux & de leur Païs, une telle puissance, & un danger si grandle quel ils voyoient desia : de ne vouloit pas regarder a leurs pechez, (a caule desquels ils avoyent bien merité & des fervi d'estre ainsi chastiez) mais de les vouloir ayder & assister pour l'amour de soy mesme & de Iesus Christ, puis que c'estoit son œuvre & sa cause, que le Pape de Rome & le Roy d'Espaigne cher choyent d'exterminer. Et d'autant que ces prieres estoyent faictes a la gloire de Dieu & ala louange de sa puissance invincible, voila pourquoy il les exauça, & leura donné ce qu'ils demandoyent en leurs prieres.

Et long temps apres que l'armée fut partie, assavoir le 19 de Novembre le-



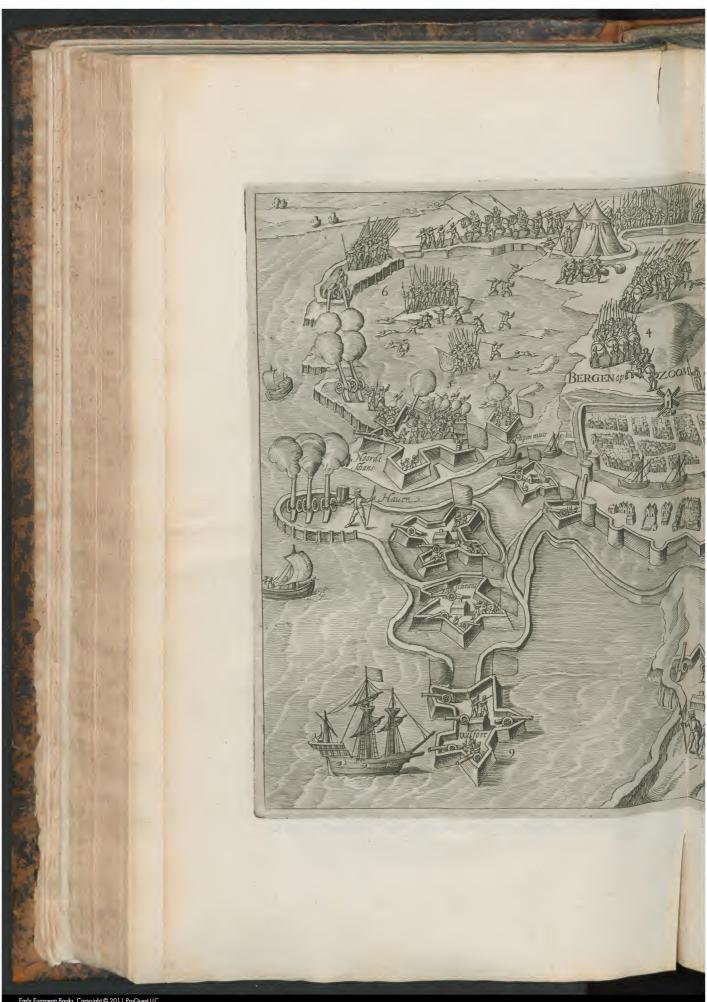





inciter le peuple, lequel jour fut em- Royne, les Ecclesiastiques & ceux de sa actions degraces.

Angleier- grande delivrance triompha Chrestien- & a le remercier: Elle mesme parloit au nia, de nement, en la ville de Londres, selon la peuple & l'exhortoit a ce faire, sur quoy nement, en la ville de Londres, icion la pen-coustume des Romains, & alla avec tous s'ensuivit une grade acclamatio du penfort solemnellement & comme sur un se & logue vie, a la ruine de ses ennemis. chariot de Triomphe, depuis son Palais en grande magnificence. En l'Eglise la plusieurs vers a sa louange.

ployé a jeusner, prescher, prier & en Cour rendirent action de graces a Dieu: La Royne d'Angleterre, pour une si metiere, servant seulement a louier Dieu, elle fit faire un sermon public sur le Ceses Estats & Officiers de son Royaume, ple lui souhaitat de par Dieu une heureu-

Ainsi s'esvanouit comme en sumée Conclusion Par la ville de Londres, jusques a la prin-ceste magnificque grande & puissante de l'Armie cipale Eglise, appellée l'Eglise de S. Paul, Armée, qu'on appelloit par tout l'in- d'Espaigne sur laquelle on avoit mis les enseignes, vincible, laquelle aussi estoit telle qu'en bannieres & banderolles prinses sur les plusieurs centaines d'années il ne s'en e-Espaignols. Les bourgeois de Londres stoit pas veu de semblable en la mer Oestoyet selon leurs mestiers, & avec leur ceane, a la grande confusion de ceux qui livrées des deux costez des ruës, ayans de- l'avoyent dressée, en l'an 1588. Sur Vant eux des barrieres couvertes de drap quoy aussi la Royne sut congratulée par blen, avec leurs bannieres & estendards tous ses amis & voisins, & composa on

LE PRINCE DE PARME ASSIEGE

# BERGVE fur le ZOOM,

Et en levant le siege s'en retire en la mesme année 1588.



1 5 3 3 l'Empereur Charles V, l'honno- vers l'Ouest. Il y a aussi un fort bon hara du nom de Marquisat. C'est la pre-miere ville qu'on laisse a main gauche, du Nort, (car ainsi nomme-on le pais siquand on va de Roomerswael & Tho- tué aux deux costez du havre) au destour len (qui sont villes de Zelande) vers qui n'est que 535 pieds essoigné de la Anvers. C'a esté une ville fort mar- ville, ou elle se tourne vers l'Ouest, & se chande, non seulement du temps de diussant en deux bras, elle s'essargit & se nos predecesseurs, mais mesmes aucuns varendre en la ville. L'un des bras vers le en ont encores souvenance de nostre Zud, serta certains moulins a eau, & aux temps, ou les Espaignols, les François, salines, lesquelles on a maintenant bales Allemans, Anglois & Escossois ve. sties en la ville, & celuy qui est vers le

ERGVE SVR LE lieu des plus puissates Provinces du Pais-Zoom, est une vil- bas, assavoir: de Brabant, Flandres, Holle de la Duché de lande & Zelande, De la premiere elle Brabant, laquelle n'en est pas la plus simple partie: car elle est la premiere & n'est essoingnée que six heures de cheprincipale des 17. min d'Anvers, qui est la principale ville Provinces du Païs- marchande de toutes. Les trois autres luy bas: Cen'estoirpar sont opposites, assavoir: Flandres vers le cy devat qu'une Seigneurie, mais en l'an Zud, Hollande versle Nort, & Zelande noyent trafficquer. Elle est située au mi- Nort, faict le havre dedas la ville. La ville

contient en son circuit 10175 pieds sans prendre les pauvres Marchans prisonles boulevars. Il y aun rampart de ter- niers, qui leur apportoyent toutes choses re fort hault, & des fossez tout alentour, necessaires, que le mesme malheur arriest aussi en quelques endroits pourveue contre les surprinses des pallisades, & en d'autres munie de hayes, & en d'autres de murailles lesquelles sont au hault des rāparts. Il y a aussi plusieurs nouveaux boulevars faits pour la defence de la ville. Et combien qu'elle soit a present fort miserablement defigurée, par la rupture de plusieurs belles maisons, si est ce qu'elle en a encores plus de 1000, esquelles le corraire, pource qu'elles avoyent esté on habite, & plusieurs autres lesquelles ont esté ruinées par la guerre, se rebastissent encores journellement afin qu'on y puisse demeurer. Il y a de fort belles & amples rues, trois marchés bien larges, a sçavoir, le grand marché, le marché au poisson, & le marché au bled. Il y aussi une fort belle Eglise, entierementvoutée

La Cour du Marquissert d'un bel ornement a la ville. Le riche Cloistre des affaires plus par ruses que par force ou-Nonnains, a esté changé en un Hospital: verte. Que si quelqu'un se veut opposer Car l'Hospital qui estoit hors de la ville a eux, l'ennemy est bien cherché, mais

bastimens de dehors.

Apres que tout le Brabant, hormis Bergue sur le Zoom, eust esté reduit, souz la domination du Roy d'Espaigne, par la conduite du Prince de Parme. La Gend'armerie de son Excell. & de Messeig. les Estats firent plusieurs courses au Païs, notamment lors que le Prince de Parme avoit assemblé toutes ses forces a Duynkercke, pour y attendre la flotte d'Espajgne, ayant mesmes pour renfort d'icelle, equippé une fort grande flotte de batteaux plats, comme a esté dit cy dessus.

Ceux de Brabant, Flandres & autres Provinces estans souz l'obeissance du Roy, voyans & entendans la ruine & defroute de l'armée d'Espaigne, & sentans le ravage que les soldats de Bergue faitouchantles soyent journellement. Protesterent a l'encontre du Prince de Parme & firent leurs plaintes de ce que toutes les villes de Brabant avoyent esté reduites souz l'obeissance du Roy, hormisseulement Bergue sur le Zoom, estant comme un vray nid de brigands, & un refuge de ges meschans, qu'on envoyoit de la journel-

voit aussi a leurs Bourgeois, qui estoyent ruinez par les grandes rançons, outre les autres ennuys que tels emprisonnemens apportoyent. Qu'on pourroit en cores aucunnement souffrir cela, pourveu qu'on peust mesmes es villes estre en paix & a repos, mais que les villes de Beringe au païs de Liege, de Vilvorde & Geldernake en Brabat pouvoyet bien tesmoigner prinses & pillées. Que tous les villages estoyent souz contribution a cause de ceste ville, & au grand avantage des rebelles: tellement que s'il y en avoit qui refusassent de payer les contributions, que tels villages estoyent bruslez, les bestes prinses, les maisons pillées, & les habitans emmenez prisonniers. Qu'ils se tenoyét cachés és bois & és hayes, faisant leurs a esté ruiné par la guerre avec des autres on ne le peut trouver. Tellement que s'il amenoit maintenant fon camp victorieux, par lequel il avoit gaigné tant de villes, devant Bergues, que toute la joye w que l'ennemy avoit receue a cause de la p retraicte de la flotte d'Espaigne, seroit! bien tost changée en tristesse. Mesmes if que quad la ville de Bergues seroit prin-sm se, que le chemin seroit lors ouvert pour prendreles Isles de Zelande, l'une apres l'autre. Au moins la ville de Bergue & l'Isle de Terthole pourroyent estre prinses par ensemble. C'estoyent la les raisons qu'on entendoit que ceux de Brabant proposoyent. Sans doute le Prince de Parme estoit fort fasché de la fuite de l'armée d'Espaigne, & qu'il ne pouvoit avoir l'Angleterre, laquelle il avoit assez gaignée en son esprit, comme appert assez par l'appareil qu'il avoit prins avec luy vers Duynkercke, servant plustost pour estre mené en triomphe en Angleterre, que non pas pour prendre un si puissant Royaume avec force & main armée. Il n'estoit pas aussi fort bien aymé en la Cour d'Espaigne, pource qu'il n'avoit pas assissé l'armée d'Espaigne en lement des gens a cheval & a pied, pour sa necessité. Afin donc d'oster aucunne-

Plainte de ceux de

avoit perdu toute esperance du retour de bant, un chascun s'asseuroit, qu'on en vouloit à la ville de Bergues.

pour certain, qu'il n'y avoit rien de si as- le neuf cens & soixante pieds. seuré, sinon que la ville seroit assiegée. L'un des prisonniers estoit Gentil-homqu'on leur eut demandé où ils vouloyent aller, ils respondirent, qu'ils alloyent rent que toutes choses estoyent prestes pour nous assieger. Mesme que le camp estoit en chemin, & ce devant qu'ils fussent prins, ne sachans autre chose, sinon qu'il estoit desia devant la ville, & qu'ils hommes, tant a cheval qu'a pied.

Le 9 du mesme mois d'Aoust le Bagues, & avoit faict le Chevalier Sire Guil- endroits, où la ville estoit la plus foible. laume Druni, Gouverneur de la ville.

Le l'endemain on fit monstres, & y avoit en tout douze enseignes de gens de pied, desquelles il y en avoit neuf en la ville, & trois és forts, & outre ce quatre

ment ceste tache honteuse il entreprint ceurent de Hollande quantité de poude reduire la ville de Bergue sur le Zoom dres. Les Forts desquels nous parlons, sonz sa puissance. Des ce temps plusieurs sont sur le havre. Car pource que le habruits couroyent non seulemet au Païs- vre est trop long, pour estre commodebas, mais mesmes en Angleterre. Come ment defendu de la ville, voila pour quo y aussi sa Majesté en advertit Messeigneurs on avoit faict divers forts, pour le garanles Estats par lettres escrites en sa Cour tir. Car l'emboucheure du havre est 5325 de Groenwits le 27 d'Aoust 1588. Au pieds de la ville, depuis la porte de S. Iaccomencement de Septembre, lors qu'on ques il s'estend cinq cens trente & cinq pieds vers le Nort, & de la il entre en la flotte d'Espaigne, & que le Duc de l'Escault. En ce dessour est le 1 Fort, Parme avoit ramené de Flandres en Bra- nommé le petit Fort, pource que cest le moindre de tous. L'autre Fort n'est que mille trois cens & vingt pieds csloigné Quelques gens de cheval des compais de la teste, & est appellé Valckenbourg, gnies de Bacx, avans esté envoyez pour du nom du premier Capitaine qui y a entendre quelques nouvelles, amenerer esté. D'icy on passe vers le Fort du Nort, deux prisonniers, desquels on entendit essoingné de la Hout-porte de deux mil-

Au Zud-landt prés de Valckenbourg est le nouveau fort, separé de Valckenme de l'artillerie: & l'autre estoit maistre bourg seulement par le fossé, & ce fort de l'amunition. Lors que nos gens les est ouvert par derriere. On faict passer Prindrent prés du Chasteau d'Eckeren, & l'eau du fossé, par un conduit dans le havre, ou on y retient l'eau, come l'on veut. Depuis le nouveau fort on a faict un au camp du Roy, lequel estoit devat Ber- nouveau fossé vers la ville, qu'on appelle gue. Estans amenez en la ville, ils asseu- comunement le nouveau havre. A l'opposite du petit fort le havre du Nortladt fut percé, afin que l'ennemy ne peust point avoir d'accés vers le fort du Nort.

VVillugby alla en Hollande, prés de Messeigneurs les Estats afin de pourvoir estoyet bien esmerveillez de voir main! a ce qui estoit necessaire, pour tenir la tenant le contraire. Ils disoyent aussi que ville contre l'ennemy. Mais devant que le camp estoit fort de trente six mille partir, il avoit parlé avec le Magistrat, & . faict en sorte, que la ville seroit divisée en 8 quartiers, & en chasque quartier orron de Willugby General de la part de donné un Eschevin pour y commander, sa Majesté sur les Anglois arriva a Ber- asin que les Bourgeois travaillassent és

Les Bourgue-maistres de ceste année estoyent François Manteau, & Pierre Suydlants: les Eschevins estoyent Guillaume François vieil Bourgue-maistre, Corneille Iean, Corneille Denis, Marcopaignies de Cavallerie. Les Capitai- cus Martin, Adrien Iean, Ian le Clerc, & nes des compaignies du Pais bas estoy- Corneille de Heusden. Les Recepveurs ent Paul & Marcelis Bacx freres, sur les estoyet Marinus Nicolas, vieil Bourguedeux autres Angloises commandoyent maistre & Legiste, & Nicolas de Ranst. les Capitaines, Parker & Paulij qui estat Quand les Eschevins, pour quelques im-Gentil-homme Anglois conduisoit la portantes affaires, ne pouvoyent estre Cornette du Sieur de Willugby. Ils re- prés des ouvriers, il y avoit lors quel-

Le 4 jour aprés la venue de Wilporte de S. Iacques, par laquelle on va vers la teste au nouvel ouvrage, faisant premierement un retranchement sur la levée, laquelle va depuis ladite porte, vers le nouveau havre. Le long de la haye, laquelle a esté plantée depuis ;la tour de poudre vers la porte du Bois, où on fit aussi des defences en maniere de met en plusieurs autres endroits fort diligemment. Sur le chemin de V Vouvve on vid quelques gens de cheval de l'en- planches & perches. nemy. Le Tourier les ayant descouvert sonna la trompette & le tocsin. Sire Guillaume Drurij, Gouverneur de la ville sortit avec quelques soldats, tellement que l'ennemy se retira. Presque toute la cavallerie qui estoit en la ville Wouve, les autres gens de cheval & soldats s'arresterent au commencement de la bruyere de Wouvve & les dunes de Bergues, a main gauche, commeon va amain droite. Ce pendant le Gouverneur retourna ayant perdu un de ses Cavalliers & deux chevaux. Car il avoit esté jusques au Cemetiere de V Vouvve, ou il y avoit grand nombre des gens de l'ennemy avec lesquels il avoit escarmouché. Plusieurs mesprisoyent ce faict du Gouverneur, pour ce qu'il sembloit qu'il s'estoit mis & soy-mesme & la ville en grand danger, pour le trop grand desir qu'il avoit de combattre. Car l'ennemy estoit de beaucoup plusfort que luy. & s'estoit tropesloigné, pour regaigner la ville si l'ennemy l'eust assailli. Estant de retour de ceste sortie, il sit rompre le pont au Boulevard de Helstede. Car ceux qui avoyent entreprins l'ouvrage avoyent faict un pont sur le fossé, pour tirer de la terre de la montaigne de Varij-Bogaert Bergues de- afin de parachever leur ouvrage.

secours de fut envoyé de la part du Magistrat en Zeeux de Ze- lande, pour remonstrer a Messeigneurs Tholen notamment ou l'eau est si basse

ques uns des plus apparets bourgeois de les Estats, que puis que l'ennemy menachasque quartier, qui gardoiet leur place. çoit d'assieger la ville de Bergues, & que pour ceste fin il estoit venu a V Vouvve lugby, les bourgeois commencerent a la avec son camp, & que la ville estoit fort peu pourveue de toutes choses necessaires pour attendre un siege, que le Magistrat de Bergues les supplioit, de les vouloir assister & leur prester la main en leur necessiré comme aleurs Confederez & voisins. Que c'estoit une cause commune, tellement que si la ville de Bergues venoit a estre perdue, que les tranchées, aussi travailloit on journelle. Isses de Zelande seroyent en grand danger. Le l'endemain qui estoit le 14 arriva un batteau de Zelande chargé de

Et dautant que durant le siege les Estats de Hollande, Zelande & ceux de la ville de Dordrecht, envoyeret en divers temps & en toute diligence toutes choses necessaires & requises en une ville, assiegée. Voi la pourquoy je diray icy que suivit le Gouverneur, laquelle avec ceux la ville estoit assez pourveue de bled, qui estoyent sortiz avec le Gouverneur bœure, formage, sel, harengs, Merlu, poursuivirent l'ennemy jusques prés de avoine, paille, foin, poudre, planches, perches, clous, plomb, balles, mesche, picques, ozier pour faire des gabions, de paisles, besches, hoyaux, panniers, & de brouettes, &c. Ceux de Zelande envoyvers Wouvve, & les dunes d'anxtermeer cret aussi cincq couleurines de Portugal, portans un boulet du poids de 26 livres. Cestoyet de celles que Pierre vader Does Vice-Admiral de Hollande avoit trouvé sur le Galion de Don Diego Piemontel, qu'il printprés de Blanckenberg, & qu'il avoit amené à Flissingues. La Cavallerie de l'ennemy se monstrat derechef sur le chemin de VVouwe, fut bien tost mise en fuite par les nostres, daut at quelle n'estoit pas en si grand nombre. Environ ce temps on vid d'icy plusieurs seux entre Rosendael & Calmthout: qui furent faicts par ceuxqui de Calmthout alloyet vers Steenbergue poury amaffer toutes leurs forces, pour attaquer le païs de Ter-Tholen, comme apparut puis aprés. Car nont la nuict de devat le 17 de Septembre, l'en 14 nemy vint en grad nombre souzla conduite du Sieur de Montigni, le long de la Levée appellée Matteben vers un lieu Corneille Iean Eschevin de la ville appellée Eendrecht, avec intétion de surprendre l'Isle. Toute la Levée de Terqu'on

mandens

y a une assez grande estedue de pais, ou il Adrien Guillaume avoit esté és premiey a trois forts du costé de Terthole, l'un res guerres de Zelande Admiral de Ziesitué au Midy vers Tholen, appellé, le riczee, & estoit maintenant Lieutenant l'eau fut basse, il y avoit quelques en- de Bruges. Il avoit aussi esse au siege de seignes qui se mirent a passer l'eau, l'Escluse, ou il s'estoit fort bien acquité, taschans devenir au fort Papen-mutse. comme tous les autres, combien que la Mais l'eau n'estoit pas si basse comme ils ville sust en sin remise es mains de l'enhement, tellement que plusieurs se noy- sieurs les Estats de Zelande vers Bergues stres a coups d'Arquebuse. Quelques tourné la teste vers la ville. uns cependant estoyent desia passez, &

se nover. Et comme ceux qui estoyent en la riviere s'efforçoyent de repasser, ceux nemy se presenta pour assaillir, a peine y present Chancelier de Gueldres & preavoit il quarante des nostres, pour s'y mier Conseillier de Messeigneurs les opposer, mais incontinent après vint le Estats Generaux des Provinces Vnies. Capitaine Lagro de Tholen avec sa

qu'on peut passer la Riviere a pied sec, est faire pour lors, & d'autant qu'ils n'estoymunie d'un retranchement, & on a faict ent pas assez forts de gens, pour pour voir des Forts és lieux ou il estoit necessaire, tous les endroits, ils requirent ceux de qui sont pourveus de soldats. Le Conte Berguesde leur vouloir envoyer, Adrien de Solms estoit Gouverneur de l'Isle. Guillaume, & George Brissaulx avec 300 L'endroit ou l'ennemy pensoit passer, il hommes qu'ils avoyent sous eux. C'est Bots-hooft. Celuy du milicu s'appelle General du Conte de Solms, sur toutela Papen-mutse, ou bonnet de Prestre, pour Gendarmerie de Zelande. Brissaulx ece qu'il estoit quarré, & le troisiesme, le- stoit le fils de laques Brissaulx un fort quel s'estend vers le Nort, est appellé le homme de bien & craignant Dieu qui nouveau Veer ou passage. Et comme avoit esté par cy devant Bourguemaistre pensoyent, & le courant estoit fort ve- nemy. Ces deux furent envoyez de Meserent, & plusieurs furent tuez par les no- si tost qu'on entendit que l'ennemy avoit

Le 19 de Septembre le Drossart reestoyent a couvert sur le bord de la ri- tourna d'Amsterdam ou il avoit achepté viere, tellement qu'ils faisoyent signe & grande quantité de planches & autres ctioieta leur copaignons qu'ils vinsent. appareils servants aux fortifications. Car Mais comme cela estoit en vain, d'au- outre ce qu'il estoit Drossart de la ville tant que les autres se metroyent en fuité, (qui est apres le Marquis le plus hault ils furent contraints, de choisir l'eau, & estat dans Bergues ) on luy avoit aussi commislesoing de la fortification de la Ville & des Forteresses. Son nom estoit qui estoyent sur la levée du costé de Bra- Elie de Lion, & le mesme duquel est parbant tiroyent a toute force contre ceux lé en la prinse du Chasteau de VVouvve. de l'Isle. Mais ne tuerent qu'un des no- Son Pere estoit le Docteur Albert de stres, qui estoit simple soldat souz Ber- Lion fort docte personnage, & qui avoit chem, mais l'ennemy en laissa plus de esté a Louvain l'espace de 24 années le denx cens. Du commencemet que l'en- premier Professeur es Droits, & essoit a

La nuict suivante du 20 de Septemcompaignie. Et combien que ceux de bre, l'ennemy vint sur le Raberch, mais l'îne eussent heureusement empesché environ le midy retourna dereches vers l'ennemy, si est que cependantils n'estoi- VVouvve. Rien ne se passa pour lors ni ent pas sans danger, sachans qu'il n'avoit d'une part, ni d'autre, car toute la nuict pas faict ceste espreuve legeremet, mais il ne sit que pleuvoir, comme aussi apres que son intention estoit de surprendre midy, lors que l'ennemy partit. Le Ma-Pisse de Tholen, afin de tourmenter par gistrat envoya quelques Deputez vers ce moyen ceux de Bergue, voire toutela Hollande & Zelade pour declarera Mes-Zelande: tellement qu'ils s'asseuroyent sieurs les Estats, l'estat de la ville, & aussi qu'il recommenceroit bien tost & peut afin de demander ayde. Corneille Iean estre la nuict prochaine, afin de trouver Eschevin de la ville, alla vers Zelanmoyen d'accomplir, ce qu'il n'avoit sceu de, & Adrien Guillaume Secretaire de la

ville, vers Hollande. Le 22 dudit Mois chand avoit dessa chasse du Chasteau devant la pointe du jour il y eut une alarme les trompettes sonnoyent, on battoit min, & s'estoit secretement accordé avec les tambours, & la grande cloche sonnoit le tocsin. Car le Gouverneur avoit sçavoir le 17 de lanvier 1 5 8/9, en venfaict assembler une trouppe de soldats, afin de renforcer la garde sur le matin, d'autant que l'ennemy avoit accoustu. mé de faire sesentreprinses environ ce temps la, a sçavoir lors que la garde est le plus assopie de sommeil, & que souvent on est moins sur sa garde. Dequoy il n'a. voit pas adverti la Cavallerie, qui faisoit lagarde sur le marché. Quelques uns de la Cavallerie allans par les rues vindrent a rencontrer ces soldats, ausquels ils de. manderent qu'ils estoyent, & ce qu'ils demandoyent, mais l'un d'entr'eux leur donnant quelque responce mal courtoise, ils s'en retournerent vers leurs Officiers, leur racontans ce qui leur estoit arrivé. Ceux cy ne scachans point ce qui se passoit, & pensans que la chose n'alloit pas bien donnerent incontinent l'alarme. Ce que le Gouverneur print de mauvaise part, & se plaignit au General de la Cavallerie, du tort qu'on luy avoit fait en cela, d'autat que ces soldats avoyent esté assemblez par son commandemet. Mais le General de la Cavallerie luy respondit, qu'il ne sçavoit pas que cela s'estoit faict parson commandement, & qu'on l'en avoit deu advertir, veu l'estat present auquel estoit la ville. Voila pourquoy on defendit par cri public, que nul n'entreprint de sonner l'alarme sans charge du Gouverneur.

Le jour ensuivant le bagage du General Firmin fut pillé par les soldats. Cestuy-cy avoit esté Gouverneur du Chasteau de Wouwe. Et pour certain debat survenu entre luy & un nommé Marchand qui estoit aussi audit Chasteau, estoit allé en Hollande pour se plaindre du susdit Marchad a Messieurs les Estats, & le faire casser, pour aussi faire provision de ce qui estoit necessaire pour conserver & garder ladite forteresse. Les Estats luy avoyent mis entre les mains une bonne quantité de balles de musquets& de fauconneaux, de la mesche, & quelques tonneaux de poudre. Mais devant cause que Raten Flameng signisse une

tous ceux qui tenoyent le parti'de Frel'ennemy. Quelque peu de temps apres a dat le Chasteau a l'ennemy pour la somme de vingt mille escus, il se retira en France. Fremin avoit gardé toutes ces choses jusques a ceste heure la. Mais come il pensa partir, pource qu'on l'avoit licentié, & qu'il avoit embarqué tout cela, les soldats qui s'en apperceuret (comme ils ont bon nez en telles choses,) & ayans trouvéune bonne occasion pour s'excuser, d'autant que c'estoit contre tous droits de guerre, d'emmener telles choses hors des villes assiegées, ils se saisirent de toute l'amunition de guerre & de tous ses meubles & en firent leur butin, combien qu'il leur fallust redre tout le plus precieux.

Le lendemain aprés qui estoit le 23 de Septembre, l'ennemy apparut sur le chemin de VVouwe, comme venant droit vers la ville. Nostre Cavallerie & pietons sortirent sur l'ennemy. Mais come ils s'approchoyent prés des dunes de Bergues, l'ennemy se tourna a main droite, & allale long du chemin sablon neux vers le Ryselberg & Noortgeest,ou ilse campa. Et d'autant que l'eau du canal que quelques uns appellent mal a propos la riviere du Zoom estoit retenue par les escluses de la porte aux Dames & de la porte de Steenbergue, toutes les prairies entre la porte de VVouwe & la porte aux Dames estoyent souz l'eau, tellemet qu'on ne pouvoit venir de la porte de V Vouvve au quartier du Nort. Les nostres doncq retournerent derechef en la ville, & sortirent par la porte de Steenbergue avec enseignes desployées, allecheant l'ennemy au combat, qui se tenoit enfermé en son camp.

Le lendemain il dressa aussi son camp vers le Zud, lequel il estendit depuis 12 montaigne de S. Geertrude jusques au Bal, y comprenat le Burgh-vliet, le Zudgeest, le Raberg, & une partie du bois de Bergue, lequel est situé vers l'Ouest de la ville. Le Raberg est'ainsi appellé 2 que ledit Fremin fust de retour, le Mar- roue sur laquelle on met ceux qui sont

roucz,

est située vers le Midy de la ville, ainsi comme on va vers Anvers. S. Gertrude est servie par les gens superstitieux d'autant qu'ondit qu'elle ayde cotre les rats & souris. Elle souloit par cy devant estre la Patronesse de la ville, & on dit qu'el. Par cy devant sur la montaigne, & est justement située prés du pais submergé de Sudlad, luy a donné ce nom. Le Balest une partie des terres labourables, lesquelles sont entre le bois & la ville, & le commencement du plat pais, lequel s'estend en partie vers l'Ouest, & en partie vers la porte de Wouwe. Le Sud-geeft est un hault lieu, & le Burch-vliet a esté un village, ou estoit le Chasteau qui fut brussé par les François, come a esté dit. Ceux de Tholen avoyent mis environ 30 hommes au Chasteau de Halteren, lequel a prins son nom du village ou il est situé. Non pas pour penser, qu'ils pouroyent resister a l'ennemy, mais seule. ment pour estre comme une sentinelle a ceux de l'Isle, afin de les adverrir de la venue de l'ennemy: Les soldats voyans que l'ennemy les menacoit de prendre le Chasteau par force, le rendirent en sauvant vie & biens. Ce jour deux qui estoycanon de dessus la Reygers-tour. Depuis on entendit que l'un estoit un homme de nom & de marque, & qu'il avoit enterré en Anvars, avec bien 800 torches. Ceste nuict on ne laissa sonner aucune cloche, afin de ne servir point a l'enneenvironce mesme teps nous receusmes les sorties estoyent comunement jugées plusieus gens de tous costez. Messieurs les Estats, combien que l'Isse de Tholen debvoit aussi estre pourveue nous envoi- bre, & ou l'assiegeant pouvoit estre tellebon nobre degens d'estite. Il y eut aussi stoit assez grad, & que nous pouvions aenviron 80 homes qui vindrent de Geer- voir tous les jours refraischissement de

rouez, ou ausquels on a tranché la teste. Anglois appellé Brock, lesquels avoyent Car on souloit faire justice sur ceste mo- rejette le comandement de Messieurs les taigne. L'ennemy un jour ou deux aprés Estats, & s'estoyent rengez parmy les Anqu'il fut arrivé coupa & brussa le gibet, glois. Et outre tout cela, nous arriverent qui estoit sur ladite montaigne, laquelle encores sur le 1 de Novembre 6 enseignes de gens depied, venans d'Angleterre, Tellement que le nombre des soldats, qui au commencement du siege n'estoit que de 1500 tanta pied qu'a cheval, selon qu'on avoit passémonstre, estoit devantle partement de l'ennemy bien de leestoit Dame du pais de Bergues. La 5 mille. Les Capitaines de Cavallerie Chapelle de S. Gertrude laquelle estoit voyans que l'ennemy se campoit, estimans qu'illeur falloit aussi faire quelque saillie pendat qu'on le pouroit, pour monstrer qu'ils estoyent hommes pour cux, se trouverent prés du Gouverneur Drurij, luy demandans qu'il leur fust permis d'aller trouver l'ennemy pource que ce seroit une grande honte de ne donner preuve de leur valeur, que pource faire on ne devoit pas attendre jusques a ce que l'ennemy auroitavancé son camp jusques aux fossez de la ville, quad la cavallerie n'en serviroit de rien, en outre s'ils pouvoyent du commencement donner quelque escheca l'ennemy ( ce qu'ils esperoyent) que cela leur serviroit de beaucoup, d'autant que par ce moyen ceux du camp perdroyét courage & ceux de la ville le prendroyent, au reste que ce n'estoit pas a faire a des gens de courage dese laisser confiner dans la ville. Mais les autres au cotraire (car dela se disoit en corps.) disoyent que toute victoire estoit enta cheval furent tirez d'un coup de incertaine. Tellement que s'ils estoyent vaincus par l'ennemy que cela apporteroit beausoup de domage a la ville : que si aussi ils avoyent le dessus, que l'ennemy pourroit bien aysemet porter ce domage.Qu'on avoit a faire avec un ennemy puissant & victorieux, qui avoit beaumy pour faire quelque entreprinse. Et coup de gens. Qu'il estoit bien vray que prejudiciables auxassiegez, mais que cela avoit lieu ou j'ennemy estoit peu en noetentun grad nombre de Hollandois & ment enfermé par l'ennemy, qu'on ne Escossos Ceux de Flissingue, de la Briepeust pas aysement ravoir de nouvelles le, & d'Ostende, nous envoyerent aussi forces. Mais que le nobre de nos gens etrudenberg souz la conduite d'un Cap. gens des Provinces Vnies, pour la bonne commo-

commodité de nostre havre. Paul Back campaigne ou estoit Vchtenbrouc avec prenant la parole, respondit : Nous sça- les siens, il y avoit beaucoup de hayes ler prudemment: nous sçavons bien que a separer les champs, les uns des autres. l'ennemy a un camp puissant & victori- Lesdits mousquetaires les occuperent: eux, & qu'il a beaucoup de gens, nous a- Et tandis qu'ils escarmoucherent avec soldats ce sont. Mais cependant s'il ne derriere la montaigne de Varibogart, plaist pas au Gouverneur d'accorder le voyans cela, & estans fort aises de ceste demande des Capit. de Cavallerie, que bonne commodité, courent a plein galroit autant qu'il y en a des nostres (afin vecleurs lances & especs d'armes: lln'y que j'use de ses propres termes ) par les avoit point faute de coups. Les moulque les autres y contredisoyent, qu'il ne desences & ne virent point de meilleur vouloit plus dire un seul mot voulatainsi moyen sinon de quiter leurs armes, & de s'en retourner au logis. Maisle Gouver- demader d'estre prins prisonniers. Plusineur le refint, & les autres qui y estoyent eurs furêt tuez, & plusieurs prins prison-& a la conservation de la ville, je ne m'y des nostres, & separez de leur camp, qu'ils veux pas opposer plus long temps. Lors ne pouvoient eschapper. L'ennemy ayat un chascun printses armes tant les ges de pitié de ses gens envoya 3 Cornettes de cheval que les pietos. On ne sonna point la trompette nile tambour, comme l'on gens, mais ils s'advertissoyent l'un l'autre de la sortie, & incontinet a l'heure ordo. née ils furet prests tous ensemble. Vngetilhomme d'Hollande appellé Vchtenbrouck qui estoit Cornette du Cap. Paul Bacx, fut envoyé dehors afin d'attirer l'ennemy en la capaigne, laquelle estoit qui a esté autrefois Evesque de Liege, entre le camp & la ville, il fut secondé de surnomé Amsterode, qui estoit Lieute quelques 14 ou 15 arquebousiers, & al- nant general d'un Regimet d'Allemas, & loyent ainsi ensemble vers le camp. Prez avoit receu une grande playe en la face. des fossez de la ville il y aun chemin bas, Les nostres avoyet deliberé de retournet qui va depuis la porte de Steebergue jusques a la pointe de Helst, & est convert de auroient faict quelque notable domage la montaigne de Varibogart, lequel finit a l'ennemy, sans attedre jusques a ce que a ceste pointe, & faitune vallée. Les lan- toutes les forces du cap vinsent sur eux ciers alloyet le log de ce chemin vers la- estat trop foibles pour les soustenir:ausli dite vallé tenans leurs lances basses, pour avoyent ils acquis assez d'honneur, pout n'estre pas veus de l'ennemy, qui avoit s'en retourner librement, & emmenet son campsur le Rijsselberg, & sur le Nort leurs prisonniers en triomphe, ce qu'ils geest. Les arquebousiers de M. Bacx se eussent faict, n'eust esté le zele, & trop joingnent prés des lanciers. Les 2 Capit. grand courage de Parker, qui ne pouvoit Bacx avoyent l'avangarde, & estoyent souffrir, que la cavallerie de l'ennemy s'esurvis de la Cornette de VVillugby, & stoit ainsi miseen fuite, & qu'ils regardos Parker faisoit l'avantgarde. L'ennemy ent ainsi a leur ayse, coment on traiscoit voyar ceste petite troupelaquelle venoit leurs gens. Tellemet que les assaillat, en avec Vchtenbrouck, envoya contre eux un lieu ou ils avoyent tant d'avantage, il

vons aussi fort bien (dit il) qu'il faut y al- remplies despines & de chardons, servans vons aussi souvent experimenté quels Vchtenbrouck, les nostres qui estoyent ce puissant & victorieus ennemyen fin lop parmy l'ennemy. Sonnent les tromviendroit a s'approcher, & qu'il en tirc. pettes & font un chascun leur mieux a ton cheveux, de la ville, en son cap. Maispuis quettiers furent chassez de derrire leurs presens. Et dit, puis que cela tend au bien niers: carils estoient tellemetenvironez cavallerie pour les ayder, mais furet bien tost mise en suite par les Cap. Bacx, qui ph a accoustumé de faire, quand on amasse avoit l'avantgarde, & contraignit de le retirer sur le Rijsselberg afin de voir de la comment on tuoit & prenoit prisonniers leurs mousquettaires. Durant le combat quelques prisonniers furet emmenez en la ville: & entre iceux un jeune 'Gentilhomme, fils de la sœur de ce Groesbeke, tout droict vers la ville, aussi tost qu'ils une quantité de mousquetaires. En la les repoussa une fois ou deux, mais com-

ville sur

me il fut cotraint de se retirer aussi sur la montaigne, ou estoit l'ennemy, pour les chasser de la, ou tout le camp estoit desia en armes, & que la cavallerie de l'enemy avoit receu, & nouveau secours, & nouveau courage, tellem et qu'ils le charger et tous ensemble, & ne s'en fallut gueres, qu'ils ne fusser ou accablez par la multitude, ou pour le moins prinsprisonniers, L'ennemy l'empoigna par trois fois, & Partrois fois il se deffit d'eux, en se defendat bravemet de son espee. Les Cap. Bacx & Pouly, voyants le danger ou estoit le Cap. Parker, & estans aiguillonnez d'un certain desir & zele, pour selon leur coustumeacquerir par tout de l'honeur, coururera plein gallop au milieu de l'ennemy, ou la foule estoit la plus espaisse, estimans plus la conservation d'un si brave soldar, que non pas tout le butin, tous les prisonniers, & tout ce qu'on pouvoit ou peler ou dire touchat tout le gain, qu'on pourroit acquerir en guerre. Tellement que bien 70 prisonniers, qui au premier combat avoyent esté prins, & n'estoyet pas encores emmenez en la ville, furent tuczala haste, & quelques uns eschap-Peret contre leur esperace. Par la venue des nostres on fitune large voye a Parker, pour pouvoir eschapper des mains de l'ennemy. Le Baron de Willugby, & le General V Vilfort ne faisoyent que d'arriver de Hollande, justemet comme on estoit empesché a cobattre, lesquels sans sortiret hors de la ville avec bon nombre de ges de pied, pour assister la cavallerie, En fin la cavallerie ayant pleinemet executé son entreprinse s'en retourna en bo ordre vers la ville, l'ennemy la poursuivit en fort grandnobre, estats fort fachez que Parker leur estoit ainsi osté des mains, mais ils ne peuret rien faire. Parker avoit receu quelques coups de moussé, d'autant que ses armes estoyent a l'es Preuve. Oule principal cobat avoitesté reduiteace point qu'o avoit desia choitat d'hommes que de chevaux. De la catant que plusieurs s'excusoyent, a cause es vallerie, parmi les nostres, il n'en demeu- qu'ils n'avoyent point d'armes, pource

C.

CS

15

s. t:

y fr sr le i- z ls it le n ui

a satural section of the section of

meura plus de 200. Cecy arriva le 35 de Septembre, aprés midy. Tandis que la cavallerie combatoit avec l'ennemy, les massons rompirétune certaine muraille restée de l'Abbaye, afin quelle ne peuft servir à l'ennemy, contre la ville. Incontinet aprés ce combat l'ennemy racourcition camp, lequel il avoit commencé bien ample, & quita le hault Nortgeest, se fortifiant & retrenchant bie fort tant vers le Sud que vers le Nort de la ville, pour se garentir de nos sorties. Car il ne s'estoit pas attendu a une telle maniere de faire, & mesme n'avoit jamais pensé, qu'il y auroit un tel cœur & courage en ceux de la ville.

Sur le soir Monsieur le Drossart, les Bourguemaistres & les Eschevins s'assemblerent, prés desquels se joingnirent les Capit. Veer, Schot, Basquevile & Salisbery pour prédre conseil par ensemble de ce qui seroit necessaire pour la coservation de la ville, & depuis cela cecy s'est tousiours observé que mesmes le Gouverneur & les principaux du Conscil de Guerre se sont assemble zune fois le jour sur la maison de la ville, pour parler des choses qui touchoyent l'estat present des affaires: ce qui est une chose louable, notamment en une ville assiegée. Car par ce moyen on oste aysement les comencemens des difficultez, qui peuvent bien tost survenir en tels temps entre les soldats & les Bourgeois, quad quelque choentrer en aucune maiso, ouse refraischir se se faict par mesgarde d'une part & d'autre, au prejudice de l'un ou de l'autre lors on y peut remedier sans grande peine ou difficulté.

Le Magistrat doncq, afin de monstret sa diligence s'est depuis ce temps la tousjours assemblé deux fois, assavoir a huich heures devant midy, & a deux heures a-

Willougby requist du Magistrat que quet sur ses armes, mais n'estoit pas bles la Bourgeoisse s'armast, pour faire la garde a la ville sur les rues. Et l'affaire sur on ne voioit par tout que des corps morts si les Capitaines & Officiers. Mais d'aura que 4 ou 5, mais il y en avoit plusieurs qu'elles leur avoyent esté ostées autrede blessez, & la perte des chevauxestoit fois par les François mutinez, voyla grande. On dit que de l'ennemy il en de- pour quoy aussi rien ne s'en ensuivit.

M ij

qui avoitesté Gouverneur de la ville, re- voyla pourquoy ils avoyent escrit asa tourna d'Angleterre. Cestuy-cyestoit Majesté, asin que nul n'entreprint de envoyé de la Royne & des Estats pour s'opposer a son commandemet. Aprés la estre Gouverneur en la placedu Sieur venue de Morgan plusieurs debats sur-Guillaume Drurgi. Les Estats y avoyent vindrent, non seulement entre les deux auparavatenvoyé le Sieur Lancelot Pa- Gouverneurs, mais aussi entre les Capirisijs Commissaire des Monstres, avec taines & parmy les soldats mesmes. charge de dire a ceux du Côseil de Guerre & au Magistrat, qu'il avoitpleu a sa Drurij que de Morgan, les gens du Païs-Majesté, de leur escrire depuis peu de bas & les Escossois suivoyentale parti de fin envoyerent ils aussi les lettres de sa mais il establit Drurij sus les forteresses: Majesté mesmes. Et que partant ils ne disant qu'il faisoit cecy, pource que sa vouloyent rien faire, en cecy, qui fust co- Majesté n'avoit parlé que de la ville & tre la volonté de sa Majesté. Le contenu non pas des forteresses morgan au condes lettres de sa Majestéestoit, qu'ayant traire soustenoit que cela estoitune choentendu que le Prince de Parme, avoit se fort absurde, d'autant que la ville & entreprins d'assieger la ville de Bergues les forts dependoyent l'un de l'autre, & sur le Zoom: que pour cela elle avoit qu'ils n'avoyent jamais eu de differens Le Cheva-trouvé bon, de donner le Gouvernemet Gouverneurs. establi gon- de la ville au Chevalier Morga, afin qu'elverneur de le peust estre mieux asseurée contre la lers vindrent bien a point de Zelande, Bergues, par puissance de l'ennemy Et que par ainsi il justement au mesme temps que les Goutint la bonne main avec Messieurs les verneurs debattoyent ainsi du Gouver-Estats, que Morgan peust incontinét e. nement, a celle sin de les exhorter a paix streestably au lieu de Drurij, veu que de- & concorde. Neantmoins Drurij sute puis n'agueres il avoit esté recommandé stably sur les forteresses du havre, & mor des Estats. Qu'elle ne doubtoit nullemet gan sur la ville. Ceux qui soustenoyent le de la fidelité & de la valeur de Drurij, parti de Drurij, furent aussi mis esdites mais que la longue experience que Mor- forteresses. Drurij ne venoit pas souvent gan avoit au faist de guerre, & la bonne en la ville, & parloit fort peu a Morgan, affectio que le commun peuple luy por qu'il ni eust tousiours quelque noise, auf toit, estoit cause de ce changement. Ce si se plaignoit il fort de Messieurs les Eque la Royne disoit touchant l'affection stats & du magistrat. Ce discord displaidu peuple envers Morgan & la recoman- soit fort a Messieurs les Estats, notamdation de Messieurs les Estats, la cause ment pour ce qu'on s'opposoit si manide ce estoit: que VVillugby n'affection- festement aleur comandement. Vn chanoit pas trop Morgan. Morgan apperce- cun estoit en crainte & en soucy de ce qui vant cela, & qu'il ne se pouvoit pas son- en fin en pourroit advenir. der sur la faveur de VVillugby, pour avoir le Gouvernemet de Bergues. & qu'il l'imposition des vins, & de lacervoise, en avoit plusieurs qui y aspiroyent, if sit qui sut payé durant le siege, comme autout son mieux pour estre agreable au paravant. Le jour ensuivant, VVIllugby Magistrat & a la Bourgeoisse, au moyen fit derechef une sortie, sur ceux qui cdequoy il obtint lettres de recomman- stoyent campez vers le Nort, & combien dation enuers sa Majesté, tant de la part qu'il se servist presque du mesme moyen des Estats, que du Magistrat de Bergues. qu'on avoit faict en la premiere sortie, si Cependant V Villugby avoit estably par est-ce qu'il ne fit rien de singulier. Car certainespractiques Drurij au Gouver- l'ennemy y alloit plus prudemment, & nement. Mais d'autant que cela s'estoit porta soing de n'estre point surprins par

Le 28 de ce Mois, Thomas Morgan, faict sans le consentement des Estats,

Les Anglois tenoyent plus le parti de jours come aussi au Baron de willugby, Morgan : VVillugby favorisoit Druri po que cessoit la volonté de sadite Majesté, contre Morgan: Et partant il donna bien pr que Morgan sut Gouverneur', & a ceste le Gouvernement de la ville a morgan, Mo

Le Conte de Solms, & le General Vil-

Le 29 de ce mois, on donna a ferme

le derric-

d'Angle-

le derriere de la montaigne de Varribo- tué un autre, qui estoit cause comme il coup de mousquet de la ville. Toutes fois le combat vehement de part e d'autre. Les nostre tenoyent bon, & l'ennemy faisantson mieux. Le cheval de Poully qui coduisoit la Cornette de VVillugby, fut tué souz luy, & en print incontinet un autre, pour se venger de sa perte.

Entre autres un Corporal du Conte Nicolas sut prins prisonnieren cobatant vaillamment. Marcelis Bacx en escarmouchant rencontra un certain Albanois, lequel, aprés qu'il l'eut transpercé de son espèc, il le print par la teste, & le fira par force luy & son cheval du milieu de l'ennemy, quelque chose qu'il fist Pour eschapper, & l'emmena ainsi prisonnier. Aprés qu'il eust accomply ce faict valereux son cheval tomba mort louz luy, ayant porté son maistre hors du danger, car il estoit percé de part en part. L'artillerie qui 'estoit sur le boulevard des Freresmineurs, & sur la porte de Steenbergue jouoit a toute force & emportoit souvent home & cheval en l'air. Mais l'ennemy ne se descourragea pour cela, car il estoit en beaucoup plus grad nombre que les nostre, il sembloit que ce fust un combat d'honneur, & non pas grand de part & d'autre le soir & l'obscurité les separant a peine.

alloit de l'ennemy, cela m'est incognu.

cerent le premier d'Octobre a faire leurs hautes, afin qu'elles ne isssent point de

gaert, comme il avoit esté a la premiere disoit de sa reddition. Comme on luy La forre du sortie. Les gens de pied se tenoyent ou demada l'estat du camp, il dit qu'il estoit Camp de dedans les tranchées de leur camp, ou fort de 30000 hommes, qu'on avoit aderriere les buissons, qui estoyet les plus mené six pieces de canon, & qu'on en prochains du camp, & n'attacquoyent attendoit encores a toute heure 50. plus les nostres come auparavant. Nos Qu'on avoit deliberé de batre la ville, pictons se mirent en bataille environ un vers le Moulin a eau. Tellement qu'il confirma le bruit qui courroit de soixanla Cavallerie vint a se rencontrer, & sur te pieces d'artillerie qui seroyent venues au camp. Cest Espaignol fut envoyé vers le Prince Maurice, & vers Messeigneurs leur resissoit courageusement: chascun les Estats. Or d'autat que le rampart vers le moulin a eau estoit trop foible, pour resister au Canon, on le fortifia & le fit on plus espais. Le Magistrat depescha a ceste fin le Bourgue-maistre Zuydland vers Zelande aux Estats afin de demander quelque assistance de moyens pour la fortification, d'autat que la ville estoit fortfoible en plusieurs endroits, & despourveue d'argent, d'ouvriers & de toutes choses necessaires. Et que l'ennemy les environnoit tous les jours de plus en plus, & faisoit son mieux pour l'éporter.

Le 2. jour apres le partement du Bourguemaistre l'ennemy commenca a dresser un fort au lien ou avoit esté la mala. drerie, lequel estoit si prés de la ville, qu'ils y pouvoyent aisement attaindre d'un coup d'arquebouse. Lors un chascun tenoit pour affeuré que l'ennemy batroit aussi la ville de ce costé la. On vid sur le chemin de Calmthoudt un grand nombre de chariots & charettes, que les chevaux ne pouvoyent qu'a peine tirer, tellement qu'ils ne marchoyent (commeil sembloit) qu'a grand peine pour perdre la vie, tant le combat fut vers la ville. Les Bourgeois & les soldats ne pensoyent autre chose sinon que c'estoyent les autres pieces de Canon des-Les Capitaines, Lieutenants, Cornet- quelles l'Espaignol avoit parlé, tellemet tes, Quartier-maistres, Corporauls, & les que les Bourgeois semirent a faire la de-Cenx de decommuns Soldats, avoyent reçeu divers fence, entre la porte de Wouve & la sans forticoups sur leur armes. Mais il y'en avoit porte des Nonnains, afin pour le moins sent leur fort peu de blessez, le plus grand dom- d'estre libres sur le rampart des coups mage estoit des chevaux. Coment il en d'arquebouse de l'ennemy. lls rompirent aussi les murailles de la porte de Wou-Ceux qui estoyent vers le Sud comen- vve, lesquelles estoyent encores trop trenchées depuis le Bal jusques a la Ma- dommage quand l'ennemy viendroit a ladrerie. Deux jours apres un certain tirer la dessus. On sit aussi un cheminau Espaignol se vint rendre, qui en avoit travers des jardins qui venoyent au pied

des ramparts, afin que la Cavallerie peust grand travail & de trop grande despence, demeurer le long des ramparts, si l'enne- sans aucun fruid, d'autant que la levée my batoit la ville, mais ce n'estoit pas estant applanie, elle eust peu mieux servit l'intention de l'ennemy de canonner la a l'ennem y qu'auparavant & que le seville, on n'avoit pas aussi amené de l'ar- cond n'estoit pas sans danger, a cause tillerie avec les charjors, mais seulement que l'ennemy estoit si pres de la, on ne des batteaux, ayant quelque autre entre- fit ni l'un ni l'autre. Ceste nuict doncq prinse, comme l'issuë le monstra: Le aprés le 10 d'Octobre l'ennemy se saist lendemain qui estoit le 7 d'Octobre, luy mesme de ceste levée, mettant deux arriverent encores an camp vers le Nort, 25 enseignes de gens de pied, desquelles le Conte d'Egmont estoit General, ces enseignes se camperent sur la partie basse de Noo d-geest.

Il y a une levée au Noortland prés de Benmoer qu'on appelle l'Lester-dijck, pource qu'on y avoit autrefois planté certains arbres appellez Eesters. Ceste levée change de nom prés de Dryannelade. Elle commence depuis la basse partie du Noordtgeest & s'estend vers la levée aussi percée en deux endroits, & la on y de Noortland, laquelle va jusques a la mer, & separe premierement la terre de Benmoer, & puis aprés le païs de Dryanneland du Nortland, faisant ainsi come trois chemins, au lieu ou elle se vientrendre au Zee-dijck ou levée de la Mer.

Messieurs les Estats avoient desia de long temps percéladite levée de Dryan- voit certains batteaux de Guerre, que neland, souz espoir que l'eau entreroit l'ennemy sit reculer a coups de canon, par le trou aux Geux au Dryanneland, & qu'en entrant prés Bariebas au Nortlad, & entrant ainsi par ensemble par le trou de la levée de Dryanneland, que l'eau feroit une graderupture, & que par ce moyen, on osteroit al'ennemy le moyen de venir sur la levée de Nortlad. On voyoit fort souvent l'ennemy sur la levée de Dryanneland, prenant fort bië garde a tout. Les nostres se douterent incontinent de ce qui en estoit, & qu'ils estoyent d'intention de faire un pont sur ce trou, pour pouvoir par ce moyen venir sur la levée du Nortland, & l'ayant d'empescher tant mieux, que nos batteaux ne peussent pas entrer au havre. Tellement qu'on parloit beaucoup de ceste levée. Les uns vouloiet qu'on l'applanist entierement, les autres disoyent qu'au combien qu'ils eussent dessa receu quel lieu ou les levées s'assembloyent qu'on y ques coups de canon, passerent outre, & debvoit dresser un fort. Et de cela il en poursuyvirent leur voyage, les 2 derniers fut traicté avec le Conte de Solms. Or retournerent en arriere, dont l'un fut at-

grandes chalouppes au trou, par dessus lesquelles il passa ses gens, jusques a ce que quelques jours aprés il y dressa un part pont. Au melme temps il se fit maistre sift aussi de la levée de Matteberg de laquel. le nous avons parlé cy devant, en faisant sant mention de l'entreprinse qu'il avoit eue surl'IsledeThole.ll planta son canon sur ceste levée, & par ce moyen osta a ceux de Tholen le moyen d'aller en Hollade.

Au trou de Tholen, la levée y estoit avoit aussi dressé un fort, qu'on appelloit le trou des Gueux, du nom de certain trou que Rollé y avoit faict au commencement de la guerre, devant qu'il y fust batu, avecses gens, par les gens de Dragon, ce qui arriva en l'An 1572.

Iustement au trou te Tholenil y 2lesquels il avoit mené sur la levée du trou aux Gueux. A l'opposite de Barlabas estoit l'Admiral de Zelande, avec encoresune autre navire de guerre. Le Vice-Admiral nommé George le More, tira au point du jour deux ou trois coups de canon, mais cela ne servoit de rien par ce que l'ennemy s'estoit environne des remparts, sur le digue y ayant mesme bracqué trois canons, lesquels comme ils commencerentajouer, ces deux navires furent contraintes de se ritirer vers Romerswael, aprés qu'on les eust percé de part & d'autre, non sans perte de quelques soldats & matelots. Comme nos batteaux fortoyethorsdu havre, l'un vers Hollade, l'autre vers Zelande ils les saluerent aussi a coups de canon. Les premiers d'autant que le premier cust esté un trop teint 2 fois, tellement que la femme d'un Bourge-

port, afin de se pouvoir retirer.

tue qui estoit prés du gouvernail.

La Cavallerie se plaignoit fort d'avoir de Hollande.

Messieurs les Estats, qui envoyeret aussi estre une evidente œuvre de Dieu. a ceux de Tholen refraischissement de Prés du trou de Tholen il y a une ter-Romersvvael.

Bourgeois avec son enfant qu'elle avoit Comme l'ennemy faisoit son mieux, en son giron sut tuée, & deux autrs sem- pour oster le havre a ceux de la ville, mes de soldats surent sort blessées, des- ceux de la ville taschoyent pareillement quelles l'une eust la main droite empor- de le coserver, tellemet qu'ils font divers tée, laquelle, peu aprés qu'elle fut emme- nouveaux ouvrages, le premier sur la lenée en la ville mourut. Ceux-cy estoient vée du Nort environ 585 pieds du fort de ceux qui pour crainte de l'ennemy du Nort appellé Bonnet du Prestre, s'esenfuyoient vers Hollande & Zelande. stendant vers la ville. Sur la levée du ha-Car au comencement du siege, quel-ques uns estoyent tellement espouvan-chement. Le Sta-vast sut commencé le tez, qu'ils pensoyent que c'estoit leur u- 14 d'Octobre, sur la levée de Noortland nique conservation, de pouvoir sortir il yaune place, qu'on appelle Barlabas hors de la ville. C'este peur ne sur pas a- 1105 pieds du fort de Nort, ou la levée moindrie, lors que les Capitaines mes- fut percée en deux endroits. Ces deux mes r'envoieret leurs femmes avec leurs trous empeschoyent seulement l'ennemesnages & bagage. Ces compaignons, my, qu'il ne peust amener son canon qui ne recevoyent point de gages, & n'e. pour batre le fort du Nort. Les nostres stoyent souz le serment d'aucun, vivans craignans que l'ennemy ne sist en finicy seulement du butin, en toutes sortes de ce qu'il avoit faict ala levée de Driannevoluptez & impietez, abandonnerent la lande, occupent eux mesmes la place les ville en fort grand nombre, & donoyent premiers, & y dressent un fort, que la tout ce qu'on vouloit pour avoir passe- comune appella du nom de Stavast, pour ce qu'ilse falloit arrester la, & empescher Sur le soir arriva un batteau de Hol- l'ennemy a ce que le havre peust demeulande, sur lequel l'ennemy tira plusieurs rer libre, & pour dresser le fort bien tost fois, mais il ny eult qu'un foldat qui fust on print les fagots des Bourgeois, & notamment des fourniers & pottiers.

Et d'autant que le bancq de sable de faute de foin, pour leur chevaux, mais Romersvales'estendoit, jusques devant les plaintes furent bien tost appaisées, nostre havre, & qu'il estoit fort dange-Pour ce qu'on apporta beaucoup de foin reux pour les batteaux qui vouloyet par cest endroit entrer au havre, d'autat qu'il Environ ce temps les soldats de Geer- leur falloit prendre leur cours trop prés trudenberg prindrent quelques navires du cano de l'ennemy, voila pour quoy les chargées decervoise de Delff, de bœure, mariniers prindret un autre chemin derde formage, & harengs salez, & d'huyle, riere Romersval, & entroyent ainsi vers qu'ils amenerent en nostre havre. Ces le Sud au havre, ou il y avoit moins de batteaux avoyent congé de Messieurs les danger, car entre le banc de sable & la le-Estats d'aller vers Anvers & Breda. Les vécou l'ennemy avoit planté son canon, Marchans estoyent emprisonnez a il y a l'Escault, tellemet que les batteaux Geertrudenberg, & les soldats avoyent ne pouvoyent eviter le canon de l'enneattaché leus passeport au gibet. Les no- my:qui estoit environ 2000 pieds du fort stres les voulurent imiter & faire prinse de Stavast, a cause duquel ils ne pouvoyde quelque batreaux, mais cela leur fut entamener leur canon plus prés de l'emdefendu de Messieurs les Estats, & s'en bouchure du havre. Tellemet que comdeporterent: La marchandise sut ren- bien qu'il tirast vers les batteaux, qui endu aux Marchands aprés le departemet troyent au havre, si est ce qu'il n'en peut de l'ennemy, par le commandement de jamais atteindre par un, ce qui sembloit

gens de pied & de cheval, lesquels surent re submergée, appellée Broeloose, lamis a terre au Venus-dam a l'opposite de quelle s'estend, jusques a la levée appellée Steendijck.

Les

#### LESLAVRIERS

veau havre, tout joingnant la levée du de &cavée, qu'on ne sçavoit plus ou metpais de Tholen, lequel sorta l'opposite tre un pied. ils n'avoyent point de plandu Mols.gat (qui est un fort ainsi nom- ches, ni de paille, il falloit mesmes que les mé) dans la riviere d'Eendrecht. Par ce soldats demeurassent en leurs tranchées moyen l'Isle fut fortifiée, & trouva-on alapluye sans estre couverts, & encores un fort bon passage pour aller vers Tho- estoyent les tranchées remplies d'eau. Il len : Carle trou de Tholen estoit fort ventoit journellement bien fort. Telledangereux, a cause du canon de l'enne- ment qu'il sembloit bien que l'ennemy my. Depuis ce temps la, l'ennemy ne fit assiegeast Bergues sur le Zoom, mais que rien deson canon.

Huist Col-

val de ceux de Bacx, s'embarqueret le 13 d'Octobre d'incommoditez. Ceux de la ville comde Bacx vers Lillo, en un lieu ou ils vindrent a mencerent a raser la levée de Zudland, Capitaines terre & prenoyent le chemin, comme mais voyans que c'estoit en vain, ils chaprisonniers. s'ils fussent venus d'Anvers. Par ce moy- gerent de resolution. Au bout de la leen ils prindrent trois Capitaines de l'ennemy avec leur bagage, qui partoyent monde jugeoit, qu'on devoit la faire un d'Anvers vers le camp, & retournerent fort, pource que prés de ladite fosse, il y en leur batteau avecleur butin.

Son Excell. la ville de Borgues.

viens luy tre Morgan. La nuiet entre le 13 & 14 ceste fosse, serviroit de fossé au Fort, cond'Octobre, le Prince Maurice avec le General Villers vint en la ville. Willugby avoit menacé Morgan de le mettre en fossé, lequel est a l'opposite du Zudland, prison, tellement qu'on ne pouvoit attendre que quelque notable mal de ce lande. Il y avoit la plusieurs batteaux de debat. Mais l'affaire fut moyenné par la venue de son Excell. en la maniere que s'ensuit:Que Willugby, aussi long temps qu'il seroit present en la ville, commanderoit par tout, comme Lieutenant de sa Majesté. & en son absence Morgan : & que Drurij s'eniroit, qui cependant y demeura, jusques a ce que le siege fust levé. On disoit que l'ennemy avoit deliberé de se saisir de la teste de la levée du Sudlad, en passant par le pais submergé, quad l'eau seroit basse, afin d'endomager aussi les batteaux qui voudroyent entrer au havre par cest endroit. On voyoit aussi prés de Burg-vliet la trace de ceux qui avoyent esté envoyez de nuict, pour espier le lieu.

On mit des Gabions sur la teste avec 3 pieces de canon, desquelles la plus grãde portoit un boulet de 44 livres, & les 2 autres de 16 livres. Tous les forts avoyent aussi leurs canons, qui jouoyent sur l'ennemy, quand les batteaux arrivoyet. Le trou aux Gueux faisoit aussi son mieux. La Levée sur laquelle estoit l'enne-

Les Estats de Zelande sirent la un nou- le marcher des soldats, devenu si profonles assiegeans estoyent aussi assiegez du Huict soldats a cheval des compaignies vent, & de la pluye, & de toutes sortes véeily avoit une grande fosse, tout le avoit une grade piece de terre, sur laquel-Le debatn'estoit pas encores cesséen- le l'eau venoit rarement, tellement que tre l'ennemy. l'Escault n'est aussi pas fort large en cest endroit la, a cause du grand ou estoit jadis la maison du peage de Zeguerre qui estoyent a l'ancre: mais si l'ennemy eust amené son canon avec ses chaloupes sur la levée de Zudlande, il les eust bien tost faict desloger de la, comme il avoit faict devant Barlabas, & le trou de Tholen.

> George le More, Vice-Admiral de Zelande, ayant veu le lieu dit aussi le mesme avec plusieurs autres. Il n'y avoit faute que d'ouvriers, Willugby vouloit que les Bourgeois sissent le Fort. Mais les Bourgeois travaillez & lassez de tant d'ouvrages, & aussi redoutans aucunement l'ennemy, qui non loing de la, avoit son cap sur terre ferme, refuserent de ce faire, disans qu'on leur feroit tort, de les faire travailler si avant hors de la ville, & en si grand danger de l'ennemy, car ce fosse estoit esloigné, de trois mille cent & trente pieds de Valckenbourg, & Valckenbourg estoit esloigné quatre mille pieds de la ville, qui font ensemble sept mille cent trente pieds.

Monsieur le Drossart, les Bourguemaistres, & les deux Ministres de la Paro my estoit par la continuelle pluye & par le de Dieu, à scavoir, I. Baselis, le vieux, le paraschevement de l'œuvre, promettans de se vouloir tous tenir prests, pour commença de battre le tambour, suivat l'ordre que le Magistrat y avoit mis.

Le Bourg-maistre Sudlandavecquelques uns du Magistrat, & Iacob Baselis le jeune avec les Anciens de l'Eglise, ayans chascun une paisse en la main, se rendent lur le soir au lieu ou l'on devoit faire le Fort, & furent suyvis presque de toute la Bourgeosse. On y envova aussi une Cornette de gens a Cheval, pour defenres tracé, & que ceux qui le debvoyent escrit autrefois tandis qu'ils avoyent esté marquer ne s'accorderent pas bien, on ne sit rien ceste nuict la.

regardans de costé & d'autre, de que cecy sembler sur la levée du Zudland (laquelbre on commença a travailler a toute force,& en grande diligence.

Enseigne de Basqueville, acheptoit ses du moindre soupçon en chemin. despes. Parce moyen l'Enseigne & le Vi-

& I. Baselis le jeune, sont tant envers les vandier avoyent faict cognoissance avec Bourgeois, en leur remonstrant ce qu'ils les prisonniers, & furent en fin fort sollidebvoient a la Patrie, qu'ils presenterent citez de vouloir faire quelque bon servileur travail fort volontairement, pour ce au Roy d'Espaigne. Ce qu'eux remarquans en allerent près de Monsieur de Willugby, luy descouvrant, ce a quoy les aller a l'ouvrage si tost que le tambour prisonniers Espaignols sollicitoyent, & sonneroit. La presche d'aprés midy e- demandans ce qui luy plairoit, qu'ils sisstant faict, (car s'estoit un Dimanche) on sent en ces affaires. V Villugby leur donne charge, de traicter avec les prisoniers, pour rendre le fort du Nort au Prince de Parme. Aprés avoir long temps traiclé, & tenu plusieurs propos, avec les prisonniers, ils accorderent en fin, de livier ledit Fort, ce qui estoit aysé a faire a l'Enseigne, qui estoit souvet le chef de la garde, sur ledit Fort, quand la Copaignie de Basqueville faisoit la garde. Ces choses ainsi coduites l'Enseigne & le Vivandier, dre les Bourgeois, contre l'ennomy, s'il font semblant de se perdre, & de s'en alenst vouln descedre de Burghyliet. Mais ler avec lettres des prisonniers au Prince d'autant que l'ouvrage n'estoit pasenco- de Parme (auquel ils en avoyentencores

prisonniers. Le 20 d'Octobre sur la bruneils alle-Les Italiens qui estoyent campez és rent vers le dit Prince, qui pour ceste fin environs de S. Geertrude, ne scachás que estoit venu loger ceste nuist au bas Nortcela vouloit dire, passoyet & repassoyent geest, luy rapportans, que toutes choses estoyent prestes, & bien ordonnées pour Pouvoit signifier, de voir tant de ges'as- luy livrer le Fort. On dit qu'il se defioit encores deleur fidelité & que pour cela le estoit a l'opposité d'eux. On les voy- il leur sit beaucoup de demandes touoit mettreleur sentinelles de tous costez, chant le Fort, touchant celuy qui y comestre tous en armes, & fort empeschez. mandoit, combien y il avoit de soldats, & Le lendemain qui estoit le 17 d'Octo- qu'el moyen il y avoit de le livrer. Qu'il print en outre le sermet d'eux, qu'ils trai-Aeroyent fidelemet en ce faiel, leur fai-Le 18 d'Octobre, les nostres firent de- sant recevoir le Sacramet de l'Autel, (car rechefunc sortie, vers le costé de Steen- cest ainsi que les Papistes appellet le Cebergue:mais l'ennemy se tenoit enfermé ne du Seigneur, laquelle ils ont changée sans sortir, tellement que les nostres re- a leur mode.) A prés qu'il sut assez asseuré tournerent sans rien faire. La nuict qui d'eux,il leur dona a chascun une chaisne estoit le 20 d'Octobre, l'ennemy pensa d'or leur promettant encores a chascun subtilement surprendre le fort de Nort. une bonne somme d'argêt, si le faich suc-Dőt je reciteray l'histoire toute entiere. cedoit bien. Aprés cela il choisit un bon Nous avons dit cy dessus, que nostre ca- nombre de ses meilleurs soldats, asin vallerie avoit amené deux Espaignols d'allerrecevoir le Forten son nom. Leur prisonniers, un jour ou deux devant que faict cependant lier les mains sur le dos nous fussions assiegez. Ceux-cy estoyent avec des cordes demesche, & done a chadonnez en garde a un certain vivandier cun un soldat avec une dague nue en la Anglois, nomé Readhead, ou Grimston main, pour les tuer, si l'ons'appercevoir

VVillugby cependat, pourveut le fort

de bons soldats, & mit sur les levées qui viennent des deux costez aux fossez, un Don lean de Mendoze, un homme sur bon nombre de mousquettaires. Et dans age, qui depuis mourut de sa blessure a la poste, par laquelle l'ennemy devoit l'Hospital, & encores un autre Don Ican entrer, il sit pendre une coulisse de ser, de Mendoze, qui estoit encores jeune laquelle estoit en hault attachée avec une corde, afin qu'en la coupant elle peut tomber, & qu'en tombant le passa-

ge fut fermé.

Toutes ces choses ainsi bien preparées, V Villugby attend la venue de l'ennemy, avec (grand desir. En finl'ennemy s'avance & en passant par le pais percé du Nort, la marée estant basse, ils Nore, mais trouvent la porte ouverte, comme ceux peux son qui les conduisoyent leur avoient dit. Il advantage, yen avoit aussi un tout prest qui parla fort amiablement a eux en Espaignolles appellant bien venus. Quand il y en cult dier a trahison, portans ainsi la peine de environ cinquante desprincipaux dedas, VVillugby couppa luy mesmes la corde de sa main, avec laquelle la coulisse estoit suspendue, & clost ainsi le passage, telle- coup de bien pour nous. Car par ce ment qu'il n'en pouvoit pasentrer da- moyen estions nous entierement asseuvantage.

Ceux de dedans chargent ceux qui estoyent entrez, desquels la plus part surent tuez, & les autres furent prins pri-Grimstone, sonniers. Grimston avec le Vivandier, voyans que ceux qui les gardoyent estoydier sesau- ent fort espouvantez, se sauvent. Quand ceux de dehors virent qu'ils estoyent avoir faict un faux serment, tellement trompez ils arracherent les pallisades par qu'ils n'en estoyent pas beaucoup louez force, & font un furieux assault sur le Fort, maisen vain, d'autant qu'il il avoit qu'ils nient de l'avoir faict, toutesfois on encores une pallisade plus haulte, & auf- dit pour certain, qu'un homme de quali-

a coups d'arquebouse.

mit en fuite & jette les armes bas. Ceux Royne, de leur service. Madame, disoitil, qui est oyent cachez sur la levée, sortent il y a plusieurs grandes raison, pour l'aavec grand cris, & grand bruit, & cour- mour desquelles ceux-cy doivent estre rentaprés l'ennemy qui fuyoit, & aprés recopensez de quelque honoraire: car si avoir tous ensemble deschargé sur eux, ceux qui n'ont exposé que lescorps n'obils ne firet que doner d'estoc & de taille, tiennent, que fera on a ceux qui ont mis parmy la trouppe, & ou il y avoit plus l'ame & le corps en balance ? Ceux dela d'ennemis. Cependant la marée comen- ville receuret certaines nouvelles que le ça a croistre, tellement que plusieurs de reste de l'armée d'Espaigneestoit peri és l'ennemy qui pensoyent se sauver, tobe- environs d'Escosse & d'Yrlande, les uns rent esfossez du Nortland & senoyerent. estans eschouez, les autres ayans faict ll en demeura plus de trois cens, & y en naufrage contre les roches, & les autres eutencores plus de blessez, comme on par les grandes tempestes comme par la

Les principaux prisonniers estoyent homme, Gregoire Vites, Christoffle de Porres, Godefroy Gordon, Tristan Lignicable, Alonso Idiaques, tous ensemble des Dons, comme les Espaignols les appellent, & gens de bonne maison.

Le lendemain on ne vid voler nuls drapeaux és deux camps, qu'on estimoit estre un signe, que l'ennemy menoit dueil touchant la perte de ses gens. Les deux Espaignols prisonniers furent penduz, par sentence du Conseil de Guerre, pource qu'estans prisonniers, ils avoyent sollicité le Porte-enseigne & le Vivanperverse fidelité qu'il avoyent voulu

tesmoigner a leur maistre.

De ceste entreprinses'ensuyvit beaurez contre toute trahison, pource que l'ennemyestant ainsi trompé, il n'eust pas mesmes voulu adjouster foy aux vrais traistres, s'il y en eust eu aucuns. Combien que cependant Grimston & le Vivandier furent blasmez d'un chascun, pour avoir renoncé a leur religion, & de leur propre nation. Il est bien vray, si que ceux dedas les saluerent sort bien té les recommanda ainsi a sa Majesté en Angleterre, ou ilsestoyentallez, a celle L'ennemy se vovant ainsi abusé, se sin d'obtenir quelque recompense de la sçeut depuis, par quelques prisonniers. main puissante de Dieu avoyet esté sub-

L'ennemy

L'ennemy prend la fuite.

mis deca & dela en terre en Yrlade, avoient esté entierement ou tuez, ou prins prisonniers. Tellemet qu'il n'y avoit que fort peu de navires, qui avec le Duc de S. Lucas, faisoyet leur mieux, de retourner Par mille dangers vers Espaigne. Voila pourquoy on appellale peuple au son de la cloche en l'Eglise, le 21 d'Octobre pour charde rendre actions de graces a Dieu, au prefde pater che devant & aprés midy. Et au soir on dissepter deschargea tout le canon autour de la time de ville & es Forts, les soldats semblablemet assemblez sur les ramparts deschargeret à diverses fois leur arquebouses. Tellement qu'on ne pouvoit ny voir ny ouir, pour le son des trompettes, des tambours, & des cloches.

Ceux qui n'avoyent pas d'arquebouses, attachoyent a chasque fois au hautbout de leur picques un faisceau de paille, ou ils mettoyent le feu, & les eslevoyent en l'air tellement qu'il sembloit que toute la ville, & les forts sussent en seu: Car outre ces feux que faisoyent les soldats, on faisoit des feux des tonneaux empoissez sur les ramparts & dans la ville. Les soldats crioyent aux Espaignols que la flotte d'Espaigne venoit pour les ayder a gaigner le Fort de Nort, & depuis ce temps la l'ennemy commeça de plus en plus de perdre couraga.

Vn certain batteau chargé de bled, pensant entrer au havre, fut par le grand avoit par cy devant esté brussée avec les ne sit que tirer aprés ce batteau, toutesfois il ne fut atteint que trois fois, sans qu'aucun fut blessé, tellement qu'il fut

mergez, que ceux aussi qui s'estoyent l'ouvrage. Le Bourgmaistre Manteau sit assembler le grand Conseil & leur proposala demande du Gouverneur. Ce grad Conseil est coposé du nouveau Conseil, cest a dire du Magistrat present, & du vieil conseil, c'est adire ce ceux qui ont servi autrefois de Bourgmaistres, Eschevins & Recepveurs, & des Conseillers choisisde chasque Mestier, afin de tenir leur place en ce grand Conseil. On trouva bonne la demade du Gouverneur, & par ce moyen les Bourgeois furent deschargez de leur ouvrage. Et ce qui restoit encores a faire fut loé, & parachevé par les entrepreneurs, suivant les marques, & selon qu'ils avoyent entreprins.

Et comme l'on avoit faute de planches, on en alla querir ches les charpentiers, & outre on ropit mesmes quelques toits & nouveau planchiers, pour s'en servir aux fabrications, lesquelles apies le siege suret de la part de la ville payez. Mais comme cela n'aydoit ne suffisoit pas encores, & qu'on avoit encores faute d'autre chose, le Bourgmaistre Zudland fut envoyéle 26 d'Octobre en Hollande, non seulement vers Messieurs les Estats, mais aussi au Magistrat de la ville de Dordrecht, qui durat le siege se monstrerent estre bien affectionnez a ceste ville: Es maisons de Iean Daiase logeoyent quelques Escossois, lesquels comme ils rompoient tout ce qui estoit propre a brusler, & entre autres un certain somventjetté sur la teste de Nort, laquelle mier sur lequel le toict estoit appuyé la maison tomba, & en tuaun ou deux, maisons ou on faisoitlesel. L'ennemy tellement qu'on sit incontinent desence sur peyne de la vie, que nul ne rompist plus rien a aucune maison.

On mit sur les ramparts de la ville & en fin par la diligece des mariniers ame- des forteresses des tonneaux de poix rene en la ville. Il y avoit tous les jours a plis de bois & de la paille, afin de les allucombatre, voire a toute heure on voyoit mer & en estre esclaire, si l'ennemy cust quelque chose de nouveau en la pleine voulu entreprendre quelque chose, en qui estoit entre la ville & le cap de l'en- quelques endroits de la ville. Le 27 d'Onemy. Mais les Bourgeois estas las &re- ctobre on sonna la grade cloche pour la creus, a cause du cotinuel travail, se plai- foire ou marché libre, non pource qu'on gnent qu'ils ne peuvent plus travailler de s'attendist que beaucoup de Marchands telle façon, tellemet que le Gouverneur y vinssent, mais la ville est obligée de ce Morgan requist du Magistrat, qu'on met- faire pour ne perdre point le droit du troit quelque impositios sur chasce Bour-geois, afinde pouvoir avec cest arget pay-dure 6 Sepmaines, tous les sugitifs peuvet er quelques ouvriers qui entre prendoyet librement entrer en la ville hormis les

brigands,

brigands, & ceux qui sont bannis, ou qui sontennemis du païs: Aussi nul ne doit estre sommé de payer ses debtes, sinon celles lesquelles ont esté faictes audit marché. Le jour ensuivant son Excell. vint en la ville, pour par sa presence donner courrage aux soldats, & a la Bourgeoisie, & notamment pour visiter les fortifications, & mettre ordre par tout. Sur ce mesme jour on avoit fort haussé l'imposition dont nous avons parlècy dessus: ce qui ne plaisoit nullement aux Bourgeois, tellement qu'ayans entendu que Messieurs les Estats estoyent venus en l'Isle de Tholen, ils envoyerent vers eux le Bourg-maistre Manteau, & Guillaume François vieux Bourgmaistres. Ceux-cy passerent avec la suite de son Excell. le soir a 10 heures devat le canon de l'ennemy, vers Venus-dam, & firent tant envers Messeig.les Estats, qu'ils leur promirent de donner pour la fortification de Bergues 3000 Francqs, & en receurent sur l'heure 1800 livres. Le l'endemain aprés le depart des Bourgmaistres, l'ennemi quita la levée de Matteberg. Ceux de l'Islevoyans cela, mettent le feu au camp d'où l'ennemy estoit party sans faire bruit, & sans y mettre le feu. Morgan fit tant, que ceux de 6 Mestiers fontla garde tour a tour sur lamaison de la ville, avec un des Magistrats. Le temps s'approchoit desia, que l'ennemy seroit contraint avec grande hote & non moindre dommage, de seretirer. Car n'ayant nul espoir, d'avoir la ville, il ne pouvoit attendre autre chose, sinon que son camp seroit peu a peu ruiné, par les continuelles sorties, les coups de canon de la ville, les pluyes, le mauvais temps, & les maladies qui en eussent peu ensuivre. Voila pourquoy le 30 d'Octobre il sauter une partie du fossé, & combien quita la levée de Nord-land. Ceux de qu'un chascun l'estimast folie, toutes sois quitele le trou des Gueux s'apperceurent les pre- lors que l'eau au fossé du Sud sur la nuiet sée du Nord miers de son departement, & allerent a devat le 7 de Novembre abbaissée d'un landt, & se la levée avec leurs batteaux, ou ils ne pied, ce mensonge fut receu pour veriprepare " abandonner trouverent personne qu'un Allemand té. VVillugbyavec deux ou trois autres qui dormoit, lequel estat esveillé, & voy- alla tout droit vers Holvveghen: Ce ant que luy & la levée estoyent abando- chemin est si profond qu'on ne scauroit nez de ses gens, qui s'en estoyent allez voir le bout d'une picque de ceux qui y secretement, se jetta a genoux, demandat seroyent dedans, encores mesmes qu'ils qu'on luy voulust sauver la vie. Les no- la haussassent tant qu'ils pouroyent. Et

La nuich entre le 30 & 31 d'Octobre, l'ennemy se mit sur l'eau avec 14 grades chaloppes, pour voir s'il n'y auroit rien a prendre. Mais ils ne prindret rien qu'un pauvre Pescheur de Romerswal, tellement que sur le midy ils retournerent d'où ils estoyent partis, nos navires de Guerre cobien qu'ils se fussent mis a la

qui estoit au trou de Drianneland.

voile, ne les peurent point atteindre, car ilsramoyent tant qu'ils pouvoyent, & choisissoyent les lieux peu profonds. Son Excell. le Conte de Solms, Messieurs de Barnevelt, Edmond, Valck, Vosbergue, & plusieurs autres vindrent ce mesme jour dans la ville. Les soldats pour monstrerleur courage ausdits Seigneurs, firet une sortie vers le Nort de la ville, mais

en vain, l'ennemy ne voulant pas sortir. Le fort des Bourgeois n'estoit pas en. cores parachevé. L'argent dont nous avons parlé, ayat esté obtenu de Messieurs les Estats l'imposition sut amoindrie, & l'ouvrage fut loé quelques païsans. Les nostres bracquoyent sur un certain lieu, appellé Boeren-verdriet 2 pieces de canon, avec lesquelles ils tiroyent parmy la vallée, laquelle est entre le hault & le bas Noort-geest, dans le camp de l'ennemy, tellement que quelquefois d'un seul coup (come on entendit puis aprés par un prisonnier)ils renversoyet des tentes, les barricques de vin, les toneaux de cervoise, & mesmes quelques personnes. L'ennemy pour remedier a cela, mit beaucoup de Gabions en la vallée, mais cela n'ayda pas beaucoup, car on r'enversoit plusieurs tous les jours. Cependant on fir courrir un bruit, que l'ennemy 2. voit faictune mine depuis Holvveghen, jusquesaux fossez de la ville, pour faire stres rompirent incontinent le pont, combien que l'ennemy estoit la au-

pres sur la motaigne de S. Gertrude, toutesfois Monsieur le Baron neretourna pasen la ville, qu'il n'eust bien veu d'en hault la profondeur de ce chemin; & trouverent qu'il n'y avoyent nuls appareils, ni nulle marque de quelque mine-LaCroix, Capitaine des Mineurs, pensoit qu'il y avoit quelques veines souz la terre le long desquelles l'eau s'estoit escou-

lée en quelque part.

Le 9 de Novembre arriva le Conte de Noorthomberlandt, & le General Norits, venans d'Angleterre avec une grade suite de gentils-hommes. On des, chargea a leur venue tout le canon, grad & perit, & sonna-on la grande cloche. Le Conte estoit venu pour voir le Pais-bas & Bergues sur le Zoom. Le General Norits estoit envoyé de la part de sa Majesté à Messieur les Estats, afin de leur demander quelque secours, pour Don Anthoine Roy de Portugal. Car la Royne estoitempeschéea equipper une puissante flotte, pour ayder à remettre Don Anthoine en son Royaume, d'où il avoit nagueres esté chassé par l'Espaignol. La Cornette d'Vchtenbrouck avec cinq ou fix chevaulx fortit à plein gallop hors des portes vers le Santyvech jusques devantle camp de l'ennemy, & prindrent la deux foldats a cheval prisonniers, & un vivandier avec une charette chargée de cervoise, qu'ils amenerent en despit de l'ennemy & en passant par devant eux on la ville. Mais pour donner quelque soit les avanturiers qui debvoyent com-Passetemps au jeune Conte, les Anglois mencer l'escarmouche. Le Capitaine entreprindret defaire le lédemain quelque sortie. Les gens de piedsortirent sur a la porte de poudre, car on dressa en ha-

peu, s'arresterent non loing de la montaigne de Wijngaerts. Plusieurs seretiroyent derriere les hayes & buissons, les autres attiroyent nos gens, esperans que nosgens de cheval seroyent bien salvez de ceux qui estoyent cachez derriereles buissons. Le Capitaine Veer prenant avec luy environ trente hommes, chasse les Allemans arriere de leur advantage. Parker les assault, & poursuyvit les pauvres Allemans jusques sur le Raberch, & faict qu'il n'en eschappa pas beaucoup.

Vn jeune Gentil-homme appellé Sarli, Cap. d'une compagnie de gens de pied, estant a cheval, & donnant l'assaut avec Parker, fut prins prisonnier, pource que son cheval s'estoit jetté tout d'une course au milieu du camp de l'ennemy sans qu'il il le peust retenir, & fut puis apres delivré par eschange, avec Don Iean de Mendoze, estans a peu prés tous deux d'un aage. Tous ceux cy qui se venoyent rendre, disoyent unanimement que le Prince de Parme avoit deli-

beré de lever le siege. Le 11 de Novembre on fit une sortie generale du costé de Steenbergue, de toute la Cavallerie & l'infaterie, hormis quelques peu, pour garder les portes & les ramparts deça & dela. Au mesme temps se trouva aussi la le General Balfort avec six cens hommes d'eslite, tant gens du pais-bas, que Escossois, venant. de Tholen. Le Capitaine Veer condui-Marcelis Bacx, avec ses arquebusiers, marchoyent droit vers le camp de l'enle camp de l'ennemy par la mine qui est nemy, Balfort se vangeoyt en bataille sur le chemin de Steenbergue: Ceux de ste un pont au travers du fossé. Ceux cy la ville se mettoyent sur la campaigne escarmouchovent a Holvvegen avec les qui est a main droite de ce chemin vers Italiens qui estoyent sur la Montaigne l'Ouest. Les lanciers alloyent un peu de de S. Gertrude. Les chevaux sortent par costé vers le Sand-vvegh. Les gens de la porte de Wouvve. Parker demeura pied qui estoyent allez devant avec le sur la montaigne de Wijngaert, & Pou- Capitaine Veer, tiroyent a toute force lij se mit sur la campaigne vers Bourg- sur l'ennemy, lequel se monstroit a devliet. Les Capitaines Bacx n'y estoyent scouvert en hault des defences du camp. pas, d'autat qu'on ne les avoit pas adver- Quelques gens de cheval de l'ennemy tis de la sortie. Les Allemans qui estoy- sortans surent bravement salvez a coups ent campez sur le Raberch descenderen d'arquebouse, tellement qu'ils s'en rela campaigne laquelle estoit au pied de tournerent incontinent en leur camp, la montaigne, & en s'approchas peu a aprés avoir veu renverser un ou deux de

Le Prince

leurs chevaux. Et ainsi le temps se pas- advertir si ceux de la ville sortoyent. foit, sans que l'ennemy se voulust denoit dans ses tranchées, lesquelles estoyent trop fortes, pour estre forcées par nos gens. Voyla pourquoy les nostres retournerent en la ville, estimans qu'ils avoyent assez fait, d'avoir appellé l'ennemy deux heures de long, & avoir comme a demy assailly leur camp. Des gens de pied du Capitaine Veer il en demeura 4 de morts & 12 de blessez, des coups, que l'ennemy avoit tirés de son camp. La nuice entre le 11 & 12 de Novembre de Parme l'ennemy mit le feu en son camp vers le leve le siege Nort, brussa aussi le Chasteau de Halteren, & environ les 10 devant midy le 12 de Novembre, ils partirent du Rijselberg & du Nortgeest, ou ils s'estoyent tenus long temps en bataille, jusques a ce que leurs loges fussent brussées, & que leur bagage fust mené vers le Sud. Le long du chemin, lequel ils prenoyent vers le Zud, on ne voyoit voler que le hault des enseignes, a cause des collines & montaignes de sable. Mais comme ils s'approcherent du Bal, sur le chemin Hubergue, lequel vient au bois de Bergue, la fallut il qu'ils se descouvrissent, tellement qu'on ne voyoit pas seulementles enseignes, mais on pouvoit voir leur bataille. Carils ne pouvoyentestre couverts d'aucune chose. Icy furent ils merveilleusemet tourmentez des pieces de canon qui estoyent sur le rampart de la porte du Bois. C'estoit un plaisir de voir commet leur bataille estoit a chasque fois rompue par nostre canon, jusques a ce qu'en fin ils furent contraints de rompre leur orde, en se separans les Cenx de la uns des autres, se mirent tous ensemble ville tirent a courir d'une pleine course, jusques aux apris l'enplus prochains terres qui sont dans le nemy suyat bois pour estre a couvert. Toute la nuict ensuyvante on n'entendit autre chose que des trompettes & tambours, pour faire la retraite & le cry des chartiers, qui emmenoyent le bagage. Decostez en seu, & faisoyent leur retraicte jesté d'Angleterre (de laquelle je fais en vers Calmhoudt, mettans leur sentinel- ce-cy le Commandement, comment

Si tost qu'il fut jour, VVillugby sort will scouvrir en aucun endroit, mais se te- avec 21 enseignes de gens de pied & tou- pour te la cavallerie, par la porte de Wouwe, prenant avec luy deux fauconneaux. Les sentinelles de l'ennemy voyans cela, se retirent incontinent: les nostres s'emparent promptemet des trenchées & du camp de l'ennemy: l'Infanterie demeurasur le Raberg: la Cavallerie galoppe aprés l'ennemy, & viennent a l'arriere garde, se rians & mocquans d'eux, afin de voir si par despit ils ne se retourneroyent pas pour combattre. Mais come tout cela estoit en vain, ils s'en retournerent. Car ce leur estoit assez d'avoir reproché au camp d'un telRoy, sa honteuse retraicte, qui ne valoit gueres mieux ques ils

s'en estoyent enfuis: Quelques uns qui

furent encores trouvez deça & dela au

camp furent tuez, hormis deux ou trois

femmes, ausquelles on sauva la vic. Le Baron de V Villugby fit assembler tous les Capitaines tant a pied qu'a cheval, hormis le Cap. Marcelis Bacx, lequel estoit absent, poursuyvat l'ennemy avec une partie de la cavallerie, lequel cependant il fit chercher, en intention de l'honnorer comme les autres a cause de sa valeur. Mais ne venant point, & que la ceremonie dont il se vouloit servir, ne pouvoit estre plus long temps dilayec, pource qu'il le vouloit faire tadis qu'on avoit encores l'ennemy en veue, se retournant vers Veer, Cnolles, Parker, & Poullij, qui estoyet de sa Nation, & aussi vers le Capitaine Paul Bacx, qui estoit du Païsbas, il leur dit: D'autant que c'est une ancienne & louable coustume, que ceux qui se sont monstrez vaillans en la guerre, recoivent quelque souvenance de leur valeur : & que j'ay veu de mes yeux, qu'en vous tous, sont toutes les vertus lesquelles sont requises en honnorables chevaliers & vaillans Soldats, dequoy j'appelle a tesmoing l'ennemy mesmes, lequel vous voyez se retirer le quel a souvent experimenté a son grand vant la pointe du jour, on vid que le dommage, quels gens de guerre vous camp de vers du Sud cstoit aussi de tous estes: Nostre tres-illustre Dame sa Ma-10 les sur diverses montaignes, afin de les estant son Lieutenant & Gouverneur.)

Vous honnore tous de l'ordre de Cheva. ple en l'Eglise que Dieu seul debvoit dit receuez de sa Majesté ceste souvenance de sa bonne affection & volonté, laquelle vous avez tous meritée par vostre valeur. Ils le remercierent grandemet & jurerent tous ensemble, qu'ils se porteroyent tousiours comme il appertienta des vaillans & honnorables Chevaliers, & appelloyent Dieu, comme vengeur, s'ils faisoyent un faux serment.

Les Bourgeois & Soldats, hommez & femmes, jeunes & vieux, & tout ce qu'il y avoit dans la ville, sortirent tous hors des portes, & courrurent tous a qui mieux mieux vers le camp de l'ennemy, visitant tout ce qu'il y avoit, & voyoient avec admiration la grandeur du contenu du camp l'ouvrage qu'on y avoit faict, chascun mesmes y sit son butin. Car l'enemy avoit laissé es 2 camps, quantité des paisses, hoyaux, charrettes, tonneaux, musquets, arquebuses, picques, harnois, casques, & toutes sortes d'armes, & d'ap-Pareil. Les foldats & pauvres bourge-Ois, trouverent du bois assez pour brusser tout l'hyver. Car les appuis & les traverliers de leurs loges, (desquelles il y en a-Voit beaucoup lesquelles estoyent assez grandes) n'estoyent qu'un peu bruslez Par dehors, car sitost que la paille & le toseau fut brussé, le seu cessa incontinét.

Toute la ville estoit en fort grande joye a cause de ce subit & non attendu Partement de l'ennemy. Et pource que c'est le debvoir des Chresties d'attribuer l'honneur de tous leur benefices a celuy, de la de qui seul ils les reçoivet. Le 16 Noveb. on rendit publiquement graces à Dieu, d'une si grande delivrance. Les Ministres de la parole de Dieu proposeret au peu- imprimée l'An 1603.

liers: & les touchat tous ensemble dou- estre remercié de ce qu'il avoit conservé cement de l'espée sur les espaules: il leur la ville de toute la puissance, & des subtiles entreprinses de l'ennemy. On fit aussi des prieres pour la prosperité de l'Eglise, & de la Ville, & pour tous ceux, souz l'authorité desquels Dieu nous avoit mis. Apres cela le Magistrat trouva bon, de publier de la maison de ville, qu'on tiedroit tous les ans le 13 Novemb. comme un jour de feste, d'autant que cestoit le jour auquel l'ennemy s'estoit retiré. Au soir on sit des seux de joye. On ne pouvoit ni voir ni ouir, pour les coups de canon & d'arquebouses, & pour le fon des trompettes, des tambours & des Tesmoignes cloches, & pour les cris de joye qu'o oy- de ressous sa oit. Sur tous les coings tat en la ville que sance, enfaisur les raparts on brussoit des tonneaux sant descris de poix, & on ne pouvoit nulle part estre & feux de a libre des suscessor pouvoit nulle part estre l'air & a libre des fusées qu'on jertoit en l'air, & lesquelles tomboyent derechef en bas.

La Ville fit un grand banquet ou estoyent Monsieur le Baron Willugby, le Gouverneur Morgan, les Capitaines, le vieil Magistrat, & tous les plus appa-rens de la ville. En fin on n'oublia rien de ce qu'on aaccoustumé de faire en des triomphes & festes publicques. Aprés cela la ville departit aux Capit, des grades picces quarées d'or, avec les armes de la ville, & le nom de ceux ausquels on les donnoit, avec aussi la cause pour quoy.

Voila Lecteur, en briefla vraye description de tout le siege, les courses, sorties & autres choses survenues durant ce siege, & finalement la retraicte du Prince de Parme de devant la ville de Bergues sur le Zoom : comme elle a esté descrite par Iacques Baselis le jeune lequel a esté assiegé en ladite ville, ou aussi elle a esté

Ces lettres Chifrales & descriptions generales servent d'esclarcissement pour entendre la forme & plan du camp & des quartiers de l'Ennemy devant Bergue selon qu'il est tiré cy devant.

2. Le Camp des Espaignels.

2. Le camp des Allemans servans l'Espaignol. 3. Les Citoyens onticy combatu souvent avecl'en-

nemy, mais legie rement. à cheval Paul & Marcelis Bacx & Parquer avec la compaignie à pied du Baron VVillugby affailirent l'ennemy al-leché par la Cornette Vchtenbroucq, ou en ayant occis deux sens, l. ... sens, le reste sourna le dos.

s. 6. Camp Septentrional par percement des Dijeques in nde, ou plusieurs de ceux du Prince de Parme de ses plus wailiants fouldarts, du Fort Septentrional repouffez, partie furent traverfez à coups de bouletz partie se noye-rent, hormis sept des plus grands, qui surent prins dedans

7. Le Camp du Marquis de Renti. 8. Riselberg le premier guet de l'eunemy.

9. VVilfors Chaftean.

TILE

#### LESLAVRIERS

# TILE MONT,

EN BRABANT.

Prinse or pillée.



YANT IVSQVES oftent 3 enseignes, pillent la ville, & emicy parfaictement portent du pillage tout autant qu'ils peudescriptlesiege de vent emporter, & sortent tous ensemble la ville de Bergue de la ville, & l'abandonnent. L'ennemy sur le Zoom, & co- qui avoit esté adverty de cecy, les attend ment elle a esté au retour, avec environ 400 hommes, & abandonnée par estans bien sur leur garde. Eux s'estans resolus courrageusemet, de ne quiterleur l'ennemy, s'ensuit

que nous descrivios en ordre le faict valeureux, de quelques soldats, qui estoy- l'ennemy, & retourner et ainsi das la ville ent en garnison en la ville de Bergue, ad- de Bergue, avec leur butin. Vn faict levenu la mesme année 1588.

Les garnisons de Messieurs les Estats & deson Excell. le Pr. Maurice de Nassau, estant es places frontieres, firent plusieurs & divers exploits, & courses en la mesme année dans le pais de l'ennemy, faisant beaucoup de domage, à aller querir les contributions, demander les exactions, à batre des convois, & plusieurs semblables actes d'hostilité. Entre tous exploits, merite d'avoir le premier lieu, La sieuatio la valeureuse surprinse & prinse de la vilde la villeda le de Tilemot, située en la Duché de Brail y avoit une partie des ges du P. de Parbant, prés d'une petite riviere qu'on appelle Geette, environ 3 lieues de la ville de Louvain, & de S. Tron. Tilemont est une grande & spatieuse ville, laquelle a esté par cy devant fort renommée, pour le grand trafficq de marchadise qu'on y faisoit, come on peut encores monstrer par quelques escrits anciens. Vn certain Sergeant avec enviro 100 homes de pied,& 9 chevaux de la copaignie de Bacx, estas commet. & en garnison a Bergue sur le Zoom, avoymaniere la ent entreprinse sur Borchloon, laquelle ville de Ti- leur faillist: Cependant ne voulas retourlemont sus ner, sans rien faire de notable, passoyent

l'Eglise, lesquels ils n'oserent pas poutsuivre d'avantage pour les cobatre, craignans que les garnisons d'alentour, oyans le bruit de l'allarme ne les vinsent secourir:tellemet qu'ils s'en retourneret avec bon butin en leurs garnisons. Environ ce teps 70 hommes des garnisons de Zelande estans passez en Flan-lan dres deffirent le convoy de Courtray, le quel estoit fort, outre les ges de pied d'une trouppe de 20 chevaux, & 30 mar chansa cheval, & ayans faict un grand butin,s'en retournerent en leurs garnioutre, a travers d'une grande troupe des gens de l'ennemy, & marchoyent devant sons. S'il y a qu'elqu'un qui desire de lire la ville de Tilemot, en laquelle il y avoit plusieurs semblables actes, qu'il lise l'hi-5 ou 6 enseignes d'Espaignols, nonob- stoire d'Emanuel de Meteren, l'asselle stant tous ces gens, & que la ville estoit rant qu'il y trouvera dequoy rassasser fortgrande & large ils y entrerent subtison desir. ment, & en chassent les Espaignols, leur

butin, passent par force tout au travers de

quel semble prosque incroyable, & tou-

tesfois cela est advenu en verité. Vn foit que les braves soldats ne doivet jamais

mettre en oubly, mais leur doit tous-

jours servir come d'un eguillo & exeple,

afin d'ensuivre en courage & hardiesse.

Les granisons des villes de Heusden &

Geertrudébergue firent le semblable a- le

vec environ 800 homes, tant a pied qu'a cheval, ceux depied estans montez en

trouppe derriere les autres marcherent fiel

vers Tilbourg situé prés de Boisseduc, ou

me lesquels ils desnicherent, & en tueret

la plus grande partie, le reste se sauvat en

Vraye

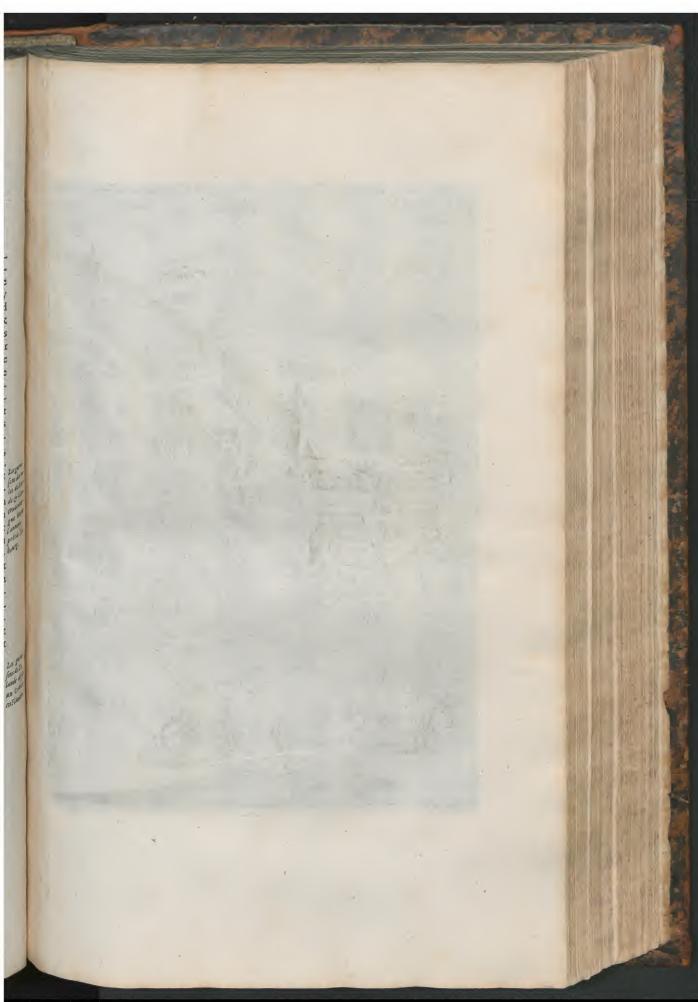

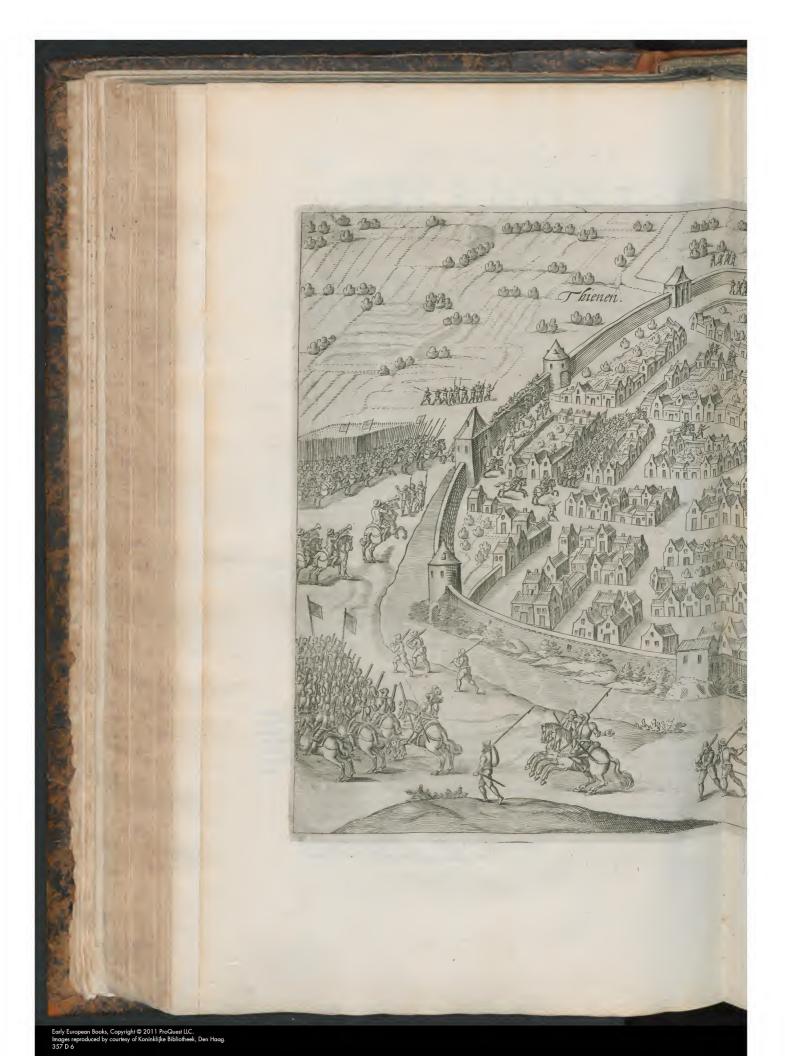



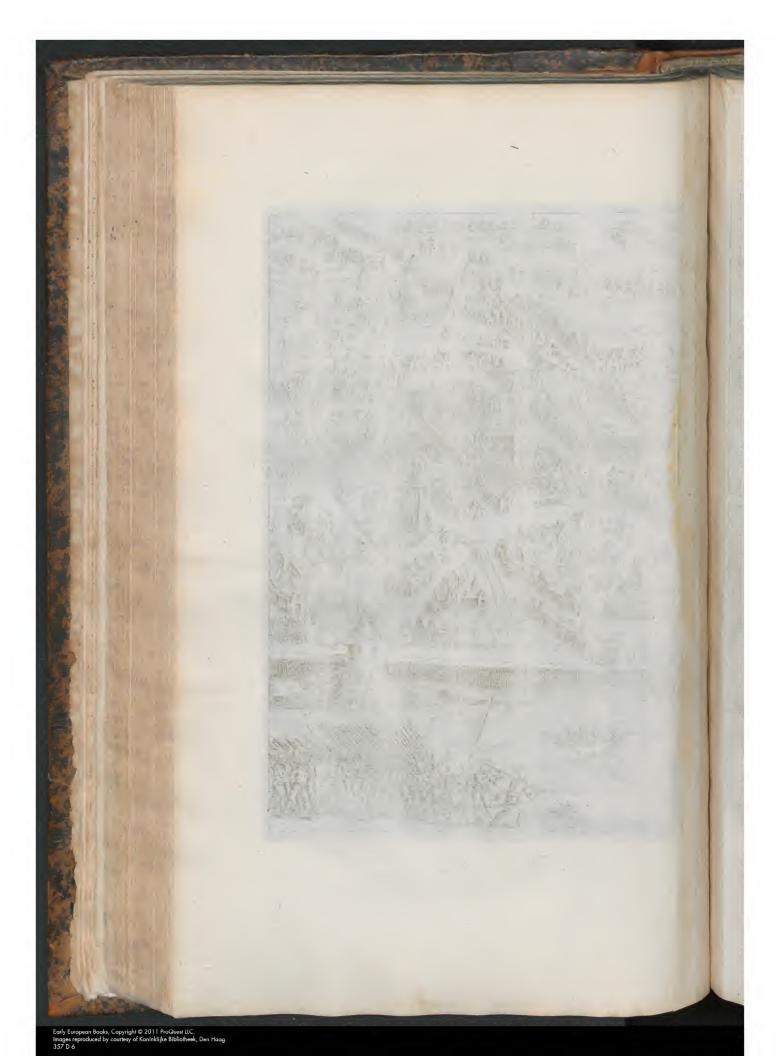









## Vraye description

DE LA VILLE ET PAYS DE

## RED

située en Brabant:

AVEC

La prinse admirable & vrayement Romaine d'icelle, advenue le 4. de Mars en l'An 1590.



de descrire & recisituation d'icelle.

Brabant, est entre autres l'une des prinsix de Bergue sur le Zoom, & 2 de Ger- Henry, & du susdit René. trudenbergue, en une campaigne abondante en bled, ayant les champs & praile nouveau bois, & le bois de Lies, embellié de deux petites rivieres, lesquelles sevont rendre es fossez du Haeghdijck, & passent par dessouz un moulin a cau das dans les bois des Corneilles ou les Haipprofonds fossez.

EVANT QUE rons font a present leurs nids. Henry, venir a la prinse Seigneur du Païs de Breda print ledit de Breda, il ne sera Chasteau, pour quelque different qui pashors de propos estoit survenu, estant assisté du Sieur de VVeesmael, Mareschal de Brabant, & le ter brievement la sit entieremet abatre environ l'an 1124.

Il y a plusieurs belles demeures & Breda, aprés les 4 maisons de Gentils-hommes, une fort villes Capitales de belle Eglise, au costé du Nort d'icelle les Contes de Nassau ont faict bastir une cipales, & a esté tenue entre les villes li- belle Chappelle, en laquelle est une fort bres, ayant les mesmes franchises, que magnificque Sepulture du Prince René les villes de Tilemont, Louvain, & Ni- de Chalon, au dessouzen une cave, sont velle. Elle est située au pais de Kempen, les tombeaux des anciens Seigneurs de huict lieues d'Anvers, six de Boisseduc, Breda, du Conte Engelbrecht, du Conte

La Ville de Breda est assez grande & bien bastie, mais elle a esté autrefois ries entournées d'arbres, & le pais estant fortendommagée par le seu . car en l'an boscageux, tellement qu'il y a mesmes mille cincq cens trente-quatre le vingtquelques bois, comme le bois d'Vlpen, troissesme de luillet le seu consuma bien mille maisons. Et pource que ça esté la principale demeure de ceux de la maison de Nassau, voila pourquoy aussi elle a esté par eux enrichie de belles maila ville. La principale est propre a porter sons, & notamment par le Conte Henry des batteaux, jusques par dela Ginneke, de Nassau, qui estoit un fort brave & & vers Hoochstrate, elle est appellée vaillant Seigneur, & qui sit fortifier la l'Aa, dans, & au bas de Breda elle est appellée la Mercke. On trouve és Registres parts, & outre ce en l'an mille cincq cens ancies, que les Danois ont tenu un cer- trente quatre, il fit dresser au Chasteau tain Fort & Chasteau, ou ils demeuroy- & autour de la Ville cincq grands Bouent, & qu'ils avoyent basti par la per- levarts, garnis de flancqs, & se defendas mission du Seigneur du Païs de Breda, l'un l'autre, environnez de fort larges &

Durant

du plat païs, l'une desplus fortes villes du fidelement au Duc, & a ses heritiers. Païs-bas. Par cy devat & aprés que le susune partie du vieil bastiment ) fit dres- de son fils Sieur Godevart, & sa fille serune nouvelle Cour & precieus Palais, aisnée Jeanne, Contesse de Hainault & au dedans toutenvirone d'eau, & au de- de Hollande vendit derechef le premier il y aentre autre chos s beaucoup de bel- mille Hallingen, pour le posseder en les chambres & retraictes, une fort lon- heritage legitime. gue tresbelle & royale salle, bastie sur des pilliers, avec un escaillier fort artificiel, Breda, ayant entre autres preeminences le faict de pierres bleües, ayant divers degrés, que les bons maistres tiennet pour siege lequel est commun & indivis, souz une fort belle piece, il y a aussi a la sale ceste Cour resortent par Appel, la ville une Chapelle. Il y a un fort bel arcenal, de Steenbergue, & les seize Villages du remply de toute sortes d'armes, & de be- païs de Breda, & ceux de Eyckeren, & aucoup d'artillerie, il ya eu entre autre souz ces deux Seigneurs, ceux de Mercplusieurs vicilles pieces de fonte, desquel- xem, Schoten, Loehout, & Oostmaelles les Rois de Hongrie avoyent par cy devant faict present a la maison de Nassau, pour le service que ceux de ladite les Bourgeois, & habitans comparoismaison luy avoyent faict contrele Turc. sent ala premiere instance, avec ceux Ily avoit aussi 52 pieces tant gros Ca- de Teteringe, Molen gracht, Sandnons que petites pieces de Campai- berg, Vijf huyse, & le Haegh-strate. Nul gne, desquels l'Empereur Ferdinand a- ne pouvoit appeller des Sentences, lesvoit faict present au dernier Prince & quelles avoyent esté données, en l'une Seigneur de Breda, lesquelles avoyent aussi esté mises audit arcenal, mais en ont depuis esté ostées & emmenées par le Duc d'Albe.

Des choses remarquables de Breda tant nouvelles, qu'anciennes, celles cy reur octroya, a ceux de Breda, de pouvois sont les plus notables. Que le Seigneur avoinmesme privilege que les autres vil-& Païs de Breda(estant par cy-devant un Seigneur & un Païs separé de la Duché de Brabant) est venu & a esté adjousté a la Duché de Brabant, du temps de ler. Comment & quand ceux de la mal-Henry de Loraine, &c. & le Seigneur fon de Nassau, sont venus a la Seigneurie Godefroy de Breda qui en l'an 1212. de Breda cela c'est faiten la maniere qui au Mois de Mars ayant receu en fief du- s'ensuit. Le sus dit S. Ican de Polané mou

Durant ces guerres on ya faict encores o scault, avec Schakeloo & Ossendrecht, ravelins, & devat chasque porte un rem- promit aussi a son Seigneur que luy & part en forme d'une demielune, tellemet ses heritiers avec leurs Chasteaux, pais, que ceste ville est tenue, entre les villes hommes & gens de mestier, serviroyent

lousa oriziere

Polane

devein

mala sen

MINIS

Ainsi en l'an 1326 le Lundy aprés 6 dit Chasteau fut rasé a fleur de terre, les le jour de S. Valentin, le Sieur Gerart de M Seigneurs de Breda comencerent a l'op- Rassingem, Liedckerck & Lens, ayant posite dudit lieu, & environ le marché, vendy la Seigneurie & les biens de tous de appellé a present la Hayronniere, a bastir les Païs de Breda avec toutes ses appar-Date un palays & Chasteau, ou puis aprés le tenances au Duc Iean de Brabant, ledit bant Conte H. de Nassau (ayant laissé debout Ican de Brabant avec le consentement hors encores un magnificque bastimet, d'Apvril 1351, ledit Païs de Breda avec us avec une galerie fort magnificque dres- toutes ses appartenances au Seiur Iean ada sée sur des piliers de pierres bleues, ayant de Polanen le jeune, Sieur de la Lecke, Bri un frontispice doré. Au dedas de la Cour & ce pour la somme de quarante trois 13

Breda est la Capitale ville du Païs de La & jurisdictions une Cour Fiscale, ou un gub Et outre ladite Cour il y a un siege Eschevinal, devant lequel il faut: que ou l'autre Cour, devant quelque autre Iustice. Lequel Privilege a esté encores parmy eux de memoire d'home. Carfeulemet du temps de l'Empereur Charles V. au lieu dudit privilege, lequel Empeles capitales, a sçavoir, que des Sentences données a Breda, on les peut bien reformer, mais on n'en peut point appeldit Duc la moitie de la gabelle sur l'E- rut, en l'an 1377, & laissa un fils, appel

ne, laquelle espousa Engelbrecht Conte Conte de Nassau, de Dietz, & de Vian-Polanen de, & fut Seigneur de Breda, & mourut deveins en l'an 1475, laissant de sa femme Marie, bla, len Contesse de Loon, qui estoit heritiere de Heynsberch,&d'une troisesme partiede la Duché de Iuliers, Engelbrecht & Iean, freres, qui partagerent les biens delaissez par leurs parens, tellement que le fils aisné, le Conte Engelbrecht avoit pour sa part, tous les biens qui estoyent au Païs bas, de deça le Rhin, asçavoir, la Conté de Vianden, la Seigneurie de S. Vijt, de Dudeldorp, & de Mijlen, avec tous les biens qui estoyent en Brabandt, lesquels estoyent comprins le pais & la ville de Breda: & le Conte Iean euten Partage tous les Païs & Seigneuries, de Partage fut faict avec ceste condition, tant de l'un que de l'autre, afin de conserver la maison de Nassau, dont ils estoyent descendus,

S Ger

e Raffi

Pais avecla ville sut reduite souz le miseen lan' 1 581, illa posseda, jusquesen par ordre & arrangées de bonne hau-Pan 1590. Nous descrirons maintenant, teur, comme on arrange les bricques.

lé lean, Seigneur de Lecke & de Breda: comment elle a esté delivrée & affran-& cestuy-cy laissaune fille, nomée Iean- chie par l'ayde de Dieu, du joug de l'Espaignol. En l'an 1590 comme le Pr. de de Nassau, l'an 1414, lequel mourut en Parme estoit empesché a faire la guerre l'an 1442, & laissa un fils, appellé lean en Frace avec toutes ses forces, tellemet que par ce moyen les Provinces vnieseu. rent un peu de relasche. Messeigneurs les Estats empoigneret ceste occasion, pour faire quelque dommage a l'ennemy, tellement que d'une dexterité hardie, ils prindrent la ville & leChasteau de Breda, en la maniere qui s'ensuit.

Le Conte Philippe de Nassau, pour on propose lors Gouverneur de Gorcum, Worcum, pourroit & Louvesteyn, avoit parlé, de la part du surprendre Pr. Maurice, aun certain Gentil-homme la ville de de Cambray appellé, Charles d'Herau-Breds. guieres, Capit. d'une compaignie de gens de pied, touchat une certaine entreprin-& en Hollande, & au Païs de Liege, souz se, qu'il avoit sur le Chasteau & la ville de Breda, & que quelques mariniers vafsaulx du païs de Breda, & de la maison de Nassau, pour l'affection qu'ils portoyent dela le Rhin, les Contez de Nassau, & de a leur Seigneur, avoyent presenté leur Dietz, &c. & de sa femme Catsenellebo- service, pource qu'ilsestoyent accoustugue, lequel luy fut adjugé l'an 1548. Ce mez de mener des tour bes & du bois sur le Chasteau de Breda, & que souz ce preque les enfans masses seroyent heritiers texte on pourroit bien entreprendre quelque entreprinse.

Cecy estant proposéa Herauguires, & ayant bien pensé a tous les dangers, il Ainsi la ville & le Païs de Breda sut vint environ sur la fin de Febrier a la gouverné fort paissiblement par les Con- Haye prés du Prince Maurice: & estant tes de Nassau, comme Seigneurs de Bre- la, ils resolurent parensemble avec un da, & ce par l'espace de 184 ans, prospe- certain Adrien de Bergue, qui estoit acfant en trafficq jusques a ce que le 11 coustumé de livrer des tourbes au Chad'Apvril, l'an 1567, le Prince d'Orange steau, d'entreprendre le faict. Surquoy fut cotraint, pour la venue du Duc d'Al-Heraugieres fut envoyé vers l'Advocat be, de quiter avec grande trissesse & per- d'Hollande le Sieur lean de Oldebarne-Plexité ses subjects de Breda, pour se reti- veldt, lequel traicta avecques luy, non rer en Allemaigne, & aprés son departe- seulement touchant l'argent & les choment, le revenu de la Seigneurie de Bre- ses necessaires, pour faire l'entreprinse, da, ayant esté faisi, par le susdit Duc, ledit mais que la ville estant prinse, qu'elle Deliberatio peust aussi estre pourveue & conservée. de l'entrerable gouvernement des Espaignols & Herauguieres doc resolut avec ledit ma- prinfe. fut tourmentée & mangée par diverses rinier, qu'il auroit a appresser son batte-Garnisons, jusques a ce qu'en l'an 1577 au, lequel estoit assezhault & plat, en un la ville de Breda revint derechef souz le village appellé le Leure, a une lieue de Gouvernement de son Seigneur, & y de- Breda, a celle fin d'y pouvoir mettre en. meura quatre ans de long, & apres cela uiron 70 hommes. Tout autour & dessus ayant esté prinse par le Prince de Parme le batteau, ou y mit des tourbes, nusces

O ii

Dequelles

ecuter l'entreprinse le 25 de Febvrier, puis le Vendredy jusques au Samedy a 10 mais la gelée les empcscha pour quel- heures du matin, devant le bois des Hayques jours, non sans grand danger d'e- ronsprés du Chasteau, ou le batteau print stre descouverts.

Pour faire ceste entreprinse Herausouz Gerart Preys Capitaine des armes, leusement. tous jeunes gens, hardis & fans peur, parrinier, tellement qu'ils estoyent comme rien ils'en alla, & aussi a la bonne heuverts. Mais en fin se retirans ils retour- plusieurs estoyent tant morfondus, qu'a qué au Klundert avec sa gendarmerie. descouvrir eux mesmes. Entre autres il y Tellement que le Lundy au soir le 26 de avoit le Lieutenant Matthieu Helt, qui cause du vent contraire & de la gelée, en. fust decelée. durans un froid extreme, & ayans faulte tant par bonnes que mauvaises paroles, si qu'en fin ils se resolurent de hasarder tout avec luy, combien que l'incommodité le malayse & le dauger estoit tresdebout mais pliez & assis.

S'estants refaicts un jour au Fort de Nordam le leudy de nuich premier jour de Marsils retournerent au batteau, demeurans environ un quart de lieue de lendemain, car aussi le Sergeant Major

Estans ainsi prests, ils resolurent d'ex- Breda, & allans ainsi ils demeurerent deterre tellemet qu'il leur fallut attendre, jusques a ce que l'eau vint a croistre. guieres avoit choisi seize hommes des Tandis que le batteau y estoit il vint a gens du Conte Philippe de Nassau, souvrir, tellement que l'eauy entroit en le Capit. Ian Logier, des gens de Mon- telle quantité, qu'elle passa les genoux sieur de Famarsestans a Heusse 16 hom- des soldats qui en pensoyent tous estre mes souz le Capitaine lean Fernet. Des estoussez, estans entrez dans l'enclos personnes gens de Monsseur de Lier du Klundert ou fermeture du Chasteau, laquelle ense servoit 22 soldats, souz le Lieutenant Matthieu fut sermée si tost que le batteau sut pour saire Helt. & de sa Compaignie il choisit 24, passé, les sentes se fermerent miracu-

Tandis qu'ils estoyent la un Corporal my lesquelsil y en avoit bien peu portas vint pour visiter le batteau, & entrant sur barbe. Herauguieres pensoit se mettre de le derriere du batteau il ouvrit une senenuict au batteau avec ses gens, mais de stre laquelle vint a toucher le plancher, malheur ils ne rencontrerent pas le ma- ou estoyent les soldats, mais ne voyant desesperans, & vouloyent mettre le seu re, & come par la providence de Dieu, au batteau, afin de n'estre point descou- nul des Soldats ne toussit. Et cependant nerent la nuict ensuyvante, ayant adver- grand peine se pouvoyent ils garder de tyle Prince Maurice qui s'estoit embar- toussir, tellemet qu'ils craignoyens de se Febvriet ils entrerent dans le batteau, & en estoit si fort tourmenté, qu'il avoit Main y demeurerent jusques au Ieudyau ma- desgaigné sa dague, pour s'en donner tin saus pouvoir avancer ou reculer, a dans le cœur, afin que l'entreprinse ne

Aprésmidy le 3 de Mars l'eau estant l' de vivres, come ne s'en estans pas pour- montée, l'escluse du Chasteau fut ouver- p veus pour si long temps, tellement que te, & le batteau entra, & pource qu'il ne n les soldats defaillans furent contrains, pouvoit pas passer outre a cause de la glade sortir de nuich hors du batteau & de se ce les soldats Italiens ayderent a le tirer, retirer an Fort de Nordam. Le Cap. He- come les Troyens firent jadis le cheval raugieres fut contraint d'ouir beaucoup de bois des Grecs. Estat ainsi entré sur le de murmures de ses gens, mais il les ap- soir le Sergeant-Major du Chasteau copaisa tant par paroles raisonnables, que mandoit qu'on eust a pourvoir tous les parson exemple, leur proposant le dan- corps degardes de tourbes, ce qui fut fait, ger & la honte, le profit & la louange, tellement qu'en peu de teps, on emporta tant de tourbes, qu'on commença à descouvrir le placher, ce qui espouvanta derechef fort ceux qui estoyent dedans le batteau. Mais le Marinier come il estoit grand, carils se ne pouvoyent pas tenir sin, voyant que tous les corps-de-gardes estoyent pourveus', & faisant semblant d'estre las, donna de l'argent a son compaignon pour aller boire avec les portefaix, remettat ainsil'ouvrage jusques au

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC

luy commanda (ayant quelque soupçon mis un porteenseigne lequel sortant dele Prince Maurice avoit une entreprinse sur Geertrudenberg, tellement qu'il estoit party vers ladite ville, avec certaine quantité de farine & autres provisions. Le soir estant venu, que toutestoit paisible & la garde posée, l'autre marinier, pour couvrir le bruit que les soldats failoyent dans le batteau, se mit souventa tirer la pompe, comme si le batteau eust prins beaucoup d'eau a causede la la minuict, car y avoit un grad delbat parmy les soldats, a cause que l'un d'eux ahigh. Voit faict ses affaires dans le pot, duquel

0

at

200

a

ņ

X

In cachez ils benvoyent. Lors que le temps fut venu, assavoir, surunze heures de nuict, Herauguires exhorta ses soldats au nom de Dieu, à commencer & a executer l'entreprinse, commandant au marinier de tirer a la pompe faisant par ce moyen sortir ses gens, sans alarme, & sans que la garde s'en apperçeust, divisant ses gens en deux trouppes, mit ils l'une souz la coduite du Capitaine Lambert & Frenet, leur commandant d'aller vers le havre au Zud-Ouest, & luy avec le reste alla le long de l'arcenal, vers la garde, de la porte laquelle regarde sur la ville. Allant ainsi devant ses gens, il rencontra un soldat Italien, auquel il ne respondit rien, sur sa demande, mais le print par la gorge, luy defendat de crier, luy demandant l'estat & combien forte estoit la garnison, qui luy dit qu'il y avoit 350 hommes, mais voyant que ces gens estoyent trop curieux a demander, dit qu'il scavoit bien, qu'il n'y avoit que 50 hommes, & quand mesmes il y en auroit davantage, qu'il leur falloit maintenant combatre, & par ainsi venant vers la sen-

que son Excellence estoit sorti pour sai- hors attacqua Herauguieres qu'il blessa re quelque entreprinse) qu'il cust a al- au bras, maisil le renversa & luy donler coucher en la ville, qu'ils ne vouloy- na plusieurs coups, commandant a ses ent laisser qu'un au Chasteau: tellement gens de tirer par la porte & par les fenequ'il sortit & en advertit le Prince Mau- stres, tellement que ceux de dedans, derice. Quelques subtils espions firent a- manderent qu'on leur sauvast la vie, ce croire au Gouverneur Lansavecta, que qui a cause de la grande necessité ne leur peut estre octroyé.

> Cependant l'alarme estant parvenue LeChastenss jusques a Paul Anthoni Lasavecia Lieu- est prins. tenant de son pere, ils furent chassez jusques au milieu du Chasteau, lequel estoit bien gardé tout a l'entour, & firent une sortie, ou il y eut 36 hommes de Paul Anthoine blessez, tellemet qu'ils suret contraints de r'entrer. Fernet aussi fut blessé.

On donna aussi l'alarme dans la ville, glace, les entretenant ainsi jusques sur tellement que quelques uns mirent le feu a la porte du Chasteau, nonobstant que Heraugieres fit tirer contre eux. La place estant asseurée, il alla encores avec les siens vers un autre corps de garde, prés de la grande platte forme du Chasteau, ou il y avoit encores seize soldats qui semirent en desence, mais furent tous tucz.

Cela faich, & les signes ayans esté don- son Excell, nées, le Conre de Hohenlo arriva deux entre heures aprés par le Chasteau, avec l'a- Chasteau. vantgarde du Prince Maurice, mais d'autant qu'on ne pouvoit ouvrir la porte qui est au dehors du Chasteau a cause de la glace, ses gens entreret prés de l'escluse, en rompant une pallisade. Hohenlo estant entré, le jeune Lansavechia appointa avec luy, de pouvoir sortir vie sauve avec ses gens. Incontinent aprés arrivale Prince Maurice avec ses gens, tant a pied qu'a cheval, & avec lui les Contes Philippe de Nassau, & de Solms, le Seigneur François Veer, commandant aux Anglois, l'Admiral Iustinus de Nassau, le Sieur de Famas, Verdoes & autres

Et comme le Conte de Hohenlo eut exhorté la bourgeoisse de se reunir avec La ville se leur ancien Seigneur, & que le Prince Excell, tinelle, elle demanda: Qui va la? maisluy Maurice eut mis ordre, de se jetter dans sans rien dire la tranversa d'une demy- la ville par deux portes, ils depescherent picque, & parainsi l'alarme comença, car un tabour, demandans congé de pouvoir ceux de la garde & la ronde se mirent en envoyer quelques Bourguemaistres, lesdescence dedans le corps-de-garde, hor- quels estant venus, accorder en moins O iii d'une

d'une heure que la bourgeoisse se rache- Eglises, siret des seux de joye, & pour une pteroit du pillage, en payant deux mois memoire firet batre des pieces d'or, d'arde gage aux soldats, montant à la somme gent, & de cuivre, avec ceste superscride 97074 Francs. Ainsi les armes estans mises bas, le Prince Maurice envoyale Seigneur vander Noot Capitaine de sa garde, avec sa compaignie pour se saissir te du Prince Maurice de Nassau, & de de la maison de la ville, & autres places.

Il faut noter que la nuich, comme on eut doné la premiere alarme au Chasteau, la Compaignie de gens de Cheval du Marquis del Guasto, & cinq autres enseignes de Soldats Italiens, ayans perdu courage de peur, se mirent en tel desordre, que rompans une porte, ils s'en-Les Espai- fuirent honteusement hors de la ville, gnols s'en-fuyent hort quoy que les bourgeois, qui craignoyent de Breda. d'estre pillez leur promissent toute ayde & assistance, de vouloir garder & defendre la ville, mais en vain: Ce qui a la verité fut une grande honte, pour une nation si hautaine & superbe. Ce que le pieces & medailles de fin or, & une som-Prince de Parme considera aussi en telle med'argent, avec promesse d'estre advansorte, qu'il se vengea bien de ceste perte cez, un chascun selon sa qualité & ses & de ceste honte, d'autant qu'il le reprocha aux Espaignols & en sit prendre prisonniers, & de capiter quelques chefs, entre autres Cesar Guitra, Iulio Gratiano, le Lieutenant de Guasto, appellé Tarlantino, avec le Corporal qui avoit si mal visité le batteau.

La ville de Breda & le Chasteau furent prins miraculeusement, sans qu'il y eust beaucoup de sang espandu, & avec tant gnes de ges de pied pour y demeurer en de combat, qu'il n'yeur cependant qu'un garnison, la bourgeoisie sut aussi partie des entrepreneurs qui y demeurast, le- en 5 compaignies a celle fin de faire 12 quel à cause de l'obsurité estant tombé en l'eau, se noya, & de la garnison du Chasteau il en demeura environ 40.

Pour ceste victoire toutes les Provinces unies, & les villes rendiret publicquement actions des graces a Dieu, en leurs ces Païs.

ption d'un costé, que la ville de Breda avoit esté delivrée le 4 de Mais 1590 de la servitude des Espaignols par la conduil'autre costé il y avoit le fossé, avec le batteau a tourbes, duquel les Soldats sortoyet: avec cest escriteau tout a l'entour: Prests de gaigner, ou de mourir, & puis, Le loyer d'un courage invincible.

Le Prince Maurice, avec le consentement de Messieurs les Estats, donna le Gouvernemet de la ville, du Chasteau, & du Païs de Breda, au Capitaine d'Herauguieres, avec un plein commandement. Au Capitaine Lambert Charles on donna l'office & charge de Sergeant Major, & aux autres Capitaines & a chasque soldat en particulier on donna une desdites

merites, les Mariniers eurent aussi des presents, & furent advancez.

La ville fut incontinent pourveue, selon l'ordre que le Seigneur d'Oldenbarnevelt y avoit mis, de toutes sortes d'amunitions & vivres venat de Hollande, pour l'espace d'un an & demy, & devant que dix jours fussent passez, on envoya 400 chevaux en la ville 12 Enseigarde avec les bourgeois. Et par ainsi la ville avec l'ayde de Dieu a esté conservée jusques a present, Dieu veuille quelle puisse encores demeurer longues années en tel estat a sa gloire, & au bieu de

#### Notes pour entendre la peincture,

I La ville de Sevenbergue, 2 Le Fort de Nordam. s En ceft endroit entrerent les Soldats de nuict dedans la nuf atourbes. 4 Icy estoit la navire guand elle sut con-duite par la Garnison au Chasteau. La face au Chasteau a qui le vois par dehors. 5 Deux gardes des Maurisiens

opprimées. 6 Saillie de ceux du Chasteau interieure laquelle sus incontinent reprimée. 7 Pont par les soldats & citoyent brusse. 8 Porte a louvrir de laquel-le le Prince introduisoit son Exercite. 9 Fuitte des Italiens. scachane la contra la contra des 9 Fuitte des Italiens, scachans la perte du Chasteans.



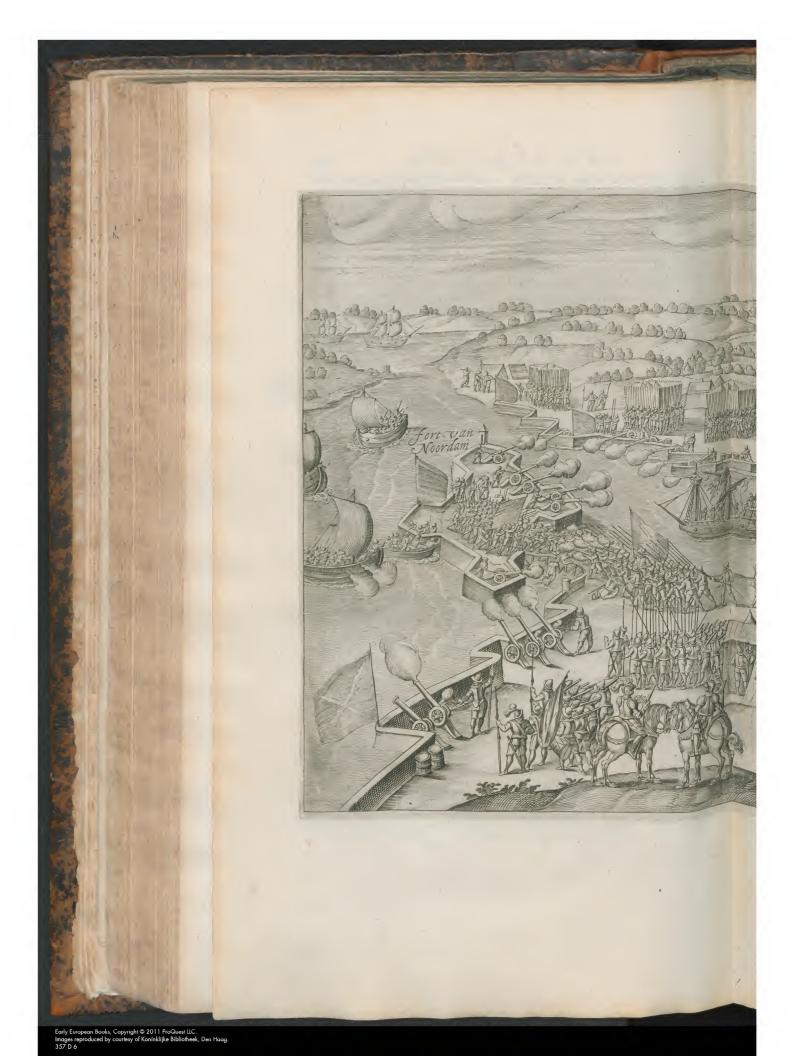

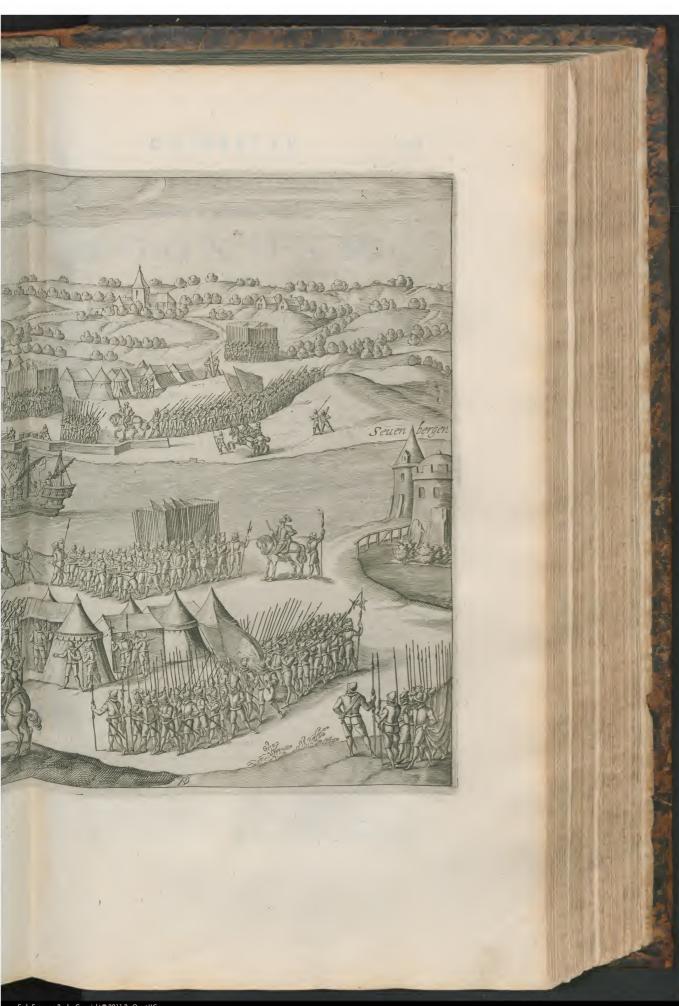

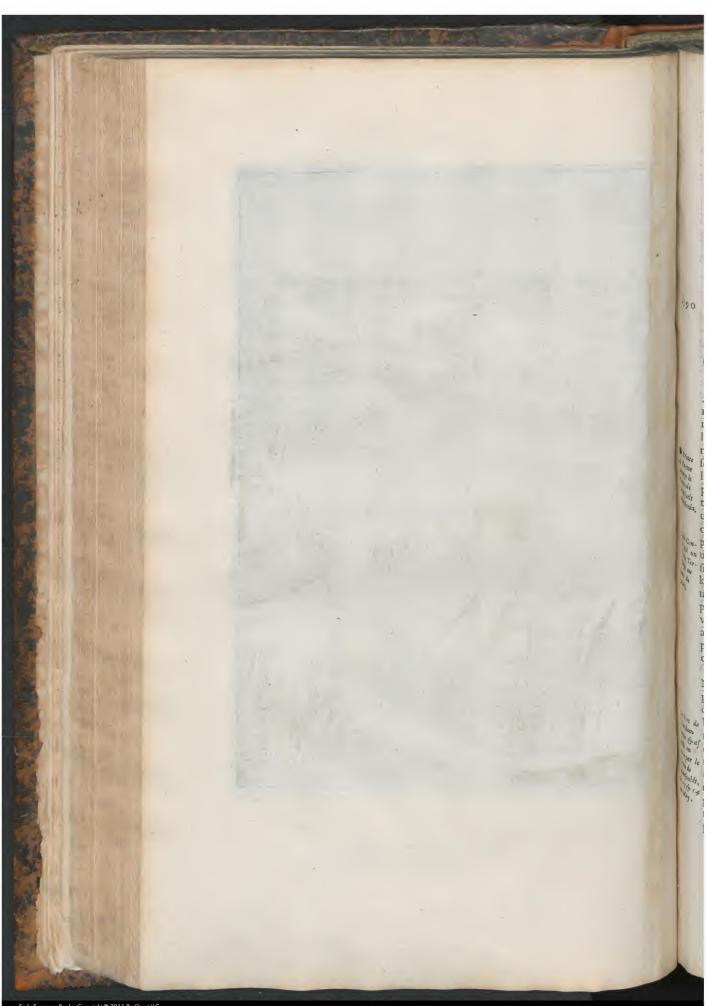

#### LE CONTE DE MANSVELT

canonne & assault le Fort de

### ORDAM,

Et en est valeureusement chassé, le 14 de May 1590.



prinse, la ville de Breda, envoia pour

malheur, & garder la ville, devant que le mois de Mars fust expiré, le Conte Charles de Mansvelt, avec environ quatre mille hommes vers Breda, pour empescher leurs coursses, & garatir le plat pais, lequel se saisit incontinent de toutes les places d'alétour come d'Oosterhout, Te teringe, & autres places ou il mit des soldats, ils printaussi Sevenbergue, & autres on ils exercerent de grandes cruantez à Cn. Piller & meurtrir. A Ter-Heyden qui est n village entre Sevebergue & Breda, assissurune petiteriviere appellée la Mercke, il sit dresser un fort grand Fort avec un pont sur la riviere, pour empescher par ce moyen qu'on n'amenast nuls vivres a Breda, & y demeura si long temps avec son camp, jusques à ce que tout sut parachevé, pensant appresser Breda par

Au mois de May il assegea le Fort de Nordam, que Messicurs les Estats ont prés de Sevenbergue, situé tout auprés de l'eau, & sur laquelle Capit. Matthieu 4 Helt, qui avoit aussi esté au batteau de tourbes en la prinse de Breda, commandoit, & le 13 & 14 de May le susdit Conle te de Mansveltle sit battre avec sept pieces de Canon, tira bien 1200 coups, & fit un furieux assault Ilsamenerentaussi un & aprés cela afin d'avoir meilleure com-

E Prince de Par- pescher toute la defence de ceux de deme voyat, que son dans: ils avoyent aussi des ponts pour Excell. de Nassau, faire l'assault. Ils assaillirent le Fort par luy avoit prins par deux fois, mais furent repoussez, avec la une subtile sur- perte de deux Capitaines Italiens, l'un appellé Horace Fontana de Modene, & l'autre Ican Fraçois Pagano Neapolitain, eviter plus grand avec plusieurs autres, & quelques autres du Païs-bas, & entre eux de gens de nom & de marque. On conta qu'il en demenra bien six ou sept cens sur la place: & ce a cause qua force de tirer, le seu se mit audit batteau, tellement que tous ceux qui y estoyent dedans brusserët : de sorte qu'ils furent contraints de se retirer pour le grand nombre des blessez, au moyen dequoy, ledit Capitaine Matthieu Helt acquist beaucoup d'honneur.

Cependant les Provinces unies avoyent amené en campaigne un petit camp, souz la conduite du Prince Maurice & Le Prince du Conte de Hohenlo, avec lequel ils Mauricespasserent au mois de May, en un lieu ap- paigne au pellé Over-Betuvve, ou Haute-Betuvve: & ils se camperent a l'opposite de Nim. May saict megue, ou ils firent un grand Fort, sur le vant Nimbord de la riviere de VVaele, afin d'op-megue ap-presser la ville: Ce qu'ils firent aussi pour pelle Knoddestourner le Conte de Mansveldt de senbourg. Noorda, & le tirer hors de Brabant. Mais Mansvelt, ne se sentat pas assez fort, alla jusques au dessouz de Nimmegue, & entendant que les gens du Prince Maurice, commencoiet a faire un Fort pardela la VVaele, prés de la maison d'Ardoise, marchent vers eux avec de canon, il les en chassa, & abbatitl'œuvre commencé, grand batteau, devant le Fort, a pleine modité pour avoir des vivres, il alla lomarée, ayant une hunne fort haulte, & ger sur la Meuse au Pais de Cuyck: Telpleine des bons musquettaires, pour em- lement que le Prince Maurice s'arresta

le Fort eft

appellée

tout l'esté à perfaire son Fort, a la veuë ceste partie qui estoit unie avec les Pro-& au danger du Canon de Niemegue, vinces unies, donnerent a son Excellenlequel avec l'assistance du Conte Mans- ce se Prince Maurice le Gouvernement velt tiroit furieusement de la Ville. No- desdits Païs & Villes. nobstant toutes ces difficultez le Fort estoit assez faict a defence sur la fin de Iuillet, & fut appellé Knodsenbourg ou bourg de Massue, en despit de ceux de Niemegue, appellez, Knodsendragers, qui signifie porteurs de Massue, pource que les Bourgeois quad quelque sedition s'eslevoit parmi eux, portoyent une massue sur la rue, & de la ontils eu ce nom. Le Fort fut pourveu de toute sorte d'amunitions, d'artillerie & de vivres pour fix mois, on y mit aussi quatre ou cincq cens hommes, souz la charge du Capi-

taine Geraert le Ieune. Depuis ce temps ils se sortifierent par ce moyen dans la Betuvve, & firet estendre leurs limites jusques a le Waele, en armée & print le 27 dudit Mois la maiintetion de forcer Niemegue par le continuel tirer & dommage qu'ils faisoyet. Le Prince Maurice mit des gens le long de la riviere de Waele, depuis Bommel jusques au Tolhuys ou Fort de Schenck, les logeant par quartiers, pour empescher le passagea leurs ennemis, par l'ayde de quelques batteaux de guerre : Car Mansvelt se fortifioit journellement au païs de Cuyck, faisant semblant de vouloir passer le Wael, a quoy ceux de Niemegue le sollicitoyent fort, pource qu'ils estoyent en peine a cause du sufdit Fort, & qu'ils ne se vouloyent pas traint, pour estre si fort canonné de se laisser maistrifer, par une forte Garni- rendre,le 11 d'Octobre. De lail partit le son, dequoy le Prince de Parme les re- 29 dudit mois vers Steenbergue, laquel

queroit instamment.

Les Estats firent aussi faire, une noufontun nou velle levée & bien forte au travers de la veau passa- basse-Betuvve, depuis le Rhin jusques a velle levée le Waele au bas de Niemegue, & ce prinen la Besu- cipalemet par la direction de l'Amptma, ou Officier de Thiel, appellé Diderich Vijch, qui pouveut aux plus grands de- se retirer au Chasteau de VVouvve spens, combien que Messieurs les Estats quel par ce moyen sut rendu trop sort de Hollande y contribuerent plusieurs pour l'assaillir : mais cependant ils prin mille livres, afin de coferver par ce moyen la Basse-Betuvve, jusques par dela Dordrecht contre l'inondation, & def- un mois, le Prince Maurice embarqua 3 bordement du Rhin, la riviere estant mille hommes, & cent chevaux, pour alfort grosse. Pour recompense de ces ex- ler en Flandres, ayant une entreprinse ploits, ceux de Gueldre, pour le regard de fur la ville de Duynkercke, la pensare

### Prinse de la maison de

HEEL, HEMERT, & de la villedeSTEENBERGVE,&C. le tout advenu en l'an 1590.

PRES que le Conte Charles de I Mansvelt eut esté contraint d'abandonner & de quiter avec grande perte, le Fort de Noordam, comme nous avons dit cy dessus. Son Excellence sur la fin du mois de Septembre se mit en Campaigne avec une assez bonne son de Hemert, les Forts de Elshout& Crevecœvr, prés d'un lieu appellé Engelen, aprés les avoir battus, & y avoir rencontré peu de resistance.

Cela faict, il alla de la au Bommelervveert, & print le 3 d'Octobre la maison de Heel, la reduisant souz l'obeissance de Messieurs les Estats. Puis passa vistement vers le nouveau Fort de Ter-Heyde, que le Conte de Mansvelt avoit faict faire contre ceux de Breda: lequel, combien qu'il fust fort de terre, entremessée avec des fagots de bois, si est ce qu'il fut conle estat depourveue de beaucoup de provision, n'attendit que deux coups, & a prés se rendit, 200 soldats en sortirent par composition: On envoya bien trois cens hommes pour les desassieger, mais ceux la furent empeschez par la Caval lerie du Prince Maurice, & contraints de drent encores le Fort de Rosendal.

Aprés ces subits exploits executez en prendre

Les Estats







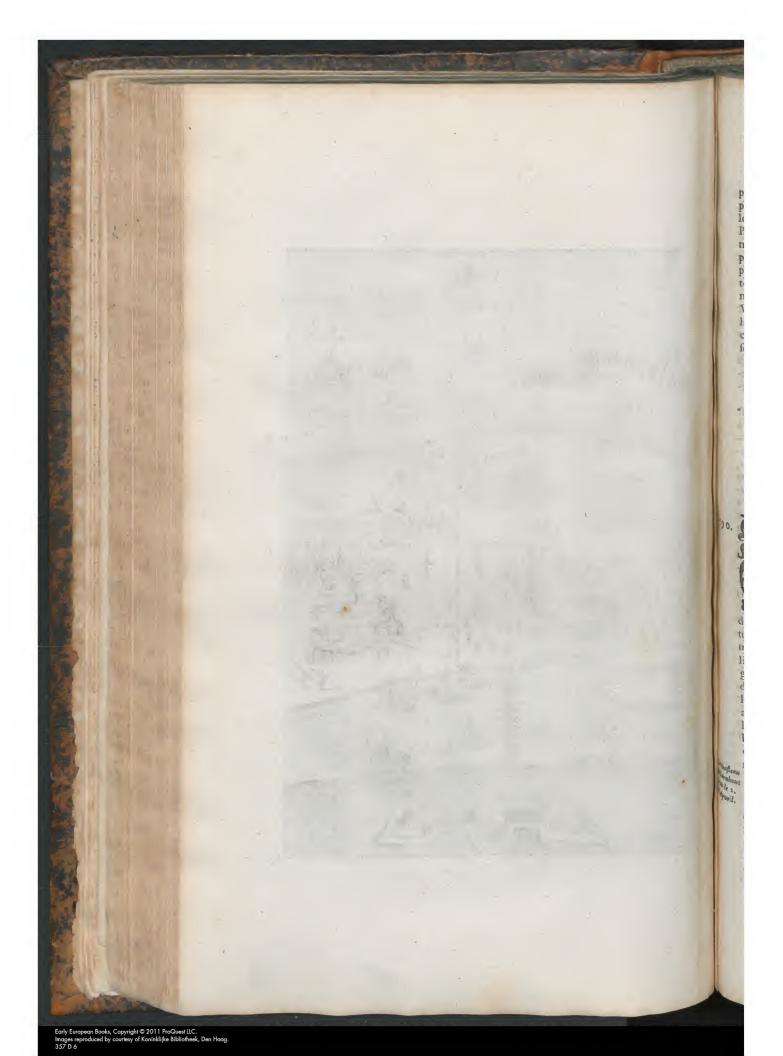

prendre de nuict par escalade. L'entre- ment qu'ilss'en retovrnerent mais avec prinse avoitesté bien conceue par le Co- un grad butin de bestes & autres choses. lonel Nicolas Metkercke, fils d'Adolf President de Flandres: mais le vent conlez, cela advintle 1 de Novembre, telle- nous le r'envoyons.

Ceux de la garnison d'Ostende six jours auparavant avoyent surprins la viltraire les ayant contraints de retourner le de Oudenbourg, ou il y avoit 400 solpar deux fois, l'entreprinse fut suspecte, dats en garnison, pillerent & bruslerent puis aprés descouverte, & empeschée: la ville, mais ne peurent gaigner la Tour toutesfois ayans prinsterre, Metkercke du Cloistre-En ceste meime année se simostra au Cote de Solms & au Chevalier rent encores plusieurs petits exploits, Veer, l'endroit ou ils pensoyent assaillir lesquels nous passons pour estre briefs, le ville, mais comme ils estoyentempes- celuy qui desire de les sçavoir, il le pourchez a regarder, ils furenttous trois blef- ra en l'Histoire de Meteren, a laquelle

### Siege & prinse

DE LA VILLE ET DV FORT DE

# ZVTPHEN.

Advenue en May, en l'An 1590.



tuée prés de la riviere d'Yssel, environ lieues d'Arnhem, & 6 lieues de Nieumegue. Nous reciterons en bref les prinses des Maisons de Turnhout & Westerloo, lesquelles furent gaignées un peu auparledit siege. Comme aussi l'equipage des batteaux & autres appareils de guerre, & de tout ce qui est de besoing & necessaire pour un siege.

Le 2 d'Apvril ceux de la garnison de Breda & autres prindrent la maison ou le Chastean de Turnhout, se servans a mé d'y mener de la cervoise, cestuy-cy

EVANT que de qu'il estoitainsi empesché, les soldats qui venir a la descri- estoyent cachez en une maison brussée, ption du siege & accoureret, & forceret le reste & gaignede la prinse de la rent ainsi lamaison, & la tiendrent. Au ville de Zutphen, comencement de May, ils s'asseurereut, Vesterio qui estune des vil- aussi du Chasteau de Westerloo, cobien prinse les Capitales de la qu'il sust souz contribution. Le jeune Duché de Guel- Sieur de Merode, s'y tenoit, lequel essat un dre, & neantmoins une Conté a part, si- jour allé a la chasse, ils empoigner et ceste occasion, & par ce moyen se rendiret ayune lieue & demie de Doesbourg, quatre semet maistres de la dite maison, la trouvans fort propre & profitable, pour reduire le reste de Brabat souz contribution, & donner la de la besoingne a leurs ennemys tandis qu'ils executoyent leurs avant, come estant une preparation pour entreptinses ailleurs. Au commencemet d'Aoust ils deffirent un riche convoy, allant de Brusselles vers Namur.

Les Estats des Provinces Vnies ayans maintenant dressé leur gouvernemet sur un bon fondement, & tellement faift compte de leurs cotributions, impositions & revenus, qu'ils pouvoyent pour cela d'un Vivandier qui estoit accoussus quelques mois de l'année lever quelque peu d'avantage de Soldats, & en porter comme son chariot estoit sur le pont, les frais, afin de les mener en campaigne renversa la sentinelle de dessus le pont avectoutes choses necessaires, & par ainen l'eau, & en en tua un autre: & tandis si assaillir eux mesmes leurs ennemys,

& leur faire une Guerre offensive · se avons dit) que les Estats, avoyent desia pourveurent & firent preparation avec prins les Chasteaux de Turnhout & grand profit tout l'Esté de tous appareils, VVesterloo, come lieux de retraicte, a. comme de gros canons, de grand nom- vec plusieurs autres signes, voyla pourbre de navires, de gabions, de ponts, de quoy il augmenta les garnisons de Gerpouldre, boulets, tentes & toutes choses necessaires.

choisirent de bons matelots, lesquels ils quelques approches la autour. acceptoyent & entretenoyent a ceste fin, trouvans ces gens propres, pour embarquer le canon, & le desembarquer derechef, pour le planter, le transporter, & en cas de necessité & par faute de chevaux, lemener & tirer avec les mains au travers des levées & marais: Item pour le ne & Arnhem, & par la atravers la Veplanter, descharger, & en outre propres luvve vers Zutphen. a tout ce qui depend de l'artillerie, d'une

dexterité admirable.

Les Estats se

Les Estats envoyerent aussi avec leur fous lacon. Gouverneur General le Prince Maurice ron 9 soldats, les quatre habillez comduite de ... d'Orange, comme souverain Chef de me païsans, & les cincq come païsannes, Pr, Mauri- l'armée, quelques Coscillers du Conseil tre en com- d'Estat, afin de l'assister en toutes les affaires d'Estat ou des Finances lequelles rent devant le Fort, a l'ouverture de la pourroyent survenir, comme les Venetiens se servoyent de ceux qu'ils appellovent Provedidores. Il estoit aussi pourveu d'un bon Conscil de Guerre, avec toutes sortes d'Officiers, lesquels il fault avoir en une armée. Leur gendarmerie estoit volontaire, bien payée, bonne & preste, cobien qu'ils en avoyent assez peu toutesfois ils s'ayderet pour lors de leurs vieux soldats, sans en lever de nouveaux, afin qu'on eust moins de souspeçon, mais ils firent tour debvoir a ce que les compaignies fussent bien completes, & requierent fort instamment la Royne d'Angleterre, que son secours, suyvant la teneur de leur contract, ne leur peust defaillir, sur lequel le Chevalier François Veer, Gentil-home d'ancienne maison en Angleterre comandoit, estant un fort brave soldat, fort agreable au Païs-bas par desfus tous les autres estrangers.

Le Prince Maurice ainsi preparé, sit semblant comme s'il eust voulu aller afsieger Boisleduc ou Gertrudenberg, envoyant beaucoup de gens a Breda, & beaucoup de batteaux sur la Meuse, ce qui fut cause que le Prince de Parme le creut d'autant mieux, pource (comme nous

trudeberg, fit aussi que ceux de Boisseduc se fortifierent, & comme ils ne vouloyet Pour mener & dresser le Canon ils point recevoir de Garnison, il fortifia

> Cependant le Prince Maurice avoit envoyé secretement quelques gens de guerre, souz la conduite du Chevalier Veer, vers Doesburg, avec charge de commencer l'entreprinse, & luy mesmes alla subitemet a Vtrecht, & de la a Rhe-

Le 23 de May on envoya de Does? bourg par dela la riviere d'Yssel dans la Veluvve, vers le Fort de Zutphen, envi-& femmes de Village, avec du beure, des œufs & de fourmage. Ceux-cy se trouveporte, prés de laquelle il y avoit un assez bon nombre de soldats qui se tenoyent cachez. Comme la porte fut ouverte, incontinent une grande partie des soldats qui avoyent faict la garde ceste nuict sor tirent du Fort, & passer et l'eau pour sentrer en la ville. Ces païsants contrefaits s'appuyoient sur leurs bastons, & les paisanes estoyent assises, presentans leurs denrees a ceux de la garde, qui les regardoyent & manioyet sans arriere pensee, jusques a ce qu'une des paisanes printu ne pistole de dessouz ses habits, & la des chargea contre un de ceux de la garde, tellement que ces païsans & païsanes devindrent gens de guerre, assaillans la garde & de saysissans de la porte: Les soldats qui se tenoyet cachez ayans ouy le bruit u du coup tiré, accoururent & forcerent la porte, le corps de garde & le Fort, prenans aussi prisonniers tous les Soldats, qui y estoyent demeurez jusques au nombre de douze seulement, tellement qu'il n'en demeura qu'un de ceux du Fort, & un des entrepreneurs qui fut tué d'un coup tiré de la Ville: cecy advintle vingt-quatriesme de May au matin.

Conte Guillaume de Nassau se trouva aussi audit lieu ce mesme jour, comme aussi le 27 de May, on estoit empesché a r'enfermer la ville, a se retrecher & a faireun pont a travers de la riviere d'Yssel.

Le 28 de May, on y planta 28 grosses pieces de canon, en trois endroits, d'une si prompte dexterité, que cestoit presque une chose incroyable, on deschargea toutes ces pieces trois fois, qui furent 84 coups. Sur quoy on envoya sommer la ville, en laquelle estoit Lochevia, Lieutenant de Billy, avec la tropette, ceux de la ville en leur responce demanderent temps pour deliberer, ce qui leur fut refusé, tellement qu'ils envoyerent Deeckma,& Forneau, tous 2 Capitaines, demadans trois jours de terme, pour avoir l'advis de Verdugo Gouverneur de la ville, ce qui aussi leur fut desnié, & ne leur sut se donné qu'une heure pour deliberer: tel-30. lement que la dessus ils accorderent le mesme jour 30 de May, a sçavoir, que la garnison sortiroit encores ce mesme soir avec leurs Enseignes, armes, & tout leur bagage, & tout ce qu'ils pouvoyent porter, comme aussi les personnes Ecclesiastiques, & les Bourgeois qui voudroyent sortir pour aller onils voudroyent, au- du siege. trement les Bourgeois avoyent 3 jours

Le Fort ayant ainsi esté surprins, le de temps, pour se determiner. Ceux qui Prince Maurice ne faillit pas d'environ- voudroyent demeurer soit personnes Ecner & assieger la ville de Zutphe de l'en- clessastiques ou autres, jouiroyent du demain, qui estoit le 25 de May. Le 26 le mesme benefice que les autres habitans des Provinces Vnies. On leur donna du Convoy jusques a Deventer, avec quelques chariots & chevaux, lesquels leur Lieutenant Colonel George Lanckema s'obligeoitder envoyer. Le jeune Conte Philippe d'Oversteyn y sut tué au comen-Philippe cement, come il s'approchoit trop prés d'over de la porte, pour prendre un prisonnier: steyn fut Ceux de dedans commençoyent desia a Zupphen. trainer le corps vers la ville, mais il leur fut osté par force, & fut enterré fort honorablement selon son estat en la ville d'Arnhem, c'estoit un brave jeune Seigneur. Ceste forte ville sur surprinse a la desprouveue, ayant fort peu de garnison, il n'y avoit en tout que 600 hommes, c'est une ville fort large en son circuit. Tellement qu'ils estimoyent que la breche que tant de canons eussent peu faire, n'eust peu estre defedue par eux:aussi avoyent ils faute de poudre & de vivres. Le Prince Maurice y entra incontinent, au mesme temps que le Conte de Solms estoit arrivé auprés de luy, avec les compaignies de Zelande.

On fut si peu de temps a prendre la Ville & Fort qu'on ouit plustost les nouvelles de la prinse, que les nouvelles

#### Notes pour entendre la peincture.

- 1. Ley s'estoit campé le Prince avec le Conte Philippe & huist Enseignes.
- 2. Icy le Conte Guillaume de Nassauavec dix En-Seignes.
  - 3 Icy fept Compaignies a Cheval.

    ✓ Icy le Colonel Dorp avec cincq Enseignes.
- 5 Le General des Anglois Veer, & 14 Enfeignes. Item le Colonel Brederode avec 7 Enfeignes. Le Colonel Groene-velde avec 9 Enfeignes d'Verecq. & 10 Cornettes. 6 Balford Colonel des Efcossoie avec dix Enseignes.
  - 7 Le Conte de Solms avec 8 Enseignes des Zelandois. 8 VVarmelou avec quatre Enfeignes.

P ij

SIEGE ET PRINSE DE LA VILLE

### DEVENTER,

De divers Forts, Forteresses au païs de Groeningue, en l'an 1591.



poursuyvre sa vi-

ctoire, prenant la bonne occasion en main, & la devançant souz bonne espeme soir qui estoit le 30 de May, environle costé droit de la riviere d'Yssel. Le canon fut aussi selon la promptitude ordinaire derechef embarqué, & mené vers Deventer. Toute l'armée suyvant incontinent aprés. Il dressa la autour 2 ponts, sur la riviere d'Yssel, & y planta 28 pieces de canon, des deux costez de la riviere. Et aprés avoir faict tirer quelques coups, il envoya sommer la ville : mais ceux de dedans ne voulurent pas ouir parler de se rendre. Tellement que le 9 de luin la batterie commeça, de sorte qu'en peu de temps, & aprés avoir tiré bien 46 cens coups de canon on abbatit un grad pan de muraille le long du Cay. Ceste muraille estoit double & entre deux il y avoit un rampart de terre. Ladite muraille estant ainsi abbatue, on amena quelques batteaux plats au havre sur lesquels on dressa un pont, afin d'aller par le Cay a l'affault, a quoy les Anglois, les Escossois, & les Soldats natifs du païs, se tenoyent tous prests, chascune Nation des premiers. Ce-cy estant ainsi apre- ve, natif de Gand, & un fort brave Casté, le pontsetrouva trop court, desorte vallier Albanois, lequel estant sorti de la

I tost que son qu'on ne peut pour suivre a doner assault, Excell. eust prins mais comme quelques Anglois & autres la Ville de Zut- estoyent devant, ils furent tellem et pousphen, & la bien sez par ceux qui estoyent derriere, qu'ils pourveue, & mis furent contraints de sauter par dessus le boordre par tout, reste de la riviere, qui sut cause que quelil se diligenta de ques uns senoieret. Plusieurs passeretoutre, firet un furieux assault sur la bresche, fur laquelle l'Enseigne du Cap. Lambert faulta le premier, mais il y fut tiré: l'En um rance, tellement qu'il fit encores ce mes- seigne du Capitaine Metkercke y monta n aussi, & estatsur la bresche, voyant qu'il ner la ville de Deventer, située a deux n'estoit pas suyvi, il suta en arriere, avec lieues de Zutphen, & 4 de Zvvol, sur son enseigne en la main gauche, & son espée en l'autre, & se sauva luy, son enseigne, & ledrapeau de celuy qui avoit este. tiré, & le reste sut aussi contraint de se retirer, pource qu'ils n'estoyent pas suyvis.

Dedansla ville il y avoit sept compaignies, le long de la bresche pour la deffendre, sur lesquelles le canon donna plusieurs fois, & fit grand dommage, a cause des pierres que le Canon abbatoit: Mesmes le Gouverneur, qui estoit le Conte Herman de Bergue, eut l'œil crevé, d'une maison qui avoit esté abbatue, & prés de luy le Capitaine Muller eut la tesse emportée. Le Colonel Nicolas de Metkercke, fils du President de Flandres, un fort vaillant homme, fut ausli tiré sur la bresche: ce personnage sut fort plaint. Le lendemain api és la prinse de la ville il mourut, avec encores un autre Capitaine.

llarriva aussi icyune chose digne d'estre notée, a sçavoir, un combat en ducl, de deux braves Solda's, desquels l'un e. souz son Chef, debarans a qui seroit stoit Louys de Cathulle, Sieur de Ryho-







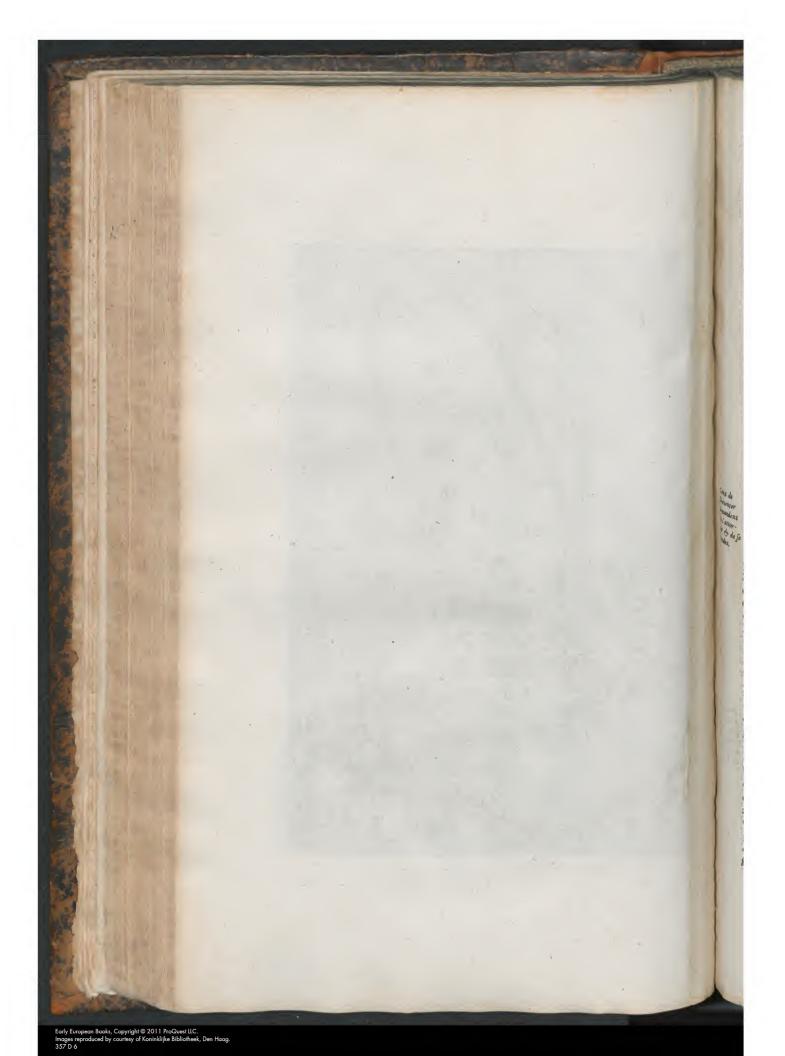

ville, vint faire du brave, deffiant, com- Groeningue, comme estans enfant de me un Goliat, quelqu'un au combat de Sœur & de Frere. per a per, & demandant s'il n'y avoit personne qui eust envie de rompre une lace avec luy. Le Prince Maurice defendit que personne n'eust à se hasarder: mais le Sieur de Rhyhove ne pouvant en fin plus endurer cela, pria le General de luy donner congé, & s'alla presenter, devantl'autre, courrans l'un contre l'autre, & ne pouvans rien gaigner avec la lance, ils vindrent aux autres armes. L'Albannois ayant encores une pistole, sans que Rhyhove le sceust, lequel n'ayat que le Coutelas en la main, surprint l'Albanois, qui avoit la pistole au poing, & luy couppa presque tout le poing, tellement ainsi prisonnier, l'Albanois confessant qu'il estoit vaincu, jetta sa chaisne d'or au colde Rhyhoven, & puis aprés fut relasché & r'envoyé par le Prince Maurice vers le Gouverneur, comme estant assez

puny de son orgueil. Or comme on n'avoit rien sceu saire ce jour la, le lendemain on sit les ponts plus longs, & furent mis pour aller a l'affault, avec tous les appareils. La dessus ceux de la ville demanderet de pouvoir Parlementer:ce qu'ils firent entendre au Sieur de Famas General d'Artillerie, lequel ayant demandé si c'estoit a bon escient, le consentit, tellement qu'ils envoyerent deux Capitaines hors de la Ville, l'un Espaignol & l'autre VValon, & les Capitaines Vander Noot & Lennip furent envoyez de l'autre costé. Le 10 de Iuin ils accorderent de rendre la ville, Presque en la mesme forme & aux mesmes conditions que ceux de Zutphen, & ainsi la Gendarmerie, tant à pied qu'a cheval, sortit avec ses armes & son bagage. On dit que le Côte Herman ne vouloit pas bie cosentir a la rendition, quelque blessé qu'il fust, mais ayant perdu beaucoup de gens, & voyat qu'ils avoyent faute d'amunition il se laissa persuader par l'Evesque, notamment puis qu'ils avoyent entendu des nouvelles, que le Conte de Hohenlo, levoit beaucoup de gens en Allemaigne. Le Prince Maurice sit fort bon recueil a son Cousin, le

Et par ainsi ces 2 villes fortes, & capitales de deuxProvinces, furent en peu de temps forcées avec peu de gendarmerie, en telle sorte qu'on eut aussi tost nouvelles de la prinse que du siege, à quoy servit grandement, la prudence des conducteurs, & le puissant appareil de l'artillerie, & de ce qui en depend, avec ce que les soldats estoyent fort volontaires & refolus. On desenterra le corps de Roland Le corps de Yorck Anglois, lequel avoit trahy la vil-Rolan le de Zutphen, la livranta l'ennemy, & Yorck fut le pendit on avec le ceruveil a un gibet. P

Aprés que son Excell. eut prins la ville de Deventer, & qu'i l'eut bien asqu'il laissa tomber la pistole, & le print seurée, il s'en alla avec toute son armée le 16 de luin vers Frise, avec bien cent & cincquante batteaux, & avec l'artillerie & son equipage: Ils passerent pardevant Enchuyse & Harlingue. Et etendans que Verdugo qui estoit bien fort de gens, les attendoit a Steenvvijck, voila pourquoy son Excell. ils passeret par le païs de Grouningue, ou pare de Deils se logerent premierement, mais ren- venter. contrant plusieurs difficultez en te faict, leverent le camp, & s'en allerent vers Delfzijl, qui est un fort assis sur l'emboucheure d'une eau laquelle vient de Grouningue, & passe par une place appellée Dam en la riviere d'Amise, & faict un bon havre. On y planta le canon: & aprés avoir battu, on l'envoya sommer pour se rendre, ou pour venir Le Forede voir l'appareil qu'on faisoit pour les as- Dessail faillir, ce qui causa quelque discord, par le Prince my ceux de dedans, mais aprés avoir veu Maurice, le les apprests, ils se rendirent le 2. de Juil. 12 de Juin. let, on y trouva cincq pieces de canon de fonte, & six de fer, deux cens & trente hommes sortirent du fort, & bien quatre cens tant femmes qu'enfans, & encores l'eust on bien peu garder.

Ceux de Frise, firent fortifier & agran, dir ce fort, mesmes avoyent pourpensé d'en faire une ville, & d'en faire le circuit fort grand, mesmes suy octroyerent de grads privileges, pour attirer par ce moye les Bourgeois hors de Grouningue. Ce qui ne fut pas exècuté, pour l'esperance qu'on avoit de se redre maistre de la ville salua, & le fit mener dans son Coche vers de Grouningue, & aussi pour quelques

Le Fort dopplach gaigné.

Nouveau zijl, lequel aussi sur assiegé, & rendit l'unziesme de luillet. Il y avoit sommé de se rendre: mais comme ceux deux cens cincquante soldats, desquels de dedans ne voulurent point ouir par- il y en avoit trente venus de Delfzijl, ils ler de composition, ils furent contraints y laisserent toutes leurs armes, qui sude sortir avec la baguette blanche, estans forts de cent & cinquante hommes.

De la le Camp tourna vers Imetille, qui est un Fort situé entre le Zudhorn &

autres considerations. Du Fort de Delf- le Mid-wolde, sur le nouveau Diep, à u- LF zijl l'Armée partit vers le Fort appellé ne lieue de Grouningue ce Fort est bat dina Opslach, situé sur une eau nommée le tu avec douze pieces de Canon, & se rent données aux Anglois. Aprés cela ils prindrent aussi le Fort de Littelbert, si tost qu'ils virent le Canon planté.

#### Notes pour entendre la peincture,

I Le Prince avecq les Contes Guillaume & Phi-lippes de Nassau avecq 50 Enseignes & 7 Cornesses. 2 VV ormelou avecq 4 Enseignes. 3 Les Colonels Veer avecq 4 Enseignes: Balford avecq 10: & Groeneseld avecq 10 Enseignes & 21

Cornettes.

4 5 Ces Forts sont gardez par ceux de Num 3. 6 7 Les Generaux Conte de Solme avecq 8, & Bredtrede aves 7 Enfeignes. 8 Dorp avec 4 Enfeignes.

### La deffaicte

### DV PRINCE DE PARME

en la Betuwe devant KNODSENBOVRG:

Advenue le 24 de Iuillet, en l'an 1591.



de Nassau, obtenoit toutes ces & que le bo Dieu, qui ayde tous les afstigez, avoit co-

me a veuë d'œil assisté ces païs, & augumenté leurs moyens: Tous ceux qui sçavoyet qu'elles estoyet les forces du Roy, ne s'esmerveilleret de rien plus:sinon de ce que le Prince de Parme, laissoit ainsi forcer & emporter sy aysemet toutes ces forteresses, & fortes villes, sans rien entreprendre qui peust servir a leur conservation. Mais c'est a nous, comme aussi il faut d'attribuer toutes ces choses a Dicu: & de dire avec David, Non point a nous,

ANDIS que son mais a toy o Dieu, appartient tout l'hon-Excell. Maurice neur. Caril ta pleu, d'aneatir & d'abbaiser l'orgueil la hautesse & outrecuidance des Espaignols, par ceste petite puissance grandes victoires, des Païs-bas. Toutesfois pour se mostres aucunement diligent en son Gouvernement, & faire voir qu'il vouloit a bon e sciët chercherderechef ses brebis peries, 24 il partit le 22 de luin de Bruxelles vers Tiene, Maestricht & Ruremode, pour le mettre sur la desensive, & la entendit la perte de Deventer. Il avoit aussi mis grad peine d'appaiser les Espaignols mutinez das la ville de Diest & ailleurs, afin de les mener avec luy, mais ils demeureret obstinez. Amassant en outre par tout autant de ges qu'il peut, envoyant le Prince d'Ascoly vers France, afin de fortifier ceux la plus de paroles, que par effect: D'avan-



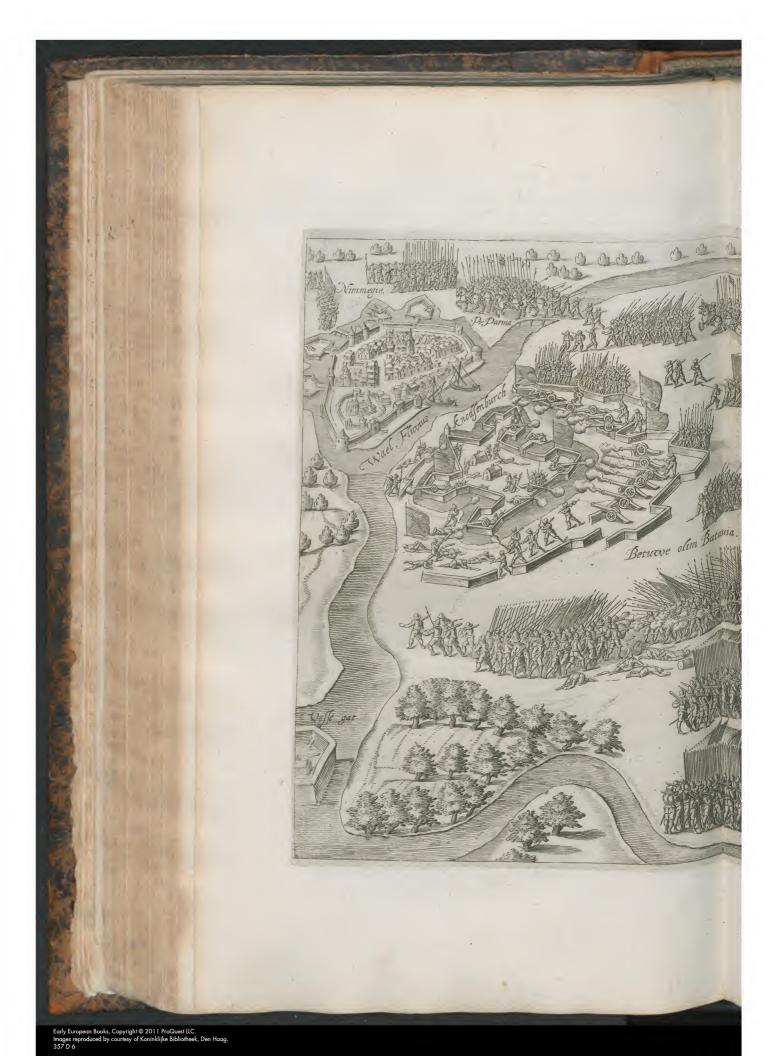



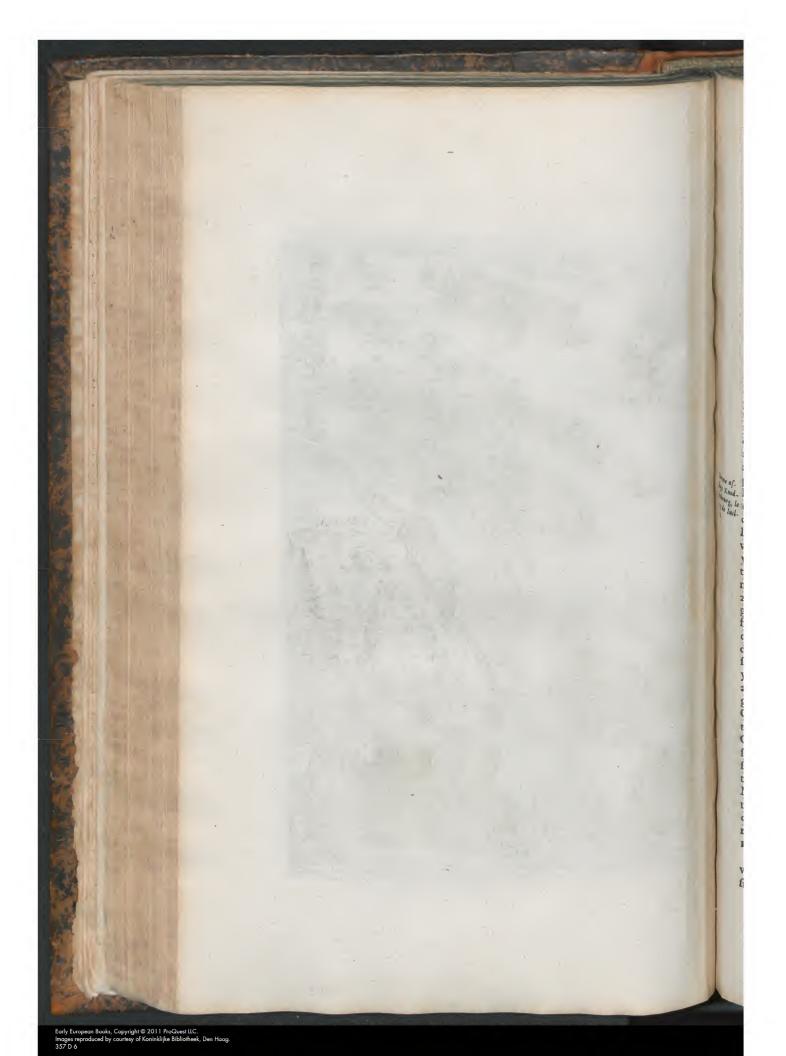

autres places, qui pour la plus part demãdoyent aussi de l'argent. Les gens qui avoyent esté levez au païs de Liege, & quelques autres vindrent prés de luy, tellement qu'il avoit bien cincq mille chevaux, avec de l'artillerie & pourveu

de toutes sortes d'amunition. Niemegue, le 13 de luillet, ou il fit un pot de batteaux a travers dela V Vaele, & passa de nuict en la Betuvve, avec enviro 3000 pietons, & 3 ou 400 chevaux, avec quelques pieces de canon, ou il comença a batre le Fort du Knodsenbourg (lequel ayant esté faict a l'opposite de Niemele Gouverneur de Niemegue, le Sieur le de Glein, de l'assieger, sit caper le Sieur de Barlaymont avec son Regiment vers l'Est, & le Conte Octavien de Mansvelt vers l'Ouest, la Cavallerie logea en un Village appellé Lent: La Motte fit ses retranchemens, & planta neuf pieces de canon, avec lesquelles il tira le 22 de Iuillet 280 coups, il avoit faict apporter par les gens de Cheval beaucoup de fagots, a scharger les gros & petits canos, au moyen dequoy lls firet reculer les assiegeas,

Gege de Knodsenbourg, resolut d'y aller mi adoro. Sur la Cornette d'Alonzo Da-

D'avantage il tascha de s'asseurer des vil- laissant le Conte Guillaume de Nassau les de Venlo, Niemegue, Geldre, & au- en Frise, & estant venua Arnhem, il y sit tres places, & ainsi il passale Rhin, faisat incontinet dresser un pontsur le Rhin, un pont à Rees, empruntat des batteaux & fit passer en la Betuvre 4 Cornettes de de ceux de VVesel, afin de faire descen- Lanciers, & deux Cornettes de Carabins, dre la gendarmerie de Nuys, de Betck, & & deux millemusquettaires & picquiers, lesquels se retrancheret, & envoya quelques chevaux pour espier ce que faisoit l'ennemy, lesquels furent mis en suite, tellement que le Prince Maurice, dressa le 24 de Iuillet une embuscade de milpictons, & bien deux mille & cincq cens le musquettiers & picquiers, & 5 cens chevaux, & si tost qu'il fut jour, le Prince Maurice, avec le Conte de Solms, le Avec telles forces il vint subitement a Chevalier Veer, & quelque chevaux, allerent jusques au retranchement de Parme, ou incontinent une grande trouppe de chevaux, de bien dix Cornettes les chargerent bien furieusement, sur quoy leur avoit esté commandé de fuir, jusques a ce que les poursuivans tombassent en l'embuscade du Prince Mauri-4. gue) en intention comme presumoit ce, laquelle les assaillit de tous costez, & en tua environ soixante sur la place, & en print environ cent & cinequante prifonniers. Il y avoit ces compagnies icy: L'une celle du Duc, commandée par PierreFrançois Nicelli, Capitaine de ses Gardes de laquelle la Cornette fut prinse, celle de Don Alphonse Davalos frere Bastart du Marquis del Guasto, qui fut prins prisonnier avec sa Cornette, la Compagnie de Ierome Caraffe, son Lieu. fin de remplir les fossés, pour s'approcher tenant le Conte Decio Maufredi prisonde la bresche. Ceux de dedans se desen-nier, avec la Cornette, la compagnie du diret fort bien, & notamenta force de de- Capitaine Anthoine Padilla Espaignol, prisonnier, blessé, & mourut a Arnhem, cestoyent tous lanciers Espaignols & avec perte de quelques cetaines de leurs Italiens, la compaignie de Blasio Capagens, entre lesquels ils y avoit plusieurs zuca, frere du Secretaire Cosme, Secre-Capit. Espaignols. La sut aussi tué le Contaire du Prince de Parme, avec Anthoine te Octavien de Mansvelt, & Frederico Smigaglia, Espaignols, jusques a six Cor-Carasse Neapolitain, avec Achilles Trisnettes, desquelles plusieurs nobles furent sino de Vicence. Car ceux de dedans e- tuez, & bien 150 chevaux furent prins, stoyent bien pourveus d'artillerie & de avec 3 Cornettes, qui furent portées a toute sorte d'amunition. Aprés cela la Arnhem & 4 Corn. eschapperent cour-Motte faisoit semblant de vouloir faire rurent a bride abatue & gaignerent au une mine & une batterie, mais ceux de galop. Sur la Corn. du Duc de Parme il dedans firent une contrebaterie, & yavoit l'image de Christ en broderie, arompirent trois pieces de canon de l'en- vec ceste inscription: His fertium divides Spolia, & sur l'autre costé estoit l'image Cependant le Prince Maurice estant de la Vierge Marie, avec son petit enfant venu prés de Steenvijck & entendant le au berceau, & ceste inscription Quemgevalos il y avoit l'image de Sainct Ican, plus fascheux ceux de Knodsenbourghmonstrant l'agneau de Dieu.

perte estant dans Niemegue sur la Cour (appellée Valckenhof) entendant aussi que partoute la Hollande les matelots le l'endemain mais trop tard pour faire estoyent', prests, pour le venir assieger & assaillir avec un grad nobre de batteaux, Parme. Car il sortit de Niemegue le 26 tant par enhault que par enbas, & que le de Iuillet, ou ceux de Knodsenbourgse Prince faisoit tout devoir de venir sur la Wael, afin de rompre ses pots, il comanda de transporter son armée & l'artillerie hors de la Betuvve, & fit faire une trenchée jusques a la riviere, & la fit bie garder & munir avec un Fort aupres, & ainsi souz la defence diceluy & de l'artillerie de la ville, il passa aysemet la riviere, avec son bagage, son artillerie, & ses gens tant a cheval, qu'à pied. Il excusa ce sien de partemēt par lettres, qu'il disoit avoir receues du Roy d'Espaigne, luy commandant d'aller derechefen France, pour ayder la Ligue, & d'esassieger ceste renommée ville Marchade Roan, laquelle estoit menacée de siege, & cépendant il ne sortit pas de cincq mois hors du Païs. Pour rendre le, departement de Parme tant la commune se mocqua fort de luy.

rent une sortie, & l'assailliret de si pres 2-Parme ayant veu luy mesmes ceste vec les matelots de sorte, qu'il n'eschappa pas sans grand dommage.

Les batteaux de Hollande arriverent encores plus de dommage au Prince de monstrerent avec leurs navires, comme s'ils eussent voulu donner l'assaut a la ville, faisant beaucoup desfort a force de

Ainsi Parme partit de Niemegue, print congé des bourgeois, leur faisant beaucoup de belles promesses, que son camp de meureroit la autour, &qu'il garderoit la ville de Niemegue commela prunelle de ses yeux, qu'ils n'avoyent point besoin de plus fortes Garnisons,& qu'il nefalloit pas charger les miserables de plus grande misere. Il y en avoit qui disoyent avoir peu de gens, autres qui refusoyent d'en prendre d'avantage: en somme illeur laissa quelque provision d'arget: Mais nonobitat tout cela en par-

#### SIEGE ET PRINSE DE LA VILLE

Advenue le 19 de Septembre, en l'an 1591.

1591.



encores content de toutes ses victoires, ains desireux du bien du pais, & de son honneur, ne voulut pas perdre aucune

Prés le departe- belle occasion, mais entreprint avec son ment du Princede Conseil une nouvelle entreprinse sur la Parme, le Prince ville de Hulst, située au pais de VVaes en Maurice mit in- Flandres. Et comme l'on ne se doubtoit continentes lieux d'aurre entreprinse que sur la Ville de plus prochains ses Niemegue, on sit subitiment de grands Gens en Garni- preparatifs en Zelande, ou l'on embar fon, a celle fin de qua le canon, la poudre, les eschelles, les se reposer & rafraischir, mais, n'estans pas paisles, ponts, clayes, & choses sembla bles, & lesquelles sont necessaires pour assieger une ville.

Avec



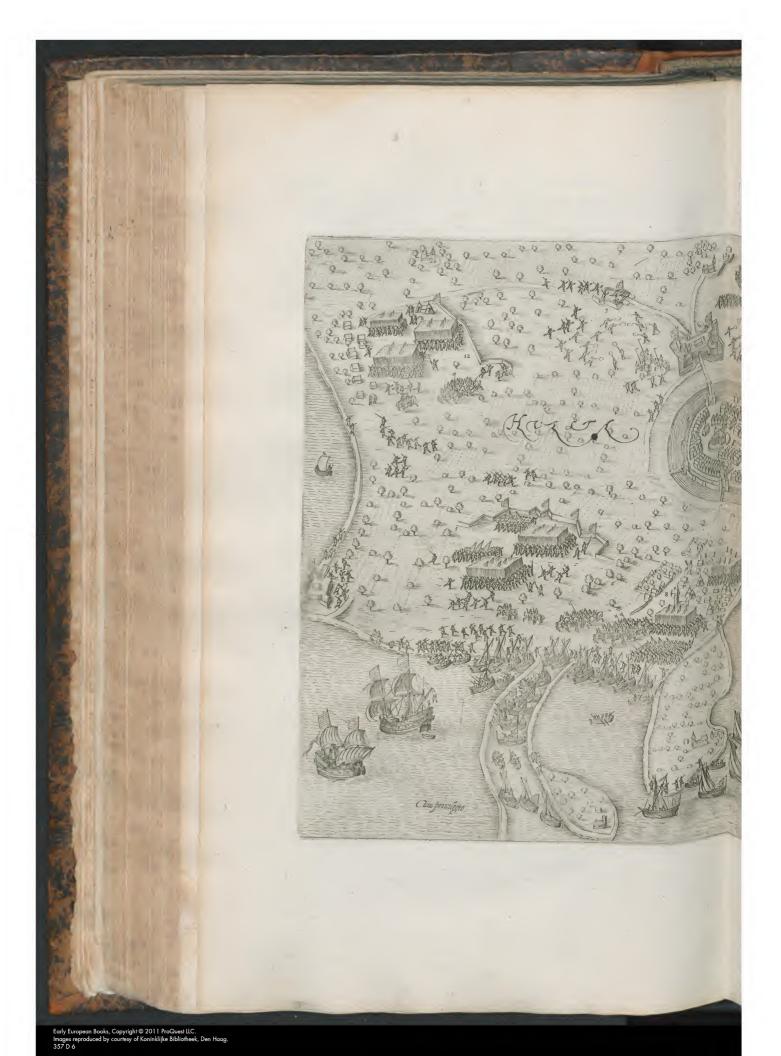



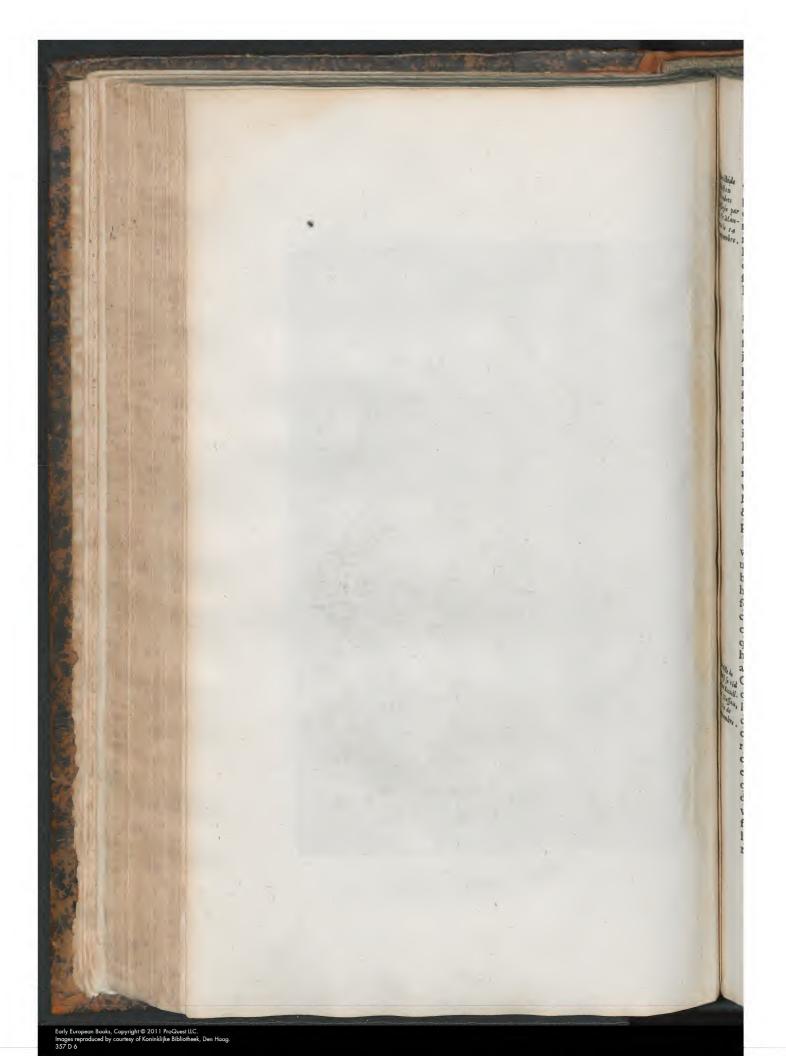

Avectout cecy le Prince Maurice en-Parme.

d'alentour, la Cavallerie faisoit des courses jusques devantles portes de Gand, & Jusques au veer, & passage qui est a l'op. Posite d'Anvers. Au commencement ils en une Eglise, en laquelle ils avoyent acils ne se voulurent rendre, mesprisans leurs ennemys, on mit le feu dans l'Eglivers n'envoyassent quelque secourspour se monstra devant Hulst, mais n'entreles surprendre, ils couperent le chemin printrien. & percerent la levée de Calloo, laissans

Paffer l'eau par tout.

braqué, & qu'on batoit le Ravelin de decours, furent elmeus a coposer. Et aptés tenr aussi.

Le Coute de Solms, Colonel des voya subitement par eau quatre mille Compaignies Zelandoises, y fut estably pietons, & par Brabant sept Cornettes Gouverneur tant de la ville, que du pais de chevaux: avec ces gens & appareils il d'alentour, avec plein commandement, monta la riviere de l'Escault, & print ter- & estant pourveu de gens & de toutes re en Flandres, ou il assiegea incontinent choses necessaires: Les moyens, cest a la ville de Hulst, qui est la ville capitale dire, les impositions ordinaires sur les du païs de VVaes, & ce le 19 Septembre, marchandises lesquelles y entroyent & sans aucune arriere pensée du Prince de sortoyent, ou qui de la par serre estoyent transportées és environs furent inconti-Le 21 duditmois le Canon sur plan- nent affermez pour la somme d'onze té, & prindent incontinet tous les Forts mille & huict cens francs, pour cincq mois, & esperoyent de tirer avec le temps beaucoup de grandes contributions des Villages de la autour.

Mais Mondragon avecq Steelande rencontrerent quelques soldats & paï- Bailly du Païs de VVaes delibererent lans qui s'estoyent baricadés en fuyant incontinet, de fortifier quelques grands Villages prés de Hulst, afin d'empescher coustume de se retirer, lesquels comme les courses, comme le Village appellé Sain& Iean ten Steene, le village de Stea kene, &le Fort de Sainct lacques, au le, tellemet qu'ils furent tous miserable. moyen dequoy ils empescherent les ment bruslez. Et de peut que ceux d'An- courses en partie. Cependat l'Espaignol

Ceux de Bruges, avec quelques autres Ceux de places de Flandres, demander et de pou- Bruges avec La Garnison de Husst (d'ou le Gou-verneur peu auparavant estoir parti avec de Zelande, pour les grandes courses que vivre souz un Convoy) voyant que le canon estoit les Gatnisons de Zelande saisoyent, contribucomme aussi ceux d'Ostende, d'Axele, tien. hors, d'autant qu'ils se trouvoyent trop de Hulst, & du Fort de ter Neuse Ils foibles, pour resister aune telle puissan- traisterent aussi de pouvoir faire quelce, & qu'ils estoyent sans esperance dese- que trafficq en la ville, en payant les licencees, comme on faict en Anvers & qu'ils furent accordez, environ 260 au t'Sas de Gand: Mais ils ne le peurent hommes sortirent le 34 de Septembre pas encores obtenir du Prince de Paravec leur bagage. On dit qu'après cela un me combien que ceux de Zelande Capitaine Espaignol, nommé Castille, continuoyent leurs grandes courses mesqui yestoit en la place du Gouverneur mes aumois de Iuin, ils allerent vers lerosme Stribani, sut decapité a cause Gand, ou ils batirent environ trois cens de cela par le commandement du Prin- hommes, tant Espaignols que V Valons, ce de Parme, soit ou pource qu'il avoit & en ameneret nonante de prisonniers. rendu la ville trop tost, ou bien pour. Au mois de Iuillet ils firent derechef uce que sa Compaignie laquelle devoit ne course avec beancoup plus de gens, estre de deux cens hommes, n'estoit maisilstrouverent de la resistence prés que de soixante. Les Bourgeois accor- de Nieuport, tellement qu'au lieu d'aderent qu'ils seroyent traictez comme les voir du butin ils surent batus, & recuvilles de Hollande & Zelande, en se con- lerent vers le rivage, souz la desenformans selon icelles. Toutessois toutes ce des navieres de Guerre de Flissingue, les personnes Ecclesiastiques en sorti- avecperte de quelques trente au quarantchommes.

T.es

122

Maurice en Flandres, vindrent incontinet en Anvers lors que Raynutius Prince de Parme y estoit, & qu'on le festoyoit en la ville, ou on luy fit des presens. Voyla pourquoy le Chastelain Christophe gois & Italiens, d'une bonne somme de de Mondragon, assembla incontinent deniers. Mondragon ayant assemblé un tous les gens qu'il peut, & se servit dudit bon nombre de gens, il passa en Flan-Mondragon Prince, come d'un moyen, pour esmou-Sarme a voirles Espaignols qui estoyent a Diest Maurice, de ne se jetter point plus avant trile Prince & la autour, de vouloir maintenant en au pais de Waes.

Les nouvelles de l'entrée du Prince ceste grande necessité, faire un service au Roy, ce qu'il obtint & par paroles, & par promesses, a quoy il obligea sa personne. Il obtint aussi audit lieu un prest volontaire des Marchans Espaignols, Portudres, ou il empescha les gens du Prince

Maurice.

#### Notes pour entendre la peincture.

Ce Fort de VVilsvoort le premier iour fut prins par

les Mauritiens a force. 2 Le Fort de Vrestuyt forcé des Mauritiens le cinc-

3 Le Fort de Magdalene des ennemys abandonné. Forts au port contrincts a soy rendre au troisiesmo iour.

s Icy efteit campéle Colonel Veer avec dix Enseignes

6 Icy le Colonel Balford avec dix Enseignes des Ef-

7 Icy le Conte Philippe avecq sept Enseignes. 8 Icg s'esseit mis le Prince mesmes avecq dix Cormettes.

9 Icy le Conte de Hohenlo. 10 Ce quartier essoit gardé de main en main par le Conte Philippes es le Colonel Balfort.

or Voicy le Colonel Brederode avecq 7 Enfeignes. 12 Icy estois le Conse de Solms avecq 14 Enseignes

13 Ce Fort fut basti par les Mauritiens pour gardet l'acces a la ville par les Dicques.

#### SIEGE ET PRINSE DE LA VILLE

# NIEMEGVE

Advenue le 14 d'Octobre, en l'an 1591.



moyens servas a surmonter ses ennemys,

ON EXCELLEN- ayant reçeu nouvelles, ce qu'il y avoit le CE de Nassau e- dessa plusieurs choses prestes, pour faire stat animé & en- son entreprinse de Niemegue, se resolut Nie courragé par tou- de partir hors du païs de VVaes, encores tes les victoires que plusieurs entreprinses bien avantaprecedetes: & ne geuses se presentoyent en plusieurs envoulant laisser en droits, & sur beaucoup de forts en Flanarriere aucuns dres, a quoy ceux de Zelande le pressoyet fort, pour pouvoir estendre leurs limites. lesquels il sembloit que Dieu vouloit li- Le canon estant derechef promtement vrer entre ses mains. Voyant aussi que embarqué, il partit subitemet, & pour la Mondragon cerchoit d'empescher qu'il grande haste qu'on avoit a l'embarques ne peust passer plus avant en Flandres, & il y eut bien 14 petits batteaux, qui furet

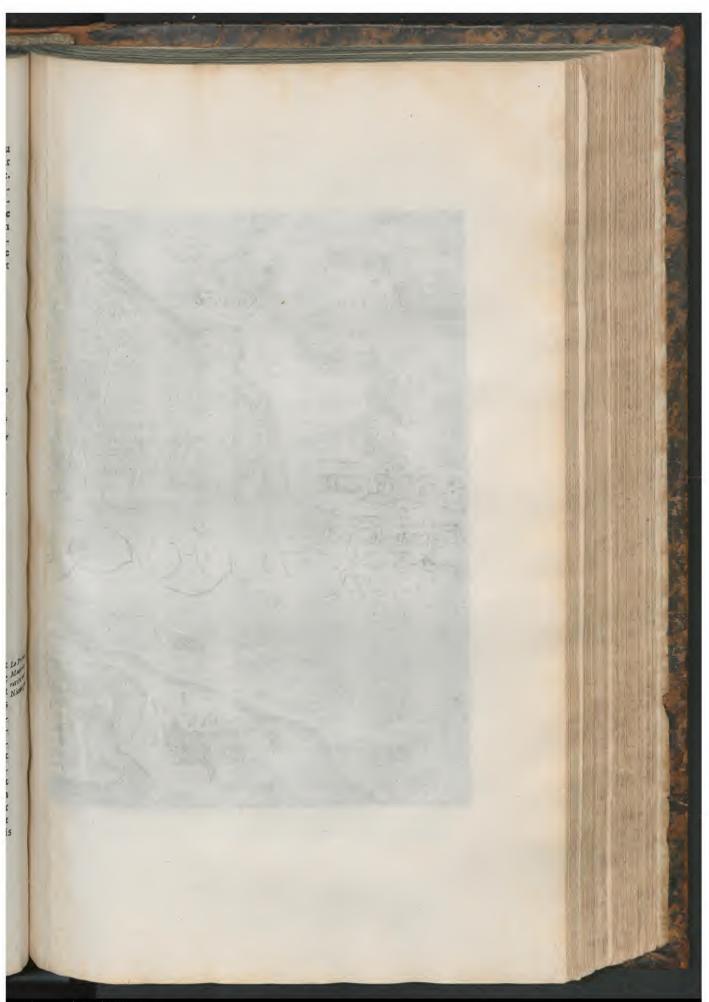

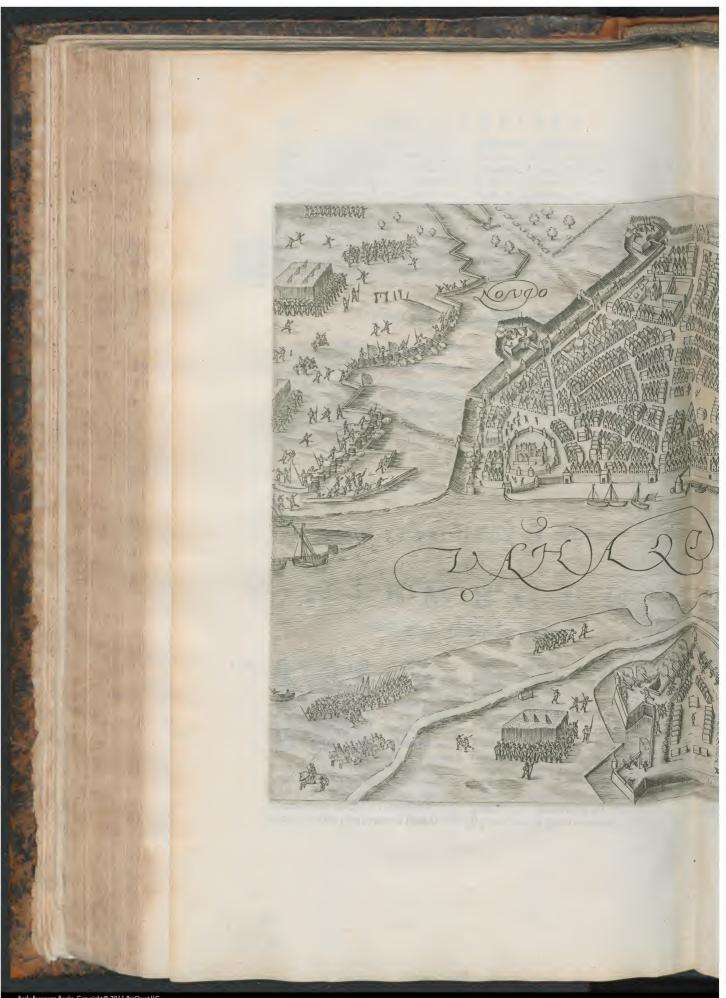



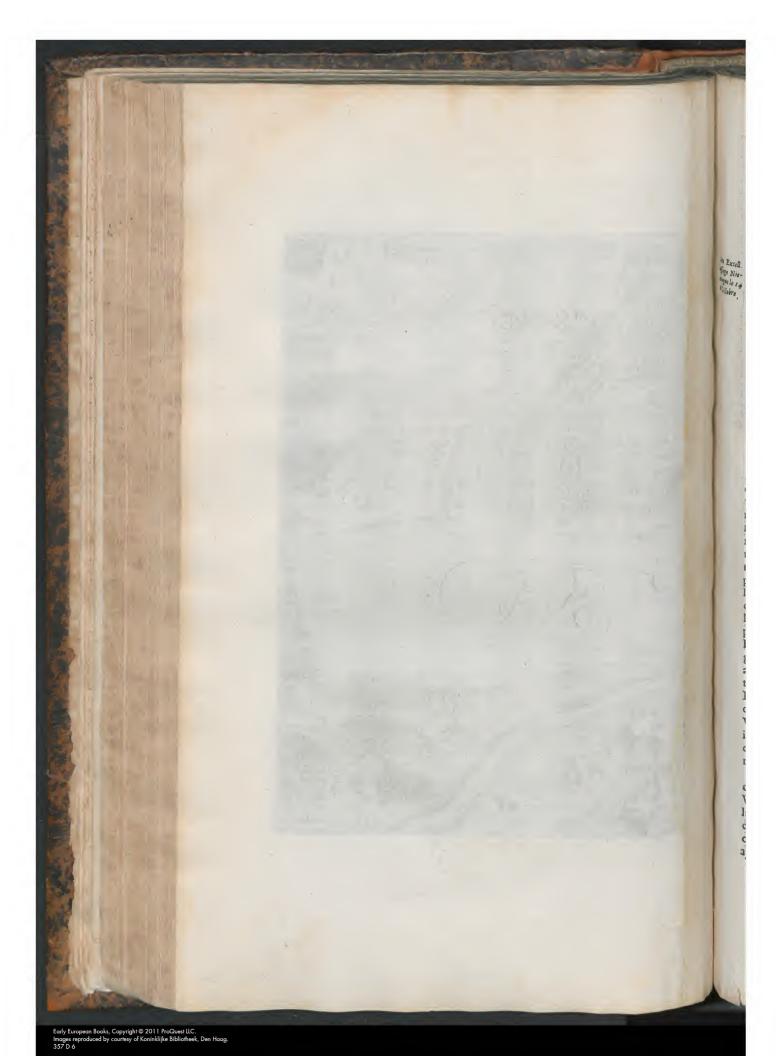

mis a fond, lesquels ils furent contraints de quiter, aprés en avoir osté ce qui estoit le plus a la main, tellemet que les Espaignols, l'eau estant basse, y vindrent mettre le feu.

Le Prince Maurice s'estans retiré avec ses gens & son artillerie de Flandres, & Me Nie ayant esté fort bien reçeu & festoyé en \*lesa Zelande, se diligenta incontinet d'assieger Niemegue, ayant esté adverty que Verdugo faisoit des courses au païs de luliers,& qu'ils n'estoit pas assez fort pour desassieger Niemegue, d'autant que ses gens estoyent en partie party vers Frace, & l'autre partie avoit esté appellée par Mondragon au secours de Flandres. Il efoit aussi bien adverty de l'estat de la ville, par le Secretaire Hughe, qui avoitesté assez long teps prisonnier en ladite ville, & pour lors avoit esté delivré par rançon, tandis que les lettres de la Cour vindrent trop tard, par lesquelles on mandoit qu'on eust encores a le tenir prisonnier. Ces choses firent que le Pr. Maurice se hasta d'attaquer la ville devant l'hyver, ou il arriva le 14 d'Octobre avec toutes ses forces, faisant incontinet dresler un pont sur le VVaele, lequel sut rompu par les coups de Canon, qu'on tiroit de dessus la tour de Sain& Hubert, tellement qu'il fut contraint de le faire plus long de la ville, ou le Capitaine Rolle fut tué, & plusieurs autres. Par le moyen de ce pont, il s'approcha bien tost de la ville par ses trenchées, & planta 40 pieces de canon prés de la porte appellée Hoender-porte, & au pied de la Montaigne appellée Hoender-berg en un lieu appellé Oeye, il en planta seize en la Betuvve a l'opposite de la Tour appellée Lappentorn, encores douze pieces, afin de faire bresche entre la Courappellée Valcken-hoff& la Hoender-poorte, ou ils pensoyent avoir le plus d'avantage,& de pouvoir le mieux empescher qu'on n'y fist nulles reparations.

ccy affez espouvantez, envoyerent vers d'Octobre ils y consentirent, & envoye-Verdugo pourestre assistez, il y avoit das rent leurs Deputez, recherchans de la ville environ trois bonnes copaignies pouvoir avoir l'exercice des deux Relide gens de pied, mais fort peu de gens a gions, & que le Magistrat peust demeurer cheval, de Henry de Kieboom autremet en l'estat ou il estoit, qu'on leur donnast

de Geertrudenberg au Prince de Parme. Lesquels si tost qu'ils ouirent parler de parlementer, en sortirent a la despourveue, & passerent au travers du camp au quartier ou estoit logé le Regiment des Zelandois. Ceux de la ville voyans ou l'on avoit braquéle Canon, bouscheret & condanerent la Hoenderporte, & trancherentlelieu vuyde qui est entrela riviere & le Chasteau, le separat de la ville, par un rampart qu'ils firent faire, ou en tous, homes, femmes, & enfans travailleret, afin que si ce lieu estoit occupé, la ville peust encores resister, faisant tout ce que vaillans bourgeois pouvoyet faire. Et come le cano fut planté, & que la ville fut sommée de serendre, ils respondirent, que le Pr. Maurice estoit un jeune Ceux de la aimant, & que la ville de Niemegue e- ville sont aimant, & que la villeue intellegue esommez &
floit une pucelle, a laquelle il venoit faileur responrel'amour, mais qu'il ne la pourroit pas ce. avoir si aisement, ains qu'il falloit qu'il printun peu plus de peine. Mais comme ils ne pouvoyent appercevoir', aucune esperance de secours, & que la ville estoit de plus en plus endommagée par le Canő, & surtout du fort de Rnodsenbourg, d'ou on avoit tiré plusieurs mille coups sur la ville, en laquelle on avoit aussi tiré des balles du feu, a la despourveue, & comme n'ayans plus veu de tels dommages, plusieurs bourgeois courruret sur la maison de la ville, se plaignas d'estre abadonnez du Roy, pour lequel ils avoyent si long temps cosumé leurs biens, espandu leur sang, & mis leur vie en danger, jusques a exposer tout ce qu'ils avoyent; Niemegue qu'ils avoyent aussi si souvent envoyé esment vers Parme, qui avoit tousiours trop rendre. d'autres affaires: Tellemet qu'ils conseilloyent qu'on eust a coposer, & a rechercher quelques bonnes conditions. A quoy aussi l'on tendit l'oreille. & comme le Prince Maurice envoya derechef pour avoir une contre responce, pource que le canon estoit prest, lesasseurans qu'il n'y Ceux de Niemegue qui estoyent par avoit point de secours a la main, le 20 appellé Neuse, qui avoit vendu la ville aussi une Garnison laquelle fust sup-Q ij porta-

ne peurent obtenir. Et partat ilsenvoyerent le l'endemain le Bourgue-maistre Niemegue Fleming avec plein pouvoir, par lequel se endan ils obtiendret plusieurs choses qu'ils demandoyent, comme la disposition des d'Octobre. biens Ecclesiastiques, de pouvoir donner des offices Royaux, & quelques autres choses, mais au faict de la Religion il falloit qu'ils se conformassent aux autres païs & villes des Provinces Vnies, ils re. cevroyent aussi six Enseignes de gens de pied, & deux Cornettes de Chevaux: & on changeroit le Magistrat comme l'on trouveroit bon. Ainsi les Soldats sortirent, a sçavoir la compagnie du Sieur Geleyn de Snater, & Ican de V Veert, chas. cun avec ses compagnies vers la ville de Grave. On y trouva 25 pieces de Canon de fonte, & 12 pieces de fer.

Par ainsi la ville de Niemegue se rendit le 22 d'Octobre, & fut adjoincte aux Les grandes Provinces Vnies. Le Conte Philippe de vidoires du Nassau, fils du Conte leau, fut faict Gouce obtenues verneur, & Gerart le Ieune Gouverneur en lespace de de Knodsenbourg fut faict son Lieute-5 Mois. nant. Aprés cela le Prince Maurice en- Hulst, Niemegue, & autres, Forteresses, voyases gens en garnison, ayant en peu attribuans a Dieu tout l'honneur & toude temps, & en moins de cinq mois, gai- te la louange.

portable, & plusieurs autres choses qu'ils gné le Fort & la ville de Zutphen, la ville de Deveter en la Province d'Over-Yssel, le Fort de Delszijl & plusieurs autres en la Province de Frise. Aprés il contraignit le Prince de Parme de lever le siege de devantKnodsenbourg,& deffit saCavallerse. Aprés il print la ville de Hulst presque a la veuë de ceux d'Anvers & de Modragon. Et maintenanten hyver, Niemegue ville capitale du pais de Gueldre, au moyen dequoy il fit de la riviere de Wale, sa frontiere. Il avoit encores une entreprinse sur la ville de Geertrudenbergue au mois de Decembre, & partant de la Haye secretemet avec 1600 hommes, ils monterent la muraille par escalade, L'an & il y en avoit bien desia 60 qui estoy frap ent montez sur la muraille, mais ils en fur furent abbatus avec la perte de deux Ca- irudit pitaines. Vne certaine place appellée Al gut pen fut aussi surprinse parla Garnison de Niemegne, l'An 1591-

Messeigneurs les Estats firent batre de la monnoye d'or, d'argent, & de cuivre, en memoire perpetuelle de la prinse & victoire de Zutphen, Deventer,

#### Notes pour entendre la peincture.

1, Ity se tenoit le Prince mesmes avec ses Colonels & unze Cornettes, le Conte Philippe avec & Enseignes. Veer avec 16 Ensei-gnes. Balford avec 10. Groenesels avecq & Horsinga Enseignes & 6 à 7 avec 8. & le Conte de Solms avecq dinsept Enseignes.

Icy effoit le Cemmandeur Duvenvoort avecq quaire Enseignes & 6 à 7 Cornettes.

#### SIEGE ET PRINSE DE LA VILLE DE

# STEENVVYCK

Advenue en l'An 1592.

stats, comme a esté dit & descpipt en la compaigné du Conte de Hohenlo, du

On Excellence de Nassau, ayant precedente description. Aprés s'estre regaigné le Fort & la ville de Niemegue & reduit le tout fouz l'obeissance de Messeigneurs les Ele dixiesme de May 1592, essant acde l'esseigneurs les E-









Conte de Solms, ayant pour son Conseil Mareschal de Camp par provision, le Conte Philippe de Nassau, comme General de la Cavallerie, le Sieur de Famars, comme General de l'artillerie, le Capitaine la Craissonniere, comme Sergeant Major, & puis tous les Chefs & Colonels, le Sieur François Veer, Floris de Brederode, Morney, Dorp, Groenevelt, & autres Capitaines de grande experience. Le Sieur de Gryse estoit Pourvoyeur general des vivres, semblabement quelques Conseilliers du Conseil d'Estat, & quelques Deputez des Provinces, ou l'armée devoit aller, le tout servant a la direction & au bon ordre de tout ce qui estoit necessaire, touchant l'artillerie, l'amunition, l'argent & les vivres, avectout ce

qui en depend. De tous costez marchoyent environ par fix mille pietons, & prés de deux mille secules chevaux, avec lesquels le Prince Maurice Partit vers Steenwije, avec tous les preparatifs ou il se campa, & y print son quartier le 28 de May. Steenvvijck est une ville située en Over-Yssel, sur une Petite riviere appellée Blockziel laquelle prés de Meppel, à une grande lieve de Steenvvijck se va rendre en la Zuydermer, c'est un passage vers Frise, servant de defence a une grande estendue de pais, estant merveilleusement forte de ramparts, qui sont entrelassez de bois, & faicts de la meilleure forme, elle estoit bien pourveue de gendarmerie, car il y avoit seize enseignes de gens de pied, & quelques gens a cheval. Le Gouverneur de la ville estoit un brave & experimenté Capit. appellé Anthoine de Quocquelle. Il y avoit plusieurs autres Seigneurs & Contes, comme le Conte Louys frere puisné du Conte de Bergue le Sieur de Waterdick, & autres gens de nom, avec environ douze cens hommes, & quatrevingt chevaux. La ville estoit bien pourveue, & n'avoit faute de rien, sinon de poudre, dont on envoyoit une bonne quantité d'Allemaigne, mais passant par le pais de Munster, ceux dudit Païs s'en saysirent, pour recompense d'un Certain butin que les gens du Duc de Parme y avoyent faict.

Devant que venir au recit du siege de Entreprise de Guerre le Sieur de Barchon, comme Steenvvijck, nous raconterons icy une steenwijch certaine entreprinse, laquelle on pesoit sur la ville bien executer souz pretexte de ce siege: d'Enckbuy. aslavoir, que les Espaignols & ceux de vain devas Steenvvijepensoyent surprendre la ville le siege de d'Enchuyse, par un certain marinier & Steenvoge, bourgeois du dit lieu, le que le stoit na gueres retourné d'Espaigne, ou il avoit luy mesmes par léauRoy, tellemet que pour cela il avoit reçeu une bonne fomme d'argent, tant du Roy, que du Prince de Parme, tat pour le service qu'il feroit luy mesmes, que pour gaigner des autres, tat Capit. que soldats, pour executer l'entreprinse. Mais ce bourgeois sit secretement rapport à Messieurs les Estats & au Prince Maurice, desquels il recent telle instructió, qu'il persuada aux Espaignols, que ce seroit le meilleur de faire l'entreprinse, sur le Havre, & qu'ils envoyeroyent pour cest effect quelque mille hommes deSteenvvijc, qui n'estoit pas loing de la, lesquels on feroit embarquer sur un soir, au commencement du May, & les feroit on passer l'eau esdites navires avec quelques marchandises, le tout conduit par ce bourgeois, tellement qu'ils ne seroyent point suspectez, ayant aussi desiagaigné quelques Capitaines & principaux de la ville, lesquels escrivirent sur leur credit, que tout estoit asseuré. Et pour donner plus de couleur à tout cecy, & aveugler d'autant plus ceux de Steenwijck, l'inventeur ou rapporteur se presenta pour demeurer en ostage, & de se mettre es mains de ceux de Steenwije, se submettant atoutes sortes de punitions,s'il traictoit avec eux autrement que fidelemet, ou si le tout ne succedoit bie. selon sa direction, &c. Et cependant le Pr. Maurice, se devoit trouver au mesme temps dans la ville d'Enchuyse, afin de surprendre les enterpreneurs, ce qui se pouvoit aysement faire, pour ce que le havre demeure a sec quand la marée est basse, & si tost qu'il auroit prins tous ces gens prisonniers, il envoyeroit incontinent son Armée qui estoit desia preste devant Steenvvije, afin de l'assieger, avec menaces que s'ils ne relaschoyent & luy livroyent incontinent cest inventeur ou rapporteur, qu'il feroit pen-

dre tous les foldats prisonniers, mais il y vrirent si bien, que ceux de dedans ne les cut quelque soupçon, tellement que pouvoyent pas bien endommager, tellel'entreprinse sut delaissée & rompue. Et ment que par ce moyen ils vindrent aocle Prince Maurice passa outre avec son cuper le pied des ramparts du principal armée au siege de Steenvrijck, comme boulevart vers le costé d'Est, ou ils mia esté dit.

Steenvvijo canonné.

13 de May, jusques au 9 de Iuin a faire des retranchemens, & a chercher des lieux solides pour y pouvoir planter le ce temps ceux de dedans firent 2 sorties, cano, on y fit un Cavallier de la hauteur en la premiere ils prindrent une enseide 19 pieds, sur lequel on pouvoit mettre gne, & deffirent quelques Anglois, en la trois pieces, afin d'abattre les hautes secondeils tuerent le Capitaine Oltholf, desences, & descouvrir le tout: mais cela qui au siege precedent avoit esté en la servitpeu, sinon afin de mieux braquer le Canon, & aprés qu'on en eut planté 45 pieces, on en battit la villele 13 de luin, outre encores quatre petites pieces de căpaignie, mais pour ceste fois la on ne gaigna pas beaucoup a tirer, car a grad peine peut on abatre les courtines ou defences, encores qu'on eust tiré plusieurs mille coups. lls tirerent avec quel- rent fort à faire une batterie, contre un ques pieces des balles ardantes dans la ravelin que ceux de dedans avoyent en Ville, ce qui les espouvanta bien du com- cores, prés d'un lieu marescageux:quand mencement, & mirent le seu en quel- ceux de dedans virent la batterie ils 2ques endroits, mais tout cela fut bien tost esteint.

Voyans que le canon profitoit si peu & que ceux de dedans ne s'en soucioyent gueres, monstrant par mocquerie, que ce n'estoit que de la poudre qu'on pouvoit balloier de dessus les ramparts avec des ballays, on resolut de ne tirer plus, & qu'on poursuyvroit a faire deux mines. vers la contreescarpe, qui ne firent aussi pas beaucoup d'effect, tellement qu'ils minerent jusquesa cequ'ils vineret souz vec des vis de ser, il y avoit neuf planla contreescarpe, laquelle ils gaignerent chiers l'un sur l'autre, chascun de la hausur ceux de dedans, & descouvrirent un Steenvoyck certain endroit au pied de la pallissade. d'ou ceux de dedans firent de grands effort dans les fossez, tellement que tout l'assaut estoit peine perdue: si on ne chassoit ceux de dedans de cest endroit: & partant ils amenerent quelques pieces en divers endroits dans le fossé, ou ils estoyent bien à couvert, afin d'abbatre toutes les defences au pied de la pallissade, avec quelques autres defences, qu'ils avoyent au pied du rampart, & firent si bien, que plus hauts planchiers, tellement que persouz la faveur de leurs canons, ils vin- sonne n'y vouloit plus monter. drent jusques dans le fossé, ou ils se cou-

nerent bien quarante & trois pieds souz Ledit Prince sut empesché depuis le terre, devant que de venir a faire quelques chambres. On fut bien dix jours empesché a faire cest ouvrage, & durant ville & l'avoit defendue, avec quelques autres de nom & de marque, & une partie de ceux qui avoyent la garde en cest endroit. Les assiegeans ne peurent jamais prendre aucuns des assiegez prisonniers, pour sçavoir la commodité de ceux de de dans, quelque diligée qu'ils fissent. Le 23 de luin, ceux de dehors travaillebandonnerent la place.

Le 24 jusques au 27 de Iuin ceux de vat dehors furent empeschez a bastir une tour de bois dressé sur des roues a celle su fin de la rouler prés de la ville, ils l'appel-su loyet en langage Flamen Lijmstang, cest Juin a direune perche a glu, ou kijck-indenpot, cest a dire descoure-por: c'estoit une invention du Capitaine lean de Corput natif de Breda. Ceste tour estoit quarrée & faicte de matz, attachez ensemble a teur de douze pieds, les plachiers se pouvoyent ofter comme l'on vouloit, & 2voyent leur courtines de canevas contre l'ennemy. Ceste nouvelle tour estant 2° menée prés des ramparts de la ville, & y ayant mis des musquettaires, non seulement ils chasserent ceux de dedas de dessus les ramparts, mais aussi tiroyent ceux qui alloyent par les ruës. Ceux de dedás avec deux pieces de canon, & avec l'ayde du vent, abbatiret en deux jours les deux

Depuis le 29 jusques au 29 de Iuin,

mines dans le rampart dessouz le boule-Vart. Le 30 ceux de dedans envoyerent trois Capitaines pour parlementer, assavoir Bernard de Moutberck, David du VVal, & un appellé vanden Sande, fils du Prevost de Herdervvijck: & en leur leurs armes, leurs enseignes & leur begage, ce qui fut accordé avec condition, qu'ils passeroyent incontinent le Rhin, nuict Verdugo Gouverneur du Roy mis en fuire.

faire un faux assaut, aprés avoir faict tirer enviro 400 coups de canon, afin de voir dedans qui se preparoyent de tous costez Pour se defendre. Le 2 de luillet il amena secretement de nuict tous ses gens és trenchées, avec intention de faire au matin sauter les mines, & de faire la de sagots, qui les rendoyent si forts. dessus un assault general. Chasque Chef tenoit son lieu ordonné avec ses gens.

Le 3 de Iuillet, aprés que le canon eut joué au matin de toutes parts, l'espace de quatre heures, & aussi dessus la caqu'on viendroit al'assault, furent attirez sur les raparts, lors le feu fut mis aux mines, l'une renversa tellement le rampart, qu'il y avoitune bresche & espace, pour y entrer avec dix hommes de front, & c'estoit l'endroit ou le Conte Guillaume de Nassau, avoit esté mis avec les le Rhin, par l'espace de six mois. Compaignies de Frise, pour y donner le Pettes sonneroyent, les Anglois devoy- vivres. ent bailler le second.

ils furent empeschez, a preparer deux landois tout vifs, qui estoyent la tous prests pour courir a l'assault, & cependat le signal de l'assault ne sut pas encores doné en nul quartier par le Prince Maurice. Mais comme le Conte Guillaume Le Conto apperçevoit que ceux de dedans estoyet se loge aux espouvantez, il assaillit & print aussi en Boulevares lieu furent envoyez comme ostages, le haste le Boulevart, qui avoit esté renver-Capitaine Pierre de Dorp, Asseurs, & du sévers le costé d'Est, & qui commandoit de Inilles. Buck. Ils demandoyent de sortir avec & descouvroit toute la ville. Ainsi on print aussi de l'autre costé une porte vers leZud, avec grand perte de ceux de dedas: Tellement que ceux de dedans se voyas & qu'ils ne serviroyent pas en six mois, de tous costez descouverts, envoyerent en ces quartiers, & comme ils refusoyent ce soir un Tambour pour parlementer, cela, le pour parler fur rompu. La mesme mais le Prince Maurice refusa de l'our pour lors. Toutesfois le l'endemain, les Philippe envoyavers la ville, trois cent susdits Capitaines furent ouis, mais tout soldats, chascun avec sachet de pouldre ce qu'ils demandoyent leur sut resuséeen Pesant quinse ou seize livres, desquels fin ils surenr contets d'accepter ce que le quelque soixante ou septante entrerent, Prince Maurice leur vouloit octrover. & le reste sut dessaid, prins prisonnier, & Car le Canon pouvoit maintenant tirer en tous endroits de la ville, & tous les Le 1 de Iuillet, le Prince Maurice sit maisons, & toutes les Eglises estoyent presque du tout abbatues, celles qui re- Parlement stoyent estoyent toutes percées, tellemet le 4 de Inille courage & la contenance de ceux de que le peuple se tenoit pour la plus part lu. es caves. Cependat le Canon avoit faict peu de dommage aux ramparts, pource qu'ilsestoyent bien munis deterre grasse. & entrelassez artificellement de bois &

Tellement que le Prince Maurice, o. Aroya au Gouverneur Anthoine Quocquelle, & au Sieur de VVaterdijck, aux Capitaines & aux Officiers de la Garnison de Steenvvijck, comme ausli aux vailliers, tellement que ceux de dedans personnes Ecclesiastiques & aux Bourgevoyans la grande apparence qu'il y avoit ois, l'Accord suivant, daté devant Steenvvijck le 4 de luillet l'an 1592.

Qu'ils sortiroyent de ladite ville, a- Contract prés que le Gouverneur & les Capitaines, de la rendi-Officiers & Soldats, tant a pied, qu'a Cheval sion de auroyent promis & iuré, de ne porter par les Steenwije armes, pour le service du Roy d'Espaigne deça

Qu'ils sortiroyent avec leur bagage, Premier assault, & si tost que les trom- femmes & armes, amunition de guerre, &

Les Soldats qui s'estoyent revoltez, ou qui L'autre mine vers le costé du Zud- pour eschapper les mains de la iustice, pour Ouest se creva vers le dehors, tellement avoir commis des enormes forfaits, s'estoyent quelle enterra plusieurs Soldats Hol- retirez en ladite ville & mis en service, ne serogen:

seroyent pas jouissans du benefice de cest ac- taines Blondel, Hessel, & plusieurs autres.

Que tous prisonniers seront delivrez & mis en liberté, en payant douze solz par jour pour leurs despens.

Que tous Bourgeois & Officiers du Roy Philippe se pourroyent retirer, sans estre mo-

Qu'on leur accorderoit cent chariots selon leur demande, pour aller jusques a Coevoerde, a condition qu'ils seroyent tenus de les renvoyer (ans estre endommagez.

Que les blessez & les Chirugiens demeureroyent en la ville, iusques a ce qu'ils seroyent gueris, & que lors ils pourroyent se retirer.

Son Excell. leur accorda deux Commissaires, pour les conduire par dela le Rhin, avec pleige du Gouverneur & des Capitaines.

Aprés cest accort les soldats sortirent le 5 de luillet: Le Prince Maurice outre tout cela, pource que c'estoyent des bons Soldats voulut aussi monster sa courtoisie, & octroya de grace au Gouverneur ses chevaux : comme aussi au Capitaine le VVael: & a tous ses gens a chascun leurs chevaux, & aux ges de guerre leurs espees. Ceux qui sortirent estoyent environ cincq cens soixante soldats a pied, la plus part VValons, tous bien sains & dispos, & environ deux cens blessez, & environ soixante ou septante chevaux. De ceux qui furet tuez en la ville, il y en avoit environ trois cens & cincquante, & entre autres le Conte Louys de Bergue, un ieune Seigneur aagé d'environ dix-huict ou dix neuf ans aussi les Capi-

Du costé du Prince Maurice ilen demeura aussi environ 5 ou 600, & plusieurs blessez, entre autres le Prince mesme, justement aprés qu'on eut faict sauter la mine, & qu'il vouloit voir ce qu'elle avoit operé, il fut tiré au travers de la joue gauche, sans grand danger. Au mesme temps fut aussi blessé, le Colonel du Regiment Hollandois appellé Guillaume de Dorp, & en mourut. Il y en eut aussi plusieurs autres qui furent blessez, comme un peu auparavant Francois Veer. A prés que les soldats furet sortis, on y mit quatre compaignies ou plus, souz les Capitaines Beresteyn, Rijswick & autres, & le Camp demeura la jusques a ce qu'on eut reparé les remparts & les fossez, ce siege fut tellement avantageux pour la gendarmerie, que toutes choses y estoyet en plus grande abondance, & 2 meilleur marché, qu'en aucune ville,2 cause qu'on y pouvoit aysement arriver, & qu'on n'y payoit point d'imposition. Quelques soldats qui avoyent aydéa trahir la ville de Geertrudenberg n'estans point comprins au contract furent prins prisonniers & pendus. Et par ainsi ceste ville, laquelle autrement on estimoit in prenable succontrainte aserendre, aprés que son Excellence y eut faiet tirer plus de 29000 coups de canon, & fut adjousée aux Provinces Vnies, ou elle a est jusques a ce jourd'huy, maintenue & conservée contre toutes les puissances de l'ennemy.

### Notes pour entendre la peincture,

1. Ce Campicy commandoit le Prince mesmeavecq le Conte Guillaume, & estoyenticy. 21 Enfeignes dudit Conte Cuillanme & le Colonel Veer avec 10 Enfeignes. Item le Colonel Groenfeld avec 8 Enfeignes.

seignes.

onte Guillaume, & estoyenticy. 21 Enseignes dudis
nte Cuillaume & le Colonel Veer avec 10 Enseignes.

The Colonel Groensteld avec & Enseignes.

2. Icy commandoit le colonel Brederode avec & Ena, 1cy commandoit le colonel Brederode avec & En-

Printe



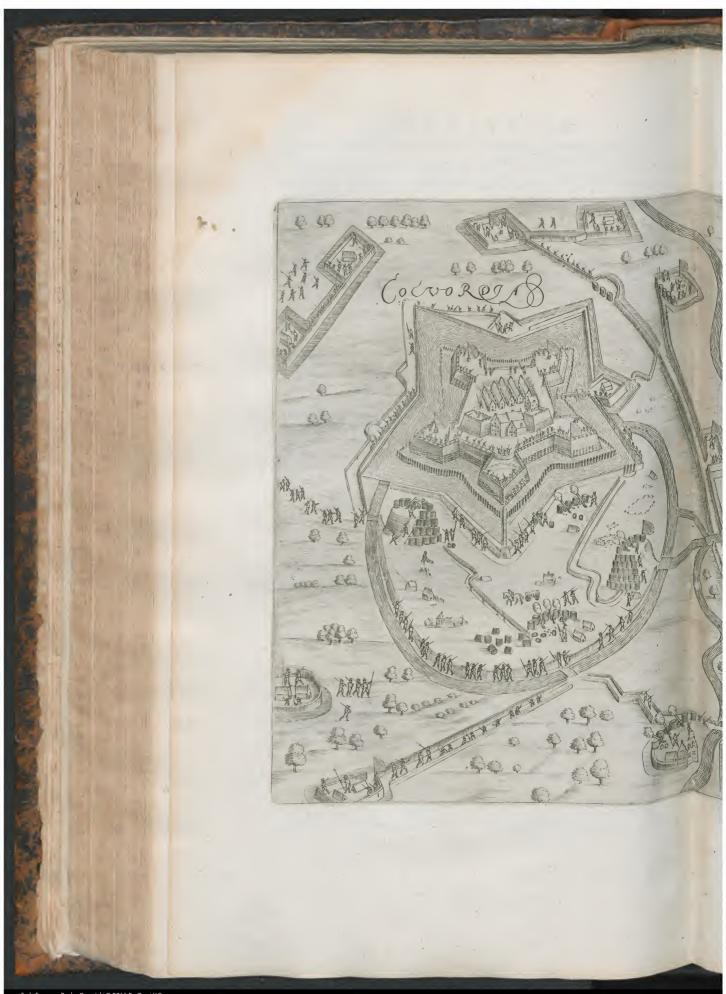



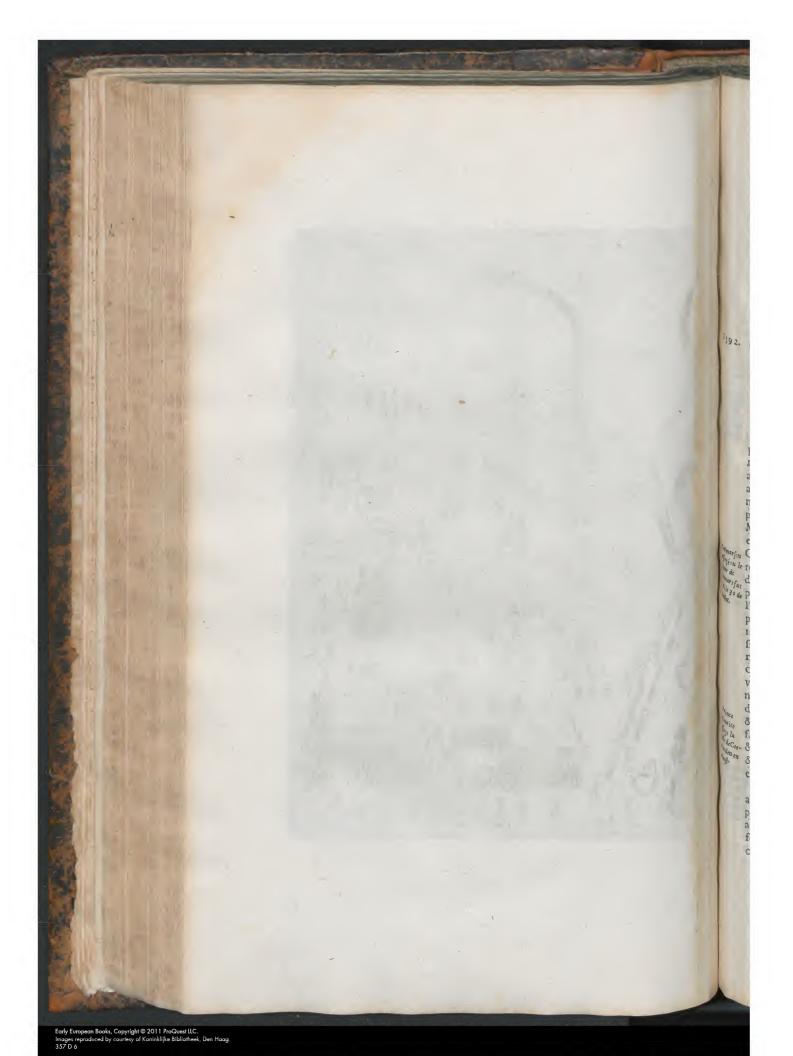

### OOTMARSEN

# COEVOERDEN,

Advenue en l'an 1592.



cellece de Nassau, eut forcé, gaigné & prins la ville de reparez, & qu'il eut mis bon ordre

par tout: Il delibera d'aller avecson armée vers Coevoerden. Ordonnant neantmoins certain nombre de chevaux, afin d'aller environner la villette d'Ootmarsen, dans laquelle estoit Gouverneur Pour le Roy d'Espaigne, Alphonse de Mendose, ayant 60 chevaux, & deux enseignes de gens depied: ou le Sieur Charles de Levin, Sieur de Famars futtile té, c'estoit un valeureux Seigneur, & un Marfu, des Deputez, des Nobles Confederez qui presenterent la Requeste en l'an 1566. Il avoit continuellement portéles armes pour le pais, & estoit maintenant Gene-1al de l'Artillerie, il fut fort plaint des siens. La ville d'Ootmarsen sut canonnée & forcée a se rendre par composition le 30 de luillet, come la ville de Steenvvijck. Cela faict son Excell. assiegea au mois d'Aoust Coevoerden, ceux de dedans miret le seu és maisons d'alentour, & quand ils viret que le Prince Maurice faisoitses approches avec des tranchées, & qu'il leuravoitosté aussi les Escluses, & tiré l'eau des fossez, prins la contre-

avoir esté par tout deça & dela, pour Carle Cote Philippe de Nassau avoit e-Pourvoir des places, y entra luy mesmes sté envoyé en France avec 3000 homes, avecques bonne Garnison, c'estoit une & la Royne d'Angleterre avoit aussi maforte place, & renommée pour sa situati- de ses Anglois pour les envoyer en Fran-

PRES que son Ex- siée sur les sondemens, que le Sieur Dirc de Senoy avoit par cy devant commencé a jetter.

Les gens du Pr. Maurice estans sur la Steenvvijck, que contrescarpe firent une galerie és fossez les ramparts suret pour leur desence, pour pouvoir aller a couvert au rampart afin de s'apper & miner, & estre sans dager du canon, ce qu'ils firent bien tost, a l'ayde d'un cavallier qu'ils firent: ilsabbatoyent aussi un ravelin. On y fit diverses mines es raparts, lesquelles furent bien difficiles a faire. pource qu'elles s'enfonçoyent : ceux de dedans firent des contremines, & en leur donnant de l'airelles furent inutiles: on ne laissa point cependant de miner, & en firent saulter quelques unes, surquoy on fit un affault tellement qu'ils vindret fur les ramparts, ou ils sefortifierent, par le moyen du cavallier, en façon qu'ils ofterent a ceux dedans tout moyen de se defendre, come ils avoyent faict a Steen-Vvijc:Desorte que ceux de dedans commenceret a perdre courage, esperans seumet d'estre secourus par dehors, ils avoyent aussi faute d'eau & d'autres choses necessaires. Le Coseil d'Estat des Provinces Vnies, entendant que le Pr. de Parme se preparoit pour entrer en Frise, tenat a ceste fin encores la ville de Berck, & autres lieux sur le Rhin pour passages, firet levée d'un regimet de Soldats pour r'enfort souz lcColo. Stolberg, lesquels pafescharpe du Chasteau, & abbatu le pont. seret mostre prés d'un lieu appellé s'He-Le Conte Frederic de Bergue, aprés renberg, en presence du Côte de Hohelo. on, elle estoit bien artificiellement forti- ce, qui estoyent desia partis de l'armé, &

estoyent arrivez a Zvvol: mais comme ques lettres de l'ennemy, comme aussi les no uvelles vindrent de la venue du il estoit vray. Car le paisant de peur d'e-Prince de Parme, on les contremanda. stre pendu les luy delivra, en icelles Ver-Cependant le Conte Philippe retourna dugo faisoit entendre sa deliberation bien a point avec ses gens de France, les- a ceuz de Coevoerden, qu'il les iroit sequels furent mis es garnisons de Hollan-courir le lendemain, par le quartier du de a celle sin de se refraischir, & les viel-Conte de Hohenlo, & de la Cavallerie. les Garnisons furent incontinent en- Caril avoit entendu la situation & disvoyées vers l'armée, & quelquesunes vers position du Camp du Prince Maurice s'Graven vveert, craignans, que les gens par un Gentil-homme, nonmé lean de de Parme ne vinsent a passer & entrer en Steenvvijck, dont il avoit apperçeu qu'il quelque endroit, afin aussi de l'épescher estoit bien mal-aysé de s'y approchertel-& molester en tous ses passages. L'ar- lement qu'il avoit choysi cest endroit mée estoit aussi fort affoiblie de gens, & qui est marescageux, voyant qu'il estoit a cause des mauvais chemins le camp moinssuspect & gardé. ne peut pas bien estre pourveu de vivres & d'amunition, combien qu'on en al- tre plus de gens, & pareillement du caloit querir a Zvvol & a Steenvvije au- non, qui fut mis sur le chemin par ou tant que l'armée pouvoit estre pourveue au besoing.

sté des Espaignols, avoit sort sollicité le cheval, revestus des chemises blaches sur Prince de Parme pour avoir des Gens & de l'argent, qu'on avoit lors envoyé d'Italie en grande abondance, & estoit bien arrivé... Tellement qu'il obtint de · Parme, que les Regimes du ConteChar-·les de Mansvelt, de Mondrago, de Gonzago, avec encores deux Regimens: a sça- Nassau avec leurs Gens les firent bien woir ceux d'Arenberg, & deBarlaymont, tost reculer; & comme ils se retiroyens, vindret versluy, avec quelques chevaux, le Canon joua sur eux: Plusieurs demeu-& de l'artillerie, avec quoy il passa le Rhin, & dressa un Fort de l'autre costé de la riviere, & ainstallerent vers Grol, & la bourbe, on en contale l'endemain, de la a Oldenzeel, ou ils arriverent le3 cent & trente-six morts sur la place: & de Septembre.

Verdugo ayant assemblé toutes ses forces la autour, entendant la necessité ou estoyent ceux de Coevoerden, partit & marcha avectoutes ses forces vers Herderberg, ou il pensoit se camper, mais changeant incontinent d'advis, ilse vint camper au village d'VIsen, & de la il alla vers Imlichen, situé en la Conté de Benthem, a une heure de chemin de Coevoerden, en lieu fort propre pour avoir mais sans danger. des vivres.

envoyatrois cens Chevaux pour les re- provision de beaucoup de fagots, afin de cognoistre & escarmoucher, mais il ne passer par les marets: & commeil y les peuvent attirer hors de leurs avantages.il, envoya querir un certain paisant, semblant de vouloir couper & empelqu'il vid& soupçonna qu'il portoit quel- sher tous les passages, & d'oster ainsi au

Sur quoy le Prince Maurice y fit metl'ennemy devoit venir : Et estant ainsi secretement sur sa garde, Verdugo vint l Verdugo Gouverneur de Frise du co- avec toutes ses forces tant a pied qu'a leurs armes, de nuict devat qu'il fut jour, le 7 de Septembre, ils vindrent en trois endroits és trenchées, en crians, Victoire, Victoire.

Mais le Prince Maurice, le Conte de Hohenlo & le Conte Guillaume de rerent morts sur la place, plusieurs tant hommes que chevaux s'enfoncerent en cincquante deux chevaux : ils en emme nerent plusieurs de blessez : on vid aussi quarate & deux chariots pleins de morts & bleffez, allans vers Oldenzeel, conduits par quatre Cornettes de Chevaux: en somme il en demeura bien trois cens de morts. Du costé du Prince Maurice il n'y en eut que trois de tuez & six de blessez, hormis le Conte Guillaume de Nassau, qui reçeut un coup au ventre,

Verdugo estantainsi mis en fuite, fit s Le Prince Maurice en estant adverti le lendemain de grands preparatifs,

Prince Maurice le moyen d'avoir des re pour les conduire asseurement, et pour cest vivres: mais en fin ceux de Coevoerden voyans partir leur secours, commencerenta parlementer, & cependant Verdugo vint derechef se monstrer en bataille, & vint recognoissre les fortifications & retranchemens du Prince Maurice, lequel venoit de recevoir quelques Anglois en son camp, & partant s'asseuroit de l'attendre en bon ordre. Ces deux arméess'estans ainsi recogneues & entreveues Verdugo sit descharger deux canons, & fit mettre le seu en une mai-Ion. Ceux de Coevoerden luy respondirentaussi avec deux coups de canon. Surquoy Verdugo partit vers Velthuyse, en la Conté de Benthem.

Ceux de Coevoerden estans ainsi abandonnez & continuellement canonnez, augrand dommage de leurs gens de mbre. guerre, les assiegeans s'estans logés par le moyen de leur mines, sur leurs ramparts & courtines, resolurent de composer. Le Prince Maurice estoit aussi content, de leur donn er bon appointemet, attenduque Verdugo estoit encores la autour, & qu'il pouvoit bien faire quelque entreprinse, aussi que les païs & les chemins, estoyet fort mauvais, & mal proprespour amener des vivres, & leur octroyale 12 de Septembre l'Accort suyvant. Les Deputez estoyent Evert de Ens, Iusticier & Capitaine, Christophle de Vasques, & jusques a ce que toutes les fortifications Cavallerie.

Le Prince Maurice pour favoriser le Conte Frederic de Bergue, son bon Cousin, luy consentit & permit, consent & per-Sticier de Coevoerden, aux Capitaines, Officiers & Soldars, estans en Garnison dedans ladite Forteresse, de pouvoir sortir avec leurs Enseignes, armes, mesches allumées, chevaux, bagage, avec tout ce qui leur appartient, hormis l'artillerie & l'amunition, tant de Guer! re, que des vivres, & aller la part ou il leur plairas Doni servini

Son Excellence octroye aussi le mesme aux fans, Domestiques; Serviteurs, & Servantes des surnommez est ans en Coevoerden.

Et pour advancer leur departement, onleur

effect ledit Sieur Comte donnera des Ostages insques a ce qu'ils sogent retournez au Camp, son Excell.promet aussi en foy de Prince qu'on ne fera nul domage soit au corps, soit es biens, ni audit Conte, ni a quelque autre sortant de ladite Forteresse. Faict devant Coevoerden comme dessus, le douziesme de Septembre l'an 1592.

La dessus le Conte avec sa Gendarmerie sornt, ledit Conte de Bergue fut Le Conte de bien festoyé de son Cousin le Prince Bergue sors Maurice, & des autres Seigneurs de la den. maison de Nassau & eurent plusieurs discours les uns avec les autres, sur ce qu'ils estoyent de divers partis, comme estans enfans de freres & sœurs, mais non unis ensemble. Environ eineq cens soldats fortirent qui estoyent sains, & qui pouvoyent marcher, avec plusieurs malades du flux desang. On trouva la place bien forte, & pourveiié de neuf pieces de Canon.

Messieurs les Estats en memoire per petuelle de la prinse de ces trois villes, Steenvvijck, Oetmaersen & Cocvoerden, firent batrede la monnoye d'argent & de cuivre, attribuans a Dieu tout l'honneur desdites victoires. Le jeune Seigneur de Nieunoort, y fut estably Gouverneur.

Le camp du Pr. Maurice y demeura. Alonzo de Marteny, comandant sur la sussent refaictes, & que le tout sust bien pourveu: Verdugo estoit a Velthuyse, il sembloitqu'il voulust aller affieger Octmarsen, mais on lé fortifia aussi.

Le 15 d'Octobre le Prince Maurice met par la presente : comme aussi au su- avec son armée partit vers Zvvolle, ou ils delibererent & resolurent d'aller vers Les deux Emmerije, & de se camper prés du Rhin, camps du & de passer par dela, selon que la commo\_ Pr. Maurice ditése presenteroit, afin de voir ce que se dessemble lesgens du Prince de Parmeexecuteroy- le ent souz la conduite de Verdugo estans ctobre. prests d'assieger ou Grol ou Goore, ou d'empescher que l'ennemy ne passast le Rhin, mais devant que d'y pouvoir venir Ecclesiassiques, aux Damoiselles, Femmes, En-les chemins estoyent pleins d'eau, & les gens de Verdugo estoyent partis, & la plus part avoyent repassé le Rhin, a sçavoir les deux'Regimens d'Arenberg & octrogera des chariots et du Convoy necessai- de Barlaymont, avec sou 6 Cornettes R ij

132

de chevaux, fort malcontens- Verdu go mais come ledit Prince partit de la vers avec le reste des chevaux, & les Espaignols, Italiens & Liegeois, demeura és environs d'Oldenzeel, & munit les villes de Grol, de Goor, Enschede & Lingen.

Le 8 de Novembre le Prince Maurice vinta Arnhem, ou il logea son camp és villes circonvoisines : l'amunition avec l'artillerie & les ponts de batteaux, furet mis en certains batteaux a celle fin de les avoir prests a toute heure, pour faire un camp volant, d'autant qu'on disoit qu'il vouloit passer le Rhin, pour aller au païs de Valckenbourg & Luxenbourg, afin d'aller trouver le Prince de Parme a Spa, pour la conservation du Païs.

Bruxelles, cela ne se fit point.

Ceux de Groeningue ne furent point encores esmeus, par ces exploits & par la perte de Steenvvijc & Coevoerden, a venir a quelque accord, avec les Ommelandes leurs voisins, & la Noblesse du païs de Frise, encores qu'on leur eust prins plus de mille bestes en une course, & qu'ils n'eussent plus qu'un passage ou. vert, a sçavoir la Bourtaigne, és environs de VVedde : mais le Conte Frederic de Bergue, alla en hyver vers Grouningue avec six enseignes & quelques chevaux,

Notes pour entendre la peincture.

avecq le Conte Guillaume & Colonels Groenefelt & Du. Enseignes & seize Cornettes.

Y Co Chemin sonduifoit su Camp, lequelestoit en par-vie suprés de la maison du Choistre - partie su Chasseus Au second Camp commandoit le Priuce mesmes vecq les Colonels Brederode & Stolbergue avecq quints

## Description

DV BRAVE SIEGE DE LA VILLE DE

## GERTRVDENBERG.

Qui se fit en l'An 1593.

Gowvernement du



ment des Païs-bas

Ernest de Mansvelt, par provision (com-Conte Pier me ils appellent ) jusques a la venue de l'Archiduc Ernestus, & que cependatluy furent adjoincts pour principaux Coseillers le Conte de Fuentes & Estienne Divarratous deux Espaignols & quelques autres. Aussi la principale Noblesse pour plus grande asseurance sut honnorée de grands estats & offices, & pour entretenir ceux du pais en bonne volonté, on soldat prisonnier par eschage avec qu'el

L appert par les leur donna esperance que par la venue Histoires que le d'Ernestus, toutes les affaires seroyent Roy d'Espaigne a- mises en bon ordre, pource qu'un chasprés la mort du cun s'imaginoit (ven sa grande qualité) Ducde Parme, do- qu'il ne viendroit pas au païs, qu'avec na le Gouverne- deliberation, plein pouvoir, charge & moyen de pacification, ou de faire meilau Conte Pierre leure guerre pour la desence du pais: 2vec ceste esperance les païs supporterent leur misere plus aysement.

Durant ce Gouvernement les Conseillers Espaignols voulurent incontinet mettre derechef en œuvre', la rigueut Espaignole du feu Duc d'Alve, & defendirent de tenir quartier (comme ilsap. pellent)parmy la gendarmerie, a sçavoit dene permettre pas, qu'on relaschast un

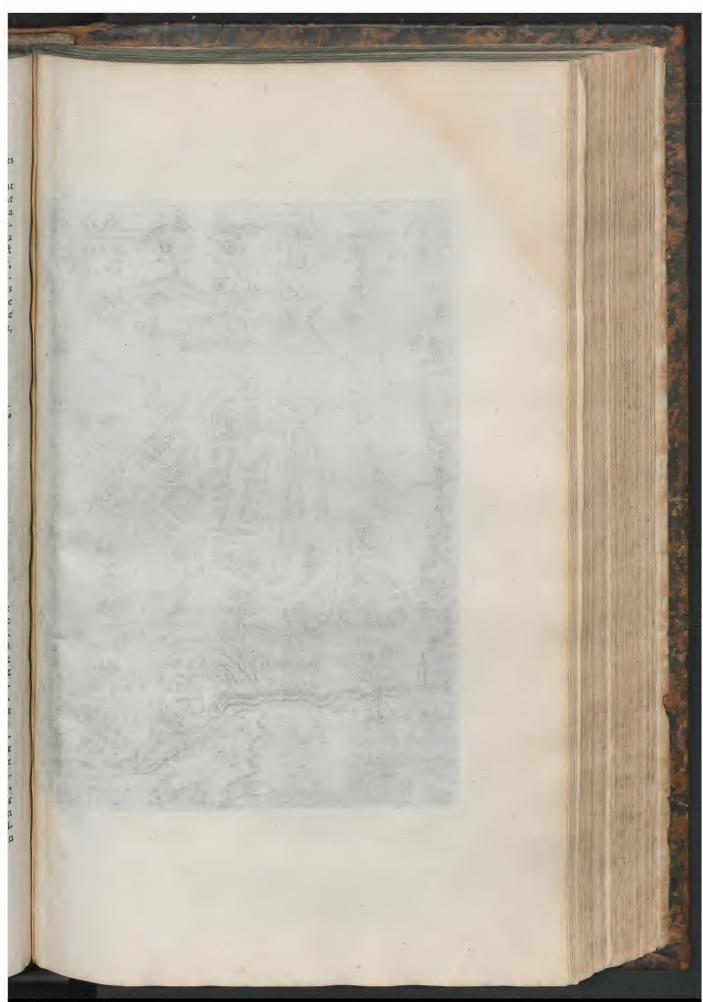



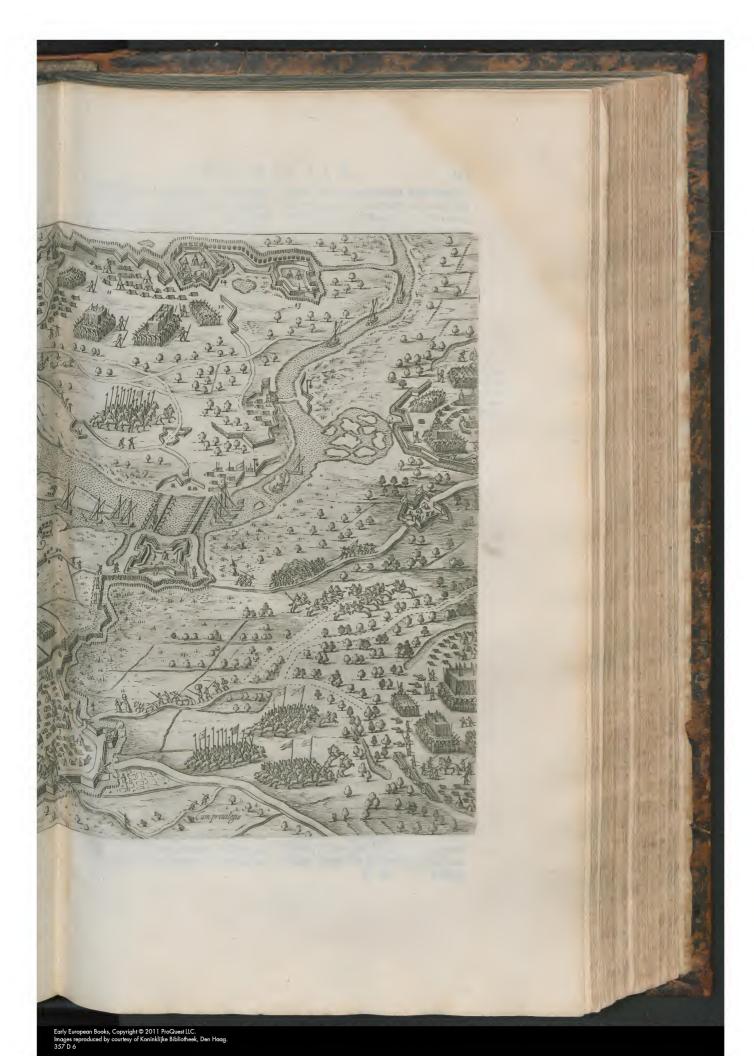



qu'un de mesme qualité, ou en payantun temps ils ne tiendroyent plus de quarl'extremité, par la crainte du gibet, & de se laisser plustost tuer en cobattant, que de se redre prisonniers. Mais les comuns soldats, qui vont plus a la guerre pour les gages, que pour l'honneur, & qui font de que la valeur est au jourd'huy si mal reco-Pensée, estimée & honorée: souz ce mot stiques, Gentilhommes & Païsans comme ceux qui ont la plus part de leurs bies aux champs, & non dans les villes, aimans mieux de payer de petites contristre pillez & bruslez.

Mansvelt donc par le conseil de Fuenne payeroit plus aucunes ranços & contributions a l'ennemy, & qu'on n'iroit plus querir de sauvegardes de luyn'y aussi qu'on ne s'en serviroit plus, sur peine de les gens de pied, tant Espaignols qu'Itala vie, mais qu'on se prepareroit a empeliens, des villes de Liere, Malines, & auscher toutes courses de l'ennemy se sorti- tres places, & on les y envoya en grande sier & armer contre luy, & de sonner le haste, souz la conduite du Conte de Bartocsin, afin d'amasser & assembler les laymont. Le Conte Philippe entendant gens pout tuer les ennemys, ou les prendre prisonniers, a fin de les faire pendre de villages en Luxembourg, & fit ausi de fur quoy de part & d'autre plusieurs Sol-

dats furent pendus. Mais contre cela les Estats Generaux des Provinces Vnies, publierent aussi un mandement, en date du 27 de Febvrier. monstrans, comme leurs ennemys les Espaignols comme estrangers ne cherchoyent autre chose que la ruine & de-Aructio des païs, avec le sang & les biens d'un chascun, prians & exhortas un chacun de prêde garde a eux mesmes, a leur Patrie, Femmes, & Enfans, & de se joindre avec eux, afin de resister aune telle cruautéEspaignole, & de prendre advis la dessus, leur donnant temps jusques au mois d'Apvril prochain, & qu'aprés ce obstant toutes les honnestes & raison-

mois de gages: mais vouloyent que tous tier, mais qu'ils les tiendroyent tous pour prisonniers fussent chastiez ala plus gra- ennemys mortels, & qu'ils estoyent mesde rigueur, & mis amort par la main du mes d'intention, de tellemet traister dobourreau. Et ce seulement a sin d'esmou-resenavant ces Autheurs & Conseilliers, voir leur gens, de se desendre jusquesa qu'ils s'en repentiroyent, & aussi les villages & places du plat païs, qui suyvant le commandement des lettres de Mansvelt, s'armeroyent, se fortisieroyent & desendroyent contre eux, ou tous ceux qui refuseroyet de payer les contributions rail'art militaire un mestier, ne demandent sonnables, selon lesquelles ils estoyet copas une tellerigueur, notament pource tisez. Par ce contreplacart on permit depuis toutes ces choses de part & d'autre.

En hyver en l'an 1593 le Conte de Course du de quartier on coprenoitaussi de ne payer

Mansvelt affemblases gens, souz la conlippe de Nas aucunes contributions ou rançons al'en- duite de son fils Charles, sur les Frontienemy. Ce qui faschoit fort les Ecclesia- res de France prés de Guyse, pour les fai-embaurg. re entrer en France, & leur donner la de la besoigne. Cependant Messieurs les Estats des Provinces Vnies, envoyeret le Conte Philippe de Nassau vers Luxembutions pour les Sauvegardes que d'e- bourg, avec environ 4000 hommes tant a pied, qu'à cheval, souz l'esperance d'y prendre quelque places comme S. Vit & tes sit publier un mandement en date du autres, ce qui leur faillit mais ils donne-5 de lanvier 1593, que doresenavant on rent occasion & furent cause de la sortie de toutes les garnisons hors de Brabant. Car si tost que les nouvelles en vindrent a Bruxelles, on leva toute la Cavallerie & cela, se retira & cependant pilla beaucoup grandes exactions au païs de Limbourg, reduisant plusieurs places souz contribution, pillant aussi Hanuijt en Brabant, & ayant obtenu beaucoup d'argent, des chevaux & un grand butin, ils retournerent en leurs quartiers.

Cependant Messeigneurs les Estats des Provinces unies se resolurent d'assieger la ville de Gertrudenberg, dependate de Hollande, encores qu'elle soit située au pais de Brabant, prés de la Meuse sur l'eau appellée le Douge. Ceste ville en l'an 1589 fut vendue au Duc de Parme pour quinze mois de gage, par certains traistres & meschans garnemens, non-

R iij

nables offres qu'on leur fist, a cause dequoy ils furent tous condamnez comme traistres du pass, a estre pendus, sans aucune mercy en quelque part qu'on les pouroitempoigner, comme la plus part d'eux l'ont esté, les dits Estats empeschoyent de longue main, prenans toufiours l'un ou l'autre pretexte qu'on n'y menast aucunes provisions de vivres, sur les licences, aussi clorrent & entreprirent ils au mois de Feby. l'entrée a un convoy, lequel y eust volotiers entré avec toutes fortes de provisions necessaires, mais ils le deffirent, & entendans que le Gouverneur en estoit sorti, pour luy donner & faire libre entrée, & qu'il y avoit deux Gouverneurs qui debatoyent touchant le Gouvernemet, assavoir le Sieur de Waterdijc, & le sieur de magire ils estimeret que ceste occasion leur pourroit grandement profiter, tellement qu'ils donner et charge au Prince Maurice d'environner la ville, & de l'enclore avec la Cavallerie, ce qu'il fit, estant toute la gendarmerie retournée hors du pais de Luxembourg, & les Capit. ayans r'enforcé leurs Compaignies, il vint devant la ville environ le 29 de Mars, tant par eau, que par terre: Lors que les Espaignols craignoyent plus moyen les fossez de leurs retrenchemens d'avoir le siege ou devant Boisseduc ou plein d'eau, mais a cause des hautes madevant la ville de Grave.

Et d'autant que ce siege est merveilleusemet memorable, & a esté fort royal & renomé, nous en reciterons les choses plus remarquables, car la ville estoit forte & bien pourveue, de plus de 1000 soldats, avec toutes choses necessaires.

Le Prince Maurice estant arrivé devant la ville, se logea au commencement vers l'Ouest de la ville, avec les Regimens du Conte Henry son plus jeune Frere, du Conte de Solms, de Grocnevelt, & de Balfour. Le Conte de Hohenlo se logea vers l'oriet, en un village appelle Raemfdonc, par dela la riviere de Douge, vers Oosterhoude, avec les Regimens des Sieurs de Brederode, de Lokres & autres se fortifians incontinent, & assignans a chasque Regiment son quartier.

Steelhof
gaigne le 8. fort hors de la ville a un coup de musquet
d'Avril.

prés de la ville for la levée de co

estoit fort libre vers la ville, le Conte de Hohenlo le fit incontinet attaquer, avec des trenchees, & en faisant amener le canal, tellement qu'il coupa a l'ennemy au grand danger de sa vie le chemin & libre accez du Fort vers la ville, faisant planter le canon surune Isle, a l'opposite de la levée & du Fort. Tellement que le Capit. du Tou, & la Garnison qui y estoit (se voyant retranché de la ville) rendit le fort le 6 d'Avril, a cause dequoy ils furent puis aprés prins prisonniers par le Marquis de Varrabon.

Aprés que le fort fut gaigné, le Prince Maurice fit dresser 2 ponts sur la riviere, l'un sur des batteaux, chant fort large, & l'autre sur des mats, afin que les 2 camps se peussent ayder l'un lautre, lesquels a cause qu'il n'y avoit par tout que de maretz, estoyent estoignés a peu pres d'une lieve l'un de l'autre. Des 2 costez des pots il fit amener des navires de guerre, devat la ville le long de la riviere, afin de faire continuellement la garde. Car la riviere estoit comme un fossé, defendant une grande partie des retrachemes du camp, y ayant plusieurs moulins à eau, & des escluses, afin de tenir tousiours par ce rées de l'eau demer, ils furet souventendomm igéz en leurs ouvrages.

Du cost's de l'eau ils senfermerent la cu ville, avec une demi l'une de batteaux de guerre, qui y estoyent a l'ancre, attachez les uns aux autres avec des cables, lelquels estoyent encores es entredeux soustenus par des pe ites barques esquelles il y avoit des gardes. Hors de ladite demie lune, il y avoit des navires de Guerre fal fans la garde, & allons de part & d'autre au dedans de la demie lune, il y avoit des brigantins ou bien fustes legieres, qui faifoyent la garde tout au dessouz de la vil le, ceux cy prindet une fois un Espaignol nageant, qui portoit des lettres de la part du Conte de Mansveldt & de plusieurs autres, auquel le Prince Maurice donna la vie, & l'envoya a ses ennemys, afin de leur dire comment il estoit retrenché.

Au dehors de la demie, lune, vers l'Ouest & l'Est de la ville, estoyent les fur la rivière, au moyen dequoy le passage batteanx amenans les vivres, estans

a couvert, tellement que le Canon de la fer, tellement que tout cela estoit tenu ville ne lespouvoit endommager, de sor- comme admirable par leurs ennemys. te que le Camp le long de l'eau estoit bien de la longueur d'une lieue d'Allemaigne, chasque Cap ayant ses batteaux n'estoit pas profond, pres de terre, on y avoit faict des hayes entrelassées, & gardées par bateaux de Guerre, afin que de rine avoient aussi leur camp a part, & se me ceux de la ville outre leurs ramparts porterent fort vaillamment, en portant des canons de bois vers la ville, & avec des batteaux vuides qu'ils amenoyent de que ceux de la ville tirans vers lesdits canons & batteaux confommassent toute leur poudre, dont ils avoyent faute.

Le Prince Maurice avoit son Camp sur terre tout environné de hauts ramparts, & au dehors de profonds fossez, a- aussi minez & sappez. quatre grands & forts Boulevarts, & sur bien deux lieves ala ronde, & bien pourveu de trenchées, boulevarts, forts ra-& des eschauguettes propres à eslever le feu en hault, & par ce moyen faire signe les uns aux autres. Autour du Camp ou il ne pouvoit pas mettre les genoux entrepourveues de grands forts & ravelins, servoyet la prés de cent pieces de canon: sur les chemins il y avoit des chaussetrappes, des fossez & puits, & des instrumets preparez avec de la poudre.

Camp, estoit mairescageux, tellemet qu'il n'y avoit point de terre en plusieurs en-

Estans ainsi retranchez par dehors contre l'ennemy, ils commenceret aussi à se retracher & fortifier contre ceux de d'amunition & de vivres. Es lieux ou il y la ville, & amener et leurs retranchemens jusques au dessouz des murailles de la ville, planterent leur canon, & firent des galleries, pour pouvoir a couvert aller Personne n'y peust passer. Les gens de Ma-jusques aux ramparts de la ville. Et com-& cavalliers, avoyent encores du costé de terre deux bons ravelins, a l'opposite de l'autre les Zelandois, & les soldats d'Vnuict prés de la rive ou cay de la ville, afin trecht, tous avec leurs batteries, ils canonnerent tellement la ville qu'il n'y avoit presque pas une maison qui ne fust endomagée, mesmes la maison du Prince d'Orange estoit entierement percée, & gastée, tous ces boulevarts estoyent

Pour faire tous ces grands ouvrages, un chascun deux pieces de canon, tele- bastimens & fortifications, Messieurs les Les soldats stoit aussi le Camp du Conte de Hohen- Estats avoyent envoyé plusieurs centai- du Prince lo, & en d'autres endroits, s'eftendant nes de batteaux, pour veus de toutes sor- sont mesme tes de materiaux: & encores qu'ils fai-pionnier soyent travailler les paisans par tout, en faisans desvelins, & larges fossez, avec des Canons, les payant, si est-ce qu'ils firent la plus rempars part de ces grads ouvrages par le moyen née en ronde leurs soldats, selo la coustume des an- deur. ciensRomains, & cenon par contrainte, y avoit du danger, il y avoit par tout hors mais en payant les journées, tellemet que des fossez des paux fichez en terre, & en les soldats estoyer volontaires, & travailchascun une brochette de fer, qu'ils ap- loyent les jours qu'ils n'estoyent pas de Pelloyent les Ambassadeurs de Turquie, garde, chascun estoit employé a tel œuils estoyent si prés l'un de l'autré, qu'on vre qu'il vouloit, chascun gaignoit 10 ou 13 sols par jour, selon la pesanteur de deux. Les principales avenues estoyent l'ouvrage, au moyen dequoy ils firent tant de besoigne, a leur grand honneur, pleins de gros canons, tellemet qu'ils se qu'ils se rendirent invincibles, contre la puissance du Roy, qui venoit au dehors pour secourir la ville.

On garda aussi si bon ordre & discipli- Merveilles ne parmy la Gendarmerie, & parmy les se discipline Et d'aurant que le lieu ou estoit le Mariniers, que non seulement les pais sucamp du sans qui estoyent au dedans le Camp, au- Maurice. quel on avoit compris le village de droits pour se fortifier & retracher, voila Raemsdonc, estoyent affranchis de tous Pourquoy on y porta force fagots, avec outrages & violences, mais mesmes allesquels on sit un chemin, & y dressa on lecherent les passans qui estoyent la es des clayes, pour estre a couvert, & estans environs, de prendre leur resuge vers le ainsi retranchez, le dehors estoit aussi Camp avec leur bled, leurs bestes & tous muni desdits paulx avec des pointes de leurs biens, comme en un lieu asseuré,

en evitant l'ennemy, & y estoyent aussi tourner la plus prochaine attilletie, & la sm libres a cause de ceste estroite discipline, fit couvertement braquer vers la tour de que s'ils eusset esté en quelque ville bien la ville, d'ou ils avoyent acconstumé de regie, apportans librement leurs oves, voir le Camp, & comme ils attendoyleurs poulles, œufs, beure, formage, laict ent le secours a toute heure, il fit faire " & chair un marche, sas aucune crainte ou ne fausse alarme parmy ses gens, comme plainte, au gradestonemet d'un chaseun. si le secours sust venu, surquoy le Gou-

viande au d'alentour, firent labourer & preparer rent incontinent la tour, afin de voir ce leurs terres en plusieurs endroits pour les que c'estoit, & la dessus on tira toutes ensemencer, es entredeux des forteresses ces pieces a la fois, tellement que le Gou-& chemins. Tellemet que par ce moyen verneur y fut tué avec les autres, ce qui toutes choses y estoyent a meilleur mar. les affoiblist fort. ché, qu'en aucune ville la autour, & cependant au camp de l'ennemy les vivres y estoyent six fois plus chers.

voir ce camp Royal, qui estoit si bien or- Mansvelt hors de France, firent monstre donné, qu'un chascun l'admiroit, mes- de tous leurs Regiments, & les envoymes la Princesse d'Orange, y alloit, Madame Louyse Fille du Prince d'Orange, estant & chemin pour aller vers son E- bler la, qui furet souvent attaquez par la spoux l'Electeur, le Cote Palatin du Rhin cavallerie du Prince Maurice, la quelle e-& plusieurs autres grades Dames. En plu- stoit pour la plus part hors du Camp sieurs choses ce siege a esté si notable, es villes prochaines, de Breda, de Heussie

vement, & se porterent valeureusement, Bacx & le Capitaine Egmont, attraperet ruidenber- il estoyent assez bien pourveus de tou- prés de Turnhout, avec 190 chevaux, tes choses necessaires, firent plusieurs 400 Chevaux, qui venoyent du Camp sorties: Mais comme en fin le Canon pour aller vers Anvers, pour y convoyet s'approchoit de tous costez, & qu'on avoit faict des contrebateries sur leur Ca- liret & defirer, & chafferet le refte sur le non, les chemins par lesquels ils sortoy- Chasteau de Turnhout, ou le Marquis de ent de la ville es Ravelins leur furent Varrabon & le Conte de Barlamont se retrenchez & abbatus. On leur fit sça- sauverent aussi, ils amenerent dans la voir & entendre par plusieurs subtils ville de Breda soixante chevaux, & trois moyens, quelque esperance & promesse de secours. Entre autres Dismas de Bar-Boisseducle 17 d'Avril, des lettres par un paigne, avec toutes ses forces Lorains pigcon, volāt vers ses petits, lequel tomba au Camp, le contenu estoit que la des Swisses, Allemans, Italiens & Espaigendarmeries'assembloit pour les venir desassieger, & qu'ils le seroyent aussi asseurement que l'Evangile est certain, & que partant ils eussent a hausser la platte si Mansvelt avec les bandes d'Ordonnan forme de Raemsdonck, afin de faire des ces, estant fort de bien treize mille homsignes du feu, selon l'instruction qu'on mes, vint loger avec dixhuict pieces de leur envoyoit, &c. Le Prince Maurice Canon, pluseurs batteaux & preparatifs envoya avec ledit pigeon un autrelet- prés du quartier du Prince Maurice, en tre a son advantage, afin de les romper.

Mesmes les Proprietaires des terres verneur & quelques autres Chefs monte-

Mansvelt, Fuentes & quelques autres po Chefs du parti du Roy d'Espaigne, pesant M ceste honte, s'ils ne secouroyet ceste ville Plusieurs vindrent de tous costez pour située en Brabant, rapellerent Charles de 41 erent vers Turnhout souz la conduite du Marquis de Varrabon, pour s'assemqu'aucun autre qu'on ayt veu en cetans. & Bergue sur le Zoom. Entre autres le Ceux de la Ville se defendirent bra- 8 de Iuin le Sieur de Risoyre, Marcelis Varrabo & Barlaymot lesquels ils assail-Capitaines prisonniers.

Environ le 6 de May, Mansvelt avec y ger: Seiur de V Vaterdijck leur envoya de tous ses Chess de Guerre se mit en Camvenues des guerres de Straesbourg, avec gnols, qui ne vouluret pas bien marcher, sans le vieil Mondragon, qui n'osoit abandonner son Chasteau d'Anvers. Ainun village appellée Houte, ou il con-Le Conte de Hohenlo sit un jour mença afaire un fort sur la levée appel-

vivile de ceux deGer

gne.

Bonne bro

camp.

lée Steelhoff, a ceste cause se firent plusi- soyent journellement beaucoup des sieurs escarmouches: mais come il vidque ce lieu estoit trop fort, il partit avec son camp surla fin du mois du May, vers un village appellé Oosterhoudt, ou il se retrēcha bien fort, & apres y avoit demeuré quelques jours, & avoir tasché par tous moyens, de pouvoir endommager le camp du Prince Maurice, il partit derechef de la avec son camp versun village appellé V Vaesbeec, prés du quartier duConte de Hohenlo, ou il se retrencha come es autres lieux, afin de pouvoir bie avoir des vivres, desquels il avoit faute, tellement que pour cela le Conte de Hohenlole sit souvent attaquer par escarmouches, hors de son puissant fort, tellement que le Conte de Mansvelt n'osa plus rien entreprendre sur le Camp.

y-u-

ne

11-

e-

ce

cs

11-

vi

nt M

re

y-te

n-la c- PE, le lis et x, per il-le de se la sis

ec 11-

no de ifs en noisée

Tandis qu'il estoitla, le Prince Maurice envoya pour quelque occasion un Trompette vers luy, auquel Mansvelt demanda, pourquoy son Seigneurs'estoit ainst fortisté & retranché, qui come un eune Seigneur couragieux, ayant l'honneur en recommandation, debvoit tout au contraire sortir hors de ses sortifications, pour venir doner bataille: Le trom-Pette luy respondit prudement a ses bro-Cards, en disant: Il est bien vray que son Excell. de Nassau est encores un jeune Seigneur, mais certes il chercheaussi tous moyens pour devenir vicil Guerrier, come vostre Excell. est, ce qui donna occade se taire, comme ayant rencontré une bonneresponce.

velt estoit la vindrent encores auprés de luy pour accroissemet de ses forces 1200 hommes a pied, & 12 Cornettes de Chetions pour le Camp.

Prindrent bien quarante soldats pison- pitaines, & l'Auditeur de la Garnison. niers, & trois Capitaines, ce que ceux de

gnals de feu, & perdirent entierement courage, tellement que la Ville fut prinse en la maniere qui s'ensuit, a la veuë du Conte de Mansvelt & de la puissante armée.

Le 24 de luin, comme le matin le Escarmosi-Capitaine Haen de Tournay, le Capitai- che entre ne Bevery, & le Capitaine Calf, mon-Mansvels toyen en garde, pour delivrer les autres de se Exqui estoyent és Trenchées, souz le Rave- cellence le lin de la Ville qui estoit vers le Nort, ils 24 de luin. delibererent entr'eux, de vouloir qu'on y faisoit, tellement qu'ils firent dresser un pont de bois sur des faisseaux de jonc, au travers du fossé, à l'opposite de la pointe du Boulevart: Le Capitaine Haen & Bevery prindrent avec eux deux Musquettaires, deux Rondachiers, & deux Hallebardiers, faisans ensemble 8 Le Ravelin personnes, & monterent ainsi fort cou- de Gertruvertement.

Estans ainsi montez, & que la senti- 24 de luin. nelle se mit a crier alarme, ces Capitaines appellerent plus de leurs gens, a ce qu'ils eussent aussi a ascedre, tandis qu'ils estoyent en combatavec ceux de lagarde, ou l'un de leurs Rondachiers fut tué. & leurs gens estans pour la plus part montez ils combatoyent main a main une bone espace de temps, tellemet que de ceux de dehors il en demeura bien seize, & environ neuf de ceux de dedans qui furent contraints de quiter le Ravesion aux assistans de rire, & a Mansvelt lin, & de se retirer en la Ville, &, pour ce qu'au mesme temps le Commandeur de la Ville fut tué, appellé Capitaine Cependant que le Conte de Mans- Tigean ou Gysant, qui estoit le troissesme Gouverneur, & que les autres par ce moyen furent contraints en quitant le Ravelin de se retirer en la Ville, ils vaux, que Fuentes luy envoya, avec qua-s'espouvanterent & esfrayerent de plus tre grosses pieces de Canon, 24 tonnelets en plus, tellement qu'estans en tel estat pleins d'argent & toutes sortes d'amuni- ils envoyerent pour parlementer, ce qui peut bien mal aysement estre accordé, Le dernier jour que la ville fut prin- pource que de plus en plus les Soldats fe, le Conte de Hohenlo & le Chevalier grimpoyent en mont: En fin ils en-Veer, firent faire une grande escarmou-voyerent vers le Conte de Solms, qui eche ou (outre ceux qui furent tuez) ils stoit aussi entré au Ravelin, deux Ca-

Le Prince Maurice, le Conte de Hola Ville pouvoyent bien voir, qui fai- henlo, & ceux du Côscil de Guerreestoy-

#### LESLAVRIERS

ent empeschez a cscarmoucher contre Mansvelt, & si tost qu'il ouïrent les nouvelles, ils ne les voulurent pas croire, estimans que c'estoitun combat faict a l'adventure par les Capitaines d'autant qu'ils n'avoyent point de charge de ce faire. Ces Deputez ne demandoyent que 2 heures de temps, afin d'envoyer vers le Conte de Mansvelt pour demander son consentement : ce qui ne peut estre consenty, tellement qu'entendant l'estat de Mansvelt & ses escarmouches, & que le Prince Maurice leur presentoit la vie, sut arresté qu'ils sortiroyent avec l'espée au costé & leur bagage, comme appert par l'accord suyvant.

Accort de la rendition de Gertrudenberg le as de luin 1503.

N Ous Maurice, Prince d'Orange, Conte de Nassau, Catzenellebogue, Vyande, Dietz, &c. Gouvernerneur & Capitaine General de Gueldre, Hollande, Zelande, Ouest-Fri-Se, Zutphen, Vtrecht, & Over-Mel, Admiral General: Avons accordé & accordons par ces presentes, aux Capitaines, Officiers, & Soldats de la garnison de Gertrudenberg, de pouvoir sortir librement, sans aucun empeschement, avec leurs espees, chevaux, & bagage, la part ou bon leur semblera, a quoy leur serot octroy-ez cincquante chariots, & si en outre ils ont besoing de quelques batteaux pour les Officiers du Roy d'Espaigne, leurs domestiques, blessez & bagage, nous les ferons conduire en toute liberteiusques en Anvers, bien entendu qu'ils donneront des ostages & pleiges suffisans, de renvoyer lesdits chariots & batteaux: & que les Receveurs Matthieu Daulthar, lean Fran sen, & Iean Matthieu, demeurerot en ladite ville, insques a ce qu'ils auront delivré leurs Registres, Papiers & demonstrations appertenantes a leur administration es mains de ceux, qui seront establis a cela de nostre part. Et quad a ce qui touche les personnes Ecclesiastiques & les Bourgeois (hormis tou sours ceux qui auront peu estre participans de la trahi sonde la Ville nous leur octroyons libre sortie, avec leur bagage comme a esté dit , & leur promettons en foy de Prince, que soutce que dessus, sera observé & grade sans aucune faute ou empeschement.

Faict au Camp devant Gertrudenbergue le 25 de Iuin 1593.

> Souzestoit signé Mayrice de Nassay.

Nonobstant cest accord ainsi passé, le Lago Prince Maurice aleur instante requeste, desti leur octroya leurs armes, & leur en don. home na acte. La dessus sortiret le mesme jour dent environ cent chariots, avec le bagage, le 11 les blessez, les Femmes & Enfans, après luis cela sortirent trois Capitaines qui marchoyent devant, & estoyent suyvis de 16 Porte-enseignes, avec leurs Drapéaux, lesquels avec une grande reverence ils livrerent au Prince Maurice, qui les loua tous de leur grande valeur: aprés suyvoyent les Officiers, tous ayants leurs armes longues, enviro 240 picque, & puis 384 musquetaires & arquebousiers, avecencores autres jusques au nombre de 600, & marchoyent le long d'Oosterhoude vers le Camp de Mansvelt.

le le & Pivi H di y'l'

ni te

qu

ar

(e

m

E

Ca

qi

CI

Ve

le

re

d'

te)

fui

fre

VO

er

Sc

les

n'

and il

Le Prince Maurice laissa encores aller trois batteaux chargez de malades, de blessez, & de bagage vers Anvers. Trois soldats qui auparavant avoyent aydé a trahir & vendre la ville furent incontnent pendus par le commandement de son Excell.

Le Prince Maurice ayant yeu sortir& marcher ces foldats, & fes gens estansentrez en la ville, il y entra ausi, & trouva la ville en tel estat, qu'ils eussenr encores perdu beaucoup de gens, devant que de la maistriser, tellement que luy mesmes en donna gloire a Dieu, & comanda aux on autres de faire le mesme. Ses Officiers ! trouverent encores 7 ou 800 livres de p poudre, de la chair, du poisson, du pain, de la biere, du sel, & du bled, de toutes lesquelles choses il n'y avoit point de faute. On conta qu'en ce siege furent tuez en viron 300 homes & 400 de blessez. Il y establit pour Gouverneur le Cote Hen ry Frederic son Frere, come celuy a qui ion Pere de H-M. avoit laissé la ville par testamet, & avecluy pour Vice-Gouverneur le Sieur Arent de Duvenvoorde,& incontinent tous les retrenchemens furet applanis. Mansvelt ne s'aperçeut pas de la rendition de la ville, jusques à ce qu'il vid que nos gens deschargeoyent le canon de tous costez, es forts & cs batteaux, & qu'il vid que les picquiers brusloyent de la paille au bout de leurs

Aprés que Pierre Ernest Conte de Mansvelt

Mansvelt eut entendu la perte de la ville, qui s'estoyent fortisiez autour du Husse Heel en Brabat, sur le chemin de Boisse- de la porte, mais cela sut descouvert. duc: Mais ceux de Gorcum & Bommel l'eau prés dudit Fort, tellement que toute l'eau laquelle passe par Boisseduc venant de la riviere Dommel & Aafut retenue, & chassée en arriere, au moyé dequoy ledit Fort & tout le plat païs autour de Boisseduc estoit noié.

s a

Devant que le Conte Mansvelty peust arriver le Prince Maurice s'y trouva avec les gens, empeschant qu'il ne se fortifiast, mais mesmes s'estant fortissé contre luy, il fut contraint de partir vers Vliemen & Engelen, avec toute son artillerie, se campant sur les plus hautes places, lesquelles cependant furent incontinent aussi ceux de S. Iean ten Steeneenvironées d'eau: Ceux du Fort du Crevecœur bracquerent incontinent tout leur canon vers ces lieux, avec quoy ils fitent grand dommage a leurs ennemis, qui estoyent a descouvert & environnez d'eau ils d'où ils ne se pouvoyent retirer, tellement qu'il y en cut plusieurs qui y furent miserablement tuez.

Le Prince Maurice pourveut bien les frontieres, & le Bommeler-vveert, envoya aussi des gens au Conte Guillaume en Frise, & donna charge au Conte de Solms de faire une course en Flandres, ou n'apportoyent pas leurs contributions, contributions.

illeva son camp le 26 de Iuin, & marcha & d'Axele, avoyent aussi des entreprinle long de la Langestraet vers Bomme- ses sur ces deux villes, & avoyent a ceste ler-weert, pensant surprendre en haste fin gaigné quelques soldats, lesquels & par forcele fort de Crevecœur, situé (tandis qu'ils seroyent quelque escarprés de la Meuseal'embouchure de la ri- mouche pour aller prédredes bestes) tueviere nommé la Diese, a l'opposite de royet les gardes & se rendroyet maistres

Le 24 de Iuillet le Conte de Solms y avoyent en partie pourveu, en estoupat vint au pais de VVaes avec 800 chevaux, & 3500 pietons, il envoya la Cavallerie devant vers un lieu appellé S. Iean ten Steene, ou les Espaignols abandonnerent leur Fort, fuyans au Veer ou passage a l'opposite d'Anvers, mais bien 30 de leurs chevaux furent attaints & prins, & le village de Steken fut brusé. La Cavallerie rencontra prés de S. Nicolas environ 80 chevaux Lorains, qui furent batus & la plus part prins prisonniers: Les gens de pied planterent le canon devant le fort de S. Iacques, tellement qu'ils se rendirent, comme firent

Ayant faict tout cecy en peu de temps, & couru par tout le pais, nouvelles leur vindrēt que Mondragon envoyoit d'Anvers 2000 pietons, & six Cornettes de Chevaux, & qu'il y avoit to Cornettes qui suyvroyet, avec quelques Espaignols, tellement quele Conte de Solms se retira, rompantles Forts qui avoyentesté prins, & s'embarqua avec fort peu de butin, pource que les paisans s'estoyent par tout retirez, & qu'il ne fit pas telle diligence au commencement comme il eust bien esté de besoing, tellement que celes paisans empeschez par les Espaignols ste course n'avança pas beaucoup les

### Notes pour entendre la peincture.

- I ley se tenoit le Prince mesme.
- 2 les 12 Enseignes du Conte Henry de Nassas. 3 Le Colonel Balfour avec 10 Enseignes.
- \* Le Colonel Groenefeld avecq 10 Enseignes.
- 5 Le Conte de Solms avecq 7 Enseignes.
- Le Conte Philippes avecq so Enseignes.

- 7 Des Fr fons 4 Ense gnis.
  8 Le Colonel Veer avecg 6 Enseignes. ley commandoit le Conte de Hohenle avecq les Colenels Brederode & Locquers, avecq 20 Enseignes.
- 20 Les bendes de Brederode & Locquers puis après icy gransportées.
- 11 Icy se tindrent la deuxiesme fois le Conte Philippe de Nassau avecq 14 Essignes.

  12 Icy estoyent 12 Cornettes.

  13 Ce Fort estoit desendu par 3 Enseignes.

  14 Ce Fort estoit au commencement garde par les Sol-
- dats, puis fut pour logie du Prince mesme, Hohenle & Con-

Sij

## La delivrance de la Ville

# COEVOERDEN.

Faicte en l'An 1 5 9 4.



ce eut diverses entre prinses surdiverses villes, & places, come entre autres sur la ville de Bruges & leur estoit de besoing, du pais de VVestde Maestricht, lesquelles par faute d'in- phale, sans que l'ennemy leur peustemtelligece, & par la timidité de quelques pescher, ou il falloit qu'ilseufsent pen de foldats ne succederet pas:semblablemet gens, ou bien qu'ils se destournassent leConte Guillaume de Nassau, ne perdit pour passer par le Conté de Benthem, point aussi son temps en Frise, faisant en ce faisant le Conte Guillaume Pontout le dommage qu'il peut a l'ennemy, print plusieurs forteresses, comme le fort de Gramberg, de V Vedde, &c. cherche- neur Gerartle Ieune, & s'ils pouvoyent anttous les moyens de reduire la ville de garder ledit fort, il ne doubtoit point Grouningue a l'estroit, autant qu'il estoit possible, mais ledit Conte voyant bien que l'ennemy estoit trop fort pour luy, & qu'il avoit prins la ville d'Ootmarsen, & craignant qu'en allant vers Verdugo, l'ennemy ne fist quelque invasion duite du Conte Herman de Bergue, en Frise, il marcha avec tous ses gesvers ne s'osa nulle part monstrer a descoula Lecke, & sçachant bien que les Forteresses de Slochteren, VVinschoten & qu'il attendoit plus de gens souz la couve du Slochteren, & autres, & ent sur le Vaert ou passage, ne pouvoyent qu'il avoit promesse, que la necessité le pas long temps subsister contre le canon, il y envoya & commanda sur peine de la vie, de ne rendre point lesdites places, jusques a ce qu'on yeust planté l'artillerie, afin que par ce moyen il peust gaignertemps, afin de pouvoir parachever la principale forteresse sur la Bourtagne. Description la principale forterene fur la Bourtagne. les vivres a ceux qui estoyent au Fort du Fort sur Laquelle il avoit commencé a dresser Bourtagne, estans prests de luy envoyet

A ville de Gertru- amener de canon. Les ramparts estoyet denberg estatgai- de la hauteur d'une picque, le fosséestoit gnée, pourveue de large de 30 pieds, pour le moins, plein toutes choses ne- d'eau & fort profond. Il y avoit s bou cessaires, & ayant levarts, dont les deux regardoyent vers mis bon ordre par l'ennemy, le Magasin estoit basti & les tout, le Pr. Mauri- loges des soldats estoyent faictes, & estoit pourveu de provisions pour deux mois & en outre ils pouvoyent avoir ce qui voir mieux la place. Il y avoit cincq Enseignes de gens de pied souz le Gouvelqu'ils ne puissent avec le temps forçer la ville de Grouningue. Partant le Conte Guillaume voyant que Verdugo estoit le plus fort en campaigne, & qu'il atten doit encores plus de gens, souz la convert, mais se tint sur la desensive, pource qu'il attendoit plus de gens souz la conrequeroit, que le Prince Maurice vien droit auprés de luy avec une armée.

Ceux de Grouningue requirent que Verdugo se voulust separer en 2 trouppes, & d'assieger Reyde, & Bellingyvo der-zijle, afin de couper par ce moren les vivres a ceux qui estoyent au Fort de la Bourtan - pour oppresser d'autât plus ceux de Grou- a ceste sin six doubles canons: Mais il ningue, & l'avoit dessa anenée s'y avant le trouva point bon, craignant que le que par sa situation on n'y pouvoit point Conte Guillaume se retirant sur le fort de

Slochte

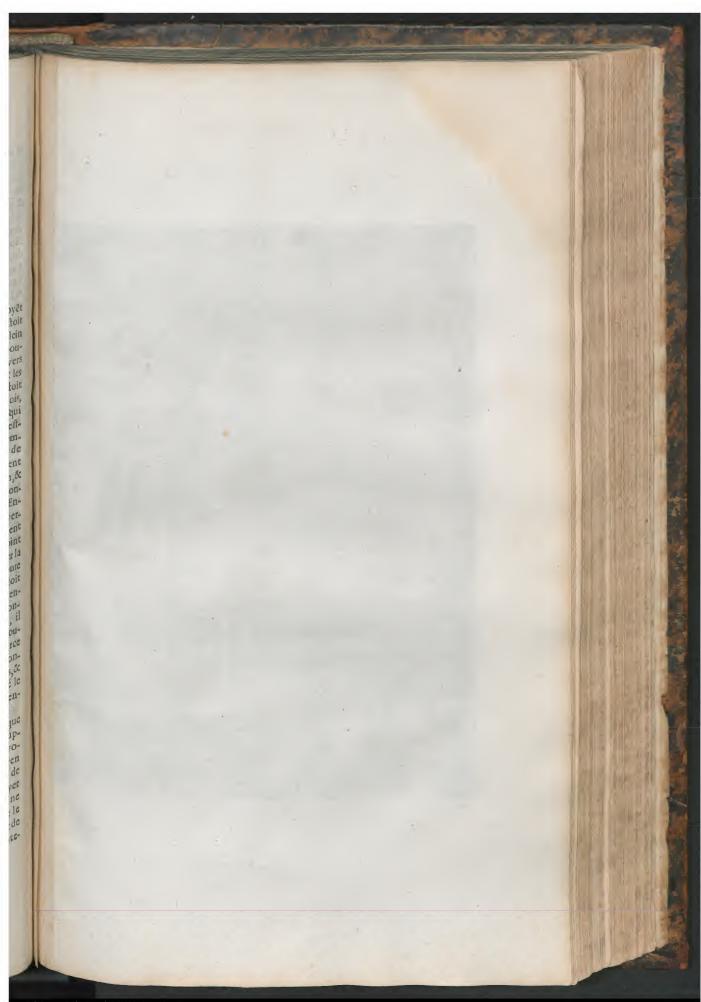





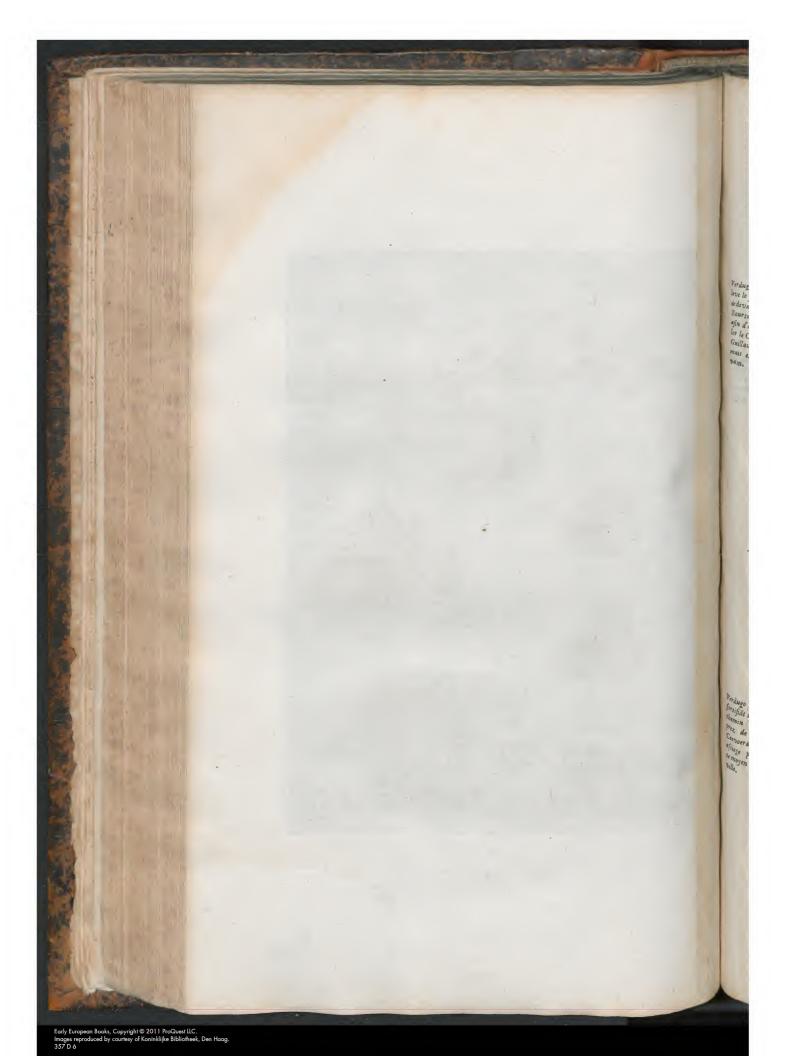

Slochteren, ne luy vint couper le passage estoit es maretz, & fit dresser sur ce chevodugo ger le fort de Bourtange, ou en peu de siun passage libre pour ceux de Grouhu le siege temps les vivres luy faillirent, tellement ningue. Mais comme ces sorts estoyent de de varie le qu'il sut contraince de se retirer subitesouring ment, faisant courir le bruit qu'il vouloit der avec beaucoup des gens, il y en eut le le Conte assieger Coevoerden, & marcha a costé Gaillaume de Goeningue, prenant de la finement On conta que bien deux mille personson chemin, vers le camp du Conte Guil- nes moururent durant cest hyver. Verveue, au commencement du Mois d'Octobre, ce qu'il eust aysement peu faire n'eust esté qu'un soldat qui avoit quité un petit Fort,par devant lequel Verdudequoy le Camp s'estant mis en armes, au lieu, qu'il avoit ce jour commencé a retrancher & l'avoit presque reduit en defence, il empescha l'ennemy de ne s'approcher qu'a la portée d'un musquet, tellemet qu'il ne peut venir qu'aux escarmouches, ce qui dura bien six ou septheures jusques au soir : durant tout ce temps Verdugo tascha de le tirer en campaigne, faisant l'essay de tous costez: lonnel appellé Tissing prisonnier & en le Conte Guillaume ne voulut point sortir de son advantage, tellement que Verdugo fut contraint de se retirer derechef vers Grouningue, avec grande perte a cause des longes escarmouches: le Conte Guillaume perdit un Capitaine, & quelque bons soldats, le Colonel Balfour Escossois y sut blessé au pied, & quelques autres furent aussi blessez.

current de la campaigne, & netrouvât pas beau de rine contre l'entre de la campaigne, & netrouvât pas beau de rine contre l'entre de la campaigne, & netrouvât pas beau de rine contre l'entre hommes vers la Belling-wolder-zyl, a-

qui est entre luy & Grouningue, pour min deux ou trois forts, jusques a la maiempescher aussi que ledit canon ne fust son du Drossart ou justicier, & jusques à amené, & que quand il auroit mis le sie- la maison de Steenvvijck & autres, & par ge,qu'il ne fust journellemet assailly par ce moyen il ferma les deux chemins a lny, pource que Verdugo ne se pouvoit ceux de Coevoerden, les tenans ainsi afservir la de la Cavallerie afin de se defen- siegez, qui pour lors avoyent encores des dre, tellement qu'il delibera d'aller assie- vivres pour quelques mois, & rendit ainords & humides, & qu'il les falloit garbeaucoup qui y mourrurent de malayse. laume, afin de l'assaillir a la despour- dugo mesme aveclereste de ses gens, s'en alla versOldenzeel, ou la plus part de ses gespour la pauvreté & malaises'enfuiret tant des gens a cheval, que des pietons. De 2 mille Lorainsil n'en retourna que go passa, eust faict l'alarme, au moyen quatre cens: de sept enseignes de VValons il eschappa si peu, qu'ils plierent les Enseignes & ne les oserent faire voler, Verdugo sen de honte qu'ils avoyent. Verdugo s'en vont & le alla vers Lingen, pour y rencontrer un regiment de nouveau Regiment de gens de pied, que bourg se de jeune Duc de Saxe ou Louwenbourg disipe, avoit levé, desquels la garnison de la ville de Deuticum & quelques quatre autres Enseignes, prindrent le Lieutenant Cotuerent bien cent sur la place & le reste s'enfuit.Cependant Verdugo & le Conte Harman envoyeret des lettres consolatoires a ceux de Grouningue, lesquelà les furent prinses, par lesquelles ils les prioyent de prendre bon courage, qu'ils alloyent vers Brabant, afin de demander plus de forces d'Ernestus.

Le Conte Guillaume estant delivré Verdugo voyant qu'il ne pouvoitrien de son ennemy, envoya une partie de ses entrepredre sur le camp du Conte Guil- gens en Garnison, & en mit une autre laume, & que l'hyver le chasseroit hors partie a Vis slit, afin de garder le passage de la campaigne, & netrouvar pas beau- de Frise contre l'ennemy, & luy mesmes de Drente s'estoyent retirez és Forteres- fin de reprendre le fort de Wedde, lequel les & Villes, il s'en alla vers Coevoerde, ils reprindrent, pour pouvoir parfaicte. & pource que de l'un des costés de Coe-ment le nouveau fort de Bourtange, & sit voerden le païs estoit hault il fit a la por- ainfi tous les apprests, pour envoyer queltée d'un gros canon un chemin, avec des ques provisions durant la gelée a ceux de clayes & desfagots, & y faisant mettre du Coevoerden. Ceux de Grouningue filable, qu'on tiroit de dessouz la fange qui rent cependant un Convoy vers les gens

rent attendus par le Conte Philippe de chevaux, & quelques gens de pied, mais il Nassau avec cincq cens chevaux, mais son entreprinse fut descouverte, tellement qu'il n'en peut prendre qu'environ 50 chariots.

Les uniez

Coevoerde ayant a cause des Forts du levent plus Verdugo esté quelque temps oppressé de soldass. avec trois mille hommes a pied & 1400 chevaux: Les Provinces vnies firent leson païs, souz la conduite du Sieur François Veer, afin de faire la guerre, a la premiere commodité. Verdugo & leConte Harman estoyent de l'autre costé empescheza Bruxelles prés de Ernestus, sollicitas pour avoir du secours & de l'assistăce. Ceux de Grouningue envoyerent un presentde vaisselle d'arget & vingt beaux chevaux a Ernestus, lesquels furet prins par les Soldats de Messieurs les Estats.

> Cela faict le Prince Maurice avec toutesa cavallerie, & 25 Enseignes de gens de avec les siens de lever le siege & de quitvoir son Cousin le Conte Everhard de Solms, & le Regiment d'Allemans, avec quelques chevaux comme a esté dit cy dessus: mais leur arrivée fut fort retardée a cause du des bardement des eaux & des mauvais chemins, tellement qu'ils vindrent par batteaux. Verdugo avoit aussi faict so mieux pour les batre, lors qu'ils passer, un estroit passage, il estoit party l'ennemy.

de Verdugo devant Cocyoerde: mais fu- de devant Cocyoerden avec 11 Corn. de vint trop tard, pource qu'ils estoiet desia passez. Ces gens estat arrivez prés deYssel-oort, forts de 2600 pierons, & 260 chevaux, les Estats manderent les prochaines garnisons, a celle fin de s'assembler es environs de la ville de Zwol, ou le Pr. Maurice arriva aussi, afin d'aller desassieger Coevoerde Ernestus s'en doubvée en Allemaigne d'un Regiment d'Altant bien y envoya des gens de Brabant, lemans souz la conduite du Conte E- tellement que le Pr. Maurice sit semblat verhard de Solms, Cousin germain du de luy vouloir empescher son passage sur Prince Maurice, avec aussi quelques che- le Rhin & par ce moyen il les retarda vaux, la Royne d'Angleterre leur octroya tant qu'il peut. Cependant il se hasta de co aussi de leverun Regiment d'Anglois en se joindre avec le Conte Guillaume de despisse Nassau, qui avoit desia assemblé bien et Man mille chariots, avec toute sorte de pro-les Mas visions, & estoyent maintenant forts de dix mille pietos, & deux mille bons chevaux & se joingneret ensemble a Zvvolle, & les de May, ils partirent de la en bon ordre & alleret jusques a Daelffem, & le 6 de May en pareil ordre a Ommen: Verdugo ayat faict recognoistre leur venue & leur ordre, ne trouva pas bo de les attendre, mais le o. de May il se resolut pieds'en alla vers Arnhem, pour y rece- ter les Forts de nuict, & le mesme jour il en partit, sans sonner le tambour, avec tous ces vieux Regimens, come estoyent les Regimens de Chimay, d'Arenberg. des Contes Harman & Frideric de Bergue, prenant le chemin vers Lingen, plusieurs de ses sens s'enfuirent en chemin, tellement que la ville de Coevoerden fut bien pourveue, & les Forts furent prins estoyent prés de la Lippe, ou ils devoyet & pourveus de gens contre les assault de

#### Notes pour entendre la peincture,

z. Voicy la face de Troupes shemiantes souz le Prince pour delivrer Coevoerde.

2. Par icy cheminois Egmont Colonel des Bandes avecq 4 Cornettes.

3. Par icy le Colonel Kintzken avesq 4 Cornettes seme blablemens.

4. Icy les bandes du Conte Guillanme de 12 Enseignes 5. Par icy les trouppes de Veer, avecq 1 2 Enfeignes

Par icy le Conte Philippe de Nassau, commandant a 10 Enfeignes

7. Par sey Risoir avecq 5 Cornettes.

8 Par sey le Colonel VVarmelo avecq 3 Cornettes.

9. Paricy les bandes du Conte Heavy Frederick de Nafsau de 9 Enseignes.

10. Par icyle Colonel Mourreau avec q 10 Enfeignes. II Par icy Everhard de Solms avecq 18 Enfeignes & Allemans.

12. Par icy Locques avecq 9 Enfeignes.

16 Etde ce costé cy du Flenve.

13. Par icy le Capitaine Baal aves 6 cornettes. 14. Icy estoyent 22 pieces grandes d'Artillerie, 4 moins dres of 8 Faulconeaux

25. De cecosé estoit la trouppe converte par les chariot ? d'instruments de guerre.

SIEGE







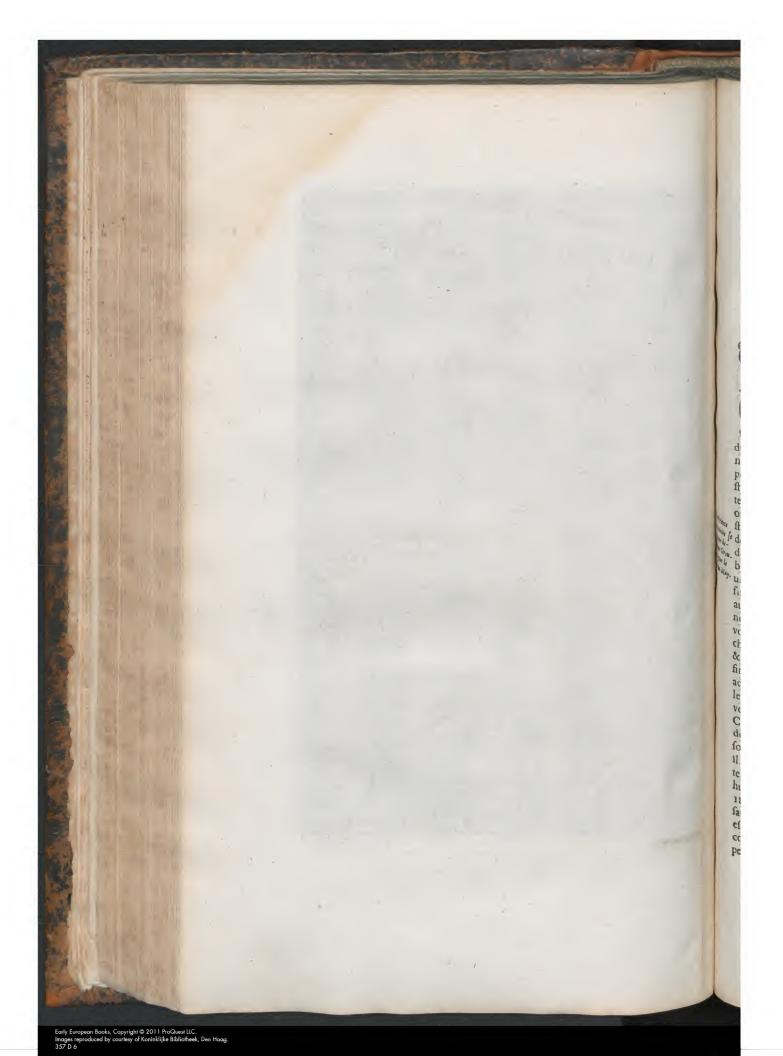

SIEGE ET PRINSE DE LA VILLE

Fr du Pais de

### GROVNINGVE,

Advenue en l'An 1594.



l'aide du Toutpuissant eut desaf-

veue, & que Verdugo fut party: Il ne voulut laisser passer n'y perdre aucune occasion, laquelle stat d'iceux. Et partatil marcha avec toute son armée vers le païs de Grouningue ou une partie des gens de Verdugos'estoitretiré, & vint devant la ville le 20 de May, il la fit environner & sommer de se rendre, ceux de la ville respondiret bien courtoisement: que ce n'estoit pas une ville pour serendre si tost. Sur cela il fit desembarquer & tirer hors des batteaux tousses apprests, qui estoyent en grad nombre, '& les sit mettre en terre, il y avoit grand nombre de perches, de planches & de clayes: Il avoit environ cent & quarante Enseignes de gens de pied,il fitmettre la Cavallerie a Suytlaten sur les advenues, pour garder bien les passages, lesquels estas bien gardez nul ne le pou-Conte Guillaume de Nassau envoyale dernier de May huict Enseignes de Frisons, devant le fort d'Auwaerde zijl, ou il y avoit plus de 135 hommes, qui atsault d'un costé, avec des ponts & des eschelles, tandis que les autres de l'autre

PRE s que le Prin- n'y avoit que des maretz, ) passerent suit ce Maurice avec des planches des clayes, & des pontsfaicts des jonex, & autres appareils, & vin- Le fort drent couvertement jusques au dessous d'Anvar-des ramparts & monterent sur le fort de zijlprins siegé la Ville de des ramparts, & monterent sur le fort, le dernier de Coevoerde, qu'il mirent le feu en la poudre & es loges, ou May. l'eut bien pour- aussi le Capitaine Prenger sut tué.

Eux de dedans se voyans ainsi surprins par derriere, & estans espou-Peust servir au bien de ces pais & de l'e- vantez, eussent bien voullu, qu'on seur eust faict grace, comme aussi ils la demanderent, mais elle ne leur fut point octroyée, pource que peu auparavant la prinse dudit fort, ils avoyent exercé quelque cruauté, & avoyent aussi donné une responce haultaine au tambour, qui les sommoit de se rendre, tellement qu'ils furent tous tuez de sorte qu'il n'en eschappa que 8 ou 9. C'estoit une forte place, & on y cult encores perdu beaucoup de gens, il en demeura bien vingt des nostres qui y furent tuez, & bien soixante de blessez.

Le Prince Maurice sit aussi sommer le 28 du May ceux du fort de Slochtere, qui refuseret bien de se rendre, mais de nuice ils s'enfuirent, comme firent aussi ceux voit aisement chasser de son siege. Le du fort de Hagen brugge, & de plusieurs autres Forts. Il y avoit de la cherté au Cap devant que ces forts fussent prins, pource que les dits forts tenoy et les eaux fermécs mais aprés cela toutes choses y estoyent tendirent l'assault, & estans battus avec a bon marché, pource qu'on fit faire un huist pieces de canon, apres avoir tiré fossé tellement que les vivres pourvoy-182 coups & fai& bresche, on donnal'as- ent venir jusques das le grand camp par batteaux.

Le Prince Maurice y avoit amené bien costé (dequoy ceux de dedans avoyent soixante pieces de toute sorte d'artillepeu de crainte, pource que de ce costéil rie, & pour planter son canon, il sut conville de Grounin-

comme soldats, qui leur servoyent de pour parlé. Garnisons, & estoyent payez du Roy. a leur besoing.

ne pouvoit pas beaucoup endommager tres la maison d'un appellé lean de Bour. la ville, d'autant qu'elle estoit bien for- En fin ils accorderent derechef amiablete de Ramparts, Boulevarts, Ravelins ou ment, que la gendarmerie sortiroit de-Rondeaux, d'ou ils tirerent plus de qua- rechef en ses trenchées: Ce neantmoins tre mille coups dans le Camp.

tamment au quartier des Anglois & Fri- lean de Bour, tellement qu'on envoy2 sons, ou plusieurs braves Capitaines An- des Ostages & passeport du Lieutenant glois demeurerent comme entre autres de Verdugo au Camp: demandans quinle Capitaine Brooke & Wraye: Ceux ze jours de terme, avec cessation d'asde Schuytendiep surprindrent aussi une mes, ce qui leur fut refusé. fois es trenchées Hittinga & Hardo, qui avoyent deux Compagnies de Frisons, geoissean de Bour qu'on voulust voir s'il ausquelles les mesches estoyent estein- n'y avoit pas un traicté, lequel avoit par tes par la pluye, ils en tuerent quinze cy devant esté en train avecle Duc de hommes, & en prindrent dixsept prison- Bruns wije, par l'entremise du Conte de niers avecles deux Enseignes, tellement Hohelo, auquelle Duc leur proposa cerque les trenchées furent faites plus for- taines conditions, & si maintenantonne tes tout a l'entour du Camp, tant contre pouvoit pas appointer avec les mesmes ceux de la ville, que contre ceux de de- conditions, & pour cela ils envoyoient

les du feu, afin de mettre le feu en la ville, a cause dequoy plusieurs qui estoyent

traint de commencer de loing, à cause sez du Canon: Et comme ceux de hors que ceux de la ville tiroyent si fort, & fai- ne profitoyent pas beaucoup a tirer consoyent des cotrebatteries sur ses canons, tre les ramparts, pource que ceux de de-Le descrip- car ils estoyent bien pourveus d'artille- dans estoyent trop diligens a les reparie, tellement qu'il n'y avoit point beau- rer, ils abbatirent une porte, & un Checoup de villes si bien pourveues, ils avoy- min ou pont allant vers un Ravelin: Et gne, & du ent plus de 400 gros tonneaux de pou- aussi minerent quelques Boulevarts, dre, & autres choses necessaires. C'est une emplissants les fossez, tellement que la ville fort populeuse, & toute la Bourge. Bourgeoisse commença peu a peroisie bien exercée aux armes, fort an- dre courage, aussi pource que leurs mescienc, libre & seigueriale de long temps. sagers envoyez vers Ernestus & Verdulls n'avoyet point de garnisons en la vil- go, leur apportoyent peu d'esperanle, sinon que les plus simples de leurs ce, de sorte que par l'envoy de quel-Bourgeois & habitans, s'estoyent de long ques Trompettes & autres Messagers temps exercez en la guerre ayans servy propres ils commencerent a entrer en

Et comme ce traicté estoit suspect a Outre ceux cy ils avoyent tousiours as- quelques uns, comme aux Mariniers & sez a leur commandement les gens de lesuites, & craignans que les peu coura-Verdugo, & maintenant durant cesiege, geux emporteroyent la voix par dessus ils avoyent cincq Enseignes de vieux sol- les autres, ils firententrer en la ville au m dats, souz la conduite du General Geor- desceu des autres les 5 compagnies qui en ge de Lauckema, qui estoyent hors de estoyent a Schuytendiep, tellement que la ville, en une forte place nomée Schuy- les bourgeois comencerent incontinent fait tendiep, laquelle estoit au dessouz des as'eslever contre eux, si bien que quelmurailles de la ville, & estoyent la prests ques uns furent tuez, & quelques maisons de ceux qui avoyent commencé a Le Prince Maurice a coups de Canon traicter furent pillées, comme entre auils trouverent bon de continuer l'ap-Ils firent aussi plusieurs sorties, no- pointement avec les assiegeans, par ledit

Ils demanderent aussi par ledit boutaussi au Conte de Hohenlo, qui leur fit On tira aussi hors du Camp des bal- dire, qu'il estoit maintenant trop tard, &

que le temps estoit changé. Le 12 Iuillet le Prince Maurice vouempeschez a esteindre le seu, suret bles- lant regarder par dessus les trenchées, re-

çeut un si rude coup sur sa rondache," qu'il tomba a la renverse.

Cependant ledit Prince fit faire des din de mines au dessouz d'un grand & fort Rars velin, qui estoit devant la porte du costé d'Orient appellée d'Ooster-poorte, sur lequel ceux de la ville avoyent quatre canons, ces mines estás prestes, & la poudre y ayant esté mise, pour les faire sauter l'une aprés l'autre, ils firent une alarme & un faux assault sur le ravelin, & ayans esté repoussez, ils se retirerent subitement, & a un certain signe qui fut faict ils mirent le feu a la poudre de la plus grandemine, laquelle saulta en l'air avec tout ce qui estoit sur le ravelin, & bien 140 hommes, deux desquels furent jettez dans le camp, l'un estant encores en vie, au dessus de ladite mine il y avoit 2 enseignes celle du Drost ou lusticier de Coevoerde, & celle de son frere Harman de Ens, avec quelques autres soldats de diverses compagnies. La dessus ceux de dehors sauterent sur le ravelin, & tueret tout ce qu'ils y trouverent encores en vie, & chasserent les autres dans les fossez,& estans la dessus ils se retrencheret incontinent, ils trouverent encores un faiet, advenues & executées depuis le com-Ioldat souz terre qui estoiten vie, & deux Pieces de canon, les deux autres furent Prins par les Bourgeois qui avec des cordes les tirerent dans la ville, il en demeura bien deux cens de morts.

Ayans ainsi perdu le Ravelin, & craingnas les autres mines es autres endroits, Plus grand danger, les Bourgeois qui estoyet gagez come soldats & estoyet ap-Pellez Oyseaux de May, & qui se devoyent par tout opposer aux dagers, comenque cerent aussi a perdre courage, & ne suret plus si contraires a l'appointement: tellement que les principaux Bourgeois, Qui estoyent maintenant plus unis, craingnans qu'on viendroit a miner plus avant souz la ville, & qu'il y avoit faute d'argent, comme cela arrive ordinairement, quand on commence a prester l'oreille a l'appointement, & que le des alliegement lequel se devoit faire par force d'armes, ne se pouvoit pas bien ex-Pedier, ils envoyerent par ensemble & d'un comun accord leurs Deputez tant vinces, entretiendront par ensemble comme

du costé des Ecclesiastiques, que du Magistrat & des Mestiers de la ville, comme aussi de la part du general Laukema, & ce sur des Ostages, & traictans depuis le seiziesme jusques au vingtdeuxiesme de Iuillet avec le Prince Maurice & le Conte Guillaume de Nassau, lesquels avec l'advis du Conseil d'Estat, accorderent avec conditions honorables, qu'ils demeureroyent en leurs droits & privileges, comme les autres Provinces, aufquelles ils seroyent unis, que touchant le different avec les Ommelandes ou païs d'alentour, le vray commencement de la Guerre, qu'ils s'en r'apportoyent a ce qu'en diroyent les Estats Generaux, & quand a la Religion, qu'ils se conformeroyent selon les autres païs, acceptás le Conte Guillaume de Nassau Gouverneur de Frise pour leur Gouverneur, avec cincq Compagnies de Soldats, dequoy nous avons trouvé bon d'adjouster icy les Articles, pour les curieux, pource que cest une puissante ville representant une Province.

N premier lieu, que toutes offences, L'injures & forfaicts, & toutes voyes de mencement de ces troubles; & alterations derniers, comme pareillement touchant ce qui s'est faict durant le present siege de la ville de Grouningue, en quelque lieu & maniere que ce soit, tant en general, qu'en particulier, tant dedans que dehors sont & demeureront pardonnées & oubliées ? & qui pourroyent causer l'approche d'un seront tenues comme non advenues, tellement qu'on n'en fera jamais plus de men-tion, enqueste & rechercher, pour en charger quelqu'un soit en jugement ou dehors, sur peine que les infracteurs & transgresseurs seront reputez, estimez, & punis comme perturbateurs du repos & de la payx publicque.

2 Ceux du Magistrat & les habitans de Grouningue accepteront & promettront, comme ils acceptent & promettent par ces presentes, de se reunir en l'union des Provinces Vnies du Pais-bas, & de demeurer dependans, tenus, & fideles a Messieurs les Estats Generaux desdites Provinces, & que par consequent ceux de Grouningue comme un membre adjoinet aux autres Probons confederez, en toute fidelité & sans habitans, ceux de Grouningue recevrot cincq feintise une amitie ferme & inviolable, & s'assisteront les uns les autres, entout temps, & en toutes occurrences, afin de resister aux Espaignols & les chaser eux & leurs adherans, comme ceux qui ont tasché contre tout droit & raison d'oppresser les sujets, de les priver du tous leurs biens, & de les tenir en une servitude perpetuelle, aprez les avoir reduits a une extreme pauvreté.

3 Item, ceux de Grouningue demeureront en tous leurs droits, sans estre interesez en leurs privileges, libertez, droits &

franchises.

4 Item, ceux de la Ville & des Ommelandes ou pais circonvoisins, en comparant & & donnant leur voix en la generalité, avec tout ce qui en pourra dependre, se regleront selon ce qui aura esté decidé & declaré par Messieurs les Estats Generaux avec bonne

cognoissance de cause.

s Que Monsieur le Conte Guillaume de Nasau, &c. Gouverneur de Grouningue & des Ommelandes selon la teneur de la comission de Messieurs let Estats Generaux sera recognu, reçeu & tenu pour tel : & que le different qui est, ou qui pourroit encores sur-venir entre la ville de Grouningue & les Ommelandes, sera laissé a la decision & disposition de Messieurs les Estats Generaux, ou de leurs Deputez.

6 Item, quel'on n'exercera point d'autre Religion dedans la ville & au pais de Grouningue, sinon la Religion reformée, selon qu'elle est presentement exercée publiquement es Provinces Vnies, avec condition de ne rechercher ni forcer personne en sa conscience. Que tous les Cloistres & biens Ecclesiastiques demeureront en leur estat present, jusques a ce que l'estat de la Ville des Ommelandes sera deuement redresse par Messieurs les Estats Generaux, a condition qu'alors les Provinces mesmes ordonneront touchant l'usufruiët des biens & de l'entretenement des personnes Ecclesiastiques, bien entendu quand a ce qui touche les Commanderies de Warffum, Wit wert, & Oosterbirum, elles seront tenues & disposees selon les Commanderies qui sont es autres Provin-

Que pour la seurté de la Generalité de la Ville, & aussi pour empescher tous troubles & divisions entre les Bourgeois & ou six compagnies de gens de pied de la Generalité, lesquelles par l'advis du Magistrat & au moindre dommage des Bourgeois & habitans seront accomodées de logis, er pourveues d'argent pour se pourvoir de logis, & ce selon le moyen qu'on pourra trouver, & selon l'accord qui en sera faitt entre Monsieur le Gouverneur & ceux de la ville & du Païs.

8 Quand a quelques Forts qui doivent estre demolis, cela se fera selon la meilleure commodité, avec cognoissance, & selon que Messieurs les Estats Generaux le trou-

veront bon.

9 Que la ville de Grouningue avec les Ommelandes, en ce qui touche le consentement des moyens generaux & des contributions servans a la direction de la commune cause, se conformeront a l'advenant comme les autres Provinces contribuantes.

10 Item, quant aux cottisations & contributions qui jusques a present ont esté cottisées, contribuées & reçeues, comme pareillement les domaines desquels on a tenu compte, les comptes diceux seront tenus pour bons. Et de ce qu'onn'a point apporte en compte, les comptes se rendront devant les vieux Seigneurs, avec condition qu'ils ne se pourront mester de faire la recepte de quelques restes.

11 Item, que tous les refugiez de la Ville de Grouningue & des Ommelandes, ou leurs Heritiers, seront derechef restablis en leurs biens, s'ils ne sont pas encores alienez oth vendus, en quoy on usera de singulire civi-

lité & modestie.

12 Et touchant les biens immeubles vendus ou alienez, soit pour debtes ou hypoteques, comme pareillement ceux qui ont esté confisquez, les interessez pourront reprendre lesdits biens a eux, en les racheptant pour eux mesme dedans quatre ans, & en rembour-Sant la valeur des deniers principaux de l'achapt avec la rente d'iceux: surquoy se rabatteront les reverus que l'achepteur en aura receus. Et si sur ce il y sourd quelques differets, ils seront remis a la dicision du Iuge competant & ordinaire

13 Item, il sera permis à tous Bourgeous de la Ville de Grouningue, sit personnes Ecclesiastiques ou autres, ou demenrer librement en la Ville, ou se retirer es autres villes & places neutrales, comme bon Generalité le serment requis de fidelité, comleur semblera, & d'y resider en jouissant de leurs propres biens, sans se pouvoir tenir du costé de l'ennemy.

14 Seront comprins en ce traicté tous Estragers, de quelque qualité ou nation qu'ils soyent, presentement demeurans en ladite ville, & d'y continuer leur residence en prestant le serment de fidelité ou bien en se re-

tirant en place neutrale.

15 Toutes lettres de rente, engagemens, censives, debtes, charges & hypoteques, de tous Abbez, Prelats, & Personnes Ecclesiastiques, tant for ains que naturels, s'estans duras ces troubles retirez en la ville de Grouningue, or données pour leur aliment, & entretenement, demeureront a la decision des Estats & du Magistrat de la Province ou ville, souz lesquelles sont situez les corps des Monasteres ou Colleges d'ou ils sont issus : pour en estre faitt avec cognoissance de cause comme en droit & equite ils trouveront convenir.

16 Les Deputez de ceste ville de Grouningue estans a Bruxelles en Commission, leurs Serviteurs & biens seront aussi tenus pour reconciliez, & comprins en cest accord, moyennant qu'ils retournent dedans trois Mois.

17 Les Bourgeois prisonniers durant ce siege seront relaschez payans leur rançon.

18 Le Gouvernement de la Ville se fera par le Magistrat : hormis que ledit Magistrat & les Iurez de la comune seront pour ceste fois establis par son Excell. & le Conte Guillaume, avec l'advis du Conseil d'Estat: & de la enavant l'election de ceux du Magistrat se fera selo l'ancienne constume:moyennant qu'au lieu de la distribution des feves Par laquelle on souloit estire le Magistrat, ledit Sieur Conte comme Gouverneur pourra choisir, s homes d'entre les 24 jurez lesquels strat, selon l'ancien usage, & ce durant ces guerres .

19 Item, on ne pourra en conformité de l'union transporter ni resigner la ville de Grouninque, a nuls Roys, Princes, Scigneurs, Villes & Republiques, sans son bon gré & commun consentement, n'y rebastir aucun Chasteau pour garder la Ville.

20 Ceux du Magistrat avec les Bourgeois & manans de Grouningue, feront a la

me les autres ont faict.

21 Item, toutes provisions, soit d'argent, de munitions de guerre, vivres, artillerie & autres, envoyez en la ville de Grouningue, ou apartenans au Roy d'Espaigne sou qui autrement durant ceste guerre y ont esté amenez, seront delivrez a la Generalité, ou a leur Commissaires.

22 Item, que les gens de Guerre du Roy d'Espaigne, sortiront hors de la ville de Grou-

ningue & du Schuytendiep.

Ainsi faict & resolu au Camp devant Grouningue le 28 de Iuillet 1594.

S'ensuit l'Accord arresté avec le Lieutenant General George Laukema, & les Soldats de la Garnison.

N premier lieu que ledit Lieutenant, Articles de. avec les Capitaines, Officiers, & Sol-Leutenans dats (excepté les fugitifs qui ont au-Laukema trefois servi pardeça ) leur femmes, suites General des & bagage, sortiront franchement, & sans aus Soldars. cun moleste de personne, eux estans armez de toutes pieces avec leurs Enseignes, que son Excell.par intercession des Deputez de la ville de Grouningue leur a laisse, toutesfois sans sonner le tambour; & avoir les mesches allus mées, hors de la ville de Grouningue, & hors du Camp, sans qu'on puisse faire aucun arrest ou empeschement a leur personnes & biens, & qu'ils seront conduicts seurement par la Drente vers le Gouverneur Verdugo la ou il sera trouvé avoir assis son Camp: & de la outre le Rhin, avec promesse que de trois Mois ils ne serviront deça ladite

2 Que son Excellence, pour pouvoir tant mieux emporter leur bagage, & soulager les Procederont a l'election de ceux du Magi-femmes, enfans, malades & blesez, lesquels pourront aucunement endurer d'estre chartez, leur fera fournir huictante chariots, pour les servir & mener, avec un Commissaire; & convoy asseuré tel qu'il plaira a son Excellence d'ordonner, qui les convoyeront jus ques a Ootmarsen, ou au plus loing a Oldenzeel. Et sera ledit Laukema tenu de laißer un de ses Capitaines en gage pour seureté desdits chariots jusques a leur retour.

3 Tous les Capitaines & Officiers, & Tij Soldats

Soldats lesquels a cause de leurs plaies & maladies, ne pourryent endurer le travail du chariot, demeureront en la ville tant qu'ils soyent raisonnablement gueris, lors on leur baillera bon passeport pour retourner a leurs compaignies soit par eau ou par terre sans aucun empeschement.

Que le Capitaine Wyngaerden ayant payé ses despens sortira sans payer rançon, come pareillement tous soldats, vivandiers & charcttiers du Camp,estans prisonniers en la

s Que tous les biens du Gouverneur Verdugo estans dedans la ville, sortiront librement & franchement, & seront menez au lieu ou ceux qui en ont charge trouveront convenir, ou bien pourront demeurer en seureté dedans la ville, tant que ledit Sieur Gouverneur en ait disposé.

6 Que tous chevaux & bagages des Officiers du Roy d'Espaigne a present absens, passeront librement & seront conduits avec

les autres gens de guerre.

7 Que tous ceux qui presentemet ont leur residence en la ville de Grouninque de quelque nation ou condition qu'ils soyunt, Officiers & autres, tant Ecclesiastiques, comme les deux Peres Iesuites, qu'autres temporels qui voudront sortir avec les gens de guerre, leurs femmes, enfans, familles, bestiaux & biens, iouiront du mesme convoy & seureté que dessus.

8 Et advenant qu'aucuns desdits habitans, soit homme ou femme, par le retardemet de leurs affaires, ne peussent sortir avec lesdits gensde guerre, leur est accordé le terme de six mois, du iour de ce present accord, durat lequel ils pouront icy sejourner, faire leurs affaires, puis se retirer avec leurs biens, & familles soit par eau ou par terre, la part qu'il

leur semblera bon.

9 Que tous Capitaines, Chefs & Soldats, qui pourront estre redevables aux Bourgeois, seront tenus de payer le tout devant leur partement : & en cas qu'il y eust quelque bagagie, appertenant a ceux qui sont absens, & qui pourroyent estre redevables aux Bourgeois, on retiendra lesdits biens si long temps, jusques a ce que les crediteurs qui y pretendront quelque chose soyent entierement payez.

muns Soldats sortiront ( après que cest accord aura esté arresté ) sans plus long dilay hors de la ville de Gronuingue, Schuytendiep, & autres lieux de leur retraite.

Faict au Camp devant Grouningue : dessouz estoyent le seing & le cachet de son Excellence. Et arresté le vingt-deuxisme de Iuillet 1594 au soir, & rendu le 23 de

Iuillet au matin.

La dessus Grouningue se rendit le len- Grou demain 23 de luillet, contre le gié des gues foldats assiegeans, qui avoyent esperé de du la pouvoir la pouvoir prendre par force, afin de l'avoir en pillage, mais les autres Provinces l'ont voulu conserver, afin de l'unir aux autres, mostrans qu'ils menoyet la guerre aussi bien pour leurs voisins, que pour leurs propres libertez. Les Compagnies du Conte Guillaume de Nassau, de Ican le Niel, de Charles de VVyngaerden, de Steenhuyse, de Cobbe, & de Appel y entrerent: Le Prince Maurice & le Conte Guillaume y entrerent aussi, & semirent a visiter les rampart, les trouvans bien forts, tellement qu'ils eussent encores en beaucoup de peine pour les avoir. On tira bien 10000 coups de canon sur la ville, qui avoyent bien cousté en poudre & en balles 100000 Francs. Des assiegeans il en demeura bien 400, outre les blessez: De ceux de dedans il en estoit bien demeuré 300, & beaucoup de Bourgeois. On y trouva trente six pieces decuivre, sans celles de fer. Le Prince Maurice & le Conte Guillaume furent saluez du sonneur des cloches qui estoit au clocher, jouant le 6 Pseaume: Nevueille pas o Sire, &c- Aprés on changea le Magistrat suivant les Articles. On fit aussi ces deux vers contenans le jour & l'an de la prinse de la ville.

2VIntill in PatrIVM faDVs Gruninga re Versa est,

Et no Va Nassa VIs parta trophæa VIrls.

Le General Laukema avec la gendar merie, sortirent environ 295 hommes & bien 100 de maladas & blessez, & marcheret vers Oldezeel, on estoit Verdugo, le Conte Frederic s'en alla vers Lingen en son Gouvernement, & mit 10 Que le Lieutenant General, les Capi- des garnisons das Grolle & autres places, taines, avec les autres Comandeurs & Com- combien qu'il renvoya pardela le Rhin







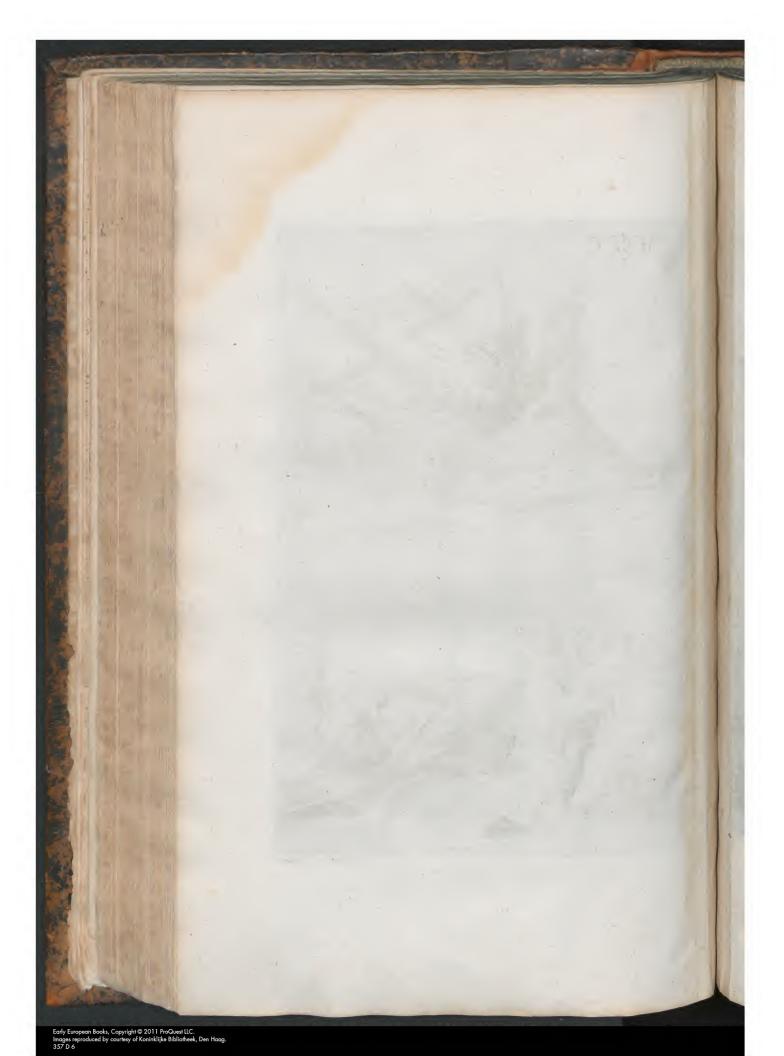









Prince Maurice, retourna vers la Haye, chevaux, qui firent des courses au païs de toutes les villes par ou il passa, le congra-Luxembourg & de Flandres.

quelque Regimens & hui& compagnies tulerent, & l'honorerent avec triomphe de chevaux, lesquels le Conte Philippe & presens. La Gendarmerie sut mise en de Nassau poursuyvit, mais en vain. Le garnison hormis quelques neuf cens

#### Notes pour entendre la peincture,

- . Le Prince Maurice mesme se tenoiticy & commandoit a l'armée.
  - Icy estoyent lestentes du Conte Guillaume.
     Icy celle du Conte de Solms.

  - 4. 12 Enseignes de Frisons.
    5. Le Colonel Duvenvorde avecq 7 Enseignes.
    6. Le Colonel Veer, avecq 19 Enseignes.
- 9. LaColonel Morreau avecq 10 Enseignes.
- 9. La Counes Marrenn avec q 10 Enjergnes.
  10. Le Conte Philippes avec q 10 Enjergnes.
  11. Fourners du Camp, & maistres des mines.
  12. Des Frisons une Enseigne.
  13. Item une autre Enseigne de Frisons.
  14. Encores une desdites Frisons.

- 1 s. Encore une autre Enseigne des Frisons.
- 7. Le bagage de l'armée
  8. Icyle Commandeur Everhard de Solms avecq 28
  Enfeignes d'Allemans. La Cavallerie fe temoit dergiere le Camp aux lieux circonvoisins le reste des Forts se gardoyent sour a tour par les foldats y envoyex.

### Messieurs les Estats Generaux des Pro-

vinces Vnies equippent quelques Navires vers

## NOVA ZEMBLA,

ET LES

#### ORIENTALES. INDES

En l'an 1594, & 1595.



hors de propos de descrire & reciter celuy de qui vient toutbien, a donées

Parla coduite de son Excell. a ces païs, les voyages admirables estrages & fascheux, faicts vers le Nort, vers VVaygat, & la nouvelle Zebla, come aussi vers les Indes Orientales: Si est ce que je ne les ay pas peu passer, ni mettre en oubly: pour les raisons suyvantes: Premierement, cobien que le voyage du Nort n'a pas esté beaucoup profitable a ces païs, si est-ce que ce-Pendat les voyages vers les Indes Orientales ontesté au contraire d'autant plus advantagieux, pour ces païs, & pour les

NCORES qu'il Estats generaux, ont fait beaucoup de semble que ce soit domage esdits païs au Roy d'Espaigne, qui pensoit que ces pais luy appartenoyent a tout seul, tant par la prinse de quelques icy parmy les bel. Isles, que de quelques navires. Au moyen les victoires, que dequoy ils ont beaucoup diminué la puifsance & les revenus du Roy, & ont delivré ces païs-bas par ce moyen de plus grandes & fascheuses guerres. Secondemet, nous les avos aussi voulu adjouster icy afin que quand on viendra a lireles victoires de ces Provinces unics obtenues cotre le Roy d'Espaigne, qu'on y puisse aussi trouver, les saicts valeureux de nos habitas, & tout ce qu'ils ont faich, endui é & executé hors de nostre Patrie, es païs loingtains, voire a quelque milliers de lieues d'icy, a la ruine & diminution de la gradeur de ce Pharao Espaignol. Et afin d'esmouvoir & inciter par cemoyé leurs habitans. Tellement que Messieurs les ensans & successeurs a semblables ou s'il T iii eftoir

prinses & faicts de guerre. Tiercemer, a- Iapan, les Philippines, & Molucques, &c. fin que les habitans de ces Provinces, lesquelles par les 2 navigations faicles unies, n'oubliet jamais, ains se resouviennent tous jours que l'Eternel & seul bon valier François Draec, & l'autre par Tho-Dieu, les a non seulement ainsi benits, mas Candisch, qui ont faict le tour du conservez, & defendus, cotra la puissance du Roy d'Espaigne & son Conseil sanguinaire, tellement qu'ils ne sont pas tobez entre leurs mains: mais aussi qu'un si petit pais, a peu subsister contre le plus puissant Potentat de toute la Chrestienté, ayant ses habitas non seulemet confervé ce qu'il avoyent, mais luy mesmes faict la guerre en ses propres pais de sorte qu'ils ont prins & gaigné les villes comme nous avons desia recité, & le descrirons encores cy aprés. Outre ce que scouvrir cechemin, desquels les Anglois ces pais durat ces 40 ans de guerre (contre la nature de la guerre)sont devenus si riches & puissants, qu'au milieu de tous ces grands sieges & qui ont tant cousté, ils ont encores eu les moyens d'equipper des navires, (qui coustent merveilleusement ) & de les envoyer pour endommagerleurs ennemis. Ayant bien entendu ce que nous avons dit, venons maintenant a la description mesme, & premierement des voyages Septentrionnaulx vers la nouvelle Zemla.

Les Provinces Vnies estans souzun Gouvernemet libre, & delivrés des Decrets du Pape & du Roy d'Espaigne, surpassans toutes les autres Natios du monde en ce qui touche la Navigation, & le nombre des navires, le pais estant aussi remply de bons mariniers & de ges bien passant vers experimentez au faict de la marine, en quoy ils sont beaucoup mieux versez que les autres natios, come on void en leurs œuvres & doctes Cosmographes, ayans trouvé bo de prendre l'occasio en main, laquelle leur avoit auparavat esté empeschée par leurs Souverains l'empereur tiers, a sçavoir un navire d'Amsterdam, Charles V. & le Roy Philippe, pour le regard des Espaignols & Portugais, qui ont les premiers descouvert les nouvelles Indes, & les Indes Orientales. Tellement que par l'advis & r'apport de plusicurs Pilotes & doctes Cosmographes, ils ont faict chercher un chemin & passage vers le Nort-Est, pour singler le log de la Ceux d'Amsterdam prindret leur cours

estoit possible, a des plus grandes entre- Indes Orientales, & ainsi vers les Isles de parles Anglois, la premiere par le Chemonde, ont esté de plus en plus descouvertes.

Les Anglois ont cherché souvent ce chemin vers le Nort, come en l'an 1553 par le Chevalier Hugues VVillugby, avec Richard Chaucelor: VVillougby arriva en Groenlande, ou il fut engelé, & y fut trouvé luy & ses gens plus d'un an aprés tous engelez avec tout leur appareil, leurs escrits & testaments. Mais Chaucelor abbarda en Moscovie, & de-&Flamengs se sont servis depuis annuellement. Aprés cela l'an 1 556 Estienne Boroch, & aprés l'an 1580 Artur Pet, & Charles Iackman Anglois, ontcherché le passage de Vaygat vers Tartarie, & aprés Olivier Brunel, d'Hollande, qui descouvrit la riviere de Pechora. Mais tous ceux icy(encores qu'il semble qu'ils n'ontpasesté loing du passage) ne l'ont toutesfois point trouvé. Les Anglois ont aussi cherché un passage vers le Noort-Ouest, le long des costes de l'Amerique & de Terre-neuve, en la nouvelle Frace, comme le Sienr Martin Forbischer, par trois fois avec beaucoup de navires.

Aprés Ican David descouvrit deux cens lieues plus oultre, pensant que l'Amerique n'estoit qu'une Isle, & qu'ainsi il pourroit passer par derriere du Nort vers le Midy, & de pouvoir ainsi venir en la Chine, mais jusques a maintenant ils n'ont rien faict.

Voyla pourquoy les Estats des Provinces unies, envoyerent sur la fin de l'année 1594 quatre navires vers ces quare avec sa fuste, souz la coduite de Guillaume Barensen: une de Zelande de Camp" veer, souz la conduite de Corneille Cornelis, & une d'Enchuse, avec Iean Hugues de Linschote, qui cestoit parcydevat tenu és Indes avec lsebrant Tetcales. Ceuxcy sortas tous enseble le 5 de luin. Tartarie, vers les païs de Cathay, Chine, & plus haut, a la hauteur de 77 degrés vers

Les Estats carcher le plus cours enl'Indie

treret beaucoup de glace & des monstres marins, & imposerent des noms aux Havres, mais les matelots estans mal-volontaires, & craignans de ne pouvoir passer, resolurent de retourner, esperans autrement de decouvrir beaucoup de choses. Les 2 autres navires apperçeurent des Isles, ausquelles ils imposerent des noms. Finalemet ils trouveret ausi un passage, & ce par une bruine, come si Dieu les y cust amenez, dequoy aussi ils le remercieret. Ils trouveret ce d'estroit fort propre & profond, tellemet qu'ils y pouvoyent naviger avec des grades & petites navires, trouveret qu'ilestoit long de 5 ou 6 lieues & aprés cela vindrent en une plus grande, large, & tépercemer, ou ils voyoient fondre la glace devat eux, & ainsi arla riviere Oby, ou ils trouveret des Isles, des gens & un terroir fertil. Ils imposeret des noms a ces païs, & nommerent le d'Estroit, Le d'Estroit de Nassau, & selon ent pen passer outre, in Sils en eussent eu charge, & qu'ils eussent eu des provisions, estans ainsi rejovis ils de retournerent vers le d'Estroit, & y mirent partout des marques, & revindrent me escrit Pline 37 ans devant la Nativité de Christ partout de Septembre 1595 devant la de Christ furent jettez par tempeste sur disonieste le 16 jour de Septembre 1595 devant la ville d'Amsterdam.

Sur le rapport qu'ils firent les Estats resolurent d'avancer ce voyage, estans desireux de plater en ces pais incogneus la foy Chrestienne, non a la façon des Espaignols par la force des armes, mais Par des movensChrestiens, & en traictat l'Empereur Frederick Barbarousse, l'an avec les habitans fidelement, cherchans 1160, & aprés cela encores une fois (com-Par ce moyen d'augmenter leur navigation, pescherie & trafficq. Estant ce chemin plus de 2000 lieues d'Allemaigne tales furent jettez par tempeste sur nos Plus court, que le voyage du Portugais le costes, tellement qu'il y a esperance, que long duCab de bone Esperance, & beaucoup plus seur, hors du dager des brigads & pirates, & moins sujet aux maladies, d'autant qu'il ne leur est pas de besoing de passer la ligne Equinochiale, comme il vrir le chemin, ou pourront entrer faut que les Portugais facent par quatre en la riviere d'Oby & de Quian les-

fois en allant & venant.

le Nort, ou au Mois d'Aoust ils rencon- une a Rotterdam, les six estoyent chargées de toutes sortes de marchandises & d'argent, que les Marchats pouvoyet apporter & transporter, sans voiture, convoy & licentes, chasque navire ayant ses Commis, pour faire le trafficq. La 7 qui estoit un brigantin ou fuste, avoit charge de retourner, si tost qu'ilsseroyent passé le Cab de Tabin (lequel on rencotre devat que de venir a la derniere pointe de Tartarie) ou bien si par Tartarie ils pourroyent prendre leurs cours vers leSud, sans aucun empeschement de la glace, qu'alors ils apporteroyent les nouvelles des autres navires. Iacob de Heemskerc estoit Comis gener. desdites navieres, & Guillaume Barentszestoitle principal Pilote. Quelques navires avoyent charge d'hyverner en ces quartiers, riverent sur les costes de Tartarie, prés de afin de sçavoir combien l'hyver & la gelée y dure, ayans a ceste fin des preparations, pour pouvoir faire des esteuves. Les plus doctes Cosmographes, ne dobtent pas qu'il n'y ait un passage, mais seulemet que le promontoire du Tabin, pourroit bien s'estêdre plus vers le Nort, ce que plusieurs estiment estre impossible, pource que certains Indies (comles costez d'Allemaigne, & furet presen. iettez enla tes a Quintus Metellus Celer, Gouver mer d'Alleneur de Romains en France. Depuis il en mants des vint aussi près du Roy de Suede, & en- Indes Oris cores (comme (serit Dominique Niger) entales. quelques autres arriverent du temps de me recite Otthon en l'histoire des Gots) que certains Indiens des Indes Orienla ou ces gens ont passé en demeurans en vie, sans y penser, & sans aveir cognoissance des lieux que les nostres estans bien pourveus de tout pourront descouquelles vont bien avant dans Tarta-Les Estats de Provinces Vnies sirent rie : d'ou ils pourront de plus en plus defaire ce voyage derechef, & l'an suy- scouvrir le pais. Si ce passage pouvoit vant equipperent sept navires 2 a Am- estre trouvé, cela feroit un changesterdam, 2 a Enchuyse, 2 en Zelande, & ment de trafficq par tout le monde.

Carce sont pais abondans en Soye, Cot- Heemskerck, & le principal Pilote estoit ton, Laine, Plomp, Estain, Cuivre, Or, Argent & Pierreries. Les principaux qui stoit Maistre & Commis Ican Cornelisont avancé ce voyage ont esté en Zelande, le Sieur Iacques Valck Tresorier de Zelade, Christophe Roelsins Pensionaire desEstats de Zelande, & plusieurs Marchans, comme Balthazar Moucheron, & a Amsterdam Pierre Plancius, Ian Ianses Charles, Dierrick de Osse & plusieurs autres qui seroyent trop long a reciter.

Ces sept navires susdites souzespoir de quelque bon succés, partirent par ensemble le 2 de Iuillet de Texel vers le Nort, & faisant voile vers le Nort-Est, ils trouverent en l'an 1595 au destroit de Nassau trop de glace. Aussi a cause des vents contraires ils y arriveret trop tard, cependat ils entendiret plus de particularitez des gens qu'ils trouverent la. Et aprés plusieurs dagers & difficultez, sans parvenir a leur but pretentu, ils revindrent le 18 de Novembre de la mesme annéeen la Meuse. Avec bonne esperance de trouver en cores une fois le dit passage, & de parvenir a leur but. Voyla pour quoy ledit voyage fut entreprins pour la 3 fois par le Magistrat de la ville d'Amsterdam (d'autat que Messieurs les Estats des Provinces Vnies, n'estoyent pas d'advis, de faire plus de frais aux despens des païs, promettans toutesfois, de faire present d'une bonne somme d'argent a celuy qui viendroit a trouver ledit passage) qui au commencement de l'an 1596 equipperent deux navires, sur lesquelles ils mirent des matelots avec lesquels ils firent marché a ces deux conditions, assavoir ce qu'ils auroyent, s'ils ne pouvoyent pas parachever le voyage, & passer outre, & puis ce qu'ils auroyent, s'ils trouvoyent le chemin vers la Chine.

Leur promettant de grands salaires s'il pouvoyent trouver le passage, afin de les encourager, & les rendre diligens, ils prindrent autant de gens non mariez qu'ils pouvoyent, afin de n'estre incitez a cause de leurs femmes & enfans, de vouloir retourner, & en perdant courage n'estre d'estournez de leur voyage encommencé.

Sur l'une des navires estoit Maistre & Commis des marchandisez lacques de

Guillaume Barentsoon, & sur l'autre esoon Rijp.

Et ainsi sortirent le 16 de May en l'an 1596 hors de Vlie, faisant voile, mais par un vent de Nort-Est ils furet contraints de l'entrer avec grand danger. Et le 18 dudit Moisils reprindrent le voyage, & passerent si avant vers le Nort, qu'ils se trouverent le 19 de luin a la hauteur de so degrés & unze minutes, ou ils trouverent un nouveau païs, ils allerent vers ledit païs & entrerent quelques lieues avanten une baye, ils estimoyent que s'estoit le pais appellé Groenlade, lequel est a la haulteur de 80 degrés, ils trouverent la de l'herbe verte, & des bestes mangeans l'herbe comme des biches, & autres bestes, & beaucoup moins de froidure & de glace qu'ils n'avoyent faict estans a la haulteur de 76 degréz.

De la ils retournerent vers une Isle qu'ils avoyent desia auparavant appellée Beerenlant ou pais des Ours, pour le grand nombre d'ours blancs qu'ils trouverent en ces quartiers: prés de ceste Isle ces deux navires se separerent, lean Corneille fit derechef voile vers les 30 degrez, pensant y trouver un passage du costé d'Ost dudit pais a la haulteur de 80 degréz, mais ce navire ne fit gueres autre chose, & partat retourna a la maiso.

L'autre navire ou estoit Guillaume Barentson & Heemskercke, singlerent vers Nova Zemla, ou ils circuirent le log des costes vers le Nort, jusques a une Iste qu'ils appellerent l'Isle d'Orange, située a la haulteur de 77 degrez: De la ils allerent vers le Sud en tournant le coing, ou ils trouverent beaucoup de glace, tellement qu'ils ne peurent descouvrir la tesre plus avant, & le dernier d'Aoust ils alleret avec la navire vers terre, ou elle engela & demeura en la glace, si bien qu'ils furet contraints de demeurer la, & seresolurent d'y bastir une maison, du bois qu'ils trouverent au rivage de la mer, en laquelle ils apporterent leurs estoffes, marchandises & vivres, hors du batteau, & y demeurent tout l'hyver, ou ils furent fort tourmetez du froid & de la nel ge, tellement que jamais on n'ouit chose semblable. Les parois de la maison ou e- res & Marchans prins prisonniers, souz estoyent glacées de l'espesseur d'un poulce, seulement de l'humidité de leurs aleines nonobstant qu'ils fissent nuict & Jour grand feu.

Ils avoyent aussi beaucoup a souffrir des Ours blancs, desquels quelques uns de leurs gens furet magez, il y avoit aussi des Renards blancs qu'ils prenoyent & les mangeoyent. Durant l'hyver ils n'y virent point de jour n'y de Soleil, jusques au 24 de lanvier 1596, qu'ils en virent une partie, mais le 27 dudit mois ils virent "- le Soleil tout entier en son rond.

Le 22 de luin ces gens partirent dela avec 2 grandz esquifs, qu'ils avoyent edimid fies, & laisseret leur navire encores la das la glace. Ils laisseient aussi un escrit en la Mques maison, mais dans le stuy d'une charge de musquet, qu'ils pendiret en la cheminée ou ils avoyent escrit qu'ils estoyet venus la afin d'aller de Nova Zemla vers la Chine, & comme la necessité les avoit contrains de retourner avec 2 batteaux ala maison. Ils arriveret ainst avec beaucoup depeine, de pauvreté & de froid en l'an 1597 le 2 d'Octobre dans Cola en Lap-Pia, ou ils trouveret leur autre navire, ou estoit Iean Corneille, laquelle avoit desia fait son voyage en Hollade, & revindrent avec luy enHollade le 26 d'Octob. en chemin, come ils estoyet pour retourner. Nous ne diros rien icy de ses escrits & des Cartes faites touchant son voyage, le Lecteur pourra voir le tous, dans le discours de sa navigation, imprimé a Amsterdam chez Corneille Nicolas, aule passage pour aller a la Chine.

Ayant recité en brief les voyages de Nova Zemla, nous viendrons aux voya-Espaigue, devenoit tous les jours plusda- Amsterdam, sur laquelle y avoit cinc-

stoyent ces treize ou quatuorze hommes, pretexte qu'ils venoyent du pais bas, ou qu'ils seroyent la examinez & recherchez par ceux de l'inquisition touchant chant au leur foy, ou bien qu'il leur faudroit ser- Pais bas, vir le Roy, & ce pour petit salaire, sou- invoyent vent aussi contre leur patrie, & contre versles Inleur conscience, tellement qu'ils mirent des Orienpeine de tirer quelque profit deleur tales en guerre. Prenans l'occasion en main, puis qu'ils estoyet delivrez du joug de l'Espaignol, par la crainte duquel ils n'osoyent par cy devant voyager par la mer, ni vers les Indes tant Orietales qu'Occidetales, ni sur les costes d'Afrique, de la Guinée. du Bresil, ni aussi és Isles. Ces cosiderations esmeurent quelques uns (esperant de demeurerseparez d'Espaigne) de dresser une Copagnie, & de chercher le moyen de trafficquer aussi és Indes Orientales.

Tellement qu'en l'an 1594, neuf Marchans d'Amsterdam sirent par ensemble une Compagnie, a sçavoir Henry Hudde, Reynier Pau, Pierre Dirricsen Hasselare, Ian Ianssoon Carel, Ian Poppe, Henry Buyck, Dirick de Osse, Sivert Pierre, & Aert de Grootenhuys, ceux-cy ont esté les premiers, qui ont entreprins de trafficquer és Indes Orientales, & furent appellez la Compagnie de loing. Ils firent faire 4 nouvelles navires, a sçavoir deux grads de la charge de 460 tonmais Guillaume Barentson estoit mort neaux, l'une appellée Maurice, a l'honneur du Prince Maurice leur Gouverneur General, montée avec six grosses pieces de fonte, & 14 pieces de fer, quatre grandes & 8 petites, avec des Arquebutes & musquets a l'advenant, ayant 84 hommes, pour Maistre du navire Iean quel on peut bien voir qu'il ya espoir Ianssoon Molenaer & le Commis s'apqu'on pourra bien trouver vers le Nort pelloit Corneille Houtman. L'autre estoit appellée Hollandia, de la charge de deux cens & soixante tonneaux, avec 85 hommes, sept pieces de cuivre, douze ges des Indes Orientales. Les raisons qui pieces de ser, quatre grandes & huict peelmeurent Messieurs les Estats, & les hatires, avec les Arquebuses & Musquets a bitans de ce pais de comencer & entre- l'advenant, le Maistre du navire essoit Prendre ces voyages sont celles cy: Qu'ils Iean Dignum, & le Commis Gerart de Voyoient que leurs voyages & trafficq sur Boninge: La troissesme estoit appellée Sereux, pource qu'ils avoyent a attendre, quante-neuf hommes, six pieces de cuique leurs navires seroyent arrestées, leurs vre, dix pieces de fer, quatre grandes biens confisquez, les Maistres des navi- & six petites, le Maistre du navire ca

mis Reinier de Hel, de la charge de 200 verent des Marchans de Turquie, de la tonneaux. La quatriesme estoit une Pinache, nommée, la Colombelle, de 50 tonneaux, sur laquelle il y avoit 20 hommes, deux pieces de fonte, six pieces de gais, ils suret malvoulus du Gouverneur fer, & deux petites, le maistre du navire estoit Simon Lambrecht.

Ces navires estans avanchées par les Estats de Hollande, & assistées de Canos, & bien equippées, furent destinées d'aller vers les Indes Orientales, pour y commencer lenavigage, & y faire un bon & ferme trafficq d'espiceries, avec les Indiens, notamment és lieux ou les Portugais n'avoyent pas de commandement, afin d'eviter par ce moyen les impositions des Espaignols, & den'estreplus contraincts de les aller querir en Portugalavec si grand danger, d'ou les Castilans chassoyent mesmes plusieurs Portugais, par le moyen de l'Inquisition & souz pretexte de la Religion, qui se retiroyent en Amsterdam avec leurs familles.

Ces 4 nouvelles navires armées de 23 pieces de metal, 43 pieces de fer, & 36 petites pieces, & outre cela bien pourveuës de toutes choses necessaires pour faire un long voyage, ayans environ 250 hommes, firent voile hors de Texel le 2 d'Avril, l'an 1595 & allerent vers le Cab de bonne Esperance, ils rencontrerent une Ciraque de Portugal, avec la quelle l'Archevesque de Goa, alloit vers les Indes, laquelle ils eussent bien peu gaigner, mais suivant leur charge ils ne l'attacquerent pas, ains les ayant abordezils s'entrecaressoyent.

Le 2 d'Aoust ils peurent choisir a Les Hollan- l'œil lé sus dit Cab, ou les gens devindrent dois traffi- fo t malades & plusieurs moururent, telquent és lement qu'ayant passé ledit Cab, ils de-lades de meuter et es environs de l'îsse de Mada-lava, An gascar, ou deS. Laurens, ou ils vindrenta avoir debat (un mal auquel ces log voyages sontasser sujets, cobien qu'il soit fort dangereux & a craindre)voila pourquoy ils s'arresteret log teps en l'isle de S. Marie, jusques a ce que poursuivat derechef leur voyage, ils vindrent en l'an 1596, le 11 de Iuin prés de l'Isle de Sumatra, & ainsi visiteret tous ces païs la autour, aussi vindret ils en l'Isle de Iavamajor, & en

stoit Ican Iacob Schellinger, & le Com- le ville marchande de Banta, ou ils trou-Chine, & d'autres païs, la ils commencerentaachepter du poivre & des especiries, mais parla haine & envie des Portudu païs, lequel estant gaigné par lesdits Portugais, devintennemy des Holladois.

Aprés celails furent presque surprins par les Indiens, souz pretexe d'amitie, tellement que plusieurs des Commis Hollandois, & le principal Maistre des navires furet tuez, de sorte qu'ils ne peurent parachever leur trafficq en ce lieu la. Et partant voyant qu'ils estoyent fort affoiblis degens, ils deschargerent une de leurs navires, a sçavoir celle qui estoit appellée Amsterdam, & y mirent le feu,2fin de fortifier les autres d'hommes.

Le 11 de lanvier, en l'an 1597 ils resolurent de retourner a la maison, & vindrent a l'îsse de Baly, située vers l'Est de la grande isle de lava, ou ils furent bien traictez & reçeus du Roy, tellement que deux Hollandois de leur propre volonie

demeurerent en ce païs.

De la estans bien pourveus de ris, d'eau & destelles provisions qu'ils peurent recouvier, ils firent voile le 21 de Mars l'an 1597, pour retourner a la maison, & palseret le 7 de May le Cab de bonne Esperance, & le 25 dudit Mois l'Isle de S. Helene ou ils trouverent beaucoup de Caracques de Portugal, tellement qu'ils n'oserent pas se refraischte en ladite Isle, mais passeret outre, sans rencontrer personne, & arriverent en Texel en Holla- Ind de le 11 d'Aoust, essat en moins de cincq Ho mois retourna de lava ou Baly, a la maison, aprés avoir esté deux ans & quatre la moisen leur voyage, de 250 hommes h ils n'n ramenerent qu'environ 90, telle mentqu'il en demeura environ 160. lls amenerent aveceux deux garçons de Madagascar, & 2 de Sumatra, avec encores quelques autres, aussi un de la Chine, ces garçons apprindrent fort bien le langage Flamend, & donneret plus amplement a cognoistre la commodité de leur pais.

La susdite compaignie d'Amsterdam, encores que pour lors le voyage n'avoit pas esté fort profitable, resolut neant

moins d'y envoyer derechefen l'an 1598 gekerck avec leurs affociezequippezauls & au lieu d'un de leur compaignie qui estoitmort, ils en receuret un autre, asçavoir, Gerard Bicker un forthoneste Marchất, & pource qu'il y avoit encores une autre compaignie qui vouloit aussi envoyer des batteaux vers les Indes, afin de ne s'empescher point l'une l'autre, ils se joingnirent ensemble: ces nouveaux estoyent Vincent de Brochorst, Simeon Iansten Fortune, Govert Diresen, Corneille de Campe, Iacob Thomassen, Eldert Simonsse le Ieune, & Iean Harmas.

Leurs naviresestoyent nommées, l'une Mauritius, laquelle y avoit desia esté sur laquelle estoit Maistre Govert Ianslen, l'autre estoit appellée Amsterdam, de la charge de 600 tonneaux, la troisiesme s'appelloit Hollandia, laquelley avoit desia esté, & de laquelle estoit patron Simeon Mau, la quatricsme Gueldre, grade de la charge de 400 toneaux, sur laquelle estoit Maistre lean le Bruyn: la cincquiesme appellée Zelande, grade de 260 tonneaux, sur laquelle estoit Maistre Nicolas Iansz Melckma, la sixiesme Vtrecht, grande de 260 tonneaux. Avec 2 Pinaches, appellés l'une Frise, & l'autre Over. Yssel, l'Admiral de ces 8 navires estoit lacques de Neck, le Vice-Admiral VVybrat VVarvvijck, & outre ceux le Conseil, entre lesquels estoit Heems. kerck, qui avoitesté au dernier voyage vers le Nort, tous gens bien experi-Iava. Ceste Copagnie sit depuis encores faire 4 grads vaisseaux, afin de les envoy-

aussi 2 navires vers lesdites Indes Orientales, l'une appellée le Lion, & l'autre la

si trois navires, a sçavoir, la Lune, le Soleil,& N. desquelles la principale appellée la Lune perit prés d'Angleterre, se r'enversant pour n'estre pas assez chargée, & pource que les portes de l'artillerie n'avoyet pas bien esté fermées. Beaucoup des hommes qui y estoyent periret aussi & les deux autres partiret de bonne heure au mois d'Avril.

Et aprés qu'on y eut envoyé les navires susdites, on envoya a diverses fois & en diverses temps, de plus grandes flottes vers lesdites Indes, pource que les Marchans commencerenta jouir des fruicts nonobstant qu'ils eurent beaucoup a souffrir, tant des Indiens que des Portugais, ce qui seroit trop long a reciter, & partant siquelqu'un desire d'en scavoir quelque chose d'avantage, qu'il lise les descriptions qui en ont esté faictes, & imprimées aufquelles nous renvoyons les Lecteurs curieus.

#### Prinse de la ville de Huy au païs de Liege le 8 de Febvrier, l'an 1595.

HARLES de Herauguiere Gouverneur de Breda, afin d'avancer les entreprinses au pass de Luxcy, il y en avoit encores 7 Commis pour embourg & de Namur sortit le dernier de lanvier de Breda, avec 12 Enseignes deges de pied, & 14 cornettes de chevaux & alla vers la ville de Huy, située au païs mentez, les navieres estoyent bien pour- de Liege, sur la Meuse, entre Liege & Naveus de gens & de provisions, & firent mur:cest une ville bien propre, ayant un Voile de Texelle t de may, pour aller vers pont sur la meuse, & un Chasteau, cest la demeure des Princes & Evesques de Liege.Il y avoit petite garnison au Chasteau, er vers ces quartiers l'année suyvante, & tellement qu'on ordonna 24 ou 30 hode continuer par ce moyen le navigage. mes, qui se tindrent cachez en une pau-En Zelande un renommé marchant, vre petite maison, située au dessouz du qui a recherchéles loingtains pais, nom- Chasteau, lequel est fort hault sur une me Balthasar de Moucheron, envoya roche, au hault de ceste maisonnette il y avoir une vieille fenestre du Casteau, ces 30 homes firet quelque eschelle de cor-Lionne, lesquelles menoit un expert Pi- des, avec laquelle ils monterent jusques lote Anglois appellé Iean David, le prin- à la fenestre, laquelle ils rompirent, & y cipal Commischoit Corneille Houtma entrerent, il y en avoit parmy eux qui sçaqui avoit esté Commis sur les dernieres voyent toutes les avenues & commonavires d'Amsterdam : Semblablement dité du Chasteau, tellement qu'au ma-Adriaen Henri de Haef, & le Sieur Lantin les principaux du Chasteau pensans

aller a la Messe, en sortans de leurs logis, froyet & permettoyent bien le mesme, furent prins par le collet, liés, & jettés de la ville de Berck & de Bonne, appartel'un aprés l'autre en une certaine tour, mais en fin estans descouverts, par le cry d'une femme, ils forcerent tout le Chasteau, & la porte, & sommeret la ville de se rendre, laquelle s'estant mise en armes, & pensans se defendre, aprés avoir ven Heraugiere marchant avec ses gens, composa avecques luy, & a luy donna entrée le 8 de Febvrier avec 3. Enseigncs, & 2 Cornettes de chevaux.

Herauguiere fortifiala Ville & leChasteau, commença de la pouvoir de provisions, reduisant tout le pais de l'ennemy la autour souz contribution: C'estoit une place fort propre, pour leur guerre offensive, commeestant un passage sur la Meuse & au païs de Namur & de Brabant, prés des limites de Luxembourg, ou ils pensoyent desia faire des grandes conquestes, avec le Duc de Bouillon &

le Conte Philippe de Nassau.

La Cavallerie d'Herauguiere rencōtre au mesme temps prés de Montmedy sept charettes chargées de pretieuses marchandises d'Italie, comme de velours & bas de soye, lesquelles alloyent vers la ville d'Anvers, valas bien 300000 francs ils les prindrent & en departirent le butin entr'eux: Mais comme une partie de ladite cavallerie estoit des garnisos de Breda & deBergues en Brabant, voulans retourner a la maison, ils rencontrerent ment que tous les lieux & villages la aunemy conduites par le General Schets, Prinse des Sieur de Grobbendonck, qui avoit encomarchandi res la autour 10 compaignies de gens de noyés. En Gueldre & en Hollande toute par la ca. pied, dequoy estans advertis, ils se divisevallerie de rent en 3 troupes, desquelles l'une des herauguie-troupes fut attacquée, & pource qu'elle alentour d'Vtrecht, & Amerfort jusques estoit trop chargée du butin, elle fust aux portes & faux bourgs de Viane. On contratte de la batue, tellement qu'il y en eut bien 60 ou 70 tant de tuez que de prisonniers, entre lesquels il y avoit deux Lieurenants.

l'Evesque de Liege, qui estoit avec les Provinces Vnies comme neutre) fut excufée, assavoir, qu'on ne vouloit cmprunter ladite place, que pour un lieu de retraicte, au profit des habitas, sans les offenser, tellement que quand la guerre se- tres Chefs, considerans que les gens des

nantes aussi a l'Evesque, & cependantestoyent detenues par les Espaignols, &c.

Mais l'Evesque envoya aux Estats, pour se plaindre de l'outrage & rupture de la neutralité, & redemander sa ville, employant a cela tous ses amis, & leur presentant de bones conditions: mais pource qu'on ne luy dona pas beaucoup d'audience, il requist l'ayde & l'assistance de l'Archeduc Ernest, lequel y envoya incontinent de la gendarmerie, afin de delivrer le pais de Namur & de Brabant de leurs courses, & avec charge d'affister l'Evesque, laquelle nonobstät la mort d'Ernestus, assiegea la ville de Huy, pource qu'ils voyoient bien, qu'elle ne pouvoit pas bien estre secourue. Herauguieres,avec le Capitaine Balfort, le Vos & plusieurs autres se laisserent enfermer en la ville, nonobstät les grandes eaux, lesquelles estoyent par tout le païs, a cause des neiges lesquelles estoyet tombées & fondues par une pluye qui survient incontinet, de sorte qu'il n'y avoit pas beaucoup desperance de pouvoirestre secourus, car toutes les rivieres, & notament le Rhin, s'estoyent tellement debordées des deux costez, que de memoire d'homme elles n'ont pas esté veues si hautes, car elles estoyent plus hautes de six pieds, qu'on ne les avoit jamais auparavant veues, tellequelques Bandes d'Ordonnance de l'en- tour estoyet souz l'eau, & plusieurs suret emportez. Plusieurs milliers de bestes, comme aussi beaucoup d'hommes furet d l'Isle de Bommel, & autres estoyét couvertes d'eau, come la Betuvve, & le pais stime qu'il y eut bien 3000 personnes lesquelles furent noyées, tellement que s'estoit une grade punition de Dieu. Plu-Ceste prinse de Huy (appartenant a sieurs Forts & Boulevarts furent emportez de façon que les soldats avoyent par tout forta faire, de pouvoir conserver le pais, & de reparer les forteresses, au grand despens des païs.

Fuentes, la Motte, Barlaymont, & auroit finie, on redroit le tout: Qu'ils souf- Estats estoyent en peine, pource que l'eau





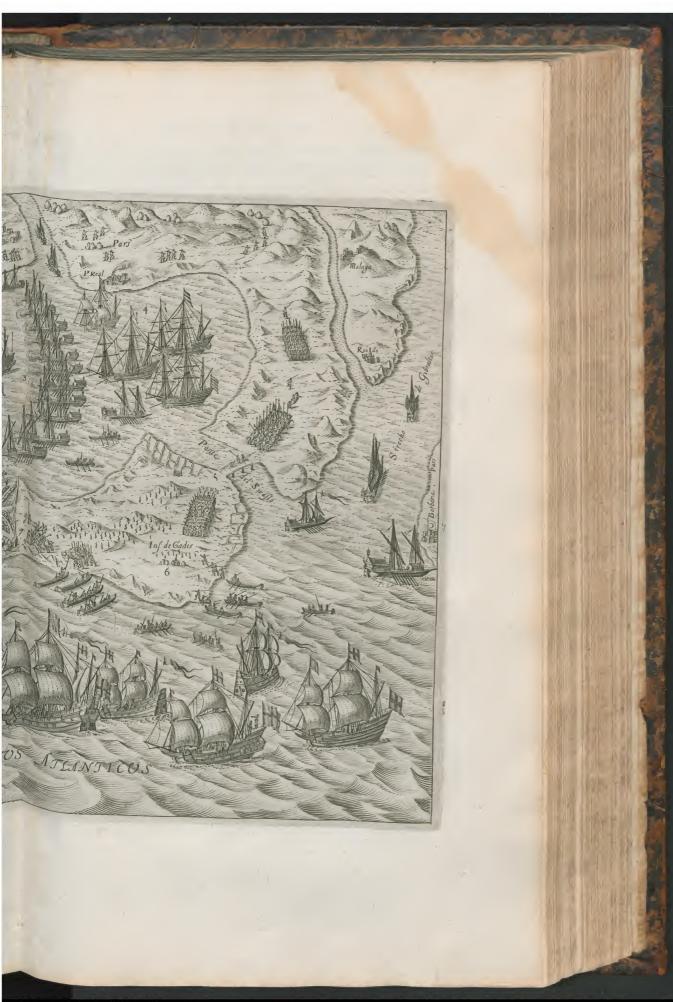

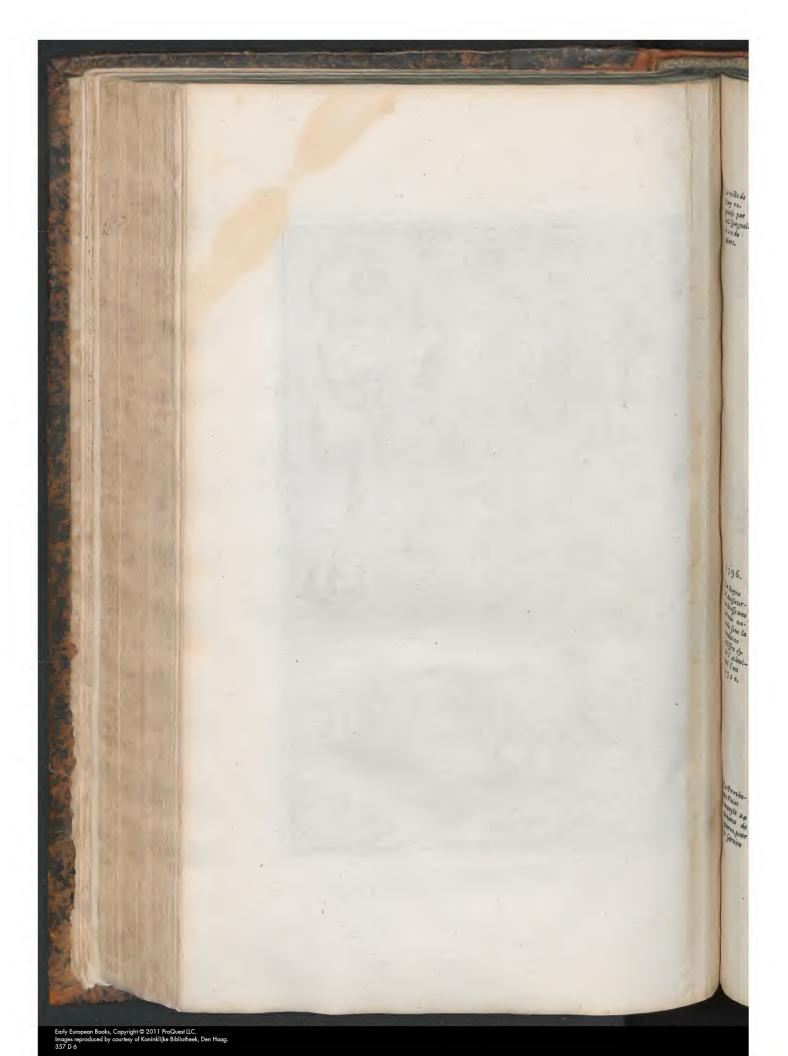

aulte de Huy d'un costé de la Meuse, & les firent conduire seuremêt. Herauguiegens de l'Evesque par tout de l'autre co- res perdit par ce moyen beaucoup de thé, & estans ainsi assemblez environ le credit, estat accusé d'avoir si tost redu la 13 de Mars, ils forcerent la place, tuerent place, veu qu'il y avoit beaucoup de gens plusieurs de la garnison, & en prindrent de prisonniers, le reste s'enfuit au Cha-rir, & aussi que la bresche n'estoit pas sufestans assemblez ils se mirenta le miner, tellement qu'en fin le Chasteau fut livré par composition au Sieur de la Motte, & sortirent environ le 20 de Mars avec leursarmes & bagage. En sortant les E-

avoit estouppé tout les passages, par ou spaignols les vouluret tous tuer, comme ils pouvent estre secourus, ils assiegerent volcurs, mais la Motte & Grobbendonc arrivez autour de Cologne pour le secousteau, lequel fut battu de 2 pieces de Ca- fisante pour venira l'assault, & qu'ilanon, & tous les mineurs du pais de Liege voit encores 2 autres endroits pour se pouvoir retirer: mais quelques autres jugeoyent le cotraire, & qu'il avoit fait fort sagement, & par ainsi ceste entreprinse neservit de rien les Provinces Vnies.

# Description de la prinse,

DE l'ISLE ET DE LA VILLE DE

## CALIS-MALIS

EN ESPAIGNE.

Advenue en l'An 1596.



Royne d'Angleterre dressa une navires Royales, entre lesquelles il

y en avoit 12 ou 14 sur lesquelles il yavoit deux a 400 hommes, seulement mariniers: outre ce encores 40 navieres de guerres Angloises, avec 50 autres chargées de foldats & provisions. Le Baron Milord Charles Havvard, grand Admiral d'Angleterre, estoit Admiral general de ceste flotte. Le Sieur Thomas Havvard fils du Duc de Nortfolck estoit ViceAdmiral, & l'arriere Admiral estoit, le Sieur VValtre Ravvleygh Chevalier & Capitayne des Gardes de la Royne.

Messeigneurs les Estats des Provinces Vnies, a la requeste de la Royne, y envoy-

N l'AN 1596 la encores six autres navires, chargées de vi- & Angleier. vres & d'amunition, aussi bie equippées re sour de & ayant chascune quarante hommes. Le Warmont. puissante Armée Sieur lean de Duvévorde, Sieur de VVarnavale, de 16 ou 17 mont, Admiral de Hollande, avoit esté de sesplus grandes establi des Estats du Pais, pour Admiral, lean Gerbrantsoon d'Enchuse estoit Vice-Admiral, l'arriere Admiral estoit Corneille Lensen de Flissingues, mais ils estoyent obligez par accord, d'estre souz le commandemet des Anglois. Plusieurs volontaires y alleret aussi, comme entre autres le Conte Louys de Nassau fils du Conte lean, Melchior Lebben, Pierre Regemortes, & plusieurs autres.

En ceste slotte il y avoit un bon nombre de soldats, ordonnez afin de dresser des soldats un camp sur la terre, & de s'en pouvoir Anglois de servir, comme d'une armée pourveue de la flosse. tout ce qui luy faut, sur laquel estoit General, le valeureux Seigneur Robert Devreux Conte d'Essex, d'Ewe, &c. de crent aussi dixhuict grandes navires de Conseillier & Chevalier de l'Ordre de guerre, ayant chascune 130 hommes, & S. George ou de la lattiere. En ceste ar-

pean Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC

mée il y avoir divers Regimens sur les- leur envoya par le Sire Eduard cou way, sex, Sire Edyvard Couway, Sire Conias clifford, Sire Christope Blont, Sire Thotres: La gendarmerie estoit forte d'environ 6000 homes, entre lesquels ily avoit enviró 2200 vieux foldats Anglois amenez du Païs-bas, par le chevalier le Sire François Veer, choisis de chasque compaignie. Il y avoit aussi quelques Flamens souz le Capitaine Metkercke, & encores bien mille Gentilshommes & autres vostophle de Portugal, fils du Don Anthoine Roy de Portugal: le Conte Louys de Nassau commandoit a ces volótaires. Le Sire François Veer de la maison du conte d'Oxford estoit Mareschal de Camp, le Sire George carouvve estoit General d'artillerie, & le Sire Conias Clifford, estoit Sergant Major. L'Admiral avec le conte d'Essex commedoyent par enfemble sur mer, sur les navires, & sur les matelots. On imprima une declaration au nom de ces deux Chefs le Cote d'Esfex & l'Admiral Havvard, affavoir que ceste armée avoit esté dressée, afin de defendre les Royaumes de la Royne d'Angleterre, contre la puissance du Roy d'Espaigne, quis'armoit contre elle, comme il avoit faict l'an 1588, & quelques autres fois. Et pource que la Royne avoit paix & amitié avec tous les Roys & Princes de la Chrestienté, hormis avec le Roy d'Espaignie, qui s'estoit monstré il y a longues années estre ennemy d'elle & de son peuple, voyla pourquoy ils faisoventscavoir, qu'ils avoyent exprés commandement de sa Majesté, de n'offenser personne en ce voyage, sinon les sujets naturels duRoyd'Espaigne, & autres qui l'assistoyent de gens & de navires, d'artillerie, de vivres, & choses semblables. Et que partantils advertissoyent toutes Nations, de se retirer de la, & de se joindre a eux, ou stoit pas merveille, pource que sestoit le de retourner a la maison, asin de n'estre point traidez comme ennemys.

ceste flotte avec tous ces gens, partit auparavant venues des Indes. de Pleymouth, en Angleterre le 13. de

quels estoyent Colonels, le Conte d'Es- une forme de prieres, qu'elle avoit elle sex, & l'Admiral mesme, le Côte de Sus- mesme composée, a celle fin qu'on s'en servist en la flotte. Estat en mer & parvenus aux costes d'Espaigne, ils entendiret mas Garard, Sire lean V Vincfielde & au- d'une petite navire d'Irlade, qu'il y avoit Espa en la Baye de Calis en Andalousie (ou ils estat vouloientaller/bien 57 grades navires & lais o 20 Galeres, affavoir 4 grands Galions, du lum nombre des 12 Apostres, & ainsi denom-faits mez, chascun ayant 40 ou 50 pieces d'artillerie, & avoyent chascun bien six ou seps cens hommes. Encores deux grandes Galcasses d'Andalousie, 5 grands vaillontaires, entre lesquel estoit Don Chri- seaux de Bisscaye, 4 Levantisques, quelques grandes navires d'Italie, chargees pour la plus part d'artillerie & d'amunition, afin d'aller à Lisbonne en Portugal, ou l'on preparoitune autre flotte de 30 navires, pour aller en Bretaigne & vers Calais en Flandres, & que l'argent estoit desia prest a ceste fin. Il y avoit encores trois Fregattes, grandes environ de deux cens tonneaux, lesquelles estoyent venues de Porto Ricco avec l'argent. Outre ces navires de guerre & ces Galeres, il y avoit encores une flotte de 35 ou a'il 36 navires fort richement chargées, pour l aller vers les Indes Occidetales, & estoyent grandes l'une parmy l'autre, de deux a sept cens tonneaux, & toutes chargées & prestes de faire voile, il y avoit esdits vaisseaux bien seize mille pipes de vin d'Espaigne, deux mille pipes d'huyle, & plus de cincq mille quinteaux de cire, & puis toutes sortes de pretieuses marchandises, comme de la toile, de la soye, du drap d'or, des passements, de l'argent vif, & toutes sortes de merceries: en somme, selon qu'on a entendu des Officiers du Roy, qui en avoyent eu le soing & la charge, la flotteestoit estimée valoir entre unze & douze milions de ducats, chasque ducat valant trois livres tellement que cela montoit a plus de trois fois outre de millions de francs. Ceneretour, ou le payement de deux riches Flottes d'argent, lesquelles estoyent peu

L'armée Angloise ayant entenda ces Iuin, elle estoit forte d'environ 140 voi- nouvelles, alla vers la Baye de Calis, ou co les, tant grandes que petites. La Royne elle arriva le 30 de luing au matin, & delle

Rawleyg, estans mandez par le Conseil de guerre General, on comanda a Rawleyg d'aller devant, avec quelques navires, afin d'assaillir quelque douze grands vaisseaux, qu'ils avoyent entendus estre desia prests de faire voile, de la Baye de S. Lucas, venans la ils trouverent qu'ils estoyent encores sur les costes, & si prés de terre, qu'ils ne pouvoyent pas s'en approcher, & furent aussi empeschez de ce faire par une subite bruine qui survint, ala faveur de la quelle les susdits vaisseaux prindrent la fuite si avant qu'ils vindrent a prendre terre, & furent prosuivis de si prés, que Rawleyg avec ses navires fut en grand danger d'eschouer.

De la Rawleyg alla vers la grande Flotte, laquelle en ces entrefaictes estoit ils surent incontinent saluez du Canon arrivée & s'estoit ancrée au matin 30 de de la Ville & du Chasteau. luin hors de la Baye de Calais, a l'opposite de Caliette, ou chascun pensoit no- seil, pour adviser comment ils vouloytammentles navires du Païs bas, qu'on y entreroit tout droit, voyant toutes les navires d'Espaigne, & les galeres devant ral vouloit avoir l'avantgarde, mais la ville souz les deux Chasteaux, mais on resolut den'exposer pasen danger les l'Admiral Anglois y mit empeschemet, d'aurant que luy & ses gens avoyent opinion quel'entrée seroit trop dangereuse, quist, tellement qu'ils trouverent bon come aussi qu'il y auroit du dager d'attacquer l'armée du Roy, devant que d'avoir des moindres navires de la Royne, & Saigné la ville, pource qu'ils auroyent six navires Hollandoises, & douze naautrement a combatre contre les Galions & Galeres, estans en danger du canon, de la ville & des Forteresses.

Sur cela vint le Vice-Admiral Rawde Conte d'Essex, qui estoit empesché a mettre ses gens a terre, du costé d'Ouest de Calis, ou la mer estoit tellement es-

jetta l'ancré, prés de la poincte de Sainct pescher que les gens ne vinsent a terre, Sebastien, d'ou pouvoir aysement voir & pour cela estoit bien marry que du les navires d'Espaigne & les Galeres qui commencement on n'estoit entré au haestoyet devant Calis au dessouz des deux vre, ou les Navires d'Espaigne & les Galeres estoyent & y bravoyent, gaignans Le Vice-Admiral Lord Thomas Ha- le temps, & prenans courage, dequoy Ward, & l'arriere Admiral Sire Waltre le General Essex se plaignoit aussi, tellement qu'a sa requeste Rawleyg entreprint d'aller vers l'Admiral, pour le persuader d'entrer, ce qu'il fit par plusieurs raysons, tellement qu'il se mit a luy crier a cause du grand vent, Entramos, Entramos: Sur quoy Essex estoit si aise, qu'il jetta son chapeau en la mer, de sorte que toutes les navires leverent l'ancre, & firent voile vers le havre. Mais le soir les surprint, le soleil estant bien prés de se coucher, tellement qu'il estoit ce Dimanche trop tard d'attacquer les Espaignols qui estoyent bien encores lieue & demie dans la riviere, aussi que c'estoit une chose dangercuse de combatre de nnict en un lieu estroit, tellemet qu'ils mouillerent la l'ancre, ou

Les Anglois s'assemblerent en conent le l'endemain au matin affaillir les Espaignols, ou chasque Chef ou Geneplus grandes navires de la Royne, si ce n'estoit que la grande necessité le reque Sire VValtre Rawleyg avec hui& vires Marchandes Angloises, auroyent l'avantgarde, a quoy le Vice-Admiral Lord Thomas Haward s'opposa, pource que c'est honneur luy appartenoit, leyg, en la Flotte, & au bord du General mais on resolut qu'ils y iroyent tous

La dessus si tost qu'il fut jour, Raw- Les Anglois leygne voulut perdre aucun temps a le- affillens les meue, a cause d'un fort vent d'Ouest, que ver les ancres, mais les laissa escouler, & Espaignols. les fustes avec les gens s'enfonçoyent par ce moyen eut cest advantage d'estre Prés des navires, tellement que Raw- premier a la voile, les Galeres d'Espaileyg luy fit entendre, le danger qu'il y gne tirerent tout leur canon sur luy, mais avoit de mettre les gens a terre, mesme- luy ne tira pas un coup, laissant cela pour ment pource que entre les Navires & la ceux qui suyvroyent, & ainsi alla tout terre il y avoit quatre Galeres, afin d'em- droit vers les Galions, qui estoyent au

plus profond de la riviere, assavoir les quer les Galions, commandans au Sieut Galions appellez Sain & Philippe, Sain & Haward & Rawleyg de commencer, ment qu'ils sermoyent par ensemble rent quel estoit leur desseing, ils s'enfuitoute la l'argeur de la riviere.

Il y avoit derriere ces Galions, encores six autres, entre deux afin de se pouvoir servir de leurs Canons, & derriere ceux la encores d'autres, derriere & joingnant ces Galions estoyent les Galeres plus prés de terre, ou il y avoit moins d'eau, ayant sur terre le Chasteau du Puntal, lequel flancquoit dans la riviere, les plus petites navires Angloises attaquerent les Galeres, & ainsi commencerent a tirer l'un contre l'autre, en ces entrefaictes vint le Lord Thomas Haward Vice-Admiral, prés de Sire VValtre Rawleyg, avec six navires de la Royne, & comme la marée estoit basse, ils s'approcherent si prés des Galions qu'ils peurent, & que les profondeurs le peurent permettre, ne cessans de tirer & de combatre, continuant depuis le matin a six heures jusques à midy, avec autant de navires que le Canal pouvoit permettre. Durant ce combat arriva un malheur en une Navire de Rotterdam appellée le Daulphin, sur laquelle estoit Capitaine Guillaume Henry, cest que par mesgarde il mit le feu en la poudre, tellement que luy & ses deux fils, furent bruslez & emportez.

Tandis que la marée devoit venir, ces deux Admiraux envoyerent querir six grands vaisseaux, chascun ayat 400 musquetaires, afin d'aborder les galions d'Espaigne, craignant que le feu ne se mit es navires de la Royne: On y envoya de la flotte six navires de Lubeck & de Danfick, mais elles s'embarasserent parmy les autres navires, & peut estre de faict point aux mains, de sorte que le General Essex fielny mesmes voile sur le midy, comme fit aussi l'Admiral, & comme sa navire alloit trop profond, il s'embar. qua dans la navire du Chevalier Robert Dudley, Bastard de Leycestre, tous les Chefs estans venus dans la Navire d'Es-

Matthieu, Sain & Andrieu, & Sain & Tho- & qu'ils vouloyent suyvre. Des que mas, & deux autres fort grandes navires, ceux cy commencerent a lever les voifaisant par ensemble, six vaisseaux, telle- les, a quoy les Espaignols remarque. rent a pleine voile vers les sables & vers le rivage, du costé de Porto Real, ou leurs navires eschouerent, & se jetterent avec leurs gens dans les petits batteaux afin de se sauver a terre, & ceux qui ne pouvoyent pas entrer dans les batteaux, s'avanturerent a la nage, tellement qu'il y en eut plusieurs qui se noverent, & pour le grand nombre les uns estoyent cause de la perte des autres.

le

la

a

V

n

p

9

si

Les Galions de Sain& Matthieu & de Sain& Andrieu, furent conservez & n'eschouerent pas, par la diligence qu'on fit, & furent emmenez, chascun estoit grad de bien mille tonneaux, & avoyent bien cousté quatre mille Ducats. Les deux Navires du Levant s'eschouerent & furent brussées, pource qu'on neles pouvoit pas emmener, on en osta le biscuit & le pain qui y estoit. Comme Rawleyg pensoit luy mesmes aborder le grand Galion de Sain& Philippe,un Negremit le seu aux poudres, & se sauva a nage, ce qui donna un tel coup, quele matz & la hune volerent en l'air comme une flesche. Vne Pinache qui estoit 12 auprés fut aussi brussée, mais les hommes se sauverent es batteaux. Quelques autres es vaisseaux la auprés pensoyent estre tous morts, a cause de ce grand coup. Il y eut semblablement un autre Galion appellée Sainct Thomas, lequel sauta aussi en l'air, sans faire dommage aux Anglois: Les Galeres s'enfuyrent vers le pont de l'Isle del Swazzo. La Flotte des Indes estoit deux lieues plus haut dans la riviere prés de Medine.

Ceste Armée estant ainsi rompue, au advisé, tellement qu'elles ne vindrent brussée, & esparse, le General commen- sus ça a mettre ses gens a terre, & a assaillir " la ville de Calis : Les Hollandois & Print Zelandois, prindrent par force le Fort ch du Puntal, & y firent incontinent voler l'Enseignes du Sieur de V Varmot, qu'ils y planterent, ce qui fit avoir peur a ceux deCalis, & encourager les autres qui vinsex, ils resolurent tous ensemble d'attac- drent a terre près du Fort, & se mirent

en ordre. Le Conte d'Essex conduisoit sex, c'estoit un brave personnage, & bien l'Avantgarde, l'Admiral faisoit la batail- experimenté. le, & le Chevalier Iean V Vinckfeld conduysoit les Enfans perdus.

Si tost que les nouvelles vindrent de la venue des Anglois, toute la Noblesse autour de Calis, qu'ils nommet Los Cavallieros de Xerez, s'estoit mise en ar-Pourveuë de beaux chevaux, que no pas & la maison de Ville, chascun s'humilia qu'eux mesmes sussent des Chevaliers sans essusion de sang.

bien experimentez. estans forts en Chevaux & ayans bien six cens hommes a pied, tirés de Calis, a l'escarmouche. Le Conte Louys de Nassau, qui avoit esté honnoré du Conte d'Essex de la conduite de la Noblesse volontaire, til-homme de son Excellence le Prince Maurice de Nassau, Pierre Regemortes & neral le Conte d'Essex, & le Sire Fraçois Veer, faisans environ 400 corcelets & taires, qui se tenoyet derriere une montaigne de sable, ceux-cy mirent les Ca-Vallieros en fuite aprés en avoir tué quelques uns, en telle sorte, qu'il y en eut une Partie qui quiterent les chevaux pour s'enfuir vers la ville, laquelle de crainte Louys commençoit a y monter, ils prindret la fuite au travers des fossez jusques dans la ville, en l'endroit ou elle n'essoit Pas encores parfaite, monstrans ainsi le chemin a leurs ennemis, qui les suyviret aussi couler le long de leurs picques dans la ville, courrans vers les portes pour les de Ouvrir par forcea leur General, la Comla Pagnie du Conte de Sussex y entra la premiere, qui se comporta fort valeureusement, comme fit aussi le Chevalier Arthur Sevadge, Bagual, le Capitaine Evaus & autres. Le Capitaine Nicolas de Metkercke fils d'Adolf y fut blessé, & mourut queiques jours aprés de sa blesfure, mais fut encores faich Chevalier devant sa mort par le General Es- quartier dans la Ville.

Estans ainsi dans la Ville, deux compagnies de Soldats qui estoyent dans la ville en Garnison, avec une partie des habitans s'enfuirent au Chasteau, les autres monstrerent sur les maisons, d'ou ils se defendirent avec des pierres. Mais mes, & estoit pour la plus part mieux lois que la place du Marché sut prinse,

Le Chevalier Iean VVinckfeld, qui Ceux cy se presenterentincontinent, parcydevant avoit esté Gouverneur a Gertruden-berg, lors que la Ville fut vendue au Duc de Parme, estant banny & proscript a cause de son mauvais service, y estoit aussi monté sur un cheval, pour ce qu'il estoit blessé. Il faisoit & autres avanturiers, les alla r'encotrer, du brave sur le marché, l'espécau poing, ayant prés de luy Melchior Leben, Gen- & tout desarmé, lequel en finne voulant pas escouter les advertissemens de Monsieur Veer Mareschal du Camp l'exhorautres, avec lesquels estoyent le Chef Ge- tant de s'armer, ou de se retirer, reçeut un coup en la teste.

Par la prinse de la Ville, ou les Chefs on loiffe picques, & un bon nombre des musque- estoyent fortempeschez, on oublia de le lotage et poursuivre la flotte de Mexico, ou des prendre la Indes.Les Chevaliers Eduard Couvvay, Florte des Christophle Blont, & Thomas Garrard, Indes. s'offrirent avec leur gendarmerie, de les assaillir & de les prendre avec des petites navires, mais Ravvleyg ne voulut pas fut incontinent fermée, une autre partie qu'on ostast cest honneur aux gens de s'enfuit sur un boulevart qui estoit hors mer: Combien que le Conte d'Essex & de la ville, mais voyans que le Conte l'Admiral, le conseilloyent fort, mais tandis qu'on disputoit, le temps s'escouloit, estimant que la flotte estoit aussi : fseurement pour eux que s'ils l'eussent eueen la main, mais ils furent trompez.

La dessus la Ville estat prinse, Ravvincontinent a pied levé & se laisserent legg estoit a chevalsur un jenet, dont l'Admiral luy avoit fait present, l'ayant achapté d'un soldat pour vingt Angelots pource qu'en combatant sur Mer il avoit esté griesvement bressé en une jambe. Comme le soir fut venu, les deux Chefs le prierent de se mettre au Navire en la flotte, craignans que les galeres ne taschassent de nuict a mettre subitement le feu dans les navires a bassemarée: luy promettans de luy garder sa part du butin, & de luy garder un bon

Il re-

Il requist aussi avec cela qu'on luy vou- grande & la plus riche, laquelle oncques lust donner la charge, de prendre la flot- alla aux Indes. Le dommage tomba pour te des ludes, ne demandant point d'au- la plus part sur les marchans, hormis tre Navires, que le sien, & douze Na- quelques biens du Roy, comme de l'arvires Marchades de Londres, mais les Generaux le prierent de leur donner temps d'y penser jusques au l'endemain. Tellement queRavvleyg envoya au matin son beau-frere le Chevalier Trogmorton, avec Henry Leonard, & Iean Gilbert Chevaliers, afin d'avoir la refolution, mais les Generaux luy manderent, qu'il vint a la Ville afin de resoudre aveceux.

Onpresenta

Cependant les Commis de la maison deux milios des Contractions, & le Pourvoieur Piercon pour la re de Herrera, le Corrigador ou Correflotte, mais cheur, & autres Officiers du Roy en la srop sard. Ville, avoyent presenté deux millions de Ducats ou six cens mille livres Sterlins, pour la rançon de la flotte. Aquoy Ravvleyg s'opposa, disant qu'ilsse devoyent premierement rendre maistres de la Flotte, & la rançonner, alors comme bon leur sembleroit, car si on presentoit desiadeux millions, estans prinse on en donneroit bien quatre: surquoy on respondit que les matelors prenas la flotte la pilleroyent entierement, avec beaucoup d'autres incommoditez. Mais durant ce temps les Espaignols de nuict & de jour avoyent osté emporté hors des navirestout le meilleur & plus precieux, pource que le Duc de Medine Gouverneur pour le Roy en S. Luca, & en ces quartiers, avoit comandé qu'on y mist le feu, ce qui se fit le 3 jour, devat que l'advis de la rançon peust venir, la dessus les hommes se sauverent, de sorte que les Contractas qui estoyent en chemin, pour faire rapport de la rançon, virent les navires toutes en feu, devat que d'y pouvoir gnols brustet arriver, c'estoit une dure & rigoureuse eux mesmes resolution, tellement que le Duc en fut grandement blasmé par ceux qui failoy. ent ceste perte, mais ils sçavoit l'intention & la charge de son Roy.

Trente & deux grandes navires chargées pour aller aux Indes furent brussées. Il y en avoit encores cincq lesquelles descendoyent de S. Lucas, mais retournerent, de ces cincq trois vindrent a s'e-

gent vif, de l'amunition de guerre, ses impositions & Alcavalles, qu'il perdit avec toute l'artillerie. Les matelots Anglois & Flamengs en sauverent encores quelques canons & quelques biens, les tirant hors du fond des navires.

Le Conte d'Essex avoit ordonné que le Colonnel Sire Conias Cliffort, Sirc Christophle Blont, & Sire Thomas Garrard, avec leurs Regimens, iroyent vers l'Est de l'Isle ou il y avoit un pont (appellé Ponte del Suazzo) par lequel on passoit de l'Isle en terre ferme, afin de le rompre, & de garder ce passage, de pent que ceux de terre ferme, ne les vinsent assaillir par la, ou aussi ils commençoyentfort a s'assembler, mais voyant que les Anglois venoyent vers ces quartiers, & sur tout que la ville estoit desia printe, ils se mirent en fuite. Ces Regimes Anglois, voyans qu'il n'y avoit personne de l'autre costé, & que la ville de Calis estoit prinse,s'en retourneret vers la ville, devant que d'en avoir reçeu commandement, mesmes sans mettre des gardes au pont, & sans aussi predre le fort, qui estoit prés dudit pont, (que les Hollandois ap pellet la maison d'Herode.) Par faute de n'avoir pas mis des gardes prés duditpôt, les galeres passeret par cest endroit en la mer. Les matelots Flamengs, devant que de partir allerent assaillir ladite maison d'Herodes, & pource que les Espaignols prindrent la fuite ils la pillerent, & en emporterent quelques pieces de canon:

Les deux compagnies de soldats Espalgnols qui s'estoyet retirez sur le Chaste au avec une partie de la Bourgeoisse, souz esperance d'estre secourus d'Anda lusie & de terre ferme, le long dudit pot de Suazzo', estans advertis que les Anglois avoyent occupé ce pont & ce passa ge, ce qui n'estoit pas vray, envoyeret de l nuich le corrigador, & autres du Magistrat au Sire Eduard Couvvay, quiles sommoit de se rendre, & accorderent de payer tous ensemble pour leur rançon cent & vingt mille Ducats, outre ce tous schouer. Ceste flotte estoit bien la plus leurs biens sussent de bonne prinse,

donne.

Les Elbai.

meilleurs & plus suffisans d'entr'eux, lesquels ils emmenerent puis apiés avec eux en Angleterre. Ceux qui s'estoyent retirez de la ville au Chasteau, avec ceux qui estoyent au Chasteau estoyent bien neuf mille personnes tant hommes que femmes. La plus part des femmes qui estoyent de qualité, furent au comencement traictées courtoisement, tellement qu'il leur fut permis de se retirer avec leurs enfans, comme aussi a tous gens de l'Eglife, & aux Nonnains, sans grand pillage. La ville fut entierement pillée, & le butin estoit bien grand, car laville e-Stoitriche & abondante, & letoutfut transporté ès navires. On estime que le Roy perdit pour lors bien douze cens pieces de Canon, & en outre hors de son Arcenal qu'il avoit dans la Ville, on en tira des armes pour armer bien cincq ou six mille hommes.

es

ur

ais

r-

es n-es es

ue

rc

r-rs le it le it le t, a e n ls n

1-ensx

Les Espaignols en voyant la maniere de faire des Anglois, coment ils pilloyet, & le peu d'ordre qu'on mettoit a garder les vivres & les amunitions, apperçeuret bien, qu'ils n'estoyent pas d'intention de garder la ville, ce qui diminua incotinent la grade crainte, qu'avoyent les pais circonvoisins, notammet la grande ville de Civille, ou il y avoit pen d'ordre, tellement que si une armée bien conduite l'eust assaillie, comme aussi les autres villes & places, comme S. Lucas, le port de S. Marie, le Port Real, &c. on n'eust Pas trouvé beaucoup de resistance. Mais ils voyoient bien que le butin de la ville de Calis estoit aux Anglois comme un grand morceau pour assouvir leur faim. Car y ayant esté 10 ou 12 jours, & chascun ayant emporté son butin és nauires, un chascun escoutoit aprés le commandement de s'en retourner a la maison.

On commença a prendre conseil sion devoit garder la ville & l'Isle, on dit que le le Conte d'Essex estoit resolu d'y demeudela rer avec le Mareschal Veet, la plus part de la Noblesse, & trois mille hommes, eslimant que l'Isle se pouvoit bien garder, tellement que cela seroit comme une grade espine, non seulemet au pied d'un Monarque, mais mesmes en son costé,

donneroyent a ceste fin 40 Ostages, des vertiroit toutes les guerres de l'Europe en ce coing, ou les Anglois eussent peu avoir des provisions du Levant, d'Italie, & de Barbarie, & quand se viendroit au pisaller, qu'ils pourroyent aysement obtenir une bonne & honorable composition, voire que c'estoit une place avec laquelle on eust aysement changé la ville de Calisen Flandres. Mais la dessus il y eut du divers advis, car les Capitaines de mer, & le conseil de l'Admiral & de l'Admirauté s'y opposoyet, monstras qu'ils avoyent faute de vivres, & ques'ils demeuroyent en ce païs, qu'ilen fraudroit aller querir en Angleterre & au Païs-bas, ce qui estoit bie loing de la, ou bien en Barbarie, ou le Roy demeuroit bi E 100 lieues dans le païs. Aquoy l'Admiral adjousta, qu'il ne falloit pas avanturer & engager l'honneur & reputation de son Prince si legeremet, s'il advenoit qu'en 6 mois ils ne les puissent avictuailler. Le Sire François Veer s'y opposa grandemet, disant, qu'on feroit un service agreable a la Royne, & qu'on ameneroit bien tost des vivres d'Hollande : Que la place essoit forte & qu'on la pourroit ay lemet fortifier d'avatage, qu'elle estoit bien propre pour tirer du secours de Barbarie, & que pour ceste fin on se serviroit de Do Christophle de Portugal, &c. mais tout celà fut en vain. Davantage comeon voulut voirquel vivresil y avoit tant en la ville qu'en la flotte, afin de pourvoir la ville & la garnison, jusques a ce qu'on en eust amené des autres, on trouva que les vivresestoyent oftez & cachez chasque navire craignat d'avoir faute en la ville, on avoit fort mal menagé des vivres, pour l' Admiral ce qu'on n'avoit pas mis ordre touchat le du pais-bas pillage. Car les soldats la ou il arrivoyet, presente ils destruisoyent tout, ils enfoncoyent les mois de vi tonneaux de vin és caves, lesquelles e- vres, & de stoyent pleines, & ainsi en faisoyent ils vouloir des des autres vivres : Pour cela chascun cri-meurer oit qu'il falloit retourner en la maison. navires. La dessus le Sieur de Warmont Admiral de Hollande, situne reveuë de ses vivres, & presenta d'en apporter autant de ses navieres a terre, que la garnifo en pourroit aviora faire en un mois, pour 2000 hommes, & qu'il demeureroit au ssi luy de sorte que cela seroit cause, qu'on di- mesmes la. Cependat Essex ne trouva pas

une desnavires de la Royne, qui y voulust tout le peuple du païs s'enfuit, tellement demourer de bon gré, ni aussi des vivres pour deux mois. Tellement que le Conted'Essex fut contraint, d'abandonner Calis contre son gré, comme aussi il s'en excusa venant en Angleterre.

Devant son partement, il fit de sa propre puissace & authorité plus de soGentils-hommes Chevaliers, entre lesquels estoit le Sieur Iean de Duyvenvorde Sieur de VVarmont, Admiral des Hollandois, le Conte Louys de Nassau, Pierre Regemortes, Melchior Leben, comme aussi le Capitaine Metkercke qui estoit blessé, les autres estoyent Anglois.

Calis eft a. bandonnée & brustés Inillet.

Aprés avoir ainsi esté environ treize jours en Calis (jadis appellé Gades ) ils partirent par ensemble le 15 de luillet. Essex comanda (suivant son instruction) de brusser la ville, notamment tout ce qui pouvoit aucunnemet servir a equipper des navires, comme de mats, des perches, des planches, du bois a faire des pipes, dequoyil yen avoit beaucoup des cables, & tout ce qu'ils ne peurent emporter. Et firent ainsi voile emmenans avec eux deux grands Galions du Roy, avec quelques prisonniers, & quarante Ostages pour la rançon de la Bourgeoisie, montant ala somme de cent & vint mille ducats, comme nous avons cy dessus mentionné.

Nous avons dit cy dessus que les Galeres avoyent prins la fuite vers le Pontal du Pont appellé Pont del Suazzo, ou les Anglois pensoyent qu'elles ne pourroyentpasser, & qu'ils pourroyent delivrer tous les Anglois, qu'ils detenoyent come Esclaves sur les Galeres, toutesfois elles estoyent passés par la, rompans le pont d'Essex eust accepté, sil'Admiral eust an parenhaut, tellement qu'elles vindrent voulu consentir les 2 susdites navires, 2en la mer, ou elles assaillirent la flotte vec 8 ou 10 navires Angloises, mais il ne lum par derriere, laquelle se retiroit, de sorte trouva pas conseillable d'avanturer si lequ'ils prindrent un Flibot d'Hollande chargé de chevaux & de bagage, lequel choit demeuré derriere.

En s'en allant d'autant que leur instrustion contenoit, qu'ils auroyent a visiter tous les ports de mer, & de destruire qu'ils prindrent & emmenerent tout ce qu'ilspeurent.

Arrivans prés du Cab de Sain& Vincent, & ayans faict deux grandes fautes, a sçavoir, premierement de ce qu'ils n'avoyent pasen temps assailly les navires d'Espaigne devat que d'estre brussées. La seconde, de ce qu'ils avoyent ainsi abandonné la ville de Calis, le Conte d'Essex requist l'Admiral, de ne point vouloir faire la troisiesme, mais d'aller vers les Isles de Flandres & les Azores,afin de r'encontrer la Flotte des Indes Orientales & Occidentales, estant maintenant le temps de leur arrivée, aussi estoit ce le plus seur de les attendre la, pour ce que les advis & advertissemens d'Espaigne ne leur pouvoyent pas estre faiels plus avant que la: & qu'on ne les attendroit pas en ce lieu, &c. mais celane fut pasaussi trouvébon, a cause que le vet leur estoit contraire. Mais puis aprés Essex venant prés de Lisbone, proposa derechet, qu'on devoit aller avec une partie des meilleurs navires vers lesdites Isles, presentat de r'envoyer les soldats, & les navires qui prenoyet l'eau, ou qui avoyent faute de vivres, avec les malades a la maison. Mais l'Admiral & le Sire VValter Rawleyg y contredirent, tant de bouche que par escrit, & quad on vind a rechercher qu'elles navires seroyent propres & volontaires, on ne trouva que la navire du Conte d'Essex & celledu Milord Tho mas Havvard, qui vouluret entreprendre cela avec celle du Chevalier Veer, hormis ceux du païs-bas, qui se presenterent avec toute leur flotte, ce que le Conte note gerement les navires de la Royne, disant que ce n'estoyet pas des navires pour demeurer en hyver en mer. Ainsi ces diverses opinios estas mises par escrit, le Cote d'Essex les proposa en Angleterre pour s'excuser, & ainsi on laissa escouler ceste 3 toutes les navires & tous appareils pour occasion-Cars'ils susserallé vers les dites ce faire, ils vindrent au port de Faroo, ou Isles, ou qu'ils eusset attedu quelq; peu, ils ils mirent une partie des gens, & la plus eussentrencotré une tres-riche flotte des part Hollandois a terre, devant lesquels Indes, laquelle arriva 12 ou 14 joursapres.

voulurent pas attaquer la ville de Lis- lande, presque en la forme qui s'enfuit: bone, car leur charge ne le portoit pas, mais bie d'aller en tous les autres havres & ports demer, & de destruire toutes les navires, & tous les appareils servans aux navires, tellement qu'ils allerent a Cornua & Ferol, ou ils trouverent peu de navires & appareils. Aprés cela ils tindrent leur dernier conseil, pour sçavoir s'ils iroyent aussi visiter les havres de S. Andrien, & de S. Schaftien, & autres la aumais l'Admiral & les Capitaines de Mer le refuserent tout a plat, se plaignans d'avoir faute de vivres, mettans aussi en avant le dager qu'il y avoit, que les navires de la Royne pourroyent eschover esdits lieux, tellement qu'il refuserent de faire ce service au Conte d'Essex, qui eust aussi volotiers assailly la ville de Cornua, mais chascun crioit, a qui plus de vouloir sentement: F ainst a la haste point d'auretourner ala maison, prenant sur eux tre moyen, pour exprimer en partie ce que d'excuser ledit Conte pour n'avoir executé les dites entreprinses, tellemet qu'ils s'en alleret ainsi vers Angleterre, laissant le Conte avec son navire & les deux Galions qui estoient demeurez derriere par leurne tempeste, avec la Flotte du Païs-bas, laquelle demeura avecques luy jusques a la fin. Estans ainsi arrivez en Angleterre environ la mi-Aoust, ils sirent rapport de leur voyage, & estans accusez d'avoir laissé passer l'occasion des susdites entreprinses, ils s'excuserent tous sur les raisons desia declarées, & trouverent par experience, que deux ayans mesme puissance, empeschent beaucoup de bons services & entreprinses.

L'Admiral du Païs-bas retourna avec ses navires a la maison, r'amenat les soldats Anglois, qui avoyent esté levez de chasque compagnie: ils apporteret quelque butin, & environ soixante pieces de canon, aussi avoyent ils perdu le Flibot de Rotterdam, nomé le Daulphin, comme nous avons dit avec son artillerie. Ce voyage ou ceste assistace des navires des Provinces Vnies fut estimée avoir cousté plus de cincq cens mille livres.

La Royne d'Angleterre en signe de recognoissance envoya le 14 d'Aoust

Paffans par devant Portugal, ils ne l'an 1598 une lettre a l'Admiral de Hol-

Onsieur de Duvenvorde, le Leure de la rapport que nous ont faict les Royne Generaux de nostre Armée, terrealAd-(retournée heureusement des costes d'E-miral le spaigne) touchant le service de ceux qui Varmont le remercisont gaigné une si signalée victoire, & at- ans de ses tribue une bonne partie a la valeur, indu- 14 d'Aonit Prés, ou l'on disoit qu'il y avoit encores strie, & bonne volonté laquelle vous & quelques navires de Guerre d'Espaigne, nos autres amis du Pais-bas estans sous vostre conduite, avez monstré en tout le cours de ces entreprinses. Ce qui ayant remply nostré cœur d'une grande joye & contentement, nous a aussi engendré ce desir de vous communiquer par escrit ce que nous en sentons, & n'ayant prenous avons en l'esprit, nous avons bien voulu nous en servir, en attandant quelque plus grand effect, & pour nous deschargez en cela, nous ne sçavons par ou commencer, pource que la grandeur de chasque partie surmonte leur merite de l'autre: Car la bonne volonté & promptitude, de laquelle Messieurs les Estats se sont employez en ceste action nous a tesmoigné, que la bonne affection que nous avons tousiours portée aux Provinces Unies, & les benefices que nous leur avons demonstré, n'ont pas esté mal employez. La vaillantise, la dexterité, & le bon ordre que vous avez monstre en ces entreprinses, nous tesmoignent que vous & toute la Nation, meritez bien toute la faveur & defence des Princes, contre ceux qui vous voudroyent tyraniser: Mais l'honneur & la fidelité que vous Monsieur l'Admiral avez monstré a nostre Cousin le Conte d'Essex, en retournant, lors qu'il se trouva

né de toute assistence, que vous demeu- seurez, que comme nous avons aupararastes pres de luy, le conduisant jusques vant donné bon tesmoignage de nostre au Port de Pleymouth, monstre vostre bonne affection, laquelle nous portons a prudence, & fidelité, prevenant par vo- leur partie, nous sommes encores incitez stre patience & labeur, tout malheur, le- d'avantage, par la veleur qu'ils ont quel arrivant a l'un des Generaux de monstrée, & leur merite, a accroistre & la flotte, eust souillé toute la victoire. Et renforçer nostre bonne affection en touen outre le zele & l'affection que vous tes ses parties, comme il est seant aune nous portez, nous augmente l'obligation Princesse laquelle recognoist la vertu que nous vous devons, dequoy la recognoi Sance est si grade en nostre cœur, qu'il a fallu que nous nous en soyons en partie demeurerons vostre bien affectionnée. deschargez par ceste lettre, laquelle nous nous prions vouloir communiquer a toute la compagnie de nos amis, qui sont sous vostre commandement, leur monstrant

de nuict escarté de la flotte, & abandon- en outre qu'ils se peuvent bien tenir as-& la recognoissance d'une Nation, si digne come est celle cy, & cependant nous

ELISABETH ROYNE.

### Notes pour entendre la peincture,

- z. Chastean de Gades , a la garde du Golfe. 2. La navire Philippus chargeant 1200 hommes, bru-Rée de son propre feu.
- Navires longues eschappées aux improvidens Anglois.
   Navires Marchandes destinées vers les Indes Oriensales, bruflèes avec les denrées.
- 5. Vn pout est icy lequel abbatu, les navires longues parvindrens au destrois d'Hercules.
  - 6. Ence Porsey prirent terre les Anglois.
    7. Ace quartier fut la ville envahie.
  - 3. En cerivage cy abborderens les Hollandois.

## Description & recit de la victoire que son Excellence obtint, contre l'ennemy, sur le

# TIELSCHE-HEYDE,

pres de TVRNHOVT, En l'an 1597.

1597. Son Excel. lence marche vers

Turnh us

l'ennemy.

vier 1597, il arriva le 22 a Gertrudenberg: & trouvat la toute la gendarmerie
Balançon estant retrenche dans Turn-

Prés que le tres- estoyent environ six mille hommes, tant Illustre, haut, & apiedqu'a cheval, & toutes autres choses puissant Seigneur, necessaires a son entreprinse, il alla le MAVRICE Prince lendemain tout d'une tire en toute dilid'Orange & Con- gence & sans faire bruit, jusques a un vilte de Nassau, &c. lage appellé Ravels, situé environ a une fut party de la lieue pardeça la jurisdiction de Turn-Hayele 21 de lan- hout, ou son Excell. sit un peu reposer preste, qu'il avoit mandée a ceste sin, qui hout avec quatre Regimens de pied, &

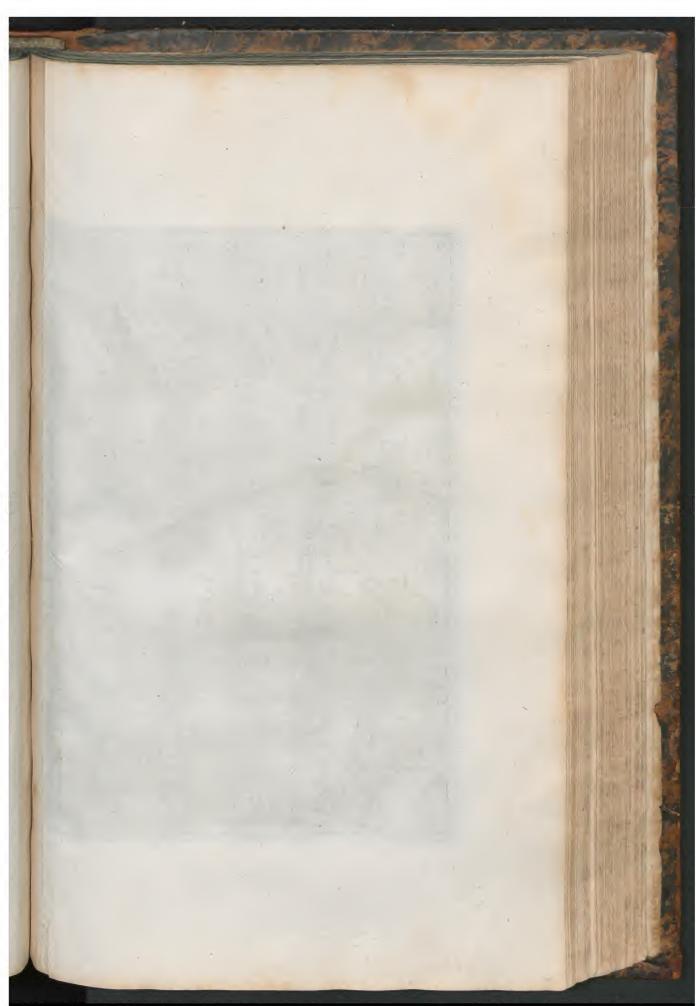





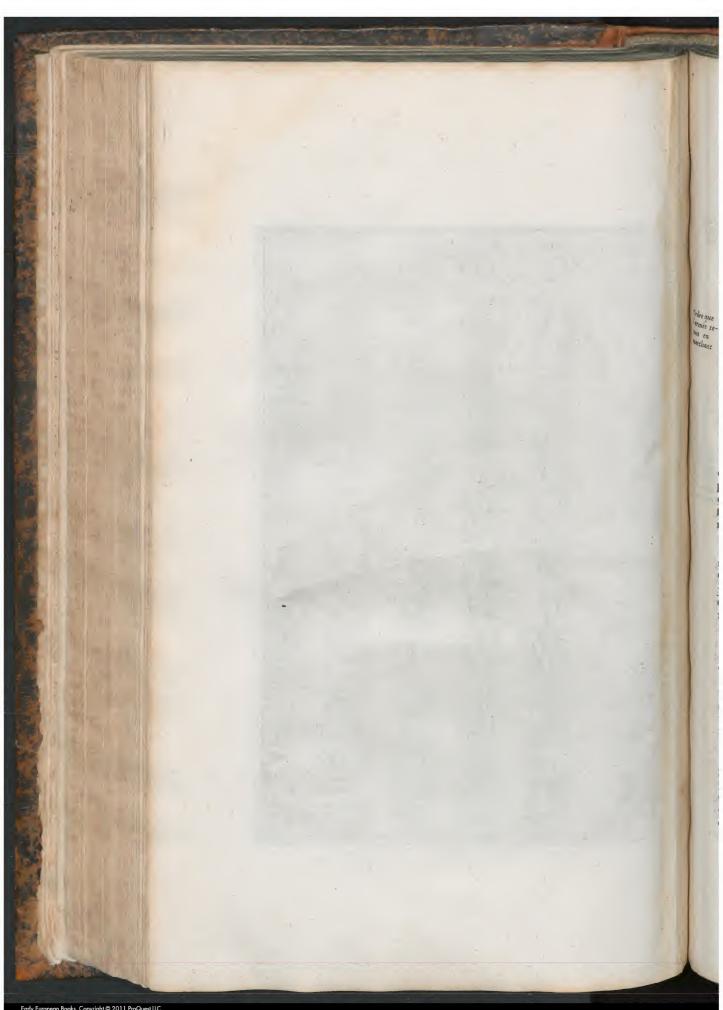

eineq copagnies de chevaux,si tost qu'il futadverti de la venue de son Excell. & qu'il estoit si prés de luy, il trouva bon en son conseil, de charger de nuict les roit a poindre, afin de se retirer vers Herentals en seurté. Semblablemet son Excell. se mit le 24 de grand matin en chemin, marchanttousiours quand la campaigne se permettoit en tel ordre commes'ensuit.

La Cavallerie portant des grande pite-stoles avoit l'avantgarde, & estoit divisée en six troupes: Les deux premieres en chascune desquelles il y avoit 4 Cornettes, estoy et un peu separées l'une de l'autre, mais toutesfois l'une a costé de l'autre: celle qui estoit a main droite estoit conduite par le Conte de Hohenlo, & le Conte de Solms:nn peu apres suivoyent deux autres troupes, chascune de 3 Cornettes, marchans aussi un peu separez comme les premiers pour en toute occurrence pouvoir recevoir entre eux les premiers, ou de se pouvoir mettre aussi entre eux. La Cavallerie estoit suivie de son Excellence avec deux autres troupes marchans aussi comme les autres un peu esloignez.

L'infanterie estoit divisée en huich troupes, assavoir, incontinent' aprés la Cavalleric, suyvoyent deux esquadrons joingnans l'un l'autre, aprés trois & puis encores deux : marchans tous separement comme les autres, en telle sorte que les premiers, se pouvoyent mettre entre les suyvans, sans rompre l'ordre. Aprés cela suyvoyent deux demy canons & des pieces de campaigne, coduites entre les chariots qui menoyent l'amunition, par ceux qui ordinairement en ont a charge, & par un bon nombre de matelots. Derriere suivoit le reste de l'infanterie fermat la bataille: Ils marchoyent en cest ordre quandles lieux le pouvoyent permettre, autrement ils se joingnoyet ensemble le plus serremet qu'ils pouvoyent, & selon l'ordre qu'on tient en marchant, s'accommodans selon les chemins, eaux, & notamment les ponts

Son Excellence estant venu devant L'ennemy Turnhout & trouvant la placeabandon. se retire do née, trouva bon avec l'advis desdits Sei-Turnhous gneurs Contes & autres Chefs de guerchariots avec le bagage, & deles envoy- re, selon qu'on voyoit que l'occasion se er devant, en intention de suivre avec presentoit, d'avancer en toute diligence toute l'armée si tost que le jour comece- avec la Cavallerie seulement vers l'ennemy, & de faire suyvre le plus d'infanterie qu'il seroit possible, & de laisser le Canon avec son appareil, prés du moulin de Turnhout, en garde a la huictiesme partie de gens de pied. Ce que son Excellence executa incontinent, mais rencontrătun petit chemin estroit remply d'eau, un peu derriere Turnhout, ou l'ennemy avoit mis quelque gens pour defendre le passage, il y envoya incontinent un bon nombre de musquettaires souz la conduite du Chevalier François Veer, avec le Sieur vander Aa, Lieutenant de la garde de son Excell. Ceux cy contraigniret l'ennemy de quiter ce passage. Son Excell. l'ayant passé il vint incontinent sur une platte campaigne, ou l'on descouvrit bien tost l'ennemy, lequelil suyvit, marchant en bataille & s'enfuyant comme s'ensuit. Le bagage alloit devat vers Herentals, accom- Commens paigné de quelques soldats ordonnez marchoit, pour le garder, aprés suyvoit toute la bataille: la Cavallerie estoit la plus part devant: assavoir Nicolas Basta, Don Iean de Cordua, Alonzo Dragon, Gusman & Grobbendonc: aprés suyvoyent les quatre Regimens separez l'un de l'autre. Le premier estoit le Regiment des Allemas du conte de Sults, le second le vieil Regiment de la Motte, sur lequel commandoit pour lors le Seigneur d'Achicourt: le troissesme le Regiment de la Barlotte : le quatriesme de Neapolitains du Marquis de Trevicq. A costé droit marchoyent quelque fois deux Cornettes de chevaux, & quelquefois se mettoyent a costé gauche, mais la plus part alloyent devant, a costé gauche il y avoit des arbres, & joingnant une petite riviere;laquelle descend de Turnhout. On ne tarda gueres, qu'ils ne fussent atteints, mais a cause de l'incommodite des chemins, & d'une certaine vallé pleine d'eau entre l'ennemy & les gens de Messieurs les qui estoyententre Rayels & Turnhout. Estats, il n'y avoit point encores de

commo-

commodité d'affaillir l'ennemy. Tellement que les deux parties marcherent quelque temps comme joingnans les uns des autres.

Le Chevalier François Veer, avec quelque peu de Chevaux & quelque nombre de musquettaires, entretenoyent l'ennemy par derriere par des escarmouches, empeschantainsi qu'il ne pouvoit fuir comeil eust bien voulu, jusques a ce qu'ils vindrét au bout de ceste vallée d'eau. Lors les susdits Seigneurs Contes de Hohenlo & de Solms, come estans les premiers en la bataille, vovat un certain advantage d'un lieu eslevé entre eux & le Conte de Varax, craignans aussi que l'ennemy enfileroit un chemin estroit, auquel son begage estoit desia entré, ils adviserent avec son Excell. qu'il estoit plus que teps d'attacquer l'ennemy. Tellement que le signal estant donné, ils se tournerent vers l'ennemy, Messieurs les Contes de Hohenlo & de Solms avec che le met quatre Cornettes de Breda vindrent a coset enfuite. sté droit de l'ennemy, ceux de Bergues sur le Zoom au dernier Regimet de l'ennemy, tellement que les Neapolitains, comme estans les derniers furent artacquez les premiers par Marcelis Bacx & la compagnie de son frere: accopaignez de du Bois, & Donck. Les Contes de Hohenlo & de Solms (estans avec les 4 Cornettes de Breda droit au premier Regiment de l'ennemy, ou la cavallerie de len'nemy s'estoit dessa tournée, en intetion d'attacquer ceux de Bergues de costé, couperet fort bien a point le chemin a la cavallerie de l'ennemy, & les chaffant, passerent outre & se jetterent sur le re aprés sa Cornette de reserve mais en Regiment du Conte de Sults, & ce d'une vain, tellement qu'il donna charge aux telle furie, que la Cavallerie de l'ennemy prisonniers de descendre de leurs ches'est contentée de la preuve seulement: vaux, qui demandoyent instamment tellementqu'abandonnans leur cavallerie, ils se mirent en suite quitans & l'aissans derriere eux la Cornette d'Alonzo Dragon.

sia a la charge, en voya le Sieur de Sidney, des Cornettes de reserve, par le malen avec le Chevalier François Veer) lequel tendu de Parcker, & de ses gens: mais jusques alors avoit entretenu l'ennemy comme un chascun accourut vers le Pr. par dernere de cotinuelles escarmouches Maurice, notamment Marcelis Bacx & avec quelques chevaux pour doner l'en- Edmont, l'ennemy fut espouvanté, tellenemy a la queue. Le reste de la Cavallerie ment qu'il print derechef la fuite.

Trente

demeura prés de son Excell. pour refraischir & soustenir les premiers, s'il eut esté de besoing, jusques a ce que voyant l'advantage manifeste, ils entreient prefque tous dedans la bataille & messée. Le Conte de Varax, General de toute Le Com l'armée fut tué sur la place, & tous ses di gens (comme estans de tous costez fu- mirieusement assaillis) suirent a vaude route: mais la plus part en vain, comme estans d'un costé environnez de la Cavallerie en une pleine campaigne, & de l'autre costé de la riviere, & de certains aibres: tellement qu'il y en avoit bien peu qui se peussent sauver au chemin estroit, de sorte qu'il en demeura plus de 2000 morts sur la place, & bien 400 qui furent prins prisonniers, & ce en si peu de temps, que mesmes l'Infaterie de Meis. les Estats quelque diligence qu'ils fissent, ne peurent pas bien venir a temps, que la victoire ne fust dessa obtenue par la Cavalleric.

La Cavallerie de l'ennemy voyans La C quelle ne pouvoit pas bien eschapper 78 quelques uns des plus courageux sonne faits rent derechef l'alarme avec une trom-none pette & retournerent quelque quarante dars qui se jetterent sur ceux qu'ils voyoient estre empeschez au pillage sans aucun ordre, comme s'ils eussent voulu faire une nouvelle chargé & courir sus a leurs ennemis, tellement qu'une partie des moins experimentez & des plus craintifs se mirenta suir, jusques prés de l'Infanterie suivante, faisant semblant, comme si les venoyent querir, afin qu'ils se hastassent. Le Prince Maurice regarda derriequ'on leur fist grace, disans qu'on avoit desia espandu assez de sang pour finir la victoire, de soite que pour ceste occafion plusieurs prisonniers furent tuez, & Son Excell. voyant qu'ils estoyent de- lors on apperceut le besoing qu'on avoit

de deux mille hommes demeurerent morts sur la place: car les paisans rapcombien que quelques uns disent encorcs d'avantage.

Le Lieutenant general de la Bourlotte y fut tué, & la plus part des Capitaines & Officiers, mais fort peu des vainqueurs, point plus de huict: entre lesquels estoit le Capitaine Donck qui mourut depuis de sa blessure, comme aussi le capitaine Cabilleau de Flandres.

Cestoit une fort belle victoire, gaignée avec 800 chevaux ou peu plus, il in yavoit cependant du grand hasard si ep-l'ennemy y eust estéprudent & bien advisé. Il advintune chose digne d'estre reurele, citée, laquelle arriva a un certain Gentilhomme Romain, nommé Septimus Fabius, qu'on tenoit estre sorti de l'ancienne & noble race des Fabiens a Rome. Cestuy-cy ayant quelqueauthorité parmy les Italiens, estoit blessé jusques a la mort, tellement qu'ilestoit aussi parmy les morts, & comme on le despouilloit de ses vestements on trouva encores de la vie en luy, & comme on voyoit que cestoit un homme de qualité, & qui avoit la mined'estre noble, combié qu'il estoit fort desiguré tant de son sang, que de celuy des autres, on l'en leva par compassion, & sut emmené sur un cheval a demy mort, tellement qu'il fut gueri de ses playes, & eschappa par ce moyen en payant rancon.

Il y avoit bien de 4 a 500 prisonniers entre lesquels estoit un jeune Conte de Mansfelt, comme aussi Ierosme Deutice Conseiller de Varax, le Lieutenant Colonel du Marquis de Trevico, & le Sergeant Major, lequel eschappa depuis, & fut en l'an 1602 tué en Hongerie par un general appellé Rosyvorni. Des prisonniers il en mourut plus de 100 deleurs bleffures : & ainfile Pr. Maurice partit vers Tournhout, & laissa les fuyards courir vers Herentals, ou atriverent environ 300 hommes, hormis ceux qui aupara-

Trent & huict Enseignes y furent vant avoyent esté envoyez avec le bagaprinses & la Cornette de Don Alonzo ge. Le corps mort du General, a sçavoir de Mondragon. Le bagage sut en par- du Conte de Varax, sut octroyéses sertie pillé, & les morts despouillez. Plus viteurs par le Pr. Maurice, afin de l'emmener vers Liere, & de la a Malines, ou il avoit sa femme & beaucoup d'enfans porterent qu'ils en avoyent enterré plus envoyant aveceux une lettre au Cardide deux mille deux cens & cincquante, nal luy presentant de delivrer les prisonniers s'il vouloit tenir quartier. Mais comele Cardinal ne luy respondit pas affez tost le Pr. Maurice menaça de faire pendre ou noyerles prisonniers, s'il ne les vouloit rançonner en 20 jours, tellemet que ledit Cardinal contraignit les villages de Brabant d'y contribuer.

On vid icy que les picques n'estant pas bien placées, mais seulement mises en ordre de marcher, au lieu d'estre mises en ordre de bataille, ne peuvent pas bien soustenir la furie des grandespistoles, qu'on nomme Carabines, que la Cavallerie du Prince Maurice avoit au lieu des lances, ainsi trouva on qu'il n'est pas si dangereux de rencontre l'ennemy en campagne, avec bon ordre, car s'il y avoit faute d'ordre (ce qui emporte beaucoup) cela defailloit pour la plus part aux Espaignols, ce que tesmoignerent ces vieux Regimens, ne sçavans point bien, commens ils se devoyent tenir bien serrez.

Comme les Païsans en ceste contrée appellée la Tielsche-Heyde avoyent amassé & emporté en l'Eglise toutes les armes, qu'ils avoyent trouvées aprés la deffaite, ceux de la ville de Diest leur comanderent de les leur amener: & come a ceste fin ils en avoyent chargé six chariots, ceux de Breda estans advertis, les envoyeret querir, & les firent apporter par force dans la ville le 23 de Febrier, pour un plus grand signe de leur victoi-

Les Contes de Hohenlo, & de Solms avec le Chevalier Veer, duquel le cheval avoitesté porté par terre, & Sidney furet grandement honorez & loueza cause de lour prudence & vaillace, come aussi les autres Chefs & Capitaines de's'estre coportez si valeureusement & courageusemer, notamment Bacx & Edmont avec tous les Officiers & Soldats.

re.& comme un trophée.

Le campsereposa se soir a Turnhout

ou on avoit laissé le canon, le lendemain en sa garnison. Le Pr. Maurice passa par le Chasteau fut batu, & aprés quelques 8 Gertrudenberg, & le 8 jour aprés son deou 10 coups, ceux de la garnison, sur lesquels commandoir le Capitane vander Enseignes qui furent penduë, sur la grade Delft, le rendirent par appointemet, vie Sale, avec une Cornette de Cavallerie, & & bagues sauvez. Le Chasteau ayant esté une Banderolle des vivandiers, & sit par bieu pourveu, un chascun s'en retourna tout redre graces a Dieu, de ceste victoire.

partil arriva a la Haye, ou il apporta 38

## Le premier siege & prinse

DE LA VILLE DE

## RHYN-BERCK,

Située prés du Rhin. Advenue en l'an 1597.

La resolutio de Messieurs les Effats a

Estats des Provinces Vnies, ayans & faict provision, moyens pour faire la guerre, resoluret

par ensemble avec son Excell. & le Conseil d'Estar, de mettre encores ceste Esté, combien qu'il fust dessa bien tardune armée en capaigne, ayant a ceste fin fai& preparer tout ce qui y estoit necessaire, comandans aux gens de cheval, de s'armer d'une autre façon sans lances, mais ordonnans que les chevaux legiers ou Carabins eussent a porter des arquebouses de la longueur de 3 pieds, les autres des pistoles, de la longuer de 2 pieds, & d'estre en outre armez jusques aux genoux, a peine que si quelque piece ou partie de ces armes leur defailloit d'encourir quelque amende, il falloit que les chevaux fussent grands, de la haulteur de quinze grands paumes de main, & que les homes portassent tous des casacques, selon le placart & l'ordre qui en a esté dresse, & qui aussi a esté imprimé. Le de Frisons, neuf Enseignes du Conte de conseil d'Estat sit comte qu'il falloit a- Solms, huict Enseignes du Seigneur Flovoit tous les mois trois cens mille livres ris de Brederode, & six du Sieur de Dupour le Camp. Il y avoir environ 200 venvoorde, & environ 20 ou 21 comcopagnies de gens de pied au service des pagnies de Cavallerie bien montez. La Païs, & vingt & une Cornettes de Caval- arriverent aussi grand nombre de batte-

ESSEIGNEVRS les lerie. Mais comme les gens de pied estoyent es villes & garnisons, le Prince Maurice n'en manda que 68 Enseignes consenti, ordonné & toute la Cavallerie, avec charge de se trouver le 3 d'Aoust sur le Rhin, devant de divers grands le lieu appellé s'Graven V Veert, car le Conseil d'Estat avoit arresté qu'on attaqueroit la ville de Berck, afin d'avoir libre passage sur le Rhin.

Suyvant quoy le Prince Maurice avec toute la Noblesse & toute sa suite partit le 1 d'Aoust de la Haye vers Vtrecht, 2fin d'assebler la les chariots necessairesa son voyage, & arriva ainsi le 4 d'Aousta Arnhem, ou vint aussi le Conte Guillaume de Nassau Gouverneur de Frise, de Grouningue & des Ommelandes, avec ses gens qui estoyent en un lieu appelle Elten. Les Contes de Hohēlo, de Solms, y arriverent aussi avec le Conte Ernest, & leConte Louys de Nassau, avec le jeu! ne Conte Henry Frederic de Nassau, qui vouloit faire son premier essay en la guerre. D'Arnhem ils allerenta s'Graven weert, ou estoyent arrivez 13 Enseignes de gens de pied Anglois, douze Enseignes d'Escossois, quinze Enseignes



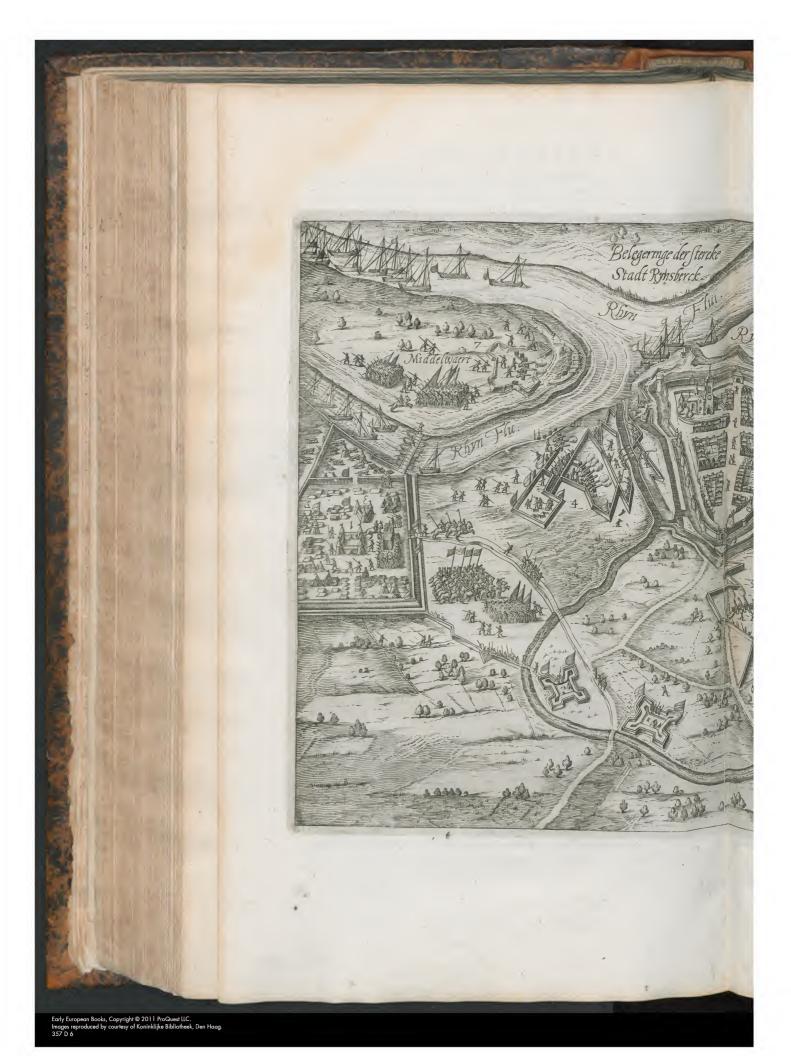

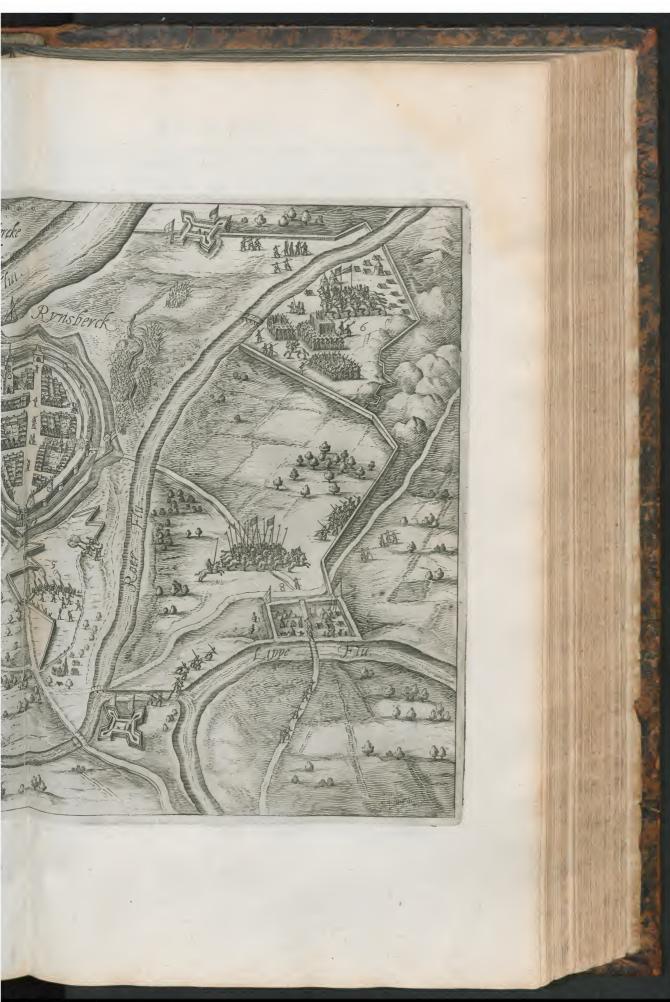



aux, chargez avec plus de 40 pieces d'ar- le 10 d'Aoust quinze Enseignes du Retillerie, avec tous les apprests necessaires pour faire un Camp parfaict.

Le 6 d'Aoust son Excell. fit passer l'Infanterie avec une partiede la Cavallerie en des Batteaux par dela la riviere du Rhin & du V Vael, & comanda qu'ils eussent a demeurer ce soir a Cleverham istant no loing de Calcar, faisant le lendemain faire un pont de batteaux sur le VVael, afin de faire passer les chariots (qui prés d'Arnhem avoyent passéle Rhin en des Pontons) avec le reste de son armée, tellement que ce mesme jour le Pr. Maurice arriva au Cloistre de Marienbourg, laissant trois compagnics du Regiment de Ouest-Frise (qu'on nomme ordinairement le Regiment de Nort-Hollade) prés des batteaux, qui le mesme jour sirent voile & monterent la riviere en fort grand nombre.

Le 8 d'Aoust le Prince Maurice avec son armée & quelques pieces de campampin. gne passa pardevant la ville & Chasteau Le 8 d'Alpen, gardée par le frere du Capitaine Bentingh, avec quelques soldats, le Prince Mauricefit sommer la place dese passage, & qu'elle pouvoit grandement de sa blessure. Le 11 d'Aoust futon emservir a l'ennemy, & d'autre costé en domager bien fort son camp, laquelle: luy fut in continent rendue, tellement qu'il fit garder le Chasteau par le Capitaine Schaeff avec cincquante soldats, & ledit Benting en sortit avec trente & six soldats, emportans leurs armes & leur bagage, de sorte que l'armée en partie arriva encores ce soir devant Berck.

Bere re, du lieu que pour les fortificatios qu'on mp, y avoit faites, est une place forte & malayséea prendre, estant encores fortifiée par dedans d'environ 500 hommes, qui y estoyent venus de Alpen, de la ville de Grave, & d'autres places la autour conduits par le Capitaine Benting, & quelques autres. Le Prince Maurice ayant ler aux fourrages & autres provisions. recognu la ville & toute la commodité defaire deux Camps principaux, l'un au haut de la ville, devant les portes appel-

giment des Frisons, souz la conduite du Conte Guillaume de Nassau, avec 13 enseignes d'Anglois, souz le Gouvernemet du Sieur Horace Veer, frere du General François Veer, & le Regiment d'Ouest-Frise conduit par le Sieur Arent de Duvevorde, Lieutenat Colonel du Pr. Henry Frederic de Nassau, avec les gardes du Prince Maurice, & encores 5 compagnies de Cavallerie, logées un peu plus outre vers Botberge. Le Conte de Hohenlo, General de l'autre quartier, avec le Conte de Solms, furent logez sur la montaigna de S. Annedevant la Santen porte, avec 8 Enseignes du Regiment du Conte de Solms, 12 compaignies Escossoisses, souz la coduite du Colonel Morray, la garde du Conte de Hohenlo, & encores douze compagnies de cavallerie, tout joingnat estoit le Sieur de Cloetinge avechnict Enseignes de son Regiment: un peuau bas de la montaigne & entre les deux quartiers estoit logé le Prince Maurice.

'A la premiere arrivée devant la ville, le Conte Loys de Nassau fut blessé a la rendre, pource quelle estoit située sur le jambe, mais il sut en peu de temps gueri pesché a retrecher & fortisier les camps qui furent conjoines ensemble par le moyen des trenchées lesquelles furent fortifiés de trois rampars de retraicte, dresser pour empescher les advenues des ennemis, tellement que par ce moyen la ville estoit entournée d'un bord du Rhin jusques, a l'autre.

La nuice de l'onziesme on commeça La ville de Rhin-Berck tant de natu- a faire des trenchées pour aller du camp du Prince Maurice vers la ville, & le lendemain on en fit aussi au quartier du Co. te d'Hohenlo, & au quartier du Sieur de Cloeting. Il fit aussi jetter un pont sur le Rhin pour passer de son camp en une perite Isle, & puis de ladite Isle jusques a l'autre costé duRhin, afin de pouvoir al-

Aprés cela comme un eut planté trois d'alentour, trouva'en premier lieu bon pieces de canon, on tira fort contre une grande Tour (d'ou on tiroit fort au cap & es trenchées) & aussi contre une lées l'une la Rhin-porte, & l'autre la Cas- tour appellée le Tol-torn ou Tour du lel-porte, d'un costé du Rhin, ou il logen peage, & une porte appellée, la Porte du

Rhin, afin de pouvoir mieux travailler aux trenchées. Semblablemes avec deux autres pieces contre le boulevart devat la porte nommé Cassel-porte, avec lesquelles on joua tellement le 15 & 16 d'Aoust, que ceux de la ville furent contraints ce mesme jour d'abandonner la grande tour, aprés avoir faict beaucoup de mal & qu'ils avoyet tiré au travers du pavillon du Prince Maurice, dans lequel il estoit couché & dormoit, tellemet que la balle s'esleva de terre, & passa au travers de la tente, & au chevet du list du Sieur de Sonsfelt, sans que luy qui estoit couché sur le list fust blessé.

Le 16 on braqua de nuict en divers tre la ville de tous costez, mais pource que les trenchées n'estoyent si prés de la ville comme l'on avoit bien esperée, le Pr. Maurice ne fit pas encores jouer le canon en batterie, ains fit faire une galerie du costé de l'Est du boulevart devant la Cassel-porte, pour la somme de 1200 francs, laquelle devoit estre faicte en 4 jours. Le 19 d'Aoust come les trenchées commençoyent a approcher d'un costé de la demie lune, laquelle estoit hors du boulevarrde la Tol-tour, devant la porte du Rhin, en laissant escouler l'eau d'une petite riviere appellée la Niepe, laquelle estoit retenue devant la demie lune par une petite escluse. Et d'autant que la galerie estoit bien avant dans le le Prince Maurice advisa avec les principaux Chefs de l'armée de commencer la batterie, ce qui fut aussi resolu, esperant que cependant on pourroit entrer dans le boulevart. On commença la baterie environ les dix heures avec 35 pieces de canon, a scavoir 29 gros canons, & six pieces de Campaigne, desquels il y en avoit 10 devant le Rhinporte, 11 devant le Boulevart de la Cassel-porte, 5 sur l'Isle du Rhin, contra la Tol-tour, & encores 4 plus bas devant le plat de la ville, & les autres en d'autres endroits. Aprés qu'on eut tiré trois fois,

prés avoir parlé par ensemble, ils respondirent, & demeurerent en fin la dessus, qu'ils demanderent encores trois jours de terme.

Vne heure ou environ aprés qu'on eut Badi commencé a parlementer, la baterie recomença, laquelle fut fort furieuse & du. ra jusques a 5 heures aprés midy, faisant pieus en tout environ deux mille coups, durant non. lequel temps les gens du ConteGuillaume, gaignerentla demie lune, souz la faveur du canon, & le Pr. Maurice afin de gaigner le temps (nonobstant qu'il y en avoit plusieurs qui pensoyent qu'on devoit attendre ceux de la ville) fit derechef sommer ceux de la ville de se rédre, endroicts 24 pieces de canon, afin de ba- lesquels (estans maintenant peut estre espouvantez) pource que la gendarmerie s'approchoit de tous costez, & semettoyent en baraille, envoyerent 4 Deputez,a sçavoir le Capit. Benting, le vieil Capitaine Dulken, l'Admiral Pasman Chefdes matelots, & le Quartier-Maistre du Regiment du Conte Herman de Bergue, au lieu desquels furent envoyez en eschange dans la ville les Capitaines Schaf, Ingelhave, & VVaddel.

Aprés longues disputes & grandes prieres, le Pr. Maurice leur octroya de d'Ant fortiravec leur Enseignes, armes & bagage, laissant en arriere l'article de ne servir de trois mois pardeça la Meuse, promerrant de laisser aux Bourgeois la jouissance de leurs privileges, tellement que commencement du fossé, lequel n'estoit le 21 d'Aoust, justement un an aprés que pas fort largeni fort profond, son Excell. la ville de Hulft serendit, ils sortirent en recopense hors de la ville, souz le Gouverneur le Capitaine Snatere avec cincq Enseignes, estans en tout environ 900 hommes, ausquels le Pr. Maurice presta environ de 70 a 80 chariots, pour lesquels le fils du Capitaine Benting demeuraen oftage. Ils arriverent le melme jour devant la ville de Geldre, ou l'entrée leur fust refusée de sorte qu'ils demeurerent la, avec leur Convoy. Mais le vingt denxiesme d'Aoust, pource que ceux dededans ne les pourvoyoient pas bien de vivres, ou qu'ils leur vouloyent vendre les vivres trop cher le Prince Maurice (comme cest sa cou- ils entrerent la dessus en querelle avec stame) sit sommer la ville de se rendre, ce la garde de la porte, tellement qu'ils que ceux de dedans ayans entendu, & a- la forcerent & entrerent ainsi dans

la ville, ou ils commencerent a mutiner, dant la chasserent le Conte Henry, & tous les de de de de de la ville. Les Sieurs de la ville. present deux mois de gage, maisils ne voulurent pasestre contents, ains retindret Wtenham & Grammaye prisonniers. Aprés cela vint le Conte Harman pour les pacifier, mais c'estoit en vain, tellement qu'il partit vers ses gens a Arsen ou ils s'assembloyent, & estoyent environ trois mille hommes.

Ainsi la ville de Rhin-Berck se rendit au Prince Maurice, aprés avoir esté assiegée dix jours, & qu'on eut tiré environ deux mille, huict cens, & septante coups fur la ville. On trouva dans la ville grand nombre de gros canons, assavoir plus de 44 pieces de metal, entre lesquelles il y avoit sept pieces de batterie, aussi beaucoup de drap simple, qu'on y avoit envoyé, pour payer la garnison, qu'on estima valoir plus de cent & septante mille francs, comme aussi cincq batteaux de guerre enfoncez, & 2 grands pontons, qu'on avoit faict faire a Cologne, avec esperance de faire quelque bon exploit, & en outre des provisions affez.

Le Prince Maurice fit incontinent reparer les endroits les plus endommagez, fit abbatre & rompre les trenchées, & donna charge au Capitaine Schaef (qui avoit bien faict son devoir & monsté sa valeur en ce siege ) d'y commander avec six enseignes de gens de pied, bien pourveus d'amunitions & de vivres.

Si tost que la ville fut gaignée les De- Ceux de & a crier de l'argent, de l'argent, encores que le Conte Henry de Berguè y fust. La garnison qui auparavant estoit en la vil-Miliagi- le, se ranga de leur costé, tellement qu'ils ce qu'ils n'avoyent auparavat jamais peu Rhin. Bere. obtenir des Espaignols, encores que cela leur eust esté promis mesmes avec serment. Mais pource qu'elle avoit esté gaignée avec tant de grands despens que les Provinces Vnies y avoyent employez,& que ni le Prince Maurice, ni les Deputez duCoseil, n'estoyent pas authorisez pour cest effect, cela leur fut refusé, & furent r'envoyez aux Estats Generaux.

Le l'endemain aprés que la ville de Berck fut rendue, qui estoit le 21d'Aoust le Conte Herman estoit arrivé a Geldre, avec environ deux mille pietons, & sept ou hui&Cornettes de Cavallerie.L'infãterie estoit conduite par DonAlonzo de Luna Gouverneur de Liere, & la Cavallerie par François de Padiglia, en intétion de mettre encores des gens en Berc, mais entendant qu'elle s'essoit rendue, il retourna a Arsen pres de la Meuse, aprés cela il passa la Meuse, pesant a la dessaicte de Turnhout, il envoya environ quatre cens hommes dans la ville de Meurs, outre les deux cens, qu'il y avoit envoyés de Maestricht deux jours auparavat. Et afin de mieux asseurer ladite Garnison, il commanda au Capitaine Arnout Boecop Camille cu Lieutenant du Gouverneur, d'abandon- de Munitaner le Fort de Camille, & de seretirer a- ne abanvec ses gens dans la ville de Meurs, ce que donné. ledit Boecop fit la nuict aprés le vingtquatriesme d'Aoust, avec telle haste, qu'il laissa trois pieces de cano audit fort, assavoir un canon, un demy canon, & une piece de campaigne.

## Notes pour entendre la peincture,

- J. Icy estoit & commandoit le Prince.
- 2. Icy le Conte Guillaume avecq 2 i Enseignes.
  3. Icy les sepe Enseignes du Conse Henry de Nassau.
  4. Icy 13 Enseignes d'Anglois trouppes de Horace Veer.
  5. Icv cinca Compates.
- 5. Icy cincq Cornettes.
- 6. Ley est oyens les bagages.

- 7. Icy le Colonel Brederade avec q 8 Enseignes.
- 7. 27 se Octomes prenerade avec q S Enjeignes. 8. ley commands le Conte de Hobenlo avecq les Co-lonels, le Conte de Solms avecq so Enfeignes. Murreau a-vecq s 2 Enfeignes, & 26 cornettes, levelle des Fortze-floyent garnies des gardes du Camp.

Structionin electrication of a

LA

LA PRINSE DE LA VILLE ET DV CHASTEAV DE

Advenue en l'An 1597.

E Prince Maurice ayant entedu que le Conte Harman avoit passé la Meuseavecsesges, alla le 26 d'Aoust recognoistre la vil-

le de Meurs, cstant accompaigné de 12 Cornettes de Chevaux, & environ mille hommes de pied, & en retournant par le Fort de Camille, il resolut d'attacquer la ville de Meurs, & a ceste fin d'autant que la Cavallerie laquelle avoit convoyé le Conte de Hohenlo & sa femme la Contesse de Buren en Allemaigne estoit de retour, aprés avoir commandé que les batteaux montassent vers le fort de Camille, il marcha le 28 d'Aoust avec toute son armée vers Meurs, ayant encore 60 compagnies de gens de pied, & 21 Cornettes de chevaux, desquels ce mesme jour il dressa encores deux camps devant la ville, l'un & le plus grand devant les portes desquelles l'une estoit appellée la Kerc-porte, l'autre la Heen-porte, ou il se logea avecq 49 Enseignes de gens de pied, & toute la Cavallerie, l'autre devant la porte de la nouvelle ville, ou se campa le Meurs est Sieur de Cloetingen avec six Enseignes ajuegee te 28 d'Aoust de son Regiment, & 5 Enseignes du Regiment de Frise, souz la conduite du Ge- devoitenvoyer, afin de luy rendre la vilneral Duvenvoorde. En arrivant il y le & le Chasteau. Le Prince Maurice y eut quelques escarmouches devant l'Eglise qui est hors de la porte, que l'ennemy retint jusques au soir, que 2 compagniesEscossoises arriverent, afin de soulager les Frisons qui y faisoyent la garde. Le lendemain on se retrencha, & au soir on commença a faire les trenchées avec 15 enseignes d'infanterie, assavoir 5 du Regiment de Frise, 4 enseignes Angloi-

ses,4 Escossoises, & 2 du Conte de Solms, les Frisons estoyent devant la porte appellée Steen-porte, les Escossois avec les enseignes du Conte de Solms devant la Kerckporte, & les Anglois entre les deux portes. Ce soir le Capitaine VVaddel Escossois sut tuées trenchées. Le Prince Maurice avoit faict amener 12 pieces de canon, lesquels il fit planter la nuict du 31 du Mois, & commença le lendemain a battre avec quelques uns. La nuict ensuivante on vint avec les trenchées, depuis le quartier des Frisons, jusques au bord du fossé, lequel estoit estroit & peu profond: & pource qu'a cause des pluyes & du mauvais temps, on n'estoit pas encores venu si avat es autres endroits, voila pourquoy on ne commença pas encores a tirer le 2 de Septembre, comme le Prince Maurice avoit bien pensé, avec intention d'aller loger jusques sur le fossé, & de pouvoir a la faveur du canon, & avec l'ayde de quelques ponts faics de joncs, passer le fossé & aller aux rampars de la ville. Mais devant que cela advint le Gouverneur de Meurs appellé André de Miranda Espaignol, cotre tou- Me te esperance, ayant faute de poudre, en- bais voya un peu aprés midy un Tambourau Prince Maurice, demandant qu'on eusta envoyer des Ostages au lieu de ceux, qu'il envoyale Sieur de Gistelles Lieutenant General du Conte de Solms, (pource que sa belle mere estoit dans la ville,) avec le Capitaine Ingelhaven, & ainsi traicta avecles Deputez de la ville, qui estoyent le Capitaine Muchet & le Capitaine Boecop Lieutenant du Gouverneur, & aprés longues disputes sur le temps de trois jours, qu'ils demandoyent de dilay







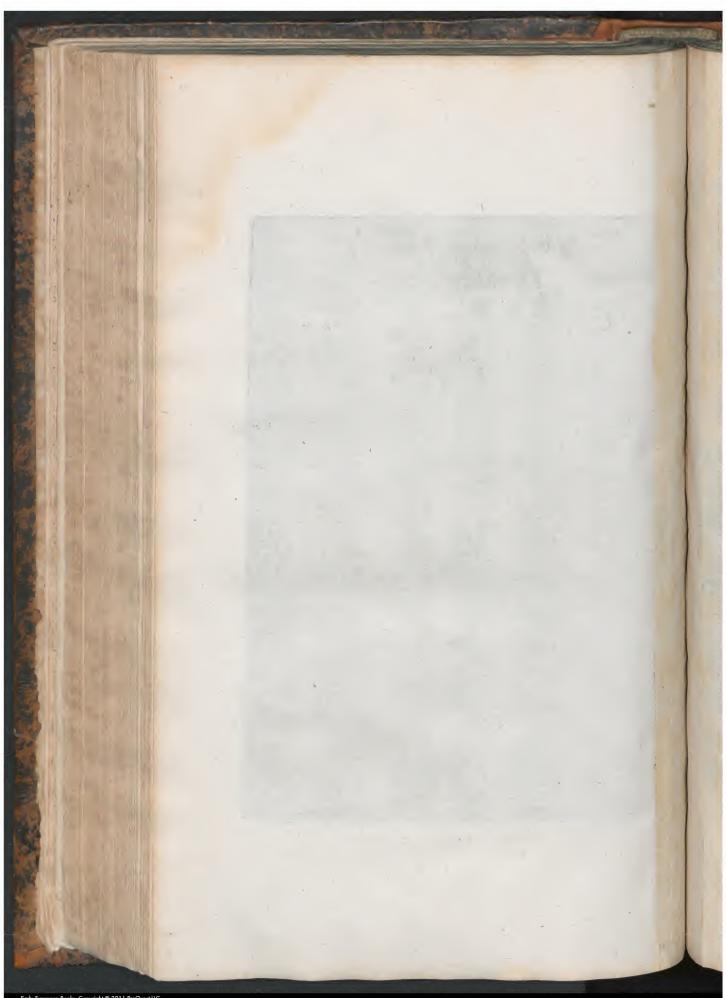





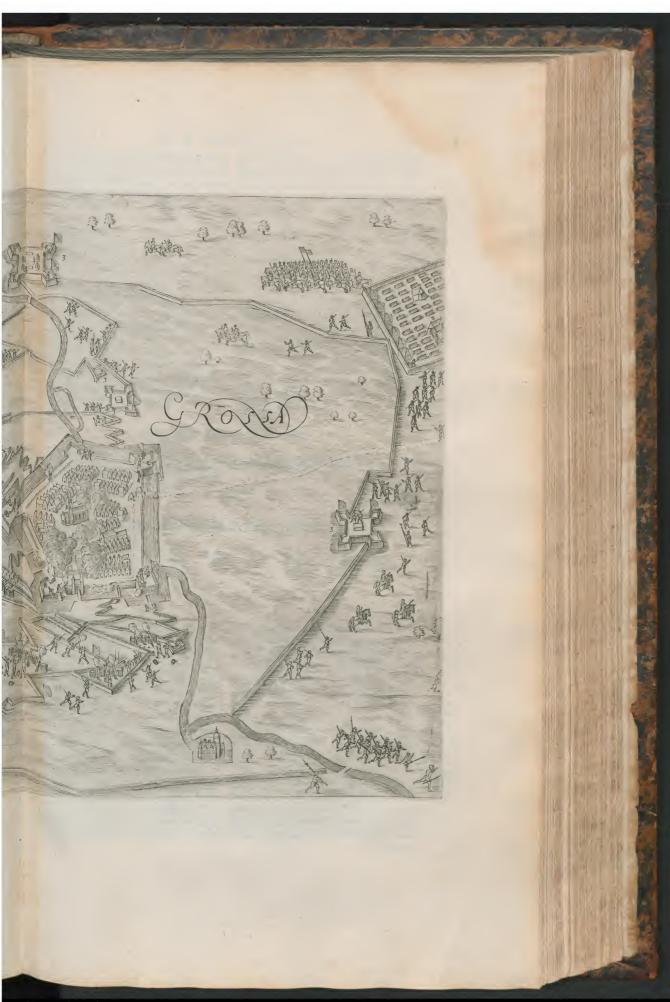

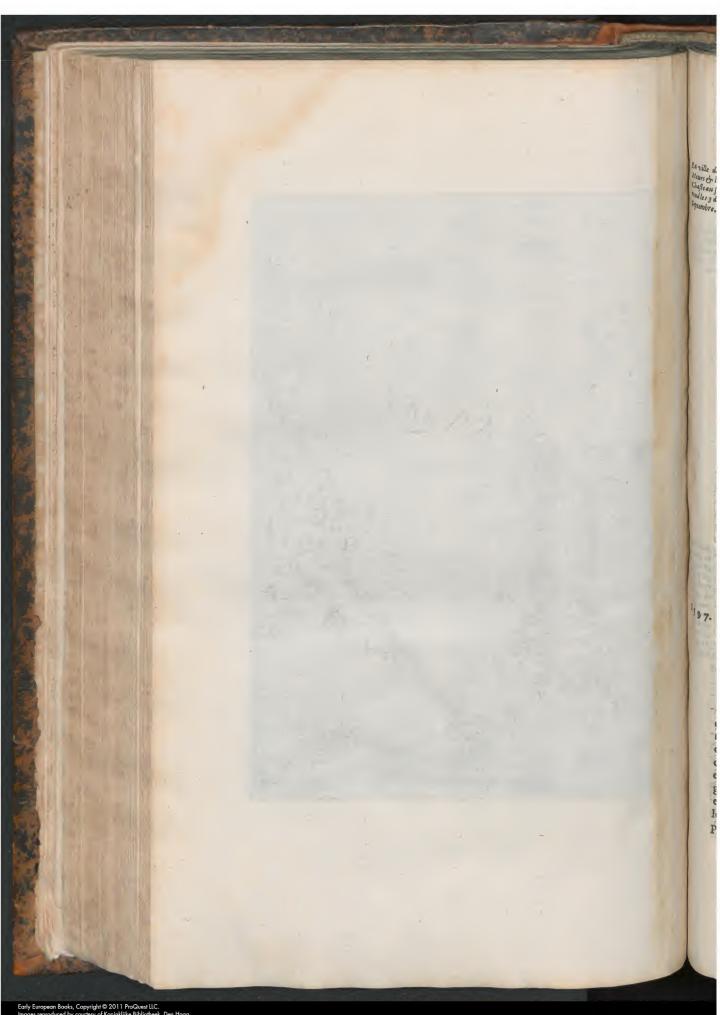

asin d'attendre quelque secours ou en- l'une sa Compagnie, l'autre celle du Cata ville de Voy en la ville, on arresta en fin de renpiraine Gyselaer. On trouva sur le Chastant de dre la ville de le Chasteau. Le lendemain fleau six pieces de Canon, quatre de bat-La feau se qui estoit le 3 de Septembre, aprés que la terie, un canon d'un pois extraordinaire, un demy Canon, deux tiercelins, & viron 830 hommes (entre lesquels il y servir sur les grands pontons. avoit quelques Espaignols, & aussi un Meurs, ayans obtenu du Prince Mauriavec deux compagnies de gens de pied, deurs, comme a esté dict.

laquelle le Prince Maurice avoit envoyé deux pieces de campaigne. On trouva un trompette en un lieu appellé Lint au aussi au Magasin quatre grands cables païs de Couloigne, avec quelques cha- pesans huict mille livres, qui avoyet esté riots) ils sortirent suyvant l'accord, en- faicts a Couloigne, a celie sin de s'en

Ainsi le Prince Maurice gaigna sur Port-Enseigne du Chasteau d'Anvers)a- l'ennemy en un mois trois Villes & vecles Enseignes armes & bagage, & une trois Chasteaux: affavoir, Alpen, Berck, petite piece d'artillerie du Conte de Meurs, & le Fort de Camille, avec tous les batteaux & munitions qui estoyent ce environ 40 chariots, pour lesquels le sur le Rhin, & trouva esdites places plus Capitaine Boecop demeura en ostage. de cincquate quatre pieces de cano en-Le Prince Maurice octroya audit Sieur tre lesquelles il y avoit onze pieces de de Gistelles d'y demeurer & commander batterie, & les autres de diverses gran-

### Notes pour entendre la peincture.

1. Icy estoit le Prince avecq le Conte Guillaume & dececostécy estoyent le Colonel Brederoide avecq 6, & Du-26 Enseignes , le Colonel Veer avecq 13.Balfour avecq 22. le Conte de Solms, avecq 7 Enseignes & 21 Cornettes,

# Siege & prinse des villes de GROL & GOOR,

Advenue le 28 de Septembre 1597.

Prince MAVRI-

chevaux, hormis les matelots &, ouvriers nies de cavallerie, le Pr. Maurice y alla le de septem employez autour de l'artillerie, & une lendemain: & le 11 de Septembre sur le breitrant grande suite de l'armée. Aprés qu'il cut soir il arriva devant Grol, & dressa son en hasse dressé un pont sur le Rhin de la camp en quarré, vers le costé d'Occident longueur d'environ 100 verges, l'armée de ladite ville, laquelle essoit fortissée de

PRES que le cesoirentre la Lippe & le Rhin.

Le l'endemain deslogeant & ayant CE eut employé passé la Lippe & pardevant V Vesel il arquelques jours a riva a Bruynen au païs de munster. De la faire refaire les il passa avec son armée le 10 de Septemfossez & raparts de bre pardevant Boecholt, & alla loger le la ville de Meurs, soir mesme a Aelten prés de Brevoort, Le Prince & a raser les tren- qu'il envoya recognoistre. Mais enten- Maurice chées, il partit le 8 de Septembre avec dant que le Conte Iean de Limbourch faitt faire toute son armée, en laquelle il avoit en- & de Stierum estoit dans Grol avec 12 un pont de cores six mille hommes, & quinze cens enseignes de gens de pied, & 3 compag- Rhin le 8 passa ce mesme jour lariviere, & logea 3 boulevarts, garnie de slacs & pourveue

ment qu'il sembloit bien que le Pr. Mau- sept galeries lesquelles estoyent menées rice auroit fort a faire, mais il fit telle di-jusques aux rampars, aprés avoir esté ligéee en peude téps, qu'il environnatel- fommez deux fois, ils envoycrent le 28 lement la ville avec; forteresses, & par de Septembre leurs Commiz & Depuquelques autres gardes & trenchées, que tez vers le Prince Maurice, lequel aprés quelles on passe a travers les fossez jus- leurs biens & armes hors de la ville a condiques aux rampars, afin de pouvoir en- tion de ne servir de trois mois deça la Meutrer en 2 boulevars, & es rapars, dressant se, contre les Provinces unies, & qu'ils livrea coste sin 2 principales batteries, & en- royent tous les livres, papiers, & registres du cores 2 moindres, afin de tirer tellement pais es mains de Messieurs de Geldre & de sur les rampais, que personne n'y peust la Conté de Zutphe, mais qu'on leur octroyedemeurer & faire par ce moyen d'aurant roit des chariots & du convoy jusques au

mieux advancer l'ouvrage.

Le Prince Maurice ayant entendu en arrivant devant la ville de Grol que l'ennemy n'avoit point laissé de ges en la ville de Goor, il la sie prendre, & y mit une compagnie de gens de pied, environ ce temps luy arriveret encores huict Enseignes de gens de piedqui vindrent en son riois pour le bagage furent entrez en la Camp. Il yeut cepedant quelques petites ville, ceux de dedans sortirent environse escarmouches qui se firent, mais de peu midy hors de la ville, hormis les malades de valeur, on travailla fort pres de la por- & blessez, qui furctemmenez en des chate appellée Beltemor-porte, afin de faire riors. Le capitaine Bodbergue avec sa couler l'eau des fossez, laquelle estoit rele Maistre des seux artificiels du Prince Maurice, mit toute peine de jetter quelque feu en la ville par le moyen du canon, cequ'il fit en fin par trois fois, assavoir de muich le 24 dudit mois, que le de Stierum, du conte Henry de Berge, partie de la ville eust esté brussée, pour- de Sande, de Fourneau, de Decken, de ce que les Soldats couroyet vers les rampars, & laisserent brusler les maisons, sans y prendre garde, tellement qu'il y eut bien quarate maisons brussées, comme aussi le 25 de Septembre aprésmidy ques, puis les 12 Enseignes & 80 Offiil n'en brussa gueres moins. Ceux de la ciers, aprés encores 200 picques, & 80 ville encores qu'ils eussent une demie musquettaires & harquebousiers, avec lune laquelle ils avoyent faictededans le boulevartappellé Lebelder, & qu'ils en mes a pied, & 233 a cheval; en l'arriere dans le boulevart de l'Hospital, voyans Emilio Martinengo, forte de 50 lances, que l'eau estoites coulée des fossés, & que & 44 Carabins. Tous ces gens surent

de tant de gens comme a esté dict, telle- le feu ses pressoit fort, & qu'on avoit faict personne n'en pouvoit ni sortir nien- avoir esté long temps à traister avec eux, Lavis trer, & voyant que la Ville, ne pouvoit s'arrestant a ne leur octroyer les che- Gro estre prinse que par force, il sit faire 7 ga- vaux & les Enseignes, sinalement les leur que sept leries qui sont chemins couverts, par lef- donna, & accorda qu'ils sortiroyent avec me Rhin, & qu'on permettroit aux Ecclesiastiques, & autres personnes d'y demeurer librement ou de se retirer.

Le 28 de Septembre au matin, après que les Gardes du Prince Maurice, du Conte Guillaume de Nassau, & du Conte de Hohenlo avec enviro nonante cha-Cornette d'environ so chevaux avoit l'avantgarde, aprés cela suyvoyent 120 fondir lesdits fossez, ce qui finalement chariots, qu'on leur avoit octroyés, avec us fut effectué de nuich le 2, de Septembre, une suite incroyable de femmes, garçons o & bagage, aprés cela suivoit Sanchio de Lieva avec ses gens, & 53 chevaux, aprés luy suivoyent 12 Enseignes de gens de pied, affavoir les Compagnies du conte seu se mit tellement en la ville que sans d'Evert de Ens, de cortenbag, de Mala- 11 da diligence des Bourgeois une grande gamba, de François de Robles, de Rykin 118 Worms, de Sickinga faisant ensembe 12.

· Voicy comment ils marchoyent premierement 94 musquettaires & harquebousiers alloyent devant, aprés 213 piclesOfficiers, faisant ensemble 7,0 homeusser encores commencé une autre de- garde estoit la Cornette du capitaine Paul





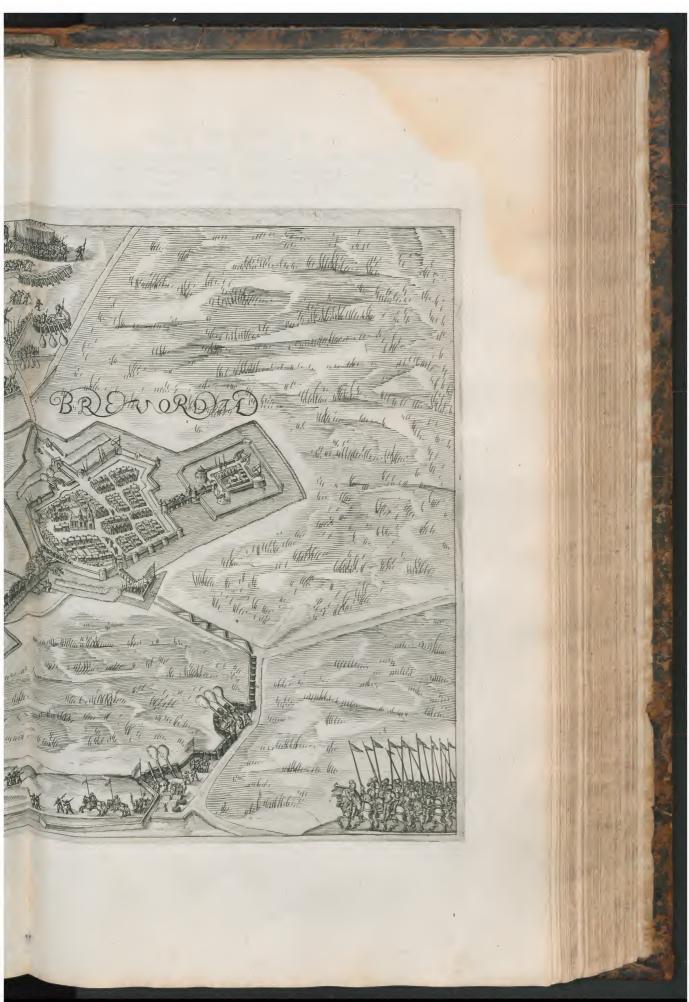

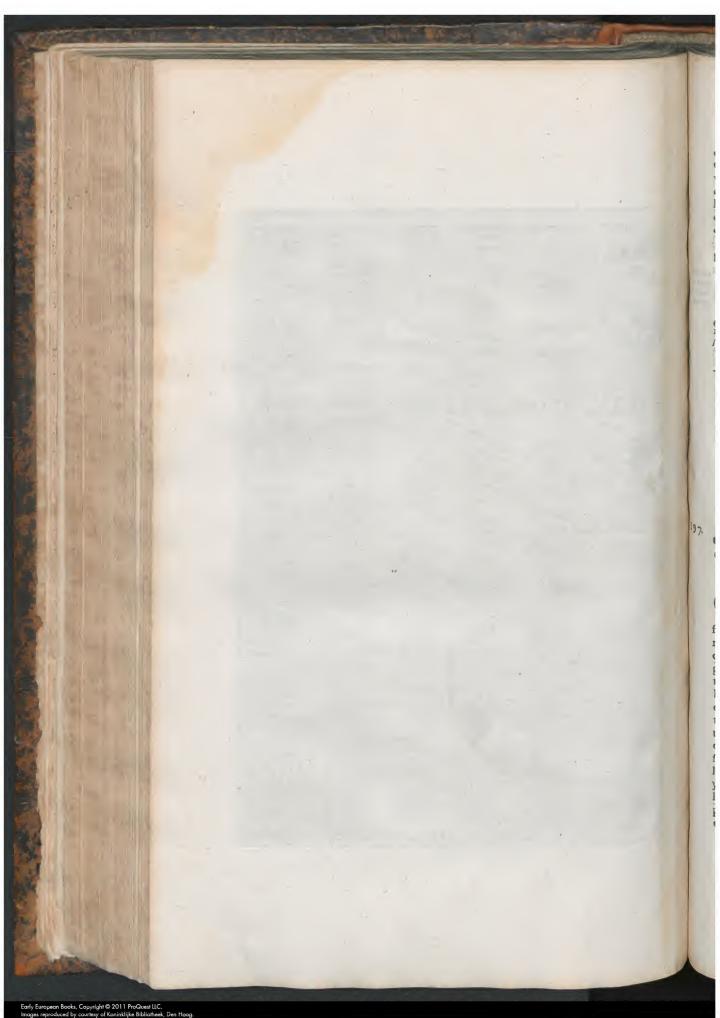

convoyez jusques hors du Camp, pas 4 gné en 18 jours ceste Forteresse & Ville Cornettes de Cavallerie, & marcherent si bien munie, pour y mettre doressena ques boulets, & fort peu de poudre.

grande diligence & a l'ayde de Dieu, gai- ses gens & se rafraischir.

vers le Rhin par dela Emmeric. On dit vant bon ordre, la garnist de six compaqu'en cessege demeurerentenviron 100 gnies d'Infanterie, & donna le Gouverhomes. On ne trouva en la ville qu'un nement par provision au Sieur de Dort, demy canon & 3 coulevrines avec quel- faisans refaire les fossez & les rampars, & rompre les forts, raser les galeries & les Le Prince Maurice ayant ainsi par trenchées, & laissa aucunement reposer

### Notes pour entendre la peincture.

I ley estoit le Prince mesme avec le Conte Guillaume & 16 Enseignes, le Colonel Veer avec 13 Enseignes, Balfour avec 12 Enseignes, & Brederode avec 8 Enseignes, & 12 Cornettes

2 Icy se tenoit le Conte de Solms, avec 9 & Du-

venvorde avec 6 Enseignes. 3 Ces Forss furens bastie par nos Soldats, poue enclore & combasse la ville & sant plus libremens pouvoir faire leurs approches.

### SIEGE ET PRINSE DE LA VILLE

ET DV CHASTEAV DE

## BREVOORT,

Advenue le 12, d'Octobre 1597.

en querele avec la compagnie du Capitaine Gardot, il envoyale 2 d'Octobre

ON EXCELLENCE les deux portes, & au costé d'Occident poursuyvat com-me un Prince vi-avec telle diligence qu'il essoit presque ctorieux ses vi. incroyable, notamment veu que la place ctoires, partit le estoit située en un lieu marescageux: car situé en un 1 d'Octobre avec non obstat la pluye cotinuelle, les mau-lieu marefson armée, & vint vais chemins desquels on ne pouvoir eageux & devantla ville & le qu'a grand peine se tirer, & tous les lieux essitus es fort Chasteau de Brevoort, ou le Pr. Mau- marescageux situez autour de la ville, donnes rice ayant entendu le lendemain, par un tellement qu'il sembloit impossible d'en qui sortit hors de la ville que la compa- approcher, le Prince Maurice sittel degnie du Sieur d'Aenholt, souz la condui- voir avec des sagots, desquels ont saisoit te du Lieutenant Broeckhuysen, sem- les chemins, afin d'amener l'artillerie, bloittenir le parti des Bourgeois & estre & d'y passer les ponts de joncs & de liege, qu'il plata l'artillerie, tellemet que le tout estant prest le 8 d'Octobre qui servoit a un trompette afin de sommer la place assaillir la ville par force, il sit le 9 sur les de se rendre: mais un Sergeant Major, 8 heures du matin tirer 3 volées, & prefortant, luy respondit, qu'ils garderoyent senta puis aprés l'appointemet a ceux de la ville pour Dieu & pour le Roy &qu'ils dedas, mais come ils demandoyent simy vouloyet vivre & mourir, &c. Surquoy plement & per mocquerie 24 heures de le Pr. Maurice mit ordre de les attacquer dilay, on canonna de telle furie avec 20 Par force, & a ceste fin il sit faire des tren- pieces de canole boulevart qui estoit dechees & 3 plattes formes, come devant vat lesdites portes, depuis les 9 heures devans

vant midy, jusques a 3 heures aprés mi- bien qu'ils avoyent bien merité d'estre dy que ceux de dedans estans espouvantez, firent premierement sonner le Tambour, puis aprés esleverent leurs chapeaux en hault, & firent finalement venir les femmes sur les rampars., afin d'avoir audience. Mais les affiegeans estans dans les trenchées, prindrent 2 demy Lunes qui estoyent devant les 2 portes, & les Escossois pensoyet aussi de forcer la porte, appellée Meester-porte, tellement que ceux de dedans coururent confusement vers le Chasteau, & quiterent la bresse faicte au boulevart, lequel fut premierement prins par les fossoyeurs des approches, & par eux qui estoyent prés des ponts de joncs, sans que pas un de ceux qui estoyent prests a donner l'assault sortist de son rang, sinon un soldat lequel en montant & ne voyant personne fit signe de la teste aux autres, tellemet qu'ils monterent tous, en telle sorte, que ceux je ne sçay quel moyen, fut toute brude dedans furent contraints de se rendre slée hormis cincq ou six maisons, & a la mercy du Prince Mourice, lequel les fit incontinet mettre en prison, & com-

pendus, cependant il leur sauva la vie, & les rançonna a trois mille & neuf cens francs, hormis les Officiers, & laissa le 12 d'Octobre sortir environ 200 hommes, avec promesse de ne servir de trois mois pardeça la Meuse: On demanda aussi pour 123 foldats de Broeckhuyse 2 mille 3000 livres, hormis Broeckhuyse, qui paya pour sa fille quinze cens francs, sans comes son Enseigne Boetselaer. Pour les Offi-Brev ciers & Soldats du Capitaine Gardot, qui jonna estoyent septante & sept hommes, on demanda seize cens francs de rançon, sans Gardot & ses Officiers. On quitta la rançon aux Bourgeois par l'intercession du Sieur de Tempel, en consideration de ce qu'ils avoyent souffert beaucoup de dommagepar le seu, & en recompense ils donnerent a son Excell. trois chartées de vin du Rhin, cependant la ville par quelques loges.

#### Notes pour entendre la peincture.

z Le Prince Maurice & Conte Guillaume se tenoyet au proche village, dict Alten avec 13 Enfeignes d'Anglois, defquelles avoit charge Horace Veer. Item avec 12 Enfeignes fouz le comandement du Conte Guillaume, & 2 autres Enseignes & 2 Cornettes lesquelles tout à tour combatoyent la ville de ce costé cy. 2 Les Colonels, le Conte de Solms avec 9. Morreau avec

12. & Duvernorde avec & Enfeignes fe tenoyent es villa-ges Col & Mesteets & la combatoyent de cest endroit. 3 Le Colonel Breder ode se tenois es prochaines maijons de se quartier avec & Enseignes & combatoyent de ce ceste cy, sons le restat de la Cavallerie se tenoit au village Vin-ters wich.

# Siege & prinse des villes de

ENSCHEDE,

### OLDENZEEL,

#### OOTMARSEN.

Advenue le 18, 21, & 23, d'Octobre 1597.

E Prince Maurice ayant aussien Grol, par vn labeur continuel & par la neuf jours gaigné ceste place, grace de Dieu, & ayant mis bon ordre presque inprenable, car on l'esti- par tout, pour reparer les rampars aux moit plus forte que Berck, Meurs, ou despens communs du Pais, fust con-

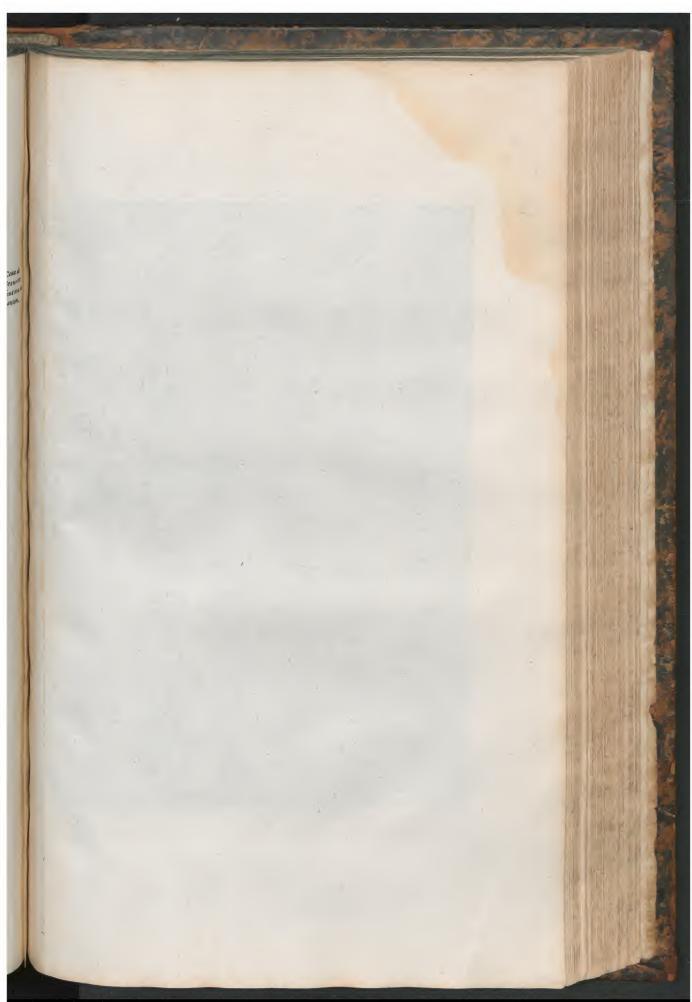

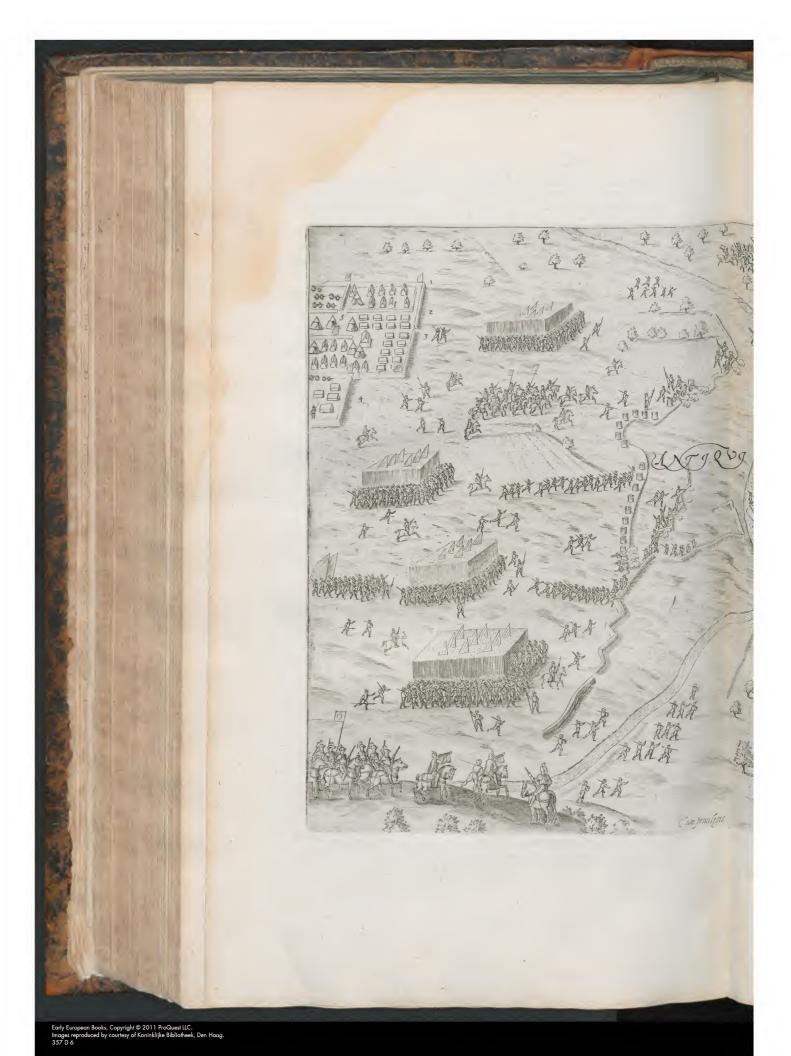



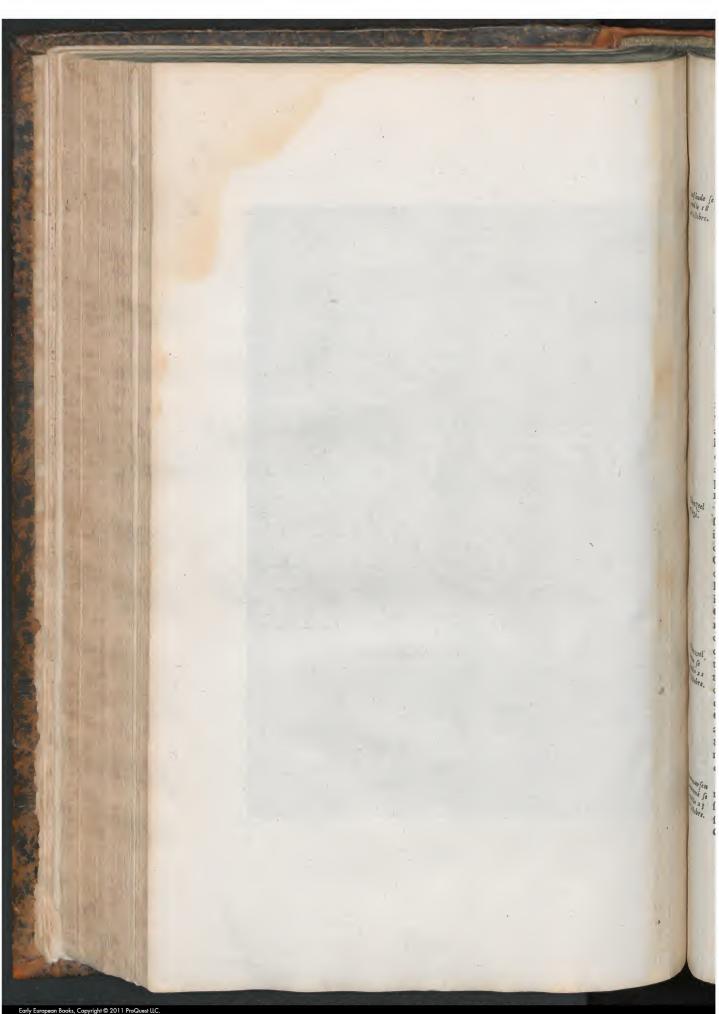

la grande diligence qu'on fit, l'armée arrivale 18 d'Octobre devant Enschede, ayant un rampart de terre, & deux fossez, l'un dedans & l'autre dehors, ou les Capitaines Vasquez & Grootvelt, envoyeret deux personnes au Prince Maurice, après que la ville eut esté sommée, afin de recognoistre l'artillerie, & aprés cela traicter avec le Prince, surquoy il leur accorda d'aller par dela la Meuse, a condition de ne servir les trois prochains mois au Roy d'Espaigne pardeça ladite riviere, & d'estre convoyez en toute asseurance jusques a ladite riviere. Suyvant quoyils sortirent le 19 d'Octobre au matin, & estoyent environ cent & dix hommes, carun peu auparavant environ cincquante hommes qui estoyent allé a la picorée avoyent esté batus & prins Prisonniers par les gens du Prince Maurice, le 9 d'Octobre.

Le lendemain ledit Prince vint avec fon Camp devant Oldenzeel, & envoya incontinent deux Regimens, a sçavoir, celuy du Conte de Solms, & celuy du Conte Henry son frere, avec quelques chevaux, & quatre pieces d'artillerie vers la ville d'Ootmarsen, laquelle ils firent incontinent sommer: mais le Capitaine Ottho de Sande, avec encores 30 hommes de ceux d'Oldenzeel qui estoyent la dedans, refuserent de la rendre, tellemet que le 21 d'Octobre le canon fut planté, & aprés avoir tiré trois volées, ils rendiret la villesuivant l'accord de ceux d'Enschede, & en sortirent incontinent, estans environ cent & trente hommes. On trouva en la ville deux faulconneaux, & deux pieces de fer, & environ 800 livres de poudre, & 200 livres de mesche, avec cent & douze boulets, & quelque peu d'autres provisions.

Aprés que lé Prince Maurice fut arrivé devant la ville d'Otmarsen, il sit sommer la Ville: mais comme il avoit six compagnies dans la ville, a sçavoir le General Billye, le Drossart Egmont, le

traint de faire alte & laisser un peu repo- Gouverneur Boymer, Herman de Ens, ser & refraischir ses gens , a cause du Borch-Grave, & Elckema, ils respondigrand & penible chemin, qu'il se deli- rent que s'ils rendoyent la ville ainsi ils beroit de faire vers Enschede, Olden- n'en pourroyent pas rendre compte. Tel-2001 & Ootmarsen, ce qu'il malaysemet lement qu'il sit incontinent faire des pouvoit faire en quatre jours : Mais par trenchèes & des batteries , & fit descharger quelques pieces d'artillerie, tandis qu'on faisoit les plattes formes pour faire la batterie, laquelle estant presque preste, & come les Bourgeois craignoyent de recevoir plus de dommage en leur Ville, le 22 d'Octobre sur le soir, quelques uns sortirent de la Ville, a sçavoir le Capitaine Borchgrave, & le Port-Enseigne d'Egmont, avec deux Bourgmaistres de la Ville, lesquels aprés avoir parlé parensemble accorderent le soir a I 1 heures avec le Prince, suyvant l'appointement de ceux d'Enschede: toutesfois avec ceste condition & arrest qu'il seroit libre aux personnes Ecclesiastiques de demeurer ou sortir de la ville. Le lendemain au matin la garnison sortit de la ville, s'excusans sur la crainte & mauvaise volonté des Bourgeois, & peu de gens qu'ils avoyent, car ils n'estoyet que 400.

Le Prince Maurice ayant aussi surmoté ces vieux Capitaines & Soldats, entra le 23 d'Octobre avec Madame la Princesse d'Orange quipour quelques affaires d'importanceestoit venue prés de luy au Camp, & avec le Conte Guillaume de Nassau dans la Ville d'Oldenzeel, ou l'on trouva 3 pieces de metal avec bon nombre de pieces de fer, & environ 7000 livres de poudre, & mit la compagnie du Drossart du Sallant & de Jacques Meur's dans la ville en Garnison, donnant charge audit Meurs d'y commander, & que la compagnie du Capitaine Potter iroit dans la ville d'Enschede. Tellement que le Prince Maurice en cincq jours, munit tros villes de Garnison, & gaignatout le Païs de Tvvente.

Le 24 d'Octobre envoya recognoistre la riviere appellée Dinckele, & fit faire un passage dessus ladite riviere, envoyat le Drossart de Sallant avec dix Cornettes de Chevaux, & six compagnies de gens de pied Frisons, pour preparer le chemin vers Lingen, & en outre d'environner ladite ville.

Le mesme jour trois jeunes Contes Zii

#### LESLAVRIERS

Les villes d Ootmar-En chede

desnues de Maurice envoya aussi le Capit. Ewout pars des villes d'Enschede & Ootmarde Bout, aveclettres aux Officiers cir- sen, ce qui en peu de temps sut faict. convoisins, afin d'ayder a faire un pont

de Benthe, avecle Conte de Weda, vin- sur la riviere d'Amise. Il resolut aussi adrent prés du Conte Maurice dans Ol- vec l'advis des Deputez de Messieurs les denzeel, comme aussi les Deputez du Estats Generaux, du Conseil d'Estat, & Gouvernement de Munster. Le Prince du Pais d'Over Yssel d'abbatre les ram-

#### Notes pour entendre la peincture.

- A ce Camp commandoit le Prince avec le Conte Guillaume avec 18 Enseignes.
  - 2 Le Colonel Brederode avec 6 Enseignes.
  - 3 Horace Veer avec 13 Enseignes. 4 Le Colonel Morreau avec 12 Enseignes.
- s ley les tentes du Prince & des Estats.
- 6 De ce quartier en avant un peu de la ville se tenoya ent les Colonels Solms avec 6 & Duvenvorde avec Enseignes. Toute la Cavallerie estoit esparse es villages eir-

#### LA PRINSE DE LA VILLE ET DV

CHASTEAV DE

### GEN,

Advenue en l'An 1597.



partit d'Oldezcel avec son armée,& estant venu avec l'avantgarde jusques aNorthoorn il alla au Chasteau

de Benthemavec la Princesse d'Orange, laquelle estoit venue avec Brabantine d'Orange, & grand nombre de Noblesse, pour prendre son congé, ou ils furent fort honorablement & amiablement receus du Conte de Benthem & de Madame la Contesse Palatine veusue, qui setenoit la , d'oula Princesse partit le lendemain, & le Prince Maurice vint es environs d'Emsbuere prés de son armée, laquelle ayant traversé le 28 d'Od'Octobre la riviere d'Amise, arriva devant la ville & le Chasteau de Lingen.

Lingen est une place frontiere, & laplus extreme du Païs-bas, c'est une Seigneurie, en laquelle il y a une Ville, un Chasteau, & 4 villages, que l'Empe-

E. 26 d'Octobre on l'an 1546, avec la Conté de Teckele Prince Maurice lenbourg & la Seigneurie de Reyde, qu'il osta au Conte Coenrad de Teckelenbourg, pource qu'estant de l'Vnion de Smalcald, il avoit faict la guerre contre luy, & avoit esté condamné comme rebelle. Tellement que l'Empereur l'avoit donéa Maximilian d'Egmond, Conte de Bures, pour son bon service. Aprés cela le Conte se reconcilia avec l'Empereur, avec ceste condition, que Linge demeureroit audit Conte de Buren. Mais comme quelque temps aprés un Conte Nicolas de Teckelebourg Oncle de Coenrad, voulut mettre la chose en debat, comme estant du Fiefde Gueldre, l'Empereurs'en saysit derechef, & en disposa puis aprés a sa volonté.

Ceste ville estoit bien munie tant de pos boulevarts & fossez, que de bone garni-de son, car outre ce qu'il y avoit 4 fort boulevarts autour du Chasteau, la ville estoit s encoresmunie de double rampars & folfez, avec 4 boulevarts & trois ravelins, & good d'une garnison forte d'environ six cens reur Charles V. usurpa par conflicati- soldats, comprins en trois copagnies de



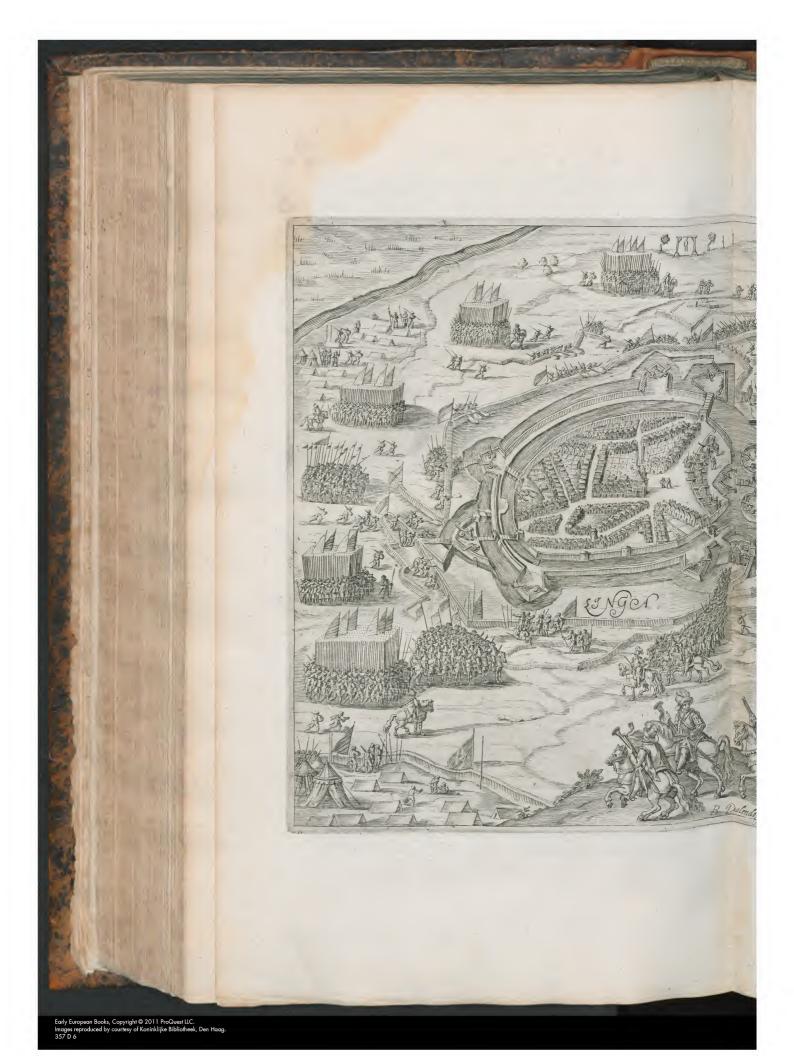



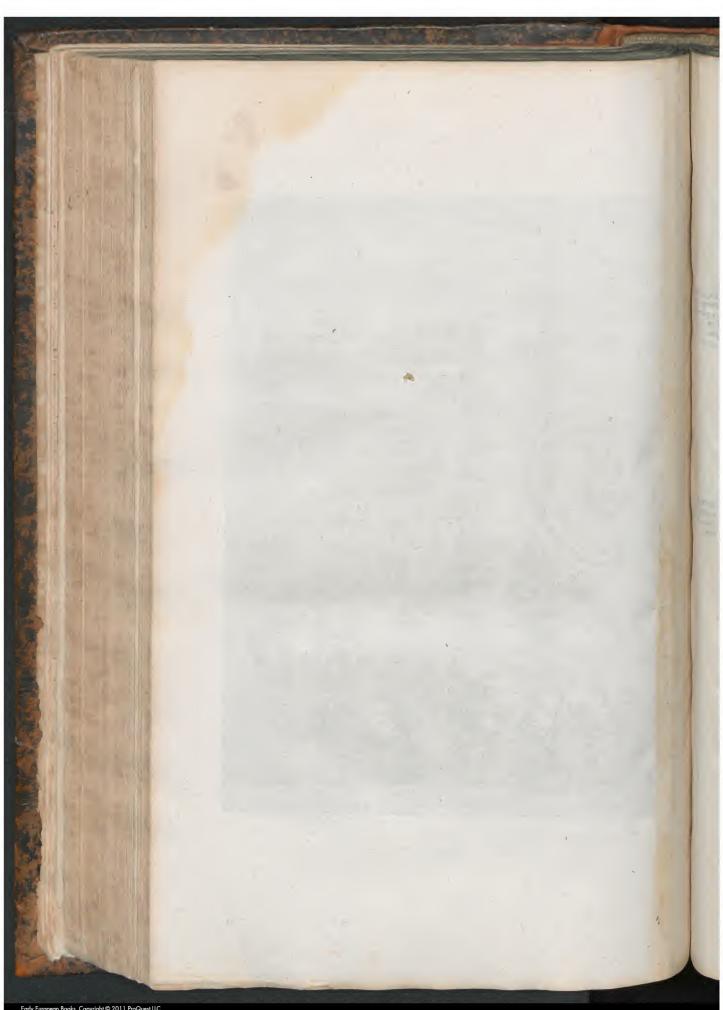

Le lendemain ceux de la ville firet une sortie, & brusserent un moulin qui estoit devant la ville, & firent quelques escarmouches cotre les Escossois, jusques a ce qu'ils fussent chassez en la ville. De nuict comme ceux de dehors comencoyent a s'approcher deça & dela, ceux de la ville & du Chasteau, ne firent toute la nuict & une partie du jour autre chose que tirer, de sorte qu'il sembloit, que toute la ville fust en feu.

Le 30 d'Octobre arriverent encores six enseignes de Frisons au Camp, & ceux de la ville sur le soir environ les & heures, affaillirent avec 150 hommes la garde de Frise, ou le Capitaine Pierre de Leen-Waerde, avec son Sergeant & encores deux ou trois soldats furent tuez, & ceux de la ville ayant aussi perdu quelques uns de leurs gens, se retirerent en la ville.

Le 31 d'Octobre & le premier de Novembre, on planta quelquespieces de canon, & on commença a tirer contre les desfences, pour pouvoir par ce moyen faire d'autant mieux les approches. La nuict ensuivante on fit une batterie de 6 Pieces de Canon, & les soldats vindrent ce mesme jour jusques au fossé du Ravelin qui est devant la porte appellée Molen-porte.

Le 2 de Novembre environ 19 les batteaux arriverent a Embden chargez de canons & d'amunition, & passerent prés d'un lieu appellé Oort, nonobstant que ceux du Chasteau le voulussent empescher, lequel appartiet au Conte d'Embden. Le 3 & 4 de Novembre, on avança les approches de tous costez, tellement que les Soldats devant la molen-porte vindrent si avant dans le Ravelin, qu'ils trouverent une mine de ceux de dedans hors de laquelle comme ils pensoyent emporter quelque poudre en leur chapeaux, ceux de dedans estoyent si empe-Ichez & diligens a jetter des cercles ar-

gens de pied & une cornette de chevaux, dans de poix, que le feu se mit en la pou-souz la conduite du Conte Frederick de dre de sorte que quelques Soldats & Mi-Bergue, le Drossart au Officier d'Inde-neurs y demeurerent, ce qui arriva le 5 velt, Laukema le Lieutenat de Verdugo de Novembre, puis aprez comme les asavec toutes autres choses necessaires & siegez avoyent misle feu dans une autre seivantes à un siege. Le susdit Conte Fre-mine au Ravelin devant la porte qu'on derie avoit saict brusser quelque maisos, appelle Leucke-porte, ceux de dehors pour empescher qu'on ne s'y vint loger. s'investirent dudit Ravelin & le muni-

> Ce mesme jour arriver et aussi les Am- Les Deputez bassadeurs de Danemarc, assavoir Mon- de Dannesieur le Chancelier VVitfelt, & le Sieur marc arri-Barnekou, avec une grande suite & bon devant convoy, ils venoyent de la Haye, & avoy- Lingen ent passé par Swolle pour venir voir le le 3 de No-Camp, ils visiterent la plus part des trenchées, mais no sans admiration, s'esmerveillant & louat fort la diligece & bonne cognoissance au faiet de la guerre. Le lendemain ils partirent, & furent convoyez vers Dulmenhorst avec un fort bon convoy. Ce mesme jour on avança fort les ouvrages, & le 6 Novembr. on fit faire trois galeries, desquelles on avoit faict marché de payer pour l'une 1600,& pour l'autre 1500 & pour la troissesme 1400 livres, & ce d'autant plus liberalement pource que ceux d'Hollande avoyentenvoyé dix mille francs au camp, affin de payer les ouvrages, tellement que devant la Molen-porte & devat la Leucke-porte on s'estoit fort avancé dans les Ravelins, afin de couper les levées qui tenoventl'eau es fossez.

Le 7 & 8 Novembre les assiegeans commencerer a se saisir des Ravelins qui estoyet devant les portes, & a faire escouler l'eau deça & dela. Le 9 de Novembre arriva l'artillerie & l'amunitio au camp, qu'on avoit envoyé par un endroit ou le vent n'avoit pas servi, tellement que ce jour l'onziesme ensuyvant le Prince Maurice fit dresser encores une batterie de 24 pieces, afin d'attacquer le chasteau a coups de canon, & aprés que le 1211 eut faict tirer jusques a 8 heures sur les deffences, & qu'a la faveur du canon on eut commencé a miner en deux boulevarts, il fit sommer la place, surquoy ceux de la ville demanderent une heure pour s'aviser a condition qu'on cesseroit cependat de canonner & de miner, mais le Prince Maurice ne leur voulur octroyer Z iij aucun

Lingen es dit Prince, qui furent le Lieutenant de veele Con-te Frederick Verdugo, & l'Officier de Coevoerde, de Bergue se appellé Evert de Ens, & accorderent sur le rend le 12. soir, qu'il faisoit desia obscur, de sortir le de Novem-lendem ain avec chevaux, armes, Cornette & Enseignes, avec leur bagage, & de passer le Rhin & la Meuse, aux mesmes conditions que ceux d'Oldenzeel, en livrant tous les livres & papiers, touchant le domaine du pais, es mains du Prince Mau-

chariots pour la premiere journée de chemin: bien entendu que tous les Officiers & bourgeois pourront demeurer six sepmaines en la ville, pour faire leurs affaires, & aprés de pouvoir partir, comme il leur plaira avec passeport.

Cest accord fut faict en la presence du Conte de Lunenbourg, du Conte de la Lippe, du Conte de Swartzenbourg, & du Conte de Benthem, qui estoyent venus quelques jours auparavant afin de saluer le Prince Maurice. Le soir le Conte de Solms avec le Conte Ernest & le Conte Loys allerent souper au Chasteau avec le Conte Frederick & son frere le Conte Adolph de Bergue,& la nuict ils retournerent coucher au Camp, ou les gardes estoyent encores posées de tous costez.

Le 13 de Novembre le Conte Frederick requit de pouvoir encores demeurer ce jour, ce qui luy fut octroyé avec condition que ces gens se retireroyent du Chasteau, & fut donné charge au Capitaine Martin Cobbe desemparer audit Chasteau avec sa compagnie, & au Capitaine Teylingen d'entrer en la ville avec sa compagnie. On trouva dans la place un Canon, deux demy Canons, une coulevrine, trois demy coulevrines, un fauconneau, & deux mortiers, avec beaucoup de crochets, & encores douze mille livres de poudre.

garnison sortit, & estoyent environ me partie des 17 Provinces du Païs-bas, cincq cens hommes a pied, & une Cornette d'environ cincquante chevaux, &

aucun temps, tellement que ceux de de- gens du Prince Maurice commencerent dans demanderent deux Ostages, afin de aussi a partir, la cavallerie par le pais pouvoir envoyer deux de leurs gens au- de Munster vers Berck, & l'Infanterie vers Swolle pour s'embarquer la vers Hollande.

Le 15 de Novembre le Prince Maurice partit, avec le Conte Guillaume de Nassau, & le reste de l'armée, & vindrent ce soir a Vlsen, ou le lendemain ils se separerent afin de mettre chaseun leurs gens en l'yvernade.

Le Prince Maurice est grandement a La louer en tous ces exploits a cause de sa rice, & qu'on leur octroyeroit cinequante grande & continuelle diligece, pruden-l'and ce & sciece au faiet de la guerre, comme pour ayat obtenu en trois mois, de si grandes & signalés victoires, qu'aucun Prince eust peu faire, car en ces exploits voyla pourquoy aussi hormis les Ambassadeurs du Roy de Dannemarck, & les Deputez des villes & païs de Couloigne, de Munster & de Osnabrugge, il y a encores eu deux Ducs, neuf Contes & plusieurs autres Seigneurs & Nobles qu ontestéen personne prés de luy, pour le saluer & congratuler, & estre tesmoings de ses victoires, & de sa valeur, les ayans veues & y ayans esté presens. On Conte qu'en Rest ces victoires, il s'est rendu maistre en si pri peu de temps d'environ deux millehom- im mes, par dela le Rhin es villes de Berck, d'Alphen, & de Meurs, & de l'autre costé du Rhin de vingt & six compagnies de gens de pied, & quatre Cornettes de chevaux, tous vieux soldats, souz la conduite de 2 Contes, divers vieux Colonels Rithmaistres, Capitaine & autres Officiers, qui estoyéten des fortes villes murées & en des Chasteaux. Tellemet qu'en, ces exploits il n'a pas seulement gaigné neuf villes avec cincq chasteaux pourveux de garnisons, mais aussi trois Contéz & trois Seigneuries, en passans sept rivieres, quatre avec des ponts, & trois agué, & par ce moyen affranchy les palsages du Rhin, des païs de Zutphen, d'Over-Yssel, Twente, Drentre, Frise & des Le quatorsiesme de Novembre la Ommelandes, estant presque la quatrielselon qu'on les Conte, & ce lors que le Cardinal avoit bien soixante mille homse logerent le premier soir a Salsbergue mes a gage, & qu'il estoit luy mesmes au pais de Munster. Le mesme jour les en campaignie, venant d'Amiens au



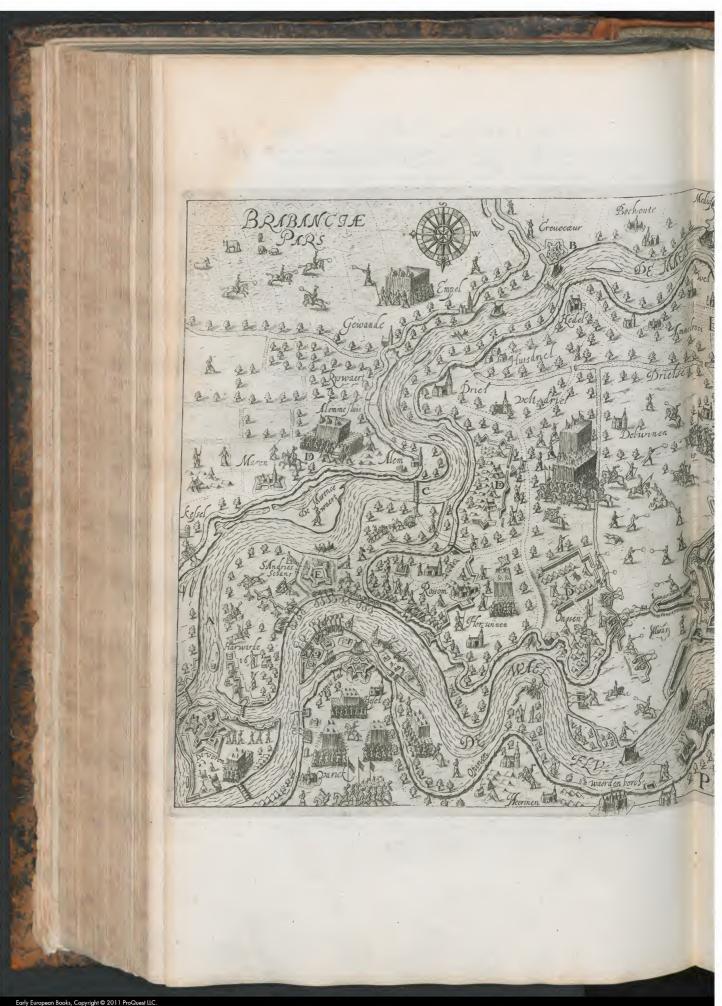



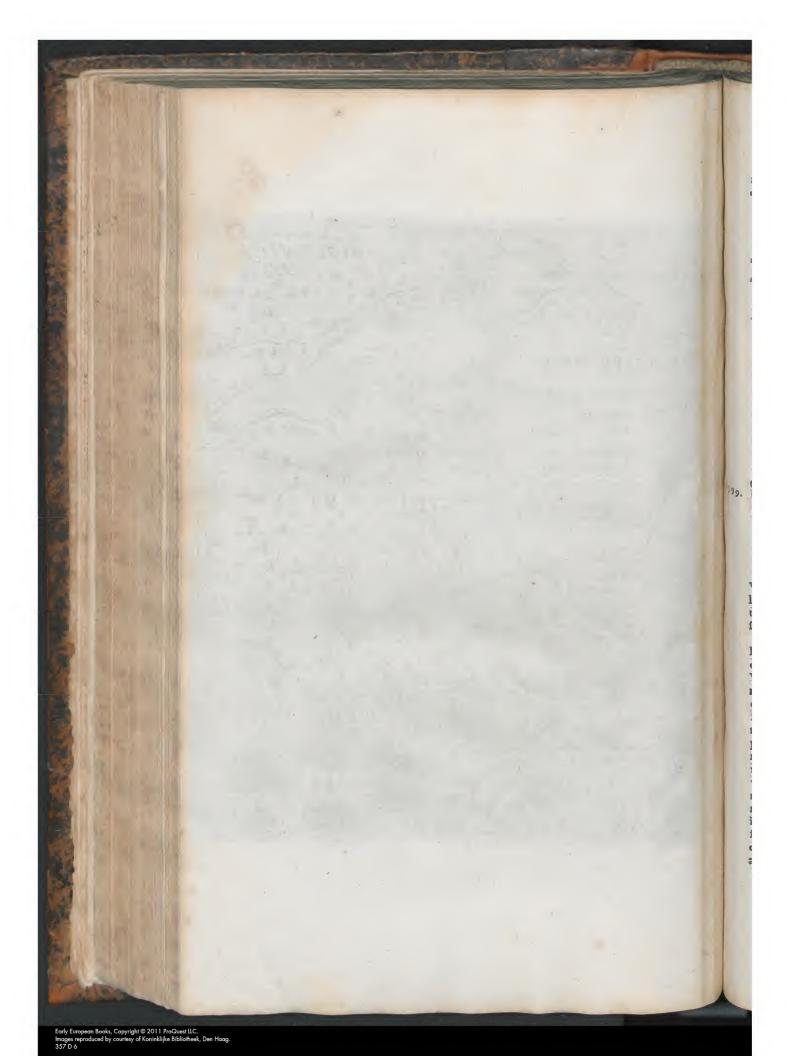

#### DE NASSAV.

mois de Novembre devant Oostende, la estre qu'il eust bien empesché ces exquelle il n'osa attacquer, & sans cela peut ploits.

#### Notes pour entendre la peincture,

ont l'exercise es villages & habitations voifines.

1. Icy fatfoyens les Soldats de Morreau des mines , &

Le Prince Maurice y commandois luy mefme & tenoit

10 l'exercise es villages & habitations voifines.

11 Ley fasfoyens les Soldats de Morreau des mines , &

12 fasfoyens les Soldats de Morreau des mines , &

13 Ley les Soldats Anglois des bandas de Veer.

4. Ce quartier cy affaillioyent & combattoyens les Frifons four la conduite du Conte Guillaume Tous l'entreité

fons four la conduite du Conte Guillaume Tous l'entreité 4. Les Soldats de Brederode, du Conte de Solme, & estoit composé de 5 & Enseignes & 12 Cornettes.

### Recit & description du Siege de

LA VILLE DE

### MME

Et comment elle a esté abandonnée: Le tout advenu en l'An 1599.



ordre le siege de la ville de Bommel, deBommel, appellée Bommelsche.

VVeert, laquelle se fit sous la charge de l'Admirante d'Arragon, & pour d'autant mieux faire ce recit venons a la description de la ville mesme.

Bommel est une ville frontiere sur les limites du pais de Gueldre vers le midy, estant située sur la riviere appellée la VVaele du costé de Nort de l'Isle de Bommel, de moyenne grandeur, & belle, mais de nature merveilleusement forte. Elle fut premierement murée par le DucOttho, souz le Gouvernement duquel le Païs de Gueldre estoit fortaccreu, & le nombre des villes fort augmenté. La ri-Viere de VVaele ne rend pas seulemet la ville de Bommel fort commode pour le trafficq, mais aussi la rend comme inprenable du costé du Nort, & libre de toute invasion. Le païs de l'Isle de Bommel est fort bas, empeschant non seulement qu'on n'y puisse faire des mines, mais aussi qu'on ni peut pas continuer a faire ces dans l'Isle de Bommel, souz la con-

Prés la victoire de un long siege, car en hyver a cause des tant de diverses grandes eaux, & dehordement des rivies villes, s'ensuit en res, elle contraint l'ennemy de camper & quiter la campaigne. Outre ce qu'elle est ainsi forte de nature, elle a & l'entrée en l'Isle aussi de tout temps bien esté murée, & pourveue de boulevarts, tours & choses semblables: estant environné de double rampart, & fossé, comme on peut voir a l'œil en ceste Carte.

> Des le commencement de ces guerres du pais-bas, jusques a maintenant, on a tousiours fort travaillé de part & d'autre, de pouvoir avoir cesteville pour sa bonne situation, & de la pouvoir retenir, no. tamment des Provinces Vnies, comme estant un rampart contre les courses & invasions de leurs ennemis, & une forte clef de leurs limites, ce qu'aussi ils obtindrent fort heureusement par ceux de Gorcum, qui la prindrent en l'an 1572. & l'ont retenue jusques a present, nonobstant le grand nombre des entreprinfes de leurs ennemis, & la continuelle diligence des Chefs Espaignols, qui ont souventtaschédes'en rendremaistres, & de l'oster aux Provinces Vnies. Et notamment en l'an aprés la Nativité de Christ 1599, venus avec toutes leurs for-

duite de Don François de Mendoze tion des rivieres trop haute. Tellegrand Admiral d'Arragon, assiegeant toutesfois en vain, la ville de Bommel avec ses Boulevars & forteresses d'alentour. Et d'autant que ce siege, & desafsiegement de la ville de Bommel est l'un des principaux exploits de guerre du Païs-bas, nous le descrirons aussi en brief, & reciterons les choses les plus remarquables qui y sont arrivées, priant le Lecteur le vouloir prendre de bonne

L'Admirante d'Arragon ayant faict assembler toutes ses forces lesquelles estoyent sur les pais de l'Empire, & par tout es pais neutraux : les fit passer monstre le seiziesme d'Avril: & les amenale vingt & sixiesme dudit Mois, devant le Fort inprenable de l'Isle appellées' Graven-Weert, de laquelle sa force estoit telle & la Garnison si grande, & si bien pourveue de toutes choses necessaires, qu'il n'estoit pas bien croyable, que les Espaignols osassent esperer de la pouvoir surmonter ou bien contraindre afc rendre notamment en la presence de toute l'armée des Provinces Vnies, par laquelle ils furent empeschez de ne la pouvoir enfermer ou reduire a l'estroit. Le peu deffort aussi qu'ils firent, donna assez a entendre, comme aussi l'issue le monstra, que ce n'estoit pas a ceste place se entreprinse, avoit faict provision de a qui ils en vouloyent, & que ce n'estoit qu'un siege contrefaict, afin d'yattirer l'armée de Messeigneurs les Estats, pour tant mieux pouvoir a la despourveue surprendre la ville deBommel, & les forteresses d'alentour.

Messeigneurs les Estats des Provinces Vnies, ayans esté advertis passé desia quelques mois, que l'ennemy feroit un assault sur l'ise de Bommel, afin de tous en armes, & osterent a l'ennemy frayer par la l'entrée en Hollande, avoyent donné charge, de fortifier la ville ter quelque chose. Tellement qu'ils fude Bommel tout al'entour de nouveaux boulevats & flans, & d'agrandir les forts de Voorn & de Crevecœur, quia Lit, ou ils demeurerent ce jour & le jour cause de leur petitesse, n'estoyent pas ensuyvant. propres pour resister longuement, comme aussi on avoit alors desia commencé traignirent le batteau de Guerre que a la ville de Bommel & au fort de Voorn, Messieurs les Estats avoyent mis sur la mais on n'avoit pas parachevé, a cause meuse, pour garder la riviere & empelque le fond estoit trop mol, & l'inonda- cher que l'ennemy ne peust passer outre,

ment que le costé d'Occidente de la ville de nommel estoit fort ouverte, les vieux murs estans abbatus, & les nouveaux n'estans pas encores dressez, comme aussi au fort de Voorn, ou le nouvel ouvrage n'estoit qu'a peine en deffence, & n'eust pas encores peu resister

a quelque effort. Ces choses attirerent l'Espaignol en l'isse de Bommel, pour s'en rendre maistre, devant que d'estre ainsi fortifiez, comme on avoit desia commencé. Et a ceste sin ils vindrent devant se Fort de s'Graven-VVeert, pour yattirer, comme aussi il advint) le Camp de Messeigneurs les Estats des Provinces Vnies: Tellement que de la c'est ensuivy que la ville de Bommel avec les Forteresses d'alentour ne fust pas assez pourveue de Gens, comme il estoit bien requis. L'Admirante d'Arragon estant devant le Fort de s'Graven-VVeert,& amnsant la le Camp de Messieurs les Eitats, avoit envoyé une grande trouppe de gens, sous la conduite de Zapenavers Gennep sur la Meuse, souz pretexte de faire un Convoy. Auquel il envoyaencores une grande partie de son armée, le premiere de May, sous la conduite de la Bourlotte. L'ennemy pour faire cequelques batteaux sur la Meuse, esquels il se laisseroyent escouler vers l'Isle de Voorn, la s'embarquerent ils tous, & le trois de May au matin ils vindrent a ladite Isle. Mais le Prince Maurice suivant sa vigilante diligence, avoit adverti les soldats de la garnison dudit lieu & leur avoit commandé d'estre sur leurs Gardes, tellement qu'ils estoyent toutes commoditez, de pouvoir attenrent contraints de reculer leurs batteaux, & de monter vers un lieu appellée

Le quatriesme de May, au soir, ils con-

a coups

de nuicts'embarqua, & traverserent en- vouloyent. tre Rossem & Hervvaerde.

Pourveue, espouvanta tellement ceux de Bomel, que plusieurs Bourgeois s'enfuirent fort confusemet hors de la ville, emportat ce qu'ils pouvoyent. Ainsi a la veritesi l'ennemy si tost qu'il arriva en l'Isle fust allé tout droit a la ville, elle cust esté en extreme danger, a cause quelle estoit fort ouverte, & que les Bourgeois estoyent fort esponvantez. Mais l'ennemy par sa negligence perditune fort belle occasion, de parvenir au but de son enmencée: en s'attendant al'Admirante, lequel devoit joindre avec toute la force de l'armée.

Cependant le Prince Maurice estant advertide l'armée de l'ennemy en l'Isle de nommel, partit en haste avec sa Cavallerie, & quelques gens de pied vers Bommel, ou llarriva le 6 de May, & ayant mis bon ordre en la ville, & commanda aux Bourgeois de demeureren la ville, qui estoyent desia tellement encouragez par sa venue, qu'ils pensoyent loir derechef aller vers Heusden, telle-

avoir tout gaigné.

Le septiesme de May les Espaignols abandonnerent la ville d'Emmerick; & se vindrent joindre avec l'Admi. rante, qui marchoit pour lors vers l'Isle de Bommel. Il sembloit que l'Admirante se debvoit jetter sur Heusden, qui est une ville bien située & bien forte, située environ deux heures de chemin de Bommel.

Mais le Prince Maurice comme un Prince fort soigneux y alla 11 de May, prenantavec luy dix copagnies de gens de pied, & fit retrencher & fortifier l'Ise de Hemerttout a l'entour.

L'Admirante voyant que Heusden en stoit trop bien pourveue, se jetta avec toutes ses forces sur le Fort de Crevecoeur, lequel a cause de sa petitesse, ne

à coups de canon de se retirer de la, & de pouvoit subsister contre une si grande deseendre la riviere, & sirent apporter force, tellement que ceux de la Garniquelques batteaux par terre vers Kessel, son rendirent le Fort, & en sortirent aou ils envoyerent l'Infanterie, laquelle vec leurs Enseignes Armes commes ils

Le Prince Maurice entendant la ren-Et le 5 de May devant la pointe du dition du Fort de Crevecœur, retourna Jour ils entrerenten l'Isle de Bommel, ou en haste vers nommel, & la sit environlisse fortifieret des deux costez de l'eau. ner de beaucoup de trenchées, demy Ceste arrivée de l'ennemy ainsi a la des-lunes & semblables fortifications, selon qu'elles sont fort bien representées en ceste Carte.

Par ces fortifications la ville de Bom= melau jugement des hommes fut rendue imprenable, aussi tous ceux qui voyent la hauteur & largueur desdits ouvrages sontestonnez, car c'est presque une chose incroyable, de voir qu'ils ont esté dressez, en la presence de toute l'armée de ce grand & puissant Roy d'Espaigne.

Outre ces fortifications les plus esloitreprinse, la quelle estoit desia bien com- gnées, on paracheva aussi les boulevarts encommeçez de la ville, & on ferma les ouvertures des murailles, & la ville fut par tout pourveue, es places ou il estoit necessaire d'artillerie, & de toutes autres choses. Cependant l'Admirante demeura avec son campa Crevecœur', ou il estoit empesché a dresserun pont sur la Meuse, & de faire une demie lune du costé de Heel, afin de tenir la riviere libre, & deffendre son pont.

Le 13 May l'ennemy sembloit voument que le Pr. Maurice y envoya encores 31 Enseignes. Mais l'ennemy print son chemin vers Rossem, souz espoir de pouvoir entrer en l'Isle de Tiel, appellée Tielsche-V Vcert, afin d'attacquer & enfermer la ville de Bommel de tous costez. Mais le Prince Maurice y envoya du canon, & y fit dresser des batteries, & empescha par ce moyen l'ennemy de pouvoir passer.

Le 14 de Mayle Conte Frederic vint devant Bommel avec la plus part de l'arméc, aprés avoir couru deça & dela sans avoir rien faict sino d'avoir adverti ceux de Bomel & de Voorn de se fortifier, & leur donner teps de se bien munir. Estat donc arrivé devat la ville, il se mit du costé d'Occidet, ou la ville avoit esté la plus ouverte, commençant la a escarmoucher

de dedans le repousserent bravemet Durant ceste escarmouche, l'ennemy pensa passer dans l'Isle de Rossem, mais pource que tout y estoit bien pourveu, cela ne luy succeda pas semblablement, ces deux entreprinses estant faillies, il commenca a aillieger la ville, dressant son Campen un lieu appellé Oensel, au haut de la ville & ses trenchées a la levée appellée Oensen-dijck, qui estoit un assez bon lieu, pour estre convert contre les coups de canon de la ville.Le Pr. Maurice voyant que l'ennemy la vouloit affaillir & attaquer de toure sa puissance, sit aussi rompre son camp qu'il avoit dans la Betue, & le sit venir vers Bommel, faisant tous ses apprests, pour luy resister, mandant toute sorte d'amunition, & dressant plusieurs batteries comme on peut voir en ceste Carte.

Ayant tout son camp ensemble, il le divisa fort sagemet, & munit tous les lieux necessaires. Il mit dans la ville de Bomel 8 enseignes du Sieur Pierre de Dorp, 8 stoit pas contet, de deffendre tant seuleenseignes du Sieur vander Noot, 4 ensei- ment la ville de Bommel, mais oppugna gnes des Suisses, & le Sieur de la Noue a- aussi l'ennemy a toute force, tirans de vec 7 compagnies Françoises. Et se reti- tous costez en son camp, & allat souvet ra luy mesmes avec son plus jeune frere, visiter en ses trenchées. Les ouvrages & le Conte Guillaume, & le Conte Loys. fortificationsaccroissoyet journellemet Il logea les Anglois a Haeften, les Gar- tout alentour de Bomel, faisant aussi faides a Tuyl, le reste des François a VVar- reun pont de batteaux sur la riviere de denbourg, aOpine le reste des Frisons, a VVaele devat la ville, de la larguer de 5 Hesselle Conte Ernest avec les Allemas, pas & de la longueur de 450. Il y avoit sur le Voorn les Escossois, avec le Regi- dix grands batteaux, & 28 petits, &un ment d'Egmont, & toute la Cavallerie fort grand ponton servant d'ouverture en l'Isle de Tiel, & depuis Tiel jusques a au pont quand il estoit de besoing. Gorcum, afin defaire fort bonne garde continuellement le long de l'eau. l'Ad- tous les matelots de l'armée de Messeimiral de Duvenvorde monta aussi la gneurs les Estats, dressée contre les Espairiviere de VVael avec 15 batteaux de gnols, vindrent dans la ville de Bommel, guerre, qui furent mis depuis Opinen afin de faire avec toute la gendarmerie jusques au bas de Haeften.

Le 16 de May, toutes ces chosesestat ainsi ordonnées du costé de l'armée des Estats. l'Admirante vint en fin , en l'armée, tellement que toute la puissance & un chaseun en leurs navires. les forces de part & d'autre suret assemblées es environs de Bommel. Les Espai- voyé du costé de Brabantavec huict Corgnols estoyent forts d'environ 26000 nettes de Cavallerie, pour surprendre les hommes de pied, & 4000 chevaux : ceux des Estats enviro 16000 homes depied, & 3000 chevaux, tous ensemble gens

souz esperance d'entrer dedas:mais ceux bien experimentez, qui avoyent desia esté longues années en la guerre & avoyent acquis beaucoup d'experience.

L'Admirante estant arrivé an Camp, fit faire de nuict un furieux assault, sur les plus esloignées fortifications de la ville, vers la porte appellée Oensche-porte, lesquelles n'estoyet pas encores parachevées, mais il fut vaillamment repousse per ceux de dedans, avec grande perte de ses gens, laissant entre autres un prisonnier appelléla Morte, qui mourut de sa blessure a Bommel, & amenant encores un certain Alphonse Bavalos fort blesse, mais lequel fut puis aprés gueri.

Le Prince Maurice fit miner la levée appellée Oenschen-Dijck, afin de faire voler l'ennemy en l'air, s'il venoit derechef pour assaillir les susdites fortifications. Cecy fut le dernier assault de l'ennemy sur Bommel, car depuis il se tint fort coy, estant plus empesché a se deffendre, qu'a attacquer.

Au contraire, le Prince Maurice n'e-

Sur le commandement de son Excell. un furieux affault sur l'ennemy, qui en fut adverty par deux François, qui s'allerent rendre a l'ennemy, tellement que la dessus les matelots furent r'envoyez

Le 18 de May, le Conte Loys fut engardes de l'ennemy, mais il retourna sans rien faire.

Le 21 de nuict nos soldats estans pour

la plus part Anglois & François assailli- mes de pied, & s'embarqua avec iceux ne Aldeno prisonnier, & encores quel- ent trop avancez. ques autres soldats: ayans perdu de leur costédeux Capitaines, & quelques autres s'estans pour la plus part entretuez eux

les il tira fort a la ville, & par dessus le pont, mais sans aucun domage notable, les aisses des trenchées. Nos trenchées, Canons, coulevrines, & autres pieces de quelque chose, le ressort se debandoit, fer, qui jouoyent continuellement sur & faisant seu, le mettoit a la poudre, lal'ennemy, faisant grand dommage par- quelle estant allumée, faisoit sauter en my ses gens, tellemet qu'il se recule avec ses loges & tentes, pour estre affranchis nemy en avoit faict plusieurs, mais ils ne du canon. On amenoit journellement peurent par ce moyen nullement endes Boisseduc & es autres places circon- dommager ni nostre pont, ni nos navivoisines de l'ennemy plusieurs morts & res de Guerre. blessez: qui remplissoyent par toutles Hospitaux, & entre ceux la plusieurs de l'ennemy sut fort augmenté par un Chefs & Capit. outre ceux qui estoyent journellement ensevelis es champs.

Le 24 de May, l'ennemy partit de l'Isle de Bommel avec 5000 pierons & 1000 stres, portans chascune 60 livres de fer, chevaux pour aller querit des vivres, de l'amunition & autres choses necessaires. Et derechefle 26, avec 4000 homes de pied & quelques chevaux vers Anvers, Pour yaller querir le payemet pour l'ar- VVaele es environs de Dreule 2 lieves fit fort tirer, pour parce moyen emme- voya incontinent 16 compagnies de sol-

ner aussi quelque artillerie. hommes, faisant ensemble 1300 hom- tamment vers le pont: mais les boulets

rent furieusement l'ennemy ensestren- jusques a Worcum, & alla bien avant en chées, & tueret plus de 600 hommes, & Brabant: mais l'ennemy ayant apperçeu peut estre qu'ils cussent troublé toute nos gens, seretira avec tout le tresor del'armée, mais un mal entenduestattom- dans Herentals, ne voulant point partir béentre ces deux nations, cela fut pour de son advantage, tellement que le Prinlors empesché, tellement qu'ils retour- ce Maurice retourna vers son Camp, laisnerent en la ville, emmenans le Capitai- sant quelques soldats derriere quis'estoy-

Le 27 de May, l'ennemy reçeut son payement dans l'Isle de Bommel, & fut le tout estimé six tonneaux d'or, toute la gendarmerie laquelle estoit deça & dela L'ennemy environ ce temps sut sort esparse en Brabant sut madée de venir diligent a se fortisser & a faire des plattes, au camp pour y recevoir gages. Ces jours formes, faisant diverses batteries, desquel- nos batteaux de guerre pescheret quelques instrumens allans souz l'eau & estans emportez par le courant, avec lesendommageant plus les maisons que les quels l'ennemy pensoit faire sauter ou hommes, & approchant journellement les batteaux deguerre, ou le ponts'ils le bord de l'eau, afin de pouvoir attein- venoyent as'y attacher: ils estoyet longs dre nostre pont de leur artillerie, & les de 5 pieds, & larges d'un pied: il y avoit nostres pour le dessendre esseveret fort 6 chambretres remplies de poudre essas fort artificielement faicts avec des pierboulevarts, & batteries, accroissoiet jour- res a feu, & avoyent une pointe devant nellement, estans pourveues de plusieurs laquelle venant a heurter a l'encotre de

> Le 30 de May, le milieu de Camp grand nombre de loges & tentes, on dit qu'il avoir reçeu douze grosses pieces de canon de Malines nommées les 12 Apoavec lesquelles estoyent arrivez quatre mille tant Espaignols que Italiens, avec quelques chevaux.

> pieces tout ce qui estoit la autour, l'en-

Ce jour l'ennemy tascha de passer le mée, & afin de couvrir sa deliberation il pardela Tiel, maisle Pr. Maurice y endats, & 5 Cornettes de Chevaux afin La dessus le Pr. Maurice avec toutes les d'empescher qu'ils ne passassent. Ce jourgardes descendirent plus bas, faisantsui- d'huy nos double canons & autres pie-Vre 16 Cornettes de Chevaux, & de tou- ces jouerent sur leusement sur l'ennemy tes les compaignies Angloises il print 50 qui aussi tira fort dans la ville : mais no-

> passoya Aaij

passovent pour la plus part dans un lieu tendans la retraicte de l'ennemy, couruappelle Haeftensche-weertsansendom- rent a grandes troupes vers leur Camp mager beaucoup ni le pont, ni les hom- abandonné, & y trouveret beaucoup de mesla autour.

Tous ces jours se firent aussi diverses escarmouches, entre les sentinelles, & autres soldats, qui ne meritet pas qu'on laissez, qui leur furent envoyez par le Pr. en face de longs discours, seulemet que Maurice, lequel sit aussi par toutenterrer les nostres estoyent pour la plus part, vi- les morts, & sit amener les blessez en la ctorieux. Outre ceux de Bomel, ceux de ville, afin qu'ils y fussent pensez. Le 5 de Voorn, de Heusde, & de Gorchum & au- Juin les trenchées & batteries de l'ennetres places circonvoisines, couroyet aus. my & autres ouvrages furent applanies si fort sur l'ennemy: amenans journellement force prisonniers, & grand nombre propres instrumens qu'ils avoyent laissez de beaux chevaux, tellement que dans la derriere. L'ennemi avoir telle peur de Boville de Bommel seule, on en vendit du- meler-vveert, que quelques Capitaines, rant le siege plus de quarte cens.

Les nouvelles qui venoyent de Boisseduc disoyent que entre le 28 & 29 de scharpe, pour se pouvoir par ce moyen May ou y avoit amené plus de 80 cha- absenter: voire en tel nombre qu'on fut riots chargez tant de morts que de bles- contraint de commander a son de Tamsez, hormis ceux qui avoyent esté menez bour & de Trompette, que tous Officiers dans Heel & autres places. Le Pr. Mauri- & Chefs estas au service du Roy, eussent ce fit fortifier le lieu du vieil Cloistreappellé Wiel, estant un lieu haut eslevé, si- souz son Enseigne, tellement qu'on fit tué au bas de la ville, d'ou l'ennemy eust bien peu endomager la ville, s'il fust venu de ce costé la. Il fit semblablemet fortifier un lieu appellé Litsenham, comen- mel, se retira vers Rossem, ou le pais ccant a y faire une demielune, afin de pouvoir faire la des courses sur l'ennemi.

Le 3 de Iuin le Prince Maurice fit tirer fort surieusement toute l'artillerie de la ville, de dessus les boulevarts, & des batteries qui estoyent sur le Tielschevveert dans le Camp de l'ennemy bien une heure de long, ce qui les contraignit les 7 enseignes Françoises, & les fit capes dese retirer de la ville mettant de nuict a Nerines, les 8 compagnies du Sieur le feu en leurs loges, & abandonnat ainsi la ville honteusement.

Ainsi la ville de Bommel sut desassiegée par le Canon par lequel on en chassa appellée Rossemsche-middel-vveert, & l'ennemy, qui l'avoit tenue assiegée environ vingt jours en vain.

Les Espaignols de le commencement n'avoyent pas bonne esperance de cesiege, avoyent plus d'envie de se mettre devant la ville de Breda ou quelque autre ville du plat païs, accusans la Bourlotte d'estre un traistre au Roy, comme ayant par sa negligence empesché leurs premieres entreprinses.

bagages, des armes & autres instrumens, plusieurs morts non enterrez, comme aussi plusieurs blessez & petits enfans depar les Bourgeois & soldats, avec leurs sans estre blessez se retirerent dans la ville de Boisseduc, portans seurs bras en ea se recirer chascun vers son quartier, & publicque recherche es maisons, afin de les faire aller contre leur gré au Camp.

L'ennemy ayant abandonné Bomstoit assez hault, & fit la dresser son camp, faisant ofter son pont de Crevecœur, & le sit mettre plus hault , entre Alem & Maren.

Le Pr. Maurice, afin d'empescher la venue de l'ennemy dans l'Isle de Tiel, sit munir tous les endroits, & faisant sortir vader Noot, avec encores 4 compagnies de Suisses a Varick Commençant aussi a dresser diverses batteries & fortifier l'Isle autres places, il fit aussi entourner l'Isse de Voornavec des fortes trenchées, & pourvoir de force batteries, tous ces ouvrages sont suffisamment representez en ceste Carte.

Les 2 camps furent cois tout le mois de luin, pource que l'ennemy craignoit de passer: & que le Pr. Maurice attendoit en vain:plus empeschez de parta d'autre a faire des batteries & autres fortificatios, Ceux de Bommel apperçevans & en- & a s'offecer l'un l'autre avec l'artillerie.

L'en-

sant fort a Rossem, au haut d'un fosse ap- sence. pellé Lorre-graft, en un d'estroit de l'Isle ledit fossé dans le VVaele.

tout le nombre susdit pouvoit aisement debvoit estre executée le 24 de luin, estat le jour de S. lean, au matin devant le Point du jour, mais rien ne suivit d'avantage. Ceux de Middel-weert, de Varick, de Heesselt, & d'Opine, se tindrent toute la nuict en fort bon ordre, & attendimonstra pas une fois.

Le Prince Maurice envoya austi souvent visi er l'ennemy avec quelques chevaux, musquettaires & picquiers, mais il ne voulut oncques sortir.

L'Admirante envoya Don Ambroise Landriano avec la plus part de la cavallerie, & le Regiment de Don Loys de Villar, afin d'empescher les continuelles courses de ceux du Litsenham.

Le premier de luillet l'ennemy tira plus de 500coups, mais ne blessa personne des nostres Le 2 de Iuillet les Anglois qui estoyent au lieu appellé Haeften, & les François qui estoyent a VVeerdenbourg & Nerines, & 6 enseignes de l'Isle de Hemert, appellé Hemertsche-VVeert, monterent plus hault.

Le Prince Maurice ayant long temps attendu en vain la passade de l'ennemy, envoya le 4 de luillet au point du jour 3000 mille hommes vers Herwaerden, pour y traverser faire une demy-lune a la veuë de l'ennemy.

La campaigne de Herwaerde est une place fort bien située, & surpassent en haulteur toutes les trenchées de l'Isle de Voorn, la les nostres se fortifier et incontinent y dressant une demy-lune, & la munissant de palissades. Cest ouvrage cstant aucunement en dessence le Prince Maurice fit passer encores plus de

L'ennemy commença a faire un puis- mes, afin de pouvoir a tout par sa pre-

Les nostres travaillirent fort vaillamde Bommel, faisant des courtines, afin ment depuis le matin a 4 heures, jusques de pouvoir estre a couvert, & faire passer au soir a 6 heures, sans aucune resistance de l'ennemy; mais en fin la demy-lune On dir que 1,000 hommes de l'en- estant presque parechevée, il se monstra nemy se diviserent en trois trouppes, & sur le soir avec quelques gens de pied & qu'ils jetterent le fort, a qui des trois pas- quelques chevaux, pensant ainsi attirer seroit le premier l'eau, ayans a ceste sin nos soldats, en une embuscade. Mais les beaucoup de batteaux, tellement que nostres en estans advertis qu'il y avoit une grande trouppe de chevaux, derriere en trois fois traverser, ceste entreprinse une levée ne sortirent point. Vn peu de teps aprés l'ennemy retourna avec 2500 Espaignols & Italiens, qui souz la coduite de Zapena assaillirent fort furieuse. ment, nostre demy-lune, estans conduit par un nombre de Moines : qui vindrent avec des croix & enseignes, pour leur dorent la venue de l'ennemy qui ne se ner courage, & les desfendre par leur grandes benedictions, mais les nostres deffendirent la demy-lune vaillammet, & repousserent l'ennemy. Nonobstant qu'ils les venoyent assaillir fort hardimet & qu'il y en avoit plusieurs qui avoyent desia franchi les pallissades, combattant main a main, tellement qu'il se tuoyent l'un l'autre a coups de picques.

Ceux de Voorn, Varick & du Heesselschen-weert firent continuellement joüer leur canon sur l'ennemy, tirans aussi contre eux a coups de musquets & d'arquebouses, tellement qu'en fin ils furent contraints de se retirer avec grade honte, laissant plus de 700 hommes derriere, & entre iceux plusieurs Capitaines, & gens de commandement, outre les blessez, desquels il en mourut bien 150 seulement dans Boisseduc. Cest assault dura bien deux heures de long, cependant des nostres il n'en demeura pas plus de 8, & quelques vingt de blessez. L'ennemy avoit faict amener deux pieces de campaigne, avec lesquelles il tira cotre la demye-lune, mais ne blessa personne des nostres. L'ennemy en se retirat laissa bie 96 morts, entre lesquels on trouva un des sus sites moines, qui estoit armé de plusieurs choses sainctes, mais en vain: il avoit son bras plein de pallissades, qu'il avoit fort hardiment arrachées.

Ce jour l'ennemy tira un de nos batgens, & finalement passa aussi luy mes- teaux es environs de Herwaerden afond Aa iii

envoyés, mais les gens se sauverent sans & le sit mettre derechef en son premier dommage, hormis quelques six ou sept lieu, entre Heel & Crevecœur. Le 12 de tant morts que blessez.

Le 5 de Iuillet la Bourlotte avec une taires, semit en embuscade, pensant y attirer nostre Cavallerie, laquelle faifoit la garde devant la ville de Bommel: mais les nostres s'en doubtans, pource qu'il venoit avec trop peu de gens, se reculcrent, jusques a ce qu'ils furent assez esloignées pour les attacquer eux mesme: & lors ils chargerent hardiment l'ennemy, qu'ils mirent en fuite, & prindrent le Baron de Rosne prisonnier, & un Capitaine Italien, qui mourut incontinent de sa blessure, & son corps sut puis aprés rançonné. Son Excell. commença aussi a fortifier l'Isle ou Middel-weert. appellée Nat-gat, a costé de Herwaerde, & presque tous les villages dudit Herwaerden avec des fortes trenchées.

Le 7 de Inillet on commença la seconde nouvelle lune sur le Litsen-ham, & furent conjoinctes l'un a l'autre par des aisles, afin de garantir le pont: lequel fut puis aprés misentre Voorn & Herwaerden. On fit aussi a Herwaerde une nouvelle aisle, vers le pont de l'ennemy, s'estendant au dehors tout a l'entour du village, d'ou l'on pouvoit aisement voir le pont de l'ennemy. Tellement que les nostres approchoyent journellemet des deux costez de la Meuse, le pont de l'ennemy, pour le luy pouvoir commodement couper. Le 8 de Iuillet le Prince Maurice deslogea avec toute sa Cour de Bommel & alla a Voorn, prenant son quartier a la teste de l'Isle, ou la garde de fon Excell. le suivit incontinent, avec les gardes du Conte Guillaume & du Conte de Hohenlo.

Ceux du party de Messeigneurs les Estats furent empescheza dresser deux divers ponts des batteaux: Le premier le troisiesme de Iuillet sur le Wael, de l'Isle de Tiel, sur l'Isse de Voorn: Le second le 8 de luillet, de Voorn, sur Herwaerden. Sur lesquels passerent le mesme jour, dix enseignes d'Escossois, & le Sieur de Givers Herwaerden. L'ennemy ayant peur nemy.

avec deux demy canons, qui leur furent de son pont, se transporta le 9 de Iuillet, Iniller le Prince Maurice envoya 3500 hommes a pied, & 1000 chevaux vers le trouppe de chevaux & 400 mousquet. Litsen-ham, pour y attaquer l'ennemy: mais pource qu'il n'ofa paroistre, les nostres retournerent, amenans avec eux 40 chevaux & 4 prisonniers. La cavalleric Espaignole si tost que les nostres furent partis du Litsen-ham, se monstra sur la levée, mais en furent bien tost chassez par nostre Canon.

Ce jour un Baron François, fils du Maistre-d'Hostel du Roy de France, sut tiré a Herwaerden au travers de la teste, & mourut puis aprés de sa blessure, sa mort fust fort regretté du Prince Maurice & de toute la Cour.

Le 15, le pont de Herwaerden fut mis plus hault entre l'Isle de Voorn &le Litsen-ham sur la Meuse, sur lequel passerent environ 6000 hommes de pied, & 1800 chevaux, vers le Litsen-ham, afin d'enlever l'ennemi qui estoitesparsa Lit, a Lessel, & a Maren. L'ennemy estoiten ces villages du costé de Litsenhã & Herwaerden, assez bien retrenchée:mais de l'autre il l'estoit peu ou point, tellement que les nostres eussent faict le tour derriere le village pour attacquer l'ennemy de ce costé la. Mais les Fraçois qui avoyent l'avantgarde, desirans une brieve & prompte victoire, chargerent l'ennemy pardevant, ou il estoit bien retranché & fortifié. A la premiere abordée des nostres l'ennemy se mit avec quelques trouppes au devant de ses trenchées afin d'escarmoucher, mais ceux la furent bien tost surmontez & battus, hormis un Capitaine qui fut prins prisonnier, & mene sur l'Isle de Voorn.

Ceux cy estans ainsi deffaicts, les nostres assaillirent fort vaillament les trenchées de l'ennemy, mais pour la hauteur des fortifications & du grand nombre de gens ils ne firent pas grande chose, ains se retirerent, emportans bien soixante des leurs tant morts que blessez & la plus, part François, qui s'estoyent a la verité d'une hardiesse incroyable advances stelles avec 12 enseignes de son Regimer jusques au dessouz des trenchées de l'en-

a fi

C

n

L'ennemy dressa une batterica Kessel estas seditieux, & qu'il ny avoit point ende laquelle il tiroit sur Herwaerde & cores d'argent a la main, il estoit a crainde nos batteaux de guerre, estant en gar- ennemis, que ceux de Brabant n'eussent de pardeça Amelroye, & tua la plus esté en danger de voir tout le plat Païs part de matelots. Voila les plus nota- pillé & ruine, sans aucun respect, comme bles exploicts, arrivez depuis May jusques au 26 de luillet dans l'isle de Bommel & es environs. Tout le mois d'Aoust & de Septembre les deux camps furent blables, qui ont peu esmouvoir l'enfort coys: estant bien retrenchez, & setenans fort sur leur garde, taschans continuellement de prendre quelque advantage l'un sur l'autre.

nellement beaucoup de mutineries & esmeutes pour le mauvais payement, & autres differens. Les Regimens, qui c- dre plusieurs entreprinses sur les Villes stoyent espars a Driel & autres villages, se retirerent la plus part vers Rossem, de peur d'estre battus. Il y eut continuellement plusieurs escarmouches entre nostre Cavallerie & celle de l'ennemy tafchans de surprendre l'un l'autre, & de chasser ceux qui estoyent en senti-

ses jusques sur l'ennemy. Voire mesme le bagage a l'ennemy : Qui estoit occupé a rampars bien hauts & larges, pensant ofter par ce moyen le passage de la riviere de VVaele, forcer l'Isle de Bommel, & s'ouvrir un passage en Hol-Plusieurs s'estonnoyet de ce que l'ennefust entierement parachevé devant que riots, & trois cens cincquate six chevaux de se retirer.

avoit promis aux Estats des Provinces as propres a tel service. En somme on Consujetties, de ne point charger les villes & te que les despes extraordinaires des bat le plat païs de gendarmerie, il est bien teaux, chariots chevaux a traict, de l'a Camp du l'îsse de Bommel, afin de tenir sa pro-messe. Aussi qu'il estoit bon que tou-vinces cest Esté, (hormis les gages des Bommel,

Voorn, mais sans y saire grand domma- dre que s'ils sortoyent de l'Isle de Bomge. Le 26 de luillet l'ennemy surprint un mel, & qu'ils enssent esté long de leurs cela est souvent advenu en ces guerres du Pays-Bas.

Ce sont les raisons les plus vray semnemy, a tenir sa Gendarmerie si long temps en l'Isle de Bommel & es environs, sans attenter rien d'avantage; outre les raisons susdites, on y peut aus-Au camp de l'ennemy il y avoit jour- si adjouster ceste-cy, qu'ils ont trouvé bon d'y demeurer pour la bonne commodité du lieu, a pouvoir entreprencirconvoisines des Provinces Vnies, comme cela s'estoit desia practiqué sur les villes de VVorcum, Breda & Nimmegue, mais par la Grace de Dieu, & la diligence de nos Chefs cela ne leur a pas succedé.

Messeigneurs les Estats des Provinces Vnies se monstrerent fort diligens, en Les nostres siret toussours leurs cour- ceste deffence, mesmes une partie des Estats Generaux, & la plus part du Conseil 10 d'Aoust ils prindrent en une course d'Estat se trouverent en personne en la plus de 2 cens chevaux, & beaucoup de ville de Bommel, non sans danger de leur vie : car les boulets des Canons ne son nouveau forta Rossem le fortifiant voloyent pas seulement par dessus la merveilleusement en le pourvoyant de maison de feu Martin de Rossem Sieux de Pouderoye, ou ils estoyent assemblez, mais aussi donnoyent dedans la maison.

Les Provinces se monstroyent fort aflande, Vtrecht, & au milieu de Gueldre. fectionées en cestaffaire, car celles pourveurent le Cap de toutes choses necessaimy estoit si long temps sans rien faire res, & entretindrenttout cest Esté en seren l'Isle de Bommel, les uns pensoyent vice environ deux cens & quatre vingt qu'il attendoit que le Fort de Rossem batteaux, trois cens septante neuf chaa tirer le Canon, il y avoit deux cens & Mais pource que l'Archiduc Albert trois Maistres de pont & autres Officiers croyable qu'il amusoit son armée en munition, & appareils pour l'artillerie, Pennie te l'armée fust prés de leurs ennemis, car soldats) plus de douze cens mille francs.

#### LESLAVRIERS

ce siege. Le Seigneur Dieu de sa grace & dessence, longues années.

Cecy est en brief, la vraye description nous veuille octroyer, que nous puissions de ce qui s'est passé & qui est advenu en conserver ladite ville, pour nostre bien

#### Notes pour entendre la peincture,

r. Ce fort Triangulaire senva de la porte d'Oense au la villeen traversant un pont dessus le fossé pour parvenier

femilunaire , ou il y a une mine foss yée en la dicque. 2. Ce rampart lunaire gist devant la poinste du bou-levare d Orange, pour chasser l'ennemy de l'endroist du bord de la Riviere.

3. Deux petits Forts pour retraicte du grand lunaire. 4. Souz le boulevart de Hohenlo fut tué d'un coup de boulet le 19 de May le Colonel des Escossois Morreaus.

5. Vne grande fortification fatéte dehors de la porte de Boisteduc en la chaude du Siege.

6. 7. Deux Forts lunaires au commencement du Siege bastis a dessence de la porte.

8. Fortifications dressées soy estendantes insques aux Dieques.

9. Fortifications faictes au terroir du vieil Monastere. 10. Pont composé par navires entre attachés, qui en longueur de clo Lxxx111 pieds presta le service d'un

ns. 11. Porte a l'eau par dessisabbatue. 12. L'autre porte pour descendre au Fleuve pendant le 13. De ce costé fut on d'advis d'ouvrir la muraille de

au bord du Fleur

14. l'Iste dicte S. Iean en laquelle l'exercite passa monstre.

I s. Entre les sentinelles a cheval de costé & d'autre plusieurs fois combattu.

16. Ce Fort demy-lunaire a Hervvaerde de circuis ayant lo L pieds, cest le IV. Quintilis au mesme iour par grand essort assailli del'ennemy, sut par les Mauri-

A Par icy entre Keffel Gala campaigne de Harvvard le 5 de May vint l'Espaignol dedans l'Isle de Bommel. B Fore de Crevecœur le 12 de May prins par l'Espai-

gnol, auquellieuil mit promierement un pont pour un ponton atravers la Meufe.

C Pont de Crevecœur transporte a Alem quandle Siege Se leva.

DDD Endroiets & lieux ausquels Espaignols a los gé son Camppar trois sois. F Fort de S. Andrieu ou Rossem prins le 5 de May, es

trois mois parachevés

Vraye description & recit des entreprinses & voyages de la puissante Flotte

## PROVINCES VNIES

DV PAYS BAS,

Contre les Royaumes d'Espaigne, & les Isles de Canarie souz la conduite de l'Admiral

### PIERRE VANDER DOES,

Dresee en l'An 1599.

1 599.



ces Vnies du Pais ment. bas, miretau com-1599, une impo-

leurs sujets, leur demandans le deux- succez.

Esseigneurs les centiesme denier de leurs biens, ce qui Estats des Provin- aussi leur sut octroyé fort volontaire-

Par ce moyen on arresta, outre les aumencemet de l'an tres practiques, de dresser aussi une puilsante armée navale, contre les pais du sition generale sur Roy d'Espaigne, comme cela s'estoit les plus riches de souvent faict par les Anglois avec bon







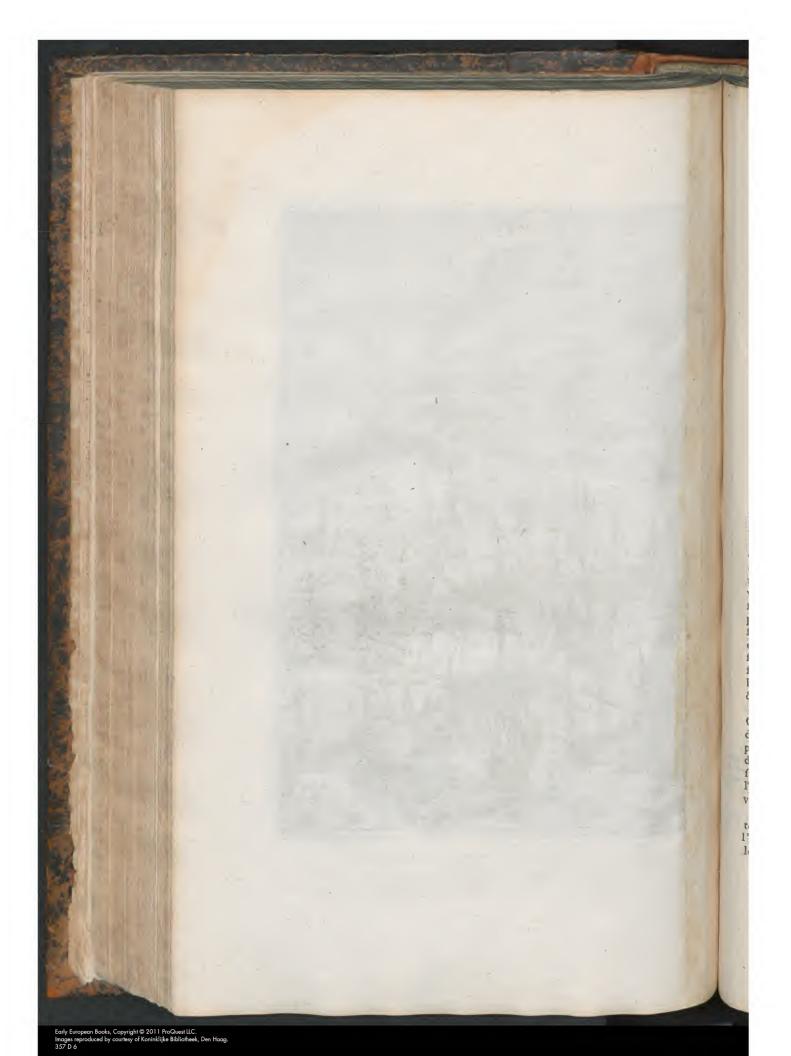

Et a ceste sin on equippa, au printemps de Flissingue avec un vent du Nort, prede la mesme année, plusieurs navires de nans leurs cours vers Est-Sud-Est. Toute guerre, esports & villes Marchandes de la flotte estoit divisée en 3 trouppes la Hollade, & Zelande, & print on par tou- premiere souz l'Admiral vander Does, tes les Provinces Vnies plusieurs mate- portat une enseigne Orangée. La 2 souz lots en service. Quelques unes de ces na- lean Garbrantsen avec une enseigné vires furent doublées, & preparées afai- blanche. Et le 3 fouz Corneille Geleyn re un long voyage, les autres seulement de Flissingue, potratune enseigne bleue, pour demeurer es lieux ordinaires.

Les navires doublées iroyent faire la Occidentales. Les autres pour aller seulement es Isles de Canarie, convoyer les premieres, & les ayder a executer leurs & bien a la voile. La principale fut entre les autres pour sa grandeur appellée, la de la Flotte, & la seconde fois, afin de les grande navire d'Amsterdam, pour estre advertir des entreprinses, & de tous aule lieu ou elle avoit esté bastie, & estoit tres affaires necessaires, donnant a chasgrande de 500 charges, fort bien bassie

& equippée a la guerre.

La principale charge & admirauté sur ces navires sut donnée au Sieur Pierre vander Does, un fage & vaillat Seigneur, bien experimeté au faict de la guerre, tat par mer, que par terre: comme cela se vid notament en l'an 1588 en la deffaicte de cest exploict present. Tous les Capitaines yattendre le Vice-Admiral d'Amsterdã. & gens de commandemét, comme aussi tous les matelots & soldats estoyent tous vaillans & gens bien experimentez, & sans peur en guerre. Ces navires estant prestes sirent voile le 24 & 25 de May & bien pourveus de canons, d'amunition, attendre les dernieres. & choses necessaires.

demeura encores quelques jours en Tes- terre, ains amoindrirent leurs voiles, & fel, & le 30 de May elle fuivit la Flotte & gaignerent la haute mer. l'atteignit es costes d'Espaigne devant la ville maritime appellée Coronnia.

te devant Flissingues, afin de recevoir Ouest, & la ils s'arresterent, en attendant l'ordre de l'Admiral, & le 28 levant les 2 Brigantins qu'ils avoyent envoyez

commeestantsouz Admiral.

La flotte partit en cest ordre & arriva principale entreprinse es Païs des Indes le 29 si prez de Calais qu'onle peut choisir al'œil, ou les premieres navires, se mirent a attedre les dernieres. Monsieur l'Admiral mandaicy par deux fots tous entreprinses en chemin. Toutes ces na- les Capitaines en son bord, premieremet vires estoyent fortes, belles, bien basties, pour tenir le Conseil de guerre, aprés lequel furent envoyez 2 Brigantins hors cun une lettre close selon laquelle ils auroyent a se comporter, en toutes les difficultez qui se presenteroyent.

Ce mandement des Capitaines se sit fur l'Admiral en tirant un coup de Canon, & en faisant voler par le derriere du navire deux enseignes du Prince. Le soir la flotte fit derechef voyle, & passa le l'armée d'Espaigne, & encores plus en coing de Zartenes, jettat la l'ancre pour

Mais toute la nuict on ne l'apperceut point, tellement qu'au matin, le 30 de May, on passa outreavec un ventde Nort Ouest, prenans leurs cours Est, Nort-Est, & sur le midy ils vindrent es environs de sortirent de divers havres, & le 25 vin- Beversier, avec vn bon vent qui s'esleva drent sur le soir prés de Flissingues ou e- d'Ouest-Nort-Ouest, mais sur la nuice le stoit le rende vous, faisant ensemble une vent s'appaisa. Sur le soir les navires plus flotte de 72 voiles, tous bien equipez, & avançées amoindrirent leurs voiles pour

Le dernier de May ils virent avec'le La navire Admirale estoit appellée point du jour l'Isle de Wicht, en prenat Orange, le Vice Admital estoit la gran- leur cours vers l'Est avec un vet d'Ouest. denavire d'Amsterdam: mais n'estant Surlemidy l'air devint nebuleux, tellepas encores entierement parfaicte: elle ment que la flotte n'osa approcher de

Le premier de luin au matin ils virene Gansteert, prenansleurs cours vers Pley-Le 26 & 27 de May la Flotte faisantal- mouth, ou le Soleil leur estoit au Sudleurs ancres, ils firent voile, & sortirent dehors, lesquels vindrent incontinet vers l'Admi.

l'Admiral : sur quoy on tint derechef le posées, & prindret leurs cours Sud, Sudpartita pleine voiles, prenans son cours Sud, Sud, Est. Mais sur le sois l'air devint derechef nebuleux, & la nuict estoit fort

Le 9 sur le point du jour toute la flotvenant d'Est, & prenans leurs cours Nort-Est vers le Nort, & Nort, Nort-Est. Sur le soir ils vindrent a l'opposite du Cap Oriegal, situé a unze lieues d'Allemaigne de la ville de Corounia. De nuict le vent se tourna vers, le Nort-Est au Nort. Et Estans venus a la hauteur de 44 degrés & 24 minutes ledit Cap estoit efloigné d'enx environ de cincq lieues

Sud-Est vers le Sud.

Le 10 de luin singlant avecun vent de Sud-Ouest, vers Est, Sud-Est, le long de la terre vers la ville de Corounia laquelle ils apperçeurent sur le midy, faisant tous seurs appress de l'attacquer. cest une des villes maritimes de Galice, Descripcion située a la hauteur d 43 degrés, & 12 mide Corounia nutes du costé de Nort de la ligne, a oppolite d'Angleterre & d'Irlande, a 115 lieues d'Allemaigne de Pleymouth estat située sur un cap triangulaire, en une grande & profonde baye, ou non seulement ladite ville a un beau port, mais aussi ou Ferol, Ponta de Mas, Pirance & Fortune, ont les plus beaux, & plus propres ports de toute la Chrestienté. A cause de la bonne commodité, de ces ports' & havres le Roy d'Espaigne l'avoit n'aguerres faict fort fortifier, l'afaisant par tout munir de Chasteaux: mesmes dans la ville, & notamment a Ferol & Corou- lisez de France & des Provinces Vnies. nia, il avoit equippe ses flottes pour An. & mesmes celle de l'année presente.

Pour empescher aucunement la preparation de ceste flotte d'Espaigne, & ruiner la les navires & moyens du Roy de Corounia ou Crougne.

Nort-Ouest vers l'Ouest les 6 susdites na- le 12 grands galions, & quelques navires vires s'avançerent vers Corounia, pour de France qui deschargeret quelque fois

Conseil de guerre, aprés lequel la flotte Est vers le cap de Prior. Ou ils s'arresterent vers le Sud de la ville. Ceux de Ferol apperçevans ces navires, envoyeret deux chalouppes, pour sçavoir qu'elles navires s'estoyet, pource qu'ils avoyet veu le jour auparavant la Flotte en la mer. Ces te estoit tout prés d'Espaigne, & es costes navires se mirenr au vent pour attindre de Gallice, es environs de Vivero, le vent les chaloupes. Mais prenans quelque mauvais soupçon ne voulurent pas s'approcher plus prés, mais les nostres crioyent qu'ils venoyent de Hambourg, & qu'ils estoyent chargez de marchandises, tellement qu'ils ne demandoyent qu'un Pilote pour les amener dans la Corounia.

Par ce moyen les nostres firent tant qu'une des chaloupes vinda bord, & en prindrent un Espaignol, les autres qui estoyent en la chaloupe firent tours leurs efforts pour pouvoir eschapper a la haste.L'Espaignol prisonnier estoit un des serviteurs du Roy, & estoit ce mesme jour venu de Corounia. Cestuy-cy estant livré es mains de l'Admiral, raconta qu'enviro 4000 homes de pied & quelques chevaux, avec 36 chariots d'argent monnoyé, & 300 pipes de vin estoyent arriveza Corounia, pour l'appareil dela future flotte d'Espaigne.

Aprés midy toute la flotte vint devat la ville de Corounia, ou ils trouverent le

Vice-Admiral d'Amsterdam.

Corounia, & les Chasteaux susdits estoyent, oultre les susdits soldats nouveaux venus, bié pourveus de fortes garnisons, d'artillerie, amunitio & choses necessaires, estans de long teps aduertis de la venue de ceste flotte, par les Espaino-

L'Admiral vander Does a la premiegleterre, Irlande & les Provinces Vnies, reabordée s'est incontinent avec toutes ses navires mis tout au dessouz de la ville, posans leurs ancres a la profondeur de

13, 12 & 10 brasses.

Ceux de la ville & des Chasteaux se L'el d'Espaigne, l'Admiral vander Does avoir mirent a tirer fort furseusemet, a grands rou charge d'attacquer avec sa flotte la ville coups de canons, tellemet qu'en peu de reles temps, ils tirerent plus de 200 coups de A ceste fin le 11 de luin le vent estant, canos: Il y avoit tout au dessouz de la vilscavoir coment les choses y estoyent dis- aussi leur artillerie, sur les nostres. Mais

dommagerent point nostre flotte, il y eut seulement un vaisseau qui fut un peu endommagé, encores qu'ils fussent tous ensemble fort prés de la ville.

L'Admiral voyant une telle opposition, manda tous les Capitaines & Chefs en son bord, pour prendre advis par ensemble comment on pourroit le mieux attacquer l'ennemy. Mais d'autant que la ville de Corounia, essoit si bien pourveuë, ils ne trouverent pas bon, de mettre toute la flotte en danger & de perdre le bon-heur de leurs entreprinses pour uneville.

Et parant la flotte s'en alla, sans attacquer la ville, & pource qu'il faisoit fort calme, il se sirent tirer a la rame par leurs chalouppes, attendans tous les coups tat de la ville que des Chasteaux: mais sans aucun dommage.

Sur le soir le vent commença à s'essever, tellement que toute la flotte se mit a la voile, prenant son cours Sud, Sud-Est, vers le Cop de S. Vincent, afin de surprēdre S. Lucas a la haste.

S. Lucas est une ville en Andalusiees costes Meridionales d'Espaigne, a l'emboucheure de la riviere de Seville située a la hauteur de 39 degrez & 40 minutes.

Mais l'Admiral vander Does estat desia bien loing de dela la ville de S. Lucas, & ayant desia passe la hauteur, il laissa ceste entreprinse pource que le temps s'eneperdre point l'occasion deplus grandes entreprinses, faisant tous ses apprests, d'assaillir furieusement lesdites Isles, desquelles il y en a sept, a scavoir: La grande Canarie, Palma, Tenerefa, Forteventura, Fero, Gomera, & Lanserotta, elles ne sot pas beaucoup esloignées les unes des autres, & sont situées entre les 27 & 30 degré vers le Nort de la ligne, du milieu, elles ont toutes le nom de Canarie de la Plus fertile de sept, appellée par cy de-Canarie.

&l'admirable fertilité de terre, produi-nes.Monsieur l'Admiral modera fort sa-

cependant, avec tout leur tirer, ils n'en- fant toutes choses necessaires pour l'entretenement de la vie de l'homme, mais notammentla grande Canarie, Palma, & Tenerifa, lesquelles sont bien fortunées, produisant non seulement en toute abondance toutes choses necessaires: mais aussi du Sucre, du vin, de l'huyle, & choses semblable, desquelles elles fournissent abondamment toutel' Europe, &

plusieurs autres païs.

Ces Islès de Canarie ontesté long teps souzla subjection des Espaignols, qui y demeurent encores aujoud'huy: & ne sont pas habitées de leurs anciens habitans, qui sont maintenant tous extirpez. Mais par qui & comment elles ont esté subjuguées, & par qu'el moyen elles sont parvenues a la Courone d'Espaigne, cela est du tout incertain. Cecy seulement est hors de doubte, que Forteventura, Fero, Lancerotta, & Gomera, ont esté les premieres lesquelles ont esté prinses, & la grande Canarie, Palma, & Tenerifa, ont esté encores long temps aprés Païennes, & cstans de leur propre droict.

La grande vaillance & cruauté des habitans de ces Isles, leurs ports malcommodes, les d'angereuses costes de Mer. & l'abondance de grandes & hautes moutagnes, ont esté cause qu'ils se sont long temps defendus & maintenus contre les Chresties, quienontesté souvet repoussez avec grande perte, & dommage.

La Flotte print son cours vers les Isles stoitescoulé, & que le vent estoit bon de Canarie, afin de pouvoir assaillir par d'aller vers les Isles de Canarie, & aussi de force suivant l'arrest de Messeigneurs les Estats, la Grande Canarie & Gomera.

Monsieur l'Admiral manda tous les Monsieur Capitaines, Pilotes & gens de comman. vander dement, afin de s'enquerir diligemment ordre ieg en de la commodité desdites Isles de Cana- la flors rie. Il divisa aussi les Mariniers souz des parmy ses nouveaux Capitaines, 130 hommes fouz gens. chasque Enseigne, & mit bon ordre a tout, instruisant les Chefs comment ils auroyent a se comporter a terre.

Et d'autant que la Flotte approchoit Vant Canarie & maintenant la Grande journellement de la ligne, arrivant es plus chaudes parties du monde, esquelles Ces Isles ont esté jadis appellées par le beaucoup mager & boire est une cho. les anciens Escrivains les Isles Fortunées, se fort dommageable, causant plusieurs pour l'abondance des choses necessaires, maladies, faisant mourir plusieurs perso-

gement

dant a un chascun de l'observer fort estroitement. l'Admiral manda tous les Capitaines tant de terre, que de mer, de venir prés de luy, afin de predre conseil, en quel ordre on attacqueroit l'ennemy & la ville.

Le 24 de Iuin le vent estoit encores No. No. Ouest, & alloyent Sud, Sud, Est. Tellement que sur lesoir ils virent une ta, & prenans leurs cours vers icelle, ils

alloyent Est vers le Sud.

Le 25 de luin ils arriverent au matin tout auprés de Lancerotta & Forteventura laquelle ils peuret voir, & aprés midy ils la passerent, tirans vers le Sud-Est le long des costes Occidentales, & sur le Does arrive foirils virent la grande Canarie, sur quoy ils calerent & osterent toutes les voiles, & attendirent jusques au second quartier, & lors il se mirent derechefa la voile, & prenans leurs cours a l'Est ils allerent vers la grande Canarie : laquelle temps fort surieusemet ledit Chasteau. est située a la hauteur de 28 degrez deça la ligne, & 135 lieues d'Allemagne au Sud-Est, vers le Sud de Cap de Vincent, en Portugal, estrant grande en son circuit de deux cens soixante mille pas, faifint ensemble 26 lieues d'Allemagne.

il y a une petite ville appellée Allagona. En laquelle il y plus de 400 maisons. Cest la ville capitale de toutes les Isles de Canarie, & la Cour de leur Iuges tant Ecclesiastiques que Politiques, en laquelle se verneur du Roy, sur lesdites Isles. Allegona est pourveu & fortifié d'un petit Chasteau du costé de l'eau, & d'une muraille du costé du pont vers le Nort-Nort Ouest estant de l'autre cosse assez garny & muni des sables de la mer & hautes montagnes. Au travers de la ville court temps avec l'ennemy. une petite eau, laquelle descend des Mőtaignes prochaines & se va rendre en la mer, n'estant point profonde, & partant aussi nullement commode pour les navires. Le havre de la grande Canarie est situé environ 400 pas vers le Nort-Nort-Est de la ville d'Allegona, de moyenne largeur & profondeur, pour la dessence

gement le manger & le boire, comman- dresser un assez fort Chasteau, appellé Gratiosa. Toutes les forteresses de la grade Canarie estoyent pourveuës de fortes garnisons, d'amunition, & autres choses necessaires.

Le 26 de luin la Flotte entra avec un vent de Nort-Est das la havre de la grade Canarie, & mouillerent tous ensemble l'ancre au dessouz du Chasteau Gratiosa. La dessus le Gouverneur Espaignol vint des Isles de Canarie appellée Lancerot- avec sept compagnies Espaignoles sur le rivage de la mer, mettant par tout des gardes au havre, plantant aussi trois petites pieces de canon, derriere des petites colines, afin d'empescher que son ennemy ne mist pied a terre.

Comme la Flotte estoit arrivée, ceux qui estoyet dans le Chasteau de Granosa comencerent fort furieusement a tirer, mais l'Admiral, le Vice-Admiral, & les navires qui avoyent les plus grosses pieces de canon, s'approcherent fort prés du Chasteau, & canonnerent aussi quelque

Prés du Chasteau il y avoit deux navires Espaignoles a la rade, desquelles l'une a force de tirer fut miseau fond, avecune barque, laquelle avec l'autre navire futamenée dans la flotte. Par ce moyen ledit Chasteau fut fort affoibli, & ceux de de-Sur les costes Orientales de ceste Isle dans commencerent a perdre courage, commençans a se moderer, & ane tirer plus tant, combien qu'ils avoyent desia faict dommage a quelques navires, & tué quelques matelots.

Tellemet que la dessus l'Admiral s'en tient l'Inquisiteur d'Espaigne & du Gou- alla incontinet avec toutes les chalouppes pleines de gens vers terre, & les navires qui ne pouvoyet tirer contre le Chasteau, dresser teur canon vers le rivage, pour en chasser l'ennemy. Toutes ces chalouppes ramerent toutes ensemble vers terre, ou ils combattirent quelque

Monsieur l'Admiral voyant que l'en pand nemy ne bougeoit pas encores, & qu'il y Dos auoit peu d'eau, il se jetta en mer, avec que d'e tous ses gens jusques a la ceinture, & desse marcha hardiement vers l'ennemy. Par ce moyen la gendarmerie Espaignole aprés quelque peu de combat fut chassée du rivage, s'enfuyant vers Allagona, ade ce havre le Roy d'Espaigne y avoit fait vec le Gouverneur du Roy, qui avoit

Canarie.

perdu la jambe, & plusieurs autres blef. pes. La premiere s'alla mettre toutau

re arrivée a terre blessé a la jambe d'un soit l'arriere garde. coup de picque, & en quelques autres enq fort grand danger, maisil fut secouru par un de ses soldats, duquel l'Espaignol, qui l'avoit assailly fort hardiment fut tub.

Le Lieutenant General fut tiré ala gorge, & un des Capitaines en la teste:& outre ceux-cy encores 20 foldats tant

morts que blessez. rivage: envoya toutes les chalouppes de, moyen ils se mirent a couvert du canon; rechef vers les navires; afin de mettre ne tireret pas un coup, aprés que les nostres euret prins le rivage, faisant tous si- stres monterent es montaignes, mais regnes de se vouloir rendre, ce que l'Admi- tournerent sans rien faire, hormisun qui ral entendant, il y alla incontinent avec tomba es mains des Espaignols, desquels quelques Capitaines & Soldats, & si tost il fut fort cruellement mis & deschiré qu'il fut arrivésans aucunes conditions en quatre pieces. Ceste inhumaine cruils se rendirent a discretion. Il y avoit auté enaigrit fort les nostres, & sur cause 138 homes au Chasteau, plusieurs avoy- que sur le soir ils en firent autant a un ent esté tuez, les autres s'en estoyet suis: Espaignol. Il y avoit aussi neuf pieces de metal, & six

fonniers dans la navire qu'on avoit prinse, hormistrois chefs, que Monsieur l'Ad-1 forcer la ville a se redre a coups de cano. miral retint prés de soy, afin de s'enquester d'eux de toutes les commoditez & canon vers ladite batterie laquelle essoit

Par ainsi Gratiosa le plus fort & puis. sant Chasteau non seulement de la gradeCanarie:mais de toutes les ssels de Canarie fur si aisemet prins, dans lequel alrent l'enseigne du Roy d'Espaigne, & y firent voler l'enseigne du Prince.

On amena au mesme temps deux Mores prés de Monsieur l'Admiral qu'on amais pource qu'on les avoit trouves dor-

sez, l'aissant environ trente six morts. ... dessouz de la ville, la seconde au dessouz Du costé des gens de Messieurs les E- des plus prochaines montaignes, la trostats. Monfieur l'Admiral fut a la premie- siesme sur le rivage, & la quatriesme faia

Ces quatre trouppes se tindrent toute droits, assez legierement, & enstesté en la nuict en bataille, & le 27 de luin, au point du jour, ils allerent tous ensernble devant Allagona. Mais ceux de la ville se defendirent, & tireret fort du Chasteau qui estoit vers le Nort, non sans nostre dommage.

- La dessus les nostres se retirerent derriere des montaignes prochaines, ou ils Monfieur l'Admiral avant gaigné le commencerent a se retrencher, & par ce

Ceux d'Allagona, voyans que les noplus de gens a terre, jusques a 24 Ensei- stres estoyent assez bien retrenchez & gnes, lesquelles surent divisées en 7trou- couverts, menerent six petits fauconne-Pes, & marcherent un peu en avant zi de aux sur les montaignes, lesquels ils chafront en baraille. Ceux du Chasteau de gerent de boulets de bois, & firent grand Gratiofa, se findrent entierement coy, & dommage parmy les nostres, tant ils les avoyent bien plantez, 10 ou 12 des no-

Monsieur l'Admiral voyant la grande pieces de fer, & toutes sortes d'amunitio. resistance de l'ennemy sit amener cincq Ces 138 hommes furent menez pri- pieces de cano du Chasteau qu'ils avoyet gaigné, afin de dresser une batterie, &

> Ceux d'Allagona braquerent toutleur encomencée, taschans de chasser l'ennemy a force de tirer, & de les contraindre a quitter leur ouvrage.

Mais les nostres persisteret courageusement & dresserent la batteric en peu de lerent incontinent so Soldats: qui oste- temps, encores que plusieurs d'entre eux fussent tuez par ceux de la ville, & ce sois ils planterent trois pieces de canon, & tirerent cincq ou six fois sur la ville.

Le 28 de luin, sur la nuiet les 24 envoit esté querir hors des montaignes. seignes suret mises en bataille 15 de frot, & au point du jour un chascun alla en mans, on ne peut rien entendre d'eux. son lieu, faisant ous leurs apprests d'ar-Sur la nuict les 24enseignes, allerent vers tacquer la ville ce mesme jour. Les deux Allagona, ou ils se diviserent en 4 troup- pieces restantes furent aussi mises en ha-

Ac fur Bb iii

#### LESLAVRIERS

le Chasteau qui estoit vers le Nort, & la cincquiesme pour tirer contre les fauconneaux, & commencerent incontinét assiegée deux jours, & estant battue du a battre fort furieusemet de tous costez.

Les 4 canonnoyent continuellement le Chasteau, tellement quelles endommagerent fort ceux d'Allagona, qui mirent des balles de laine & des tonneaux de pierre sur le Chasteau, pour estre par ce moyen a couvert. Mais cecy au lieu de leur estre profitable, les endommagea d'avantage, car quand les boulets venoyent a rencontrer les tonneaux remplis de pierre, ils faisoyet sauter les pierres,& tuoyent & blessoyent tous ceux d'alentour. Tellement que par ce moyen le Chasteau fut devant midy entierement endommagé, & la puissance des ennemis rompue, de sorte que l'Admiral envoya incontinent quatre compagnies sur lesdites montaignes, afin de chasser l'ennemy deses fauconneaux, & de mettre le feu aux portes de la ville, & l'assaillir tous ensemble. Mais ceux de la ville, voyd'Allagona ans le danger extreme, & le furieux assault de leur ennemis, abandonnerent la ville & le Chasteau, & s'enfuirent es montaignes, avec leurs femmes & enfas, emportans avec eux leur argent & leurs joyaulx, & tout ce qu'ils pouvoyent prendre.

Monsieur l'Admiral voyant que l'ennemy fuioit, fit incontinent apporter a la haste deux eschelles hors d'une des Eglises lesquelles estoyent hors de la ville, la premiere estoit trop courte, toutes fois avec l'autre il passa luy mesmes le premier par dessus les murailles de la ville, & fut courageusement suyvi des subjets. Quelques uns coururent incontinent vers le Chasteau, ou ils trouverent cincq pieces de metal, & osterent l'enseigne du Roy, & y planteret l'enseigne du Prince.

L'ennemy avoit faict une mine en la porte de la ville, laquelle comme les nofires s'approcherent des murailles, sauta de soy-mesme, sans faire aucun dommage a quelqu'un: ils avoyent aussi espandu beaucoup de poudre a canó deça & dela, mais les nostres y mirent eux mesmes le feu. Et par ainsi Allagona la ville Capitale de toutes les l'sles de Canarie parla

ste sur la batterie, les quatre pour battre grace de Dieu sust prinse par force le 28 de luin sur le midy, par les 24 Enseignes des Provinces Vnies, aprés avoir esté canon d'Espaigne, & escaladée avec ses propres eschelles.

L'Admiral ayant la plus part de ses gens en la ville, il les mit derechef en bataille, en une place vuide 15 de front, ou les quatre copagnies envoyées pour entre le long des montaignes en la ville se joignirent aluy, amenantune homme de Flissingue qu'ils avoyent tiré de prifon. Monsieur l'Admiral alla avec cestuy cy & quelques Capitaines vers la prison d'Allagona, ou ils trouverent 36 prisonniers, qui furent incontinent tous relaschez.

Les Espaignols avoyent emmené avec eux un Anglois & un du pais bas, es montaignes, qui avoyent desia esté assis en la saincte maisonette (comme ils appellent) & estoyent condamnez aastre bruslez. Sur le soir tous les gens de la flotte vindrent en la ville & la pillerent, hormis quelques maisons & biens, que l'Admiral avoit saisis.

Sur la nuict tous les Capitaines furent logez chascun a part avec leurs compagnies es maisons, & firent par tout bonne garde, car l'ennemy se venoit souvent monstrer sur les montaignes.

Le 29 de luin au matin quelques matelots monteret temerairement les motaignes, & fürent surprins, & pour la plus part tuez de l'ennemy, qui sçavoit les destours & autres passages.

Sur le soir trois cens hommes allerent vers le Chasteau qui est au costé Meridional d'Allagona, mais la garnison Espaignole, voyant les nostres, se mitincontinent en fuite, & gaigna les montaignes. Les nostres trouverent sur ce Chasteau 3 pieces de canon, & beaucoup d'autres amunitions, on y mit quelques soldats, afin d'y faire la garde. De nuict les Espaignols descendirent couvertement des montaignes, & surprindrent la sentinel-

le perdue, qu'ils tuerent incontinent. Le dernier de luin au point du jour les nostres comencerent a embarquer les vins & autres marchandiscs. Sur le midy 5 Chefs des Espaignols, arriverent avec

abandonnët la ville la. qualle est prinse par l'Admiral vander Does.

avec ces enseignes de paix.

na, par un Ministre de l'Eglise reformée, en laquelle on rendit Graces a Dieu de la vistoire obtenue, le priant ardamment cher des chalouppes. de les vouloir journellement accroistre, son Eglise. Ce jour l'Admiral envoya quatre navires en mer; tant pour autres raisons que pour esprouver leur bon. heur & attendre quelque marchans Espaignols.

Le 2 de Juillet l'Admiral fit cricra son de tambour, que nul n'eust a s'avancer de passer les sentinelles perdues sans commandement pour aller es montaignes, d'autant que les cour ses temeraires des soldats, avoyent esté cause que pluheurs estoyent tuez tombans es mains de l'ennemy. Aprés midy un de nos brigantins, prit souz l'Isle de Fortevetura un petit batteau de pescheurs Espaignols, auquelilyavoit 7 homes, qui furentincontinet ameneza l'Admiral & mis en priso. Ce soir on embarqua le reste des biens.

Et le 3 de luillet a l'aube du jour les nostres transporteret en leur navires les cloches, l'artillerie & les munitions que l'ennemy avoit laissé en la ville, faisant ainsi tous apprests, pour quitter bien tost la grande Canarie, & mettré leurs autres entreprinses en execution.

l'ennemy, & l'assalllirent furieusement. autres. Mais aprés avoir quelque peu combatu,

petite enseigne, en signe de paix, prés de gnes, en des cavernes & lieux tenebreux nos sentinelles, & furent amenez prés de par des chemins incognus, & les nostres l'Admiral, & ayans parlé a luy, furentin- retournerent sans rien faire, laissans encontiner revoyez es motaignes. L'enne- viron 70 hommes derriere. Le 4 de my envoya diverses fois séblables Chefs Iuillet Monsieur l'Admiral sit mettre le & ceseulementafin d'espierce qu'ils fai- seu dans la ville d'Allagona, & dans les soyent, tellement que Monsieur l'Admi- Cloistres, Eglises & Maisons d'alentour, ral, ne voulut puis aprés plus par ler a eux faisant sauter tous les Chasteaux, & sormais sit crier le 2 Iuillet a son de tam- tit en bon ordre avec tous ses gens hors bour, que les sentinelles, renvoyeroyent de la ville, retournans en leurs vaisseaux. es motaignes ceux qui viendroyent plus Si tost que les nostres eurent abandonné la ville, l'ennemy y entra incontinent, a-Le 1 de Iuillet on fit presche d'action fin d'estein dre aucunement le grand seu de graces en la grande Eglise d'Allego: & se monstroyent quelquesois par petites trouppes, tandis que nos gen s'embarquoyent, sans toutes fois ofer appro-

Le 5,6, & 7 de Iuiller la flotte demeua la gloire de son S. Nom & au bien de ra au havre & a la rade de la grande Canare, tant a cause des vents contraires que pour autres empeschemens, comme aussi afin d'attendre les 4 navires lesquelles avoyent esté envoyées en mer.

Cependant Monsieur l'Admiral visita la flotte diligemment & au lieu des Chefs qui estoyent morts il en establit d'autres. Et manda tous les Capitaines, afin qu'ils vinsent prés de luy, & fiten. questé de la commodité des autes Isles de Canarie.

Les nostres miret le seu en une de leurs navires, laquelle a la premiere abordée dela flotte avoit esté endommagée par le canon du Chasteau de Gratiosa, aprés que le Capitaine se fut transporté en la barque qu'on avoit prinse a la rade, avec tous ses gens & leurs biens. Durant ces jours quelques Espaignols vindrent a diversessois sur le rivage, avec des enseignes de paix, iceux furent amenés prés de l'Admiralen une chalouppe, & furen derechef mis a terre, aprés avoir rachapté quelques prisonniers.

Le 8 de luilletau matin la flotte se mit l'Admiral Monsieur l'Admiral nonobstat le grad a la voile le long des Costes de la grande vandes danger des montaignes, esquelles l'enne- Canarie, & rencontrerent au coing Se- Does abanmy s'estoitenfuy, avoit neantmoins de- ptentrional les quatre navires lesquelles Canaries, liberé de les assaillir, & de leur oster les avoyet esté encores en mer. Si tost quelbiens emportez. A ceste sin le 1 de luil- les apperçeurent la Flotte elles leverent let au matin 2000 hommes allerent vers leurs ancres, & se mirent en mer avec les

Sur le soir le vent se leva fort, tellemet l'ennemy se retira plus avant es montai- que par ce moyen le cours de la flotte sut empcsché,

empesché, & retourna au coing de Sud- devant la villette, sur laquelle ils tirerent Est de la grande Canarie, ou ils jetterent incontinent quelques coups, mais sans tous ensemble l'ancre a la veue de Tene- trouver resistance. rifa. Le 9 de luillet toutes les chalouppes allerent à terre, afin de faire aiguade mettre a terre six enseignes des Soldats, pour la Flotte, sans appercevoir aucuns Espaignols. Le 10 la Flotte semit derechef a la voile avec un vent de Nort-Ouest, lequel s'appaisa incontinent.

Le 11 de Iuillet au matin, le vent s'efleva derechef, mais estant prés de Tenerifa,il s'appaisa & demeura fort yariable: tellement que la Flotte fut esparse, n'aiant le vent a gré, ils ne pouvoyent tenir leurs coups: dont ils furent contraints de relascher plus de douze fois en un

Le 12 de Iuillet le vent fut plus constant, tellement que la Flotte print son cours vers Gomera.

Gomera est la plus petitelsse entre toutes les Canaries, ayant une petite ville au Sud-Ouest de l'Isle, avec un Chasteau

assez sort sur le rivage.

Sur le soir une grande partie de la Flotte commença a s'approcher de l'Isle, & entre autres le souz Admiral avec l'enseigne blanche, appellé Iean Gerbrantfoon, lequel sur la nuict vogua tout auprés de la ville avec deux autres navires: mes, & entre iceux deux Lieutenans qui Mais ceux de Gomera commenceretincontinenta tirer sur eux, tellement que ledit Vice-Admiral passa en haste plus outre, & jetta l'ancre avectoutes les navires qui estoyent prés de luy, afin d'attedre le reste de la Flotte, laquelle estoit da aux siens de fouir & chercher par tout encores bien loing, entre Tenerifa,& Gomera.

Le 13 de Iuillet devant midy toute la Flotte vint ensemble & allerent vers Gomera, & passantle coing d'une valée située au Nort, Noort-Ouest de la ville ils mouillerent tous ensemble l'ancre.

Monsieur l'Admiral manda incontinent tous les Chefs, afin de tenir Conseil de guerre, & les advertir de tout ce

qui seroit a faire.

enseignes de soldats, & furent mis aterre trouvez de l'ennemy, & aprés midy ils en la valée, afin d'attacquer la ville par trouverent encores trois cloches cachéderriere, & couper le chemin a l'ennemy es au champs. afin qu'il ne peust fuir es montaignes.

La dessus l'Admiral fit incontinent qui sans aucune resistace entrerent dans la Ville & dans le Chasteau. Car sitost que l'Ennemy apperceut toute la Flotte, il s'enfuist comme ceux d'Allagona, avec ses femmes & enfans, & tout ce qu'ils avoit de plus pretieux, és montaignes ayans enterré les cloches, le canon, le vin & autres biens & marchadises pesantes, deça & dela au champs.

Les quatre enseignes susdites voyans que l'ennemy fuyoit, enuoyerent une trouppe de soldats devant, pour luy couper le chemin, & luy oster les biens qu'ils emportoyent: mais les Espaignols appercevans ceux-cy, se cacherent en des cavernes & lieux obscurs, & les environ-

nerent en une valée.

Les nostres se voyans enclos de tous costez, se deffendirent bravement, & en tuerent beaucoup de l'ennemy, & en fin aprésun cruel combat, se firent jour a travers de l'ennemy, & en quittant les dangereuses montaignes se retirerent vers la ville, aprés avoir perdu de 70 a 80 homestoyent forts vaillants, tellement que l'un avoit reçeu plus de cincquante coups au corps.

Aprés midy l'Admiral mit par toutou il falloit des bones gardes, & commanés champs, esquels ils trouverent encore

ce soir plusieurs pipes de vin.

Sur la nuict les nostres prindrent un Espaignol, & fut mis par le commandement de Monsieur l'Admiral es mains du Prevost, afin de luy faire monstrer le lendemain les biens cachez. Mais sur la mi-nuict par la negligence des gardes il eschappa, & s'enfuit es motaignes vers l'ennemy.

Le 14 de Iuillet au matin, les nostres La dessus on depescha incontinent4 emporteret és chaloupes tous les biens

Le 15 de luillet au matin 10 ou 12 des Aprés cela la Flotte s'avança jusques nostres courans temerairement & a la

del'ennemy & la plus part tuéz. Ce jont quant avec tous ses gens, tellement que l'Admiral fit monstre generale, & les na- les Espaignols sortirent incontinét hors vires lesquelles n'estoyent pas doublées, des cavernes & coururent vers la ville, a-& qui devoyent retourner és Païs-bas, fin d'esteindre s'il eussent pen le seu, cocomencerent a livrer l'amunition qu'el- me on avoit faict en la grande Canarie. les avoyent de reste & les soldats aux autres navires, & au contraire on leur donna les malades & blessez, faisans tous leurs apprests, pour aller apporter les nouvelles de telles victoires & le butin prins sur l'ennemy en leur Patrie. Aprés midiles nostres trover etencores 2 grades pieces d'artillerie, l'une logue environ de 16 pieds & demy, & l'autre d'environ 14 pieds. Le 16 de luillet aprés midy, l'ennemy vinta se monstrera diverses fois, reprochataux nostres la deffaite susdite en la valée,& criant avec mocquerie qu'ils eussent a venir requerir les musquets qu'ils avoyent laissez derriere. Ladessus Monsieur l'Admiral fit mettre plusieurs foldats & matelots a terre, afin d'assaillir l'ennemy le lendemain a la frescheur. Mais de nuicts'eslevanne fort grande tepeste, tellement que la flo te pour estre les navires si prés les unes des autres, eufplus avanten la mer, & jettans l'ancre. De sorte que par ce moyen l'assault qu'o avoit deliberé de donner fut empesché, & peut estre qu'on prevint aussi au malheur qui enst peu arriver aux nostres s'ils fusset allé es motaignes au milieu del'ennemy retiré en des cachots & cavernes.

Le 17 de Iuillet on envoya 300 hommes en la susdite valée, pour visiter l'ennemy : mais ne se monstrant nulle part, ils se retournarent sans rien faire, apporavec 2 tonneaux de poudre, qu'ils avoyent la tité hors de terre.

biens trouves de l'ennemy es vaisseaux,

le feu en la ville, & es Cloistres & maisons en argent.

volée és montaignes, furent environnez d'alentour, & abandonna l'Isle, s'embar-

Le 20 la Flotte demeura a la rade devant Gomera, recevant de Monsieur l'Admiral se commandement touchant l'ordte qu'ils devoyent tenir, & mandat tous les Chefs, il les remercia grandemet de leur bon & fidele service, & les exhorta fort serieusement, de vouloir perseverer de bien en mieux.

Le 21 de Iuillet Monsieur l'Admiral manda derechef les Capitaines & gens de commandement, & print fort courtoisement congé de ceux qui debvoyent retourner es Païs-bas, establissant lean Gerbrantsz pour leur Chef & Admiral, commandant qu'on eust a le suyvre en tout, & a luy tesmoigner toute obeissance volontaire. Aprés cela la flotte s'estat Ceparée, filt voile avec un vent de Nort.

Monsieur l'Admiral vander Does avec 36 navires, print son cours Sud, Sud-Ee, vers les Royaumes des Indes Occisent bien peu faire naufrage, fi quelques dentales, & Iean Gerbrantszavec 35 nanavires ne se sussent estoignées entrans vires d'un ventrirant vers l'Est s'en alla vers les Provinces Unies du Païs bas.

L'Admiral lean Gerbrantsz retint 35 navires enssemble jusques au 24 de luillet, mais aprés furent tousiours separées & escartez, a cause des tempestes continuelles, des vets & marées cotraires, prenans leurs cours diversem et souz diverses Admirautez, chascun taschant a qui pourroit le plustost parvenir es Provinces

Vnies du Pais-bas.

L'une de ces Admiraultez forte de 16 tans avec eux 2 petits canons de metal, navires, fouz leur Admiral Frederic AL rentsz rencontrerent le 28 d'Aoust sur les 39 degréz & 12 minutes vers le Nort Le 18 de luillet on emporta tous les de la ligne, 2 petites navires d'Espaigne, en la Condaer, allans des Capo Blanco, & les navires doublées destinées a mettre vers Wolvis: lly avoit sur lesdites navien execution les entreprinses quise del res 47 hommes & entreeux un Marchat voyent faire és pais loingtains du Roy Espaignol, 47 musquets, 4 pieces de cad'Espaigne, surent pourveues de vins de non, & estoyent chargées de 60000 hays Canarie, selon que la longueur du voya: seches valants come ils disoyent 60000 ducats, 4 tonneaux de graisse de Balaine Le 19 Monsseur l'Admiral fit mettte & de gomme Arabique, & 2140 Reaux

semble, environ le 8,9, & 10 de Septem- l'Isse en une maison, bien profond en bre en divers havres des Provinces Vni-terre, cela faict ils mirent le feu en ladite es du Pais-bas, & furet teçeus avec gran-mailon & en d'autres mailons, afin qu'on

de joye de la Patrie.

Mais le General vender Does alla avec ses 36 navires vers les costes d'Afric- George vander Does, fils de ce Docte que & Guinée, le long des Isles de Cap Verd, & ainsi jusques a S. Thomas, qui est une Islesituée souz la ligne equinoctiale ou ils prindrent terre par force d'armes, mais leshabitas s'enfuiret ausli es motaignes avec le milieur de leurs bies, ils tafcheret aussi d'en tirer des grades ranços: prindrent les Chasteaux avec des approches & retrenchemens, come ils avoyet apprins es guerres du Païs-bas. Aprés cela les habitans descenditent des montaignes estans bien 700, afin d'assaillir & deffaire des Hollandojs, mais le General vader Does les fit reculer par force, laifsant plusieurs morts. Finalement l'Isle avec la ville de Pavoasan fut p llée avec toutes les Forteresses le hutin empor té és navires. Il y avoit prés de 100 pieces de canon de metal, 9000 casses de Bresil, & se gouverner selon l'instruction brun sucre de S. Thomas, environ 1400 dends d'Elephant, beaucoup de Calmiez, de la toile, de Cotton & autres marchãgrande somme d'argent.

Mais comme ils avoyent esté long temps sur mer, & empeschéz en ces exploits, & que l'air y estoit sort mal sain, & pestilentieux pour nos gens, qui ne se pouvoyet pas bien temperer ni gouverner en ce païs chaut, au manger & boire, & se garder des fruicts du païs, une maladie ou fievre chaude autrement appellée la Madorca, la quelle arrive comunement a ceux d'Europe, venans la, les surprint: a quelques uns la graisse leur fondit au corps comme si c'eust esté du burre fondu, come on trouva en quelques uns qui furent ouvers, Plusieurs mournret de ceste maladie la a terre, & sur la mer es na-Le General vires en retournat, entre autres aussi le

Ces 36 navires arriverent toutes en- que sur la mer. Ses gens l'enterrerent en ne peut pas trouver son corps pour le d'esterrer. La mourutaussi son nepveu personnage le Sieur lean vandes Does, Seigneur de Nortwijck, qui estoit aussi un jeune homme docte & bien expert, puis aprés plusieurs Capitaines, tant de la gendarmerie, que des matelots jusques a 15, & bien environ 1200 tant soldats que matclots. Aprés que ceux-cy furêt morts le Capitaine Corneille Leynssen entreprint le commandement de la generalité de la flotie, & ayant embarqué tous les biens, avec le Gouverneur Don François de Meneses, il sit voile pour s'en retourner a la maison, envoyant encores 7 de ses meilleures navires avec un brigantin, bien pourveues d'hommes & de toutes choses necessaires, souz la conduite des Capitaines Hartman, Broer & plusieurs autres, afin d'aller sur les costes du qui leur avoit esté donné.

L'Admiral Corneille Leynsen estant L'Admit aussi malade, arriva au mois de Febrier Com dises des navires Indiennes, lesquelles e- l'an 1600 avec le reste des navires a la mons de Febrier Comme de l'an 1600 avec le reste des navires a la mons de l'an 1600 avec le reste des navires a la mons de l'an 1600 avec le reste des navires a la mons de l'an 1600 avec le reste des navires a la mons de l'an 1600 avec le reste des navires a la mons de l'an 1600 avec le reste des navires a la mons de l'an 1600 avec le reste des navires a la mons de l'an 1600 avec le reste des navires a la mons de l'an 1600 avec le reste des navires a la mons de l'an 1600 avec le reste des navires a la mons de l'an 1600 avec le reste des navires a la mons de l'an 1600 avec le reste des navires a la mons de l'an 1600 avec le reste des navires a la mons de l'an 1600 avec le reste des navires a la mons de l'an 1600 avec le reste des navires a la mons de l'an 1600 avec le reste des navires a la mons de l'an 1600 avec le reste des navires a la mons de l'an 1600 avec le reste des navires a la mons de l'an 1600 avec le reste des navires a la mons de l'an 1600 avec le reste des navires a la mons de l'an 1600 avec le reste de la comme au se l'an 1600 avec le reste de la mons de l'an 1600 avec le reste de la mons de l'an 1600 avec le reste de la mons de l'an 1600 avec le reste de la mons de l'an 1600 avec le reste de la mons de l'an 1600 avec le reste de la mons de l'an 1600 avec le reste de la mons de l'an 1600 avec le reste de la mons de l'an 1600 avec le reste de la mons de l'an 1600 avec le reste de la mons de l'an 1600 avec le reste de la mons de la stoyent demeurées la, comme aussi une maison, avec le butin & beaucoup de source prisonniers, sort foible de gens, & qui e- maison stoyent encores fort debiles & malades, tellement que quelques navires pour la foiblesse de gens, s'arresterent en France, autres en Angleterre, une arriva aussi en Irlande. Entre autres une estant fort foible, & par faute de Pilote, l'air estant nebuleux s'en vint a l'Escluse ou elle sut prinse il y avoit quelque argent, & quelque 4 ou 5 cens casses de sucre.

Les susdites sept navites souz la conduite du Capitaine Hartman, allereut vers le Bresil, ou ils eurent aussi des bons butins, & firent grand dommage a leurs ennemis: & revindrentl'année suyvante 1601 avec le butin a la maison.

Il y avoit grande Esperance, que ceste valer Does general le Sieur Pierrevander Does, qui flotte seroit quelque chose de notable, meure en la fut une grande perte, & pour la flotte, & mais ils ne rencontrerent pas, premieac. les Provinces Unies du Pais bas, car c'e- ment la flotte d'Espaigne allat de Calais stoit un homme fort, vaillant & robuste, vers les Indes Occidentales : aprés cela fort expert en l'art militaire, tat surterre, plusieurs choses ne leur succederent pas comme

plusiemrs AMETER.

ces contrées chaudes. Leur profit n'estoit pas si grand, que le domage qu'ils avoyent faict a leurs ennemis: faisant faire de grands despens au Roy d'Espaigne, & gaignans de la reputation, ont jetté le chat aux jambes au Roy d'Espaigne, que l'Espaigne quelque jour auroit a craindre & se resoudre de semblables assaults & ce non sans danger de perdre une fois

leur flotte d'argent-Voila quand aux principales choses advenues en eeste flotte, en laquelle si quelqu'un considere la bonne esperance des pilotes, la sage conduite des Capitaines & le courage des Soldats, il ne pourra qu'il ne s'esmerveille: & principalement en jettant ses yeux sur les grades victoires obtenues & sur le poids des affaires, executées, par ceux-cy, desquels le bruict & la renomée a moderé la cruauté des Espaignols exercée contre nos gens de marine, qui ont menacé l'ennemy en ses limites & monstré devant Covec laquelle le Roy d'Espaigne debvoit la prinse avoit cousté au Feu Roy d'E- & bien de ces Provinces du païs-bas.

comme ils avoyent pensé, & en outre ils spaigne tant de tonneaux d'or & tant de furet surprins de maladies, pource qu'ils pratiques, Ce que le Chevalier Franavoyent esté contrin, sa cause des vents çois Dracek n'avoit peu faire passé quela contraires de demeurer long temps en ques années avec semblable puissace, avec laquelle il avoit presque prins toutes les villes maritimes & forteresses des Indes Occidetales, & troublé quasi tout le mode Espaignol. Qui cust jamais creu qu'Allagona la ville Capitale de toutes Isles de Canarie cust esté si aysement invéstie, voire que l'Isle de Gomera, eust esté gaignée sans aucune resistance, des Provinces Vnies du Pais-bas, & que la garnison en cust esté en partie prinse, & en partie tuée? N'est ce pas beaucoup que toute l'Isle de la grande Canarie, & de Gomera a entieremet esté destruicte? que les Villes, Forteresses, Chasteaux, & maisons ont esté brussées, que toute l'artillerie, les amunitions, & tant de marchandises d'Espaigne, & tant de biens en ont esté emmenez ? Voire que tant de pauvres & miserablesprisonniers ont esté delivrez hors de la main sanglante des Espaignols? Que le Roy d'Espaigne retienne encores nos marchans, qu'il tue & brusle nos matelots, & qu'il s'imagina rounia la puissace admirable de ces païs- d'avoir despouillé ces païs de leur puisbas, & ont esté cercherla flotte future, a- sance, puis qu'il a peu voir qu'en ces propres Royaumes, ils luy ont rendu les lsles non seulement faire trembler ces Pro- de Canarie si desertes que de longues vinces Vnies du Païs-bas, mais aussitou-/années il n'en pourra tirer aucun profit. te l'Europe, jusques dedans les ports de Et au cotraire ont accreu les moies de nomer, l'ayant comme appellée & defiée au stre Patrie avec tant de biens gaignez, & combat parmy tant de Villes & Chaste- ont vegé le tort insupportable, & s'y peraux d'Espaigne. Ayanten outre gaigné si severent encorescourageusement. Dieu aisementla grande Canarie, la plus puis- leur doint tout bonheur & veuille benir sante de toutes les Isles de Canarie, dont leursentreprinses a la gloire de son nom,

### Notes pour entendre la peincture.

Le fort Gratiofa lequell' Admiral de la flotte Hol-eux me fines les voyans vener s'enfuyans dedans la ville landoife Pierre Doufey ayant iedé l'autre après par une & Chasseau lassfereus l'artislerie en proye. En tinuelle bassorie forca a se rendre.

a Ence lieu avoyent les Efia ignols colloque des Sol-machines. dat : & l'artillerie come paur foudain se ruer sur les foldats de Douza venans contre la Ville & les chasser en suite, mais

\* Fuite des Citoyens & Soldats au dela des Montés

Cc ij

LA

La prinse de la ville de

### DEVTECVM:

En l'An 1599.

1599.

Deutecum on Schuygaignée par le Conte d' Aouft.

Vrant que l'armée de l'Admirante se tenoit pour la plus part en Brabant, le Prince Maurice prenant, comme un prudent & vaillant Chef de Guerre, l'occasion en main, avoit envoyé son Cousin le Conte Guil-Guillaums laume de Nassau, Gouverneur de Frise, de Nassau, avec dix compaignies de Chevaux, & 24 Enseignes de gens de pied, & avec charge de lever de diverses garnisons encores 26 Enseignes, faisant ensemble 50 enseignes, avec de l'artillerie & autres choses necessaires au siege d'une Ville, afin defaire tout son mieux, pour prendre la ville de Deutecum sur l'ennemy: & sur cela vint le 24 d'Aoust devant la ville: & le 25 il commença ase retrencher & fortifier.

Le 26 il y planta deux pieces d'artillerie, & puis aprés une autre, & comença a battre la ville furieusement, tellement au Camp prés de l'Isle de Voorn.

que ceux de dedans estans espouvantez, si tost qu'ils furet sommés de se rendre, demanderet de parlementer, ce qui se sit incotinent, & accorderent d'en sortir, co qu'ils firent le 27 d'Aoust avec 4 enseignes, desquelles Don Iuigo de Otaela estoit Gouverneur', qui comandoit aussi au Chasteau de Schuylebourg, qu'il rendit semblablement a Messiers les Estats, & a son Excell. craignant que s'il attendoit la venue de l'armée des Allemas, de laquelle on parloit & pour laquelle il avoitmandé la garnison prés de luy pour ce siege, qu'il ne pourroit point avoir de bon appointement n'y de bon convoy.

Ces deux places vuidées & gaignées, les Provinces Vnies estoyent par tout libres jusques au Rhin. Etson Excell.mir garnison en la ville de Deutecum, afin de l'asseurer pour le service de ces Païs. La ville estant gaignée on y trouva 52 toneaux de poudre, & autres amunitions de guerre. Le Conte Guillanme ayant parachevé cestœuvre, les soldats retournerent le 29 d'Aoust prés de son Excell:

#### ET DV PRINSE DE LA VILLE

CHASTEAV DE

## VACHTENDONC,

Advenue en l'An 1600.

1599

Wachten. danck au pays de Gueldre prinse par les gens dis Pr.Maurice, le 24 de



dres, pour Ducs & Seigneurs, le Pr. Maurice pra-Aicqua une entre-

prinse sur la ville de VVachtendonck, qui est une forte place, située au quartier se reposerent un peu, & puis aller et vers de pardela au païs de Gueldre, sur la riviere de Niers, laquelle avoit esté ostée aux Provinces Vnies, passé 12 ans par le par dessus les ramparts en la ville, en la-Conte Charles de Mansvelt, aprés avoir quelle il n'y avoit pasplus de 80 soldats,

Andis que les Ar- esté 2 mois assiegée: son Excell. fir alchiducs cstoyent sembler le 22 de lanvier au Cloistre de par tout reçeus en Bebber prés de Cleve, 8 Cornettes de Brabat & en Flan- chevaux, & environ 800 hommes de pied, souz la conduite du Conte Loys, & du Colonel Edmondt, qui devant midy commencerent a marcher avec quelques chariots, & arriverent de nuict a Niekercke, prés de VVachtendonck. ils la ville ou une partie passa sur la glace, quelques autre par les fossez, entrerent



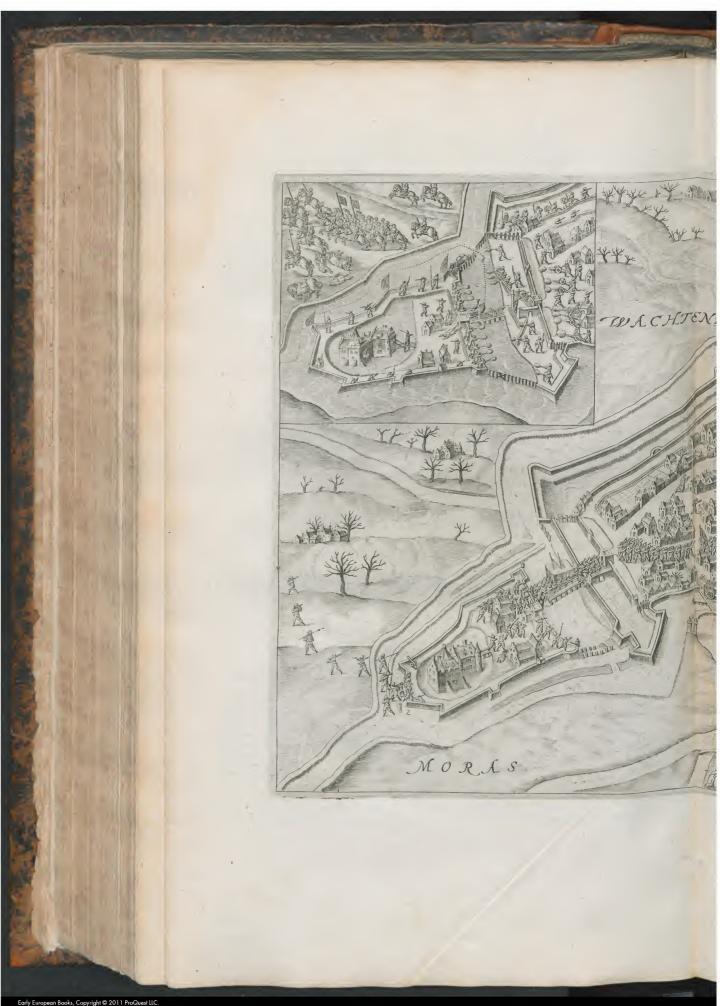



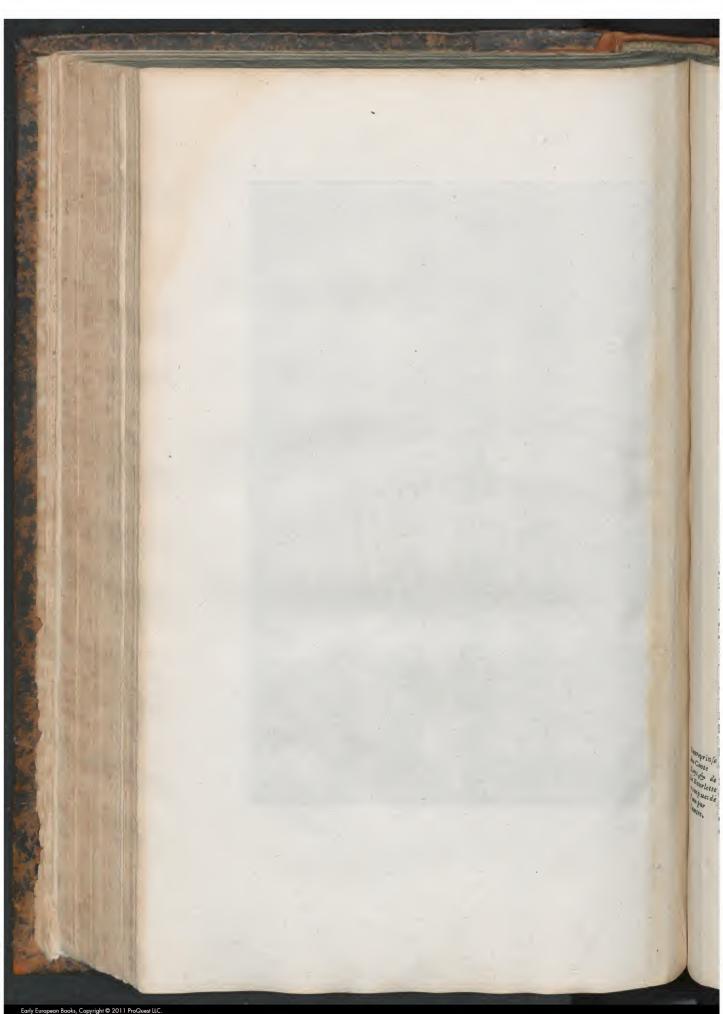

tant en la ville, qu'au Chasteau, car la ment pource qu'ils mutinoyent par tout. Cavallerie qui y estoit en garnison estoit allé a la picorée vers Cologne, ou ils pillerent le Chasteau de VV ander-stuyte, ou ils furent battus, par une partie des soldats de la Garnison de Bonne & de Bruyler. Les gens du Prince Maurice estans dans la ville, l'alarme fut incontinent grande & chaude, mais ils ne trouverent pas beaucoup de resistence, tellement qu'ils se rendirent aisement maistres de la ville. Aprés cela ils prindrent un nombre de musquettaires, qu'ils mirent sur les ramparts de la ville, les faisant continuellement tirer sur se Cha-Iteau, & contre tous ceux qu'ils virent estre en deffence, tellement que le Sieur de Geleyn Gouverneur, fut blessea la gorge, & encores un Conestable, & autres qui furent tucz. Le Sieur de Geleyn n'avoit que 30 soldats prés de luy, de sorte qu'il envoya incontinet vers le Conte de Bergue aRuremonde pour avoir assites les garnisons de la autour vers ledit lieu, mais trop tard : Carle Conte Loys de Nassau y estoit aussi arrivé avec la Cade la compaignie du Pr. Maurice passe- Bommel pour predre bien esgard a tout, rent les fossez & vindrent sur les raparts contremanda le Conte Loys avec tous du Chasteau, ou en fin ils se rendirer mai- ses gens afin de venir en l'Isle de Tiel, stres du Dongé on avec promesse de sau- appellée Tielscher-weest, ou la autour ver la vie a tous ceux de dedas. Vne Ser- afin d'empescher, par ce moyen, les euvante du Gouverneur, ayant un courage treprinses de la Bourlotte, comme aussi d'homerenversa avec une sourche une iladvint. La Bourlotte pensoit se servir a eschelle, sur laquelle il y avoit 5 homes. son entreprinse d'une partie des muti-Par ainsi ils prindrent la ville & le Cha- ncz de Hamot, mais ceux-cy ayans quelsteau le 23 de Ianvier.

dela au païs ee Gueldre au milieu des quelque esperance : il pensa aussi de previlles que l'Espaignol a encores audit dreune partie de ceux qui estoyent en Pais, & dans un lieu marescageux, & fort garnison au Fort de S. André, peut estre propre pour ces païs icy, afin de retar- afin de changer la garnison, & la dessusle der & renverser toutes les entrprinses de 15 de Febvrier il les sit passer monstre: Admirante. Il y avoit la autour quel- mais ceux de ceste garnison n'ayant ques compagnies de gens de pied Espai- point faiêt de monstre commencerent de gnols, qui estoyent engrand danger d'e- le mesme jour a mutiner, & combien Note the descouverres & battues. Cat on ne qu'on les appaisast du comencement par les vouloit pas recevoir n'y en Guel- belles parolles, si est ce que ce mesme dre, nien d'autres places, pour le desor- soir ils s'amutinerent plus qu'auparavant

Ceste entreprinse estante heureusement parachevée par le Conte Loys, & le Colonel Edmond Escossois, elle leur sur fort profitable, car tous les païsans d'alentour y avoyent apporté tout le meilleur de leurs biens: & aprés cela, ayant mis bon ordre par tout, ils partirent le 24 de lanvier avec la cavallerie, laissant le Sieur de Ryhoven, pour Gouverneur dans la ville, avec toute l'Infanterie, & pource que ladite ville estoit despourveue de mesche, pailles & autres choses necessaires, ledit Colonel Edmondt y retournaavec bon convoy le 5 de Febrier, y amenant toutes provisions & choses necessaires.

Le 14 de Febvrier, le Prince Maurice y envoya derechef souz la conduite du Conte Loys, nombre de 17 Cornettes de Cavallerie, & bien 2000 homes de pied, afin de faire un plus grand convoy vers Wachtenbonc: ou bien de faire souz ce stance, qui sit incontinent marchertou- pretexte quelque autre entreprinse sur quelques villes. Mais come ils marchoyent, on entendis que le Colonel Claude de la Bourlotte, marchoit en Brabant avallerie & autres gens. Cependant quel- vec son Regimet, & le Regimet d'Achiques gens de cheval estoyent descendus court pour faire un certain exploiet ou de leurs chevaux, qui avec le Lieutenant convoy. Le Sieur de Sedenisky estans a que soupçon, ne voulurent point mar-Ceste ville située au quartier de par cher encores qu'ils en enssent donné dre qui estoit parmy eux, & principale- en tirant a coups de canon, prindret leur Cc iij

vint luy mesmes a Gorcum, & y fit marpendrecht: mais entendant que la Bour- plusieurs aurres androits.

Chefs & Capitaines prisonniers, pilleret lotte estoit party, le Pr. Maurice ne pasle logis du Gouverneur, & autres logis. fa plus outre. Tellement que la dessus le-Le 16 ils envoyerent leurs Officiers dit Prince commanda audit Couvoy du qu'ils avoyet prins prisonniers, avec plu- Conte Loys de passer outre vers Wachsieurs semmes & enfans a Boisleduc, ceux tendonck, comme ils firentle 29 de Fede Crevecœurentendans cela & consi- byrier, avec 17 Cornettes de chevaux, & derans qu'iln'y avoit point de payement 8 compaignies d'Infanterie (qui demeupour eux aussi, suivirent le 17, & comen- rarent en Garnison a Wachtendonc) cerent pareillemet a semutiner: la Bour- avec 100 chariots chargez de toutes sorlotte voyant que par ce moyen son en- tes d'amunitions, & choses necessaires. treprinse estoit rompue, retourua vers la Et come ils arriveret au soir a Bebber.ils Meuse. Cependant le bruit estoit fort marcheret le 25 jusques a Nieukerck, & grand en Hollade, de l'entreprinse de la le 26 de Febvrier ils envoyerent tous les Bourlotte, tellement que le Pr. Maurice chariots daus la ville, & retournarent aprés midy, & vindrent a Marienboom, & cher beaucoup de gendarmerie, & crai- ainsi un chascun retourna en sa garniso, gnant quelque invasion, pource que la ayant bienavictuaillé la ville de Wachglace estoit par tout bien forte, voire de tendonc, estant une place bien propre telle sorte, qu'on tira de Dordrecht 4 pie- pour faire des courses bien avant dans le ces de campaigne toutes affussées, & les païs, tout a l'entour de Couloigne, & mena on a travers de la riviere vers Pa- d'Aaix, entre le Rhin & la Meuse, & en

#### Notes pour entendre la peincture.

I Porte Campense par loquelle le Conte Loys de Nas-

2 En ces endroicts se ietterent de bault en bas des murs les Soldats qui restoyent pour eschapper par la fuite.

3 En ceste maniere avec une barquette plein de foin y estás entrez & arrivez les Espaignols pas embusches surprin-drent le Chasseau; lequet peu de iours apr és forcé de ceux de la ville, & de ceux qui y arriverent, ils quiterent.

#### LA RENDITION DV FORT

# SAINCT ANDRE,

Advenue en l'An 1600.



PRES que son Ex- quels le 15 de Febvrier en faisant les cellence & Messei- monstres, l'Archeduc, pour leur donner gneurs les Estats quelque contentement sit presenter un Daler, du drap pour un mois de gage, & certains advertif- deux livres de pain par jour : a quoy ils semes, que les sol- ne voulurent nullement entendre-Mais dats de l'Archiduc demandoyent leur payement pour 30 mutinoyet en plu- mois, & s'oublierent tant en ceste mutisieurs places, pour leur payement, & en-tre autres aussiau Fort de S. André, aus-du haut du pont en l'eau, & tirerent un Sergeant,

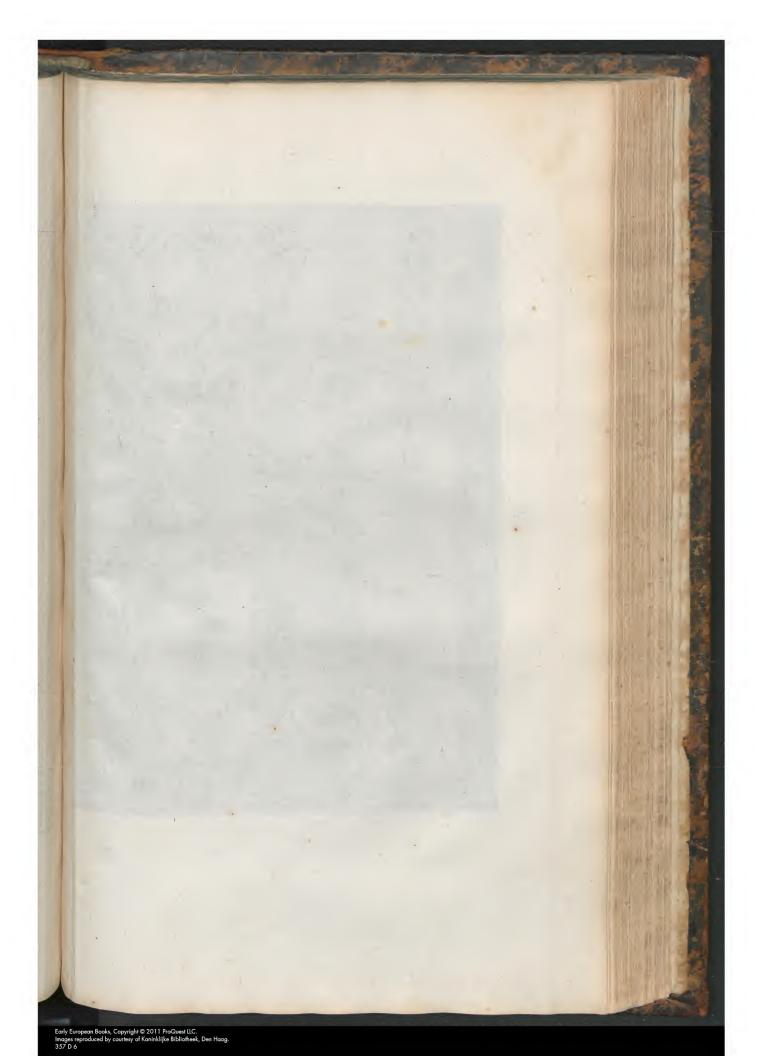

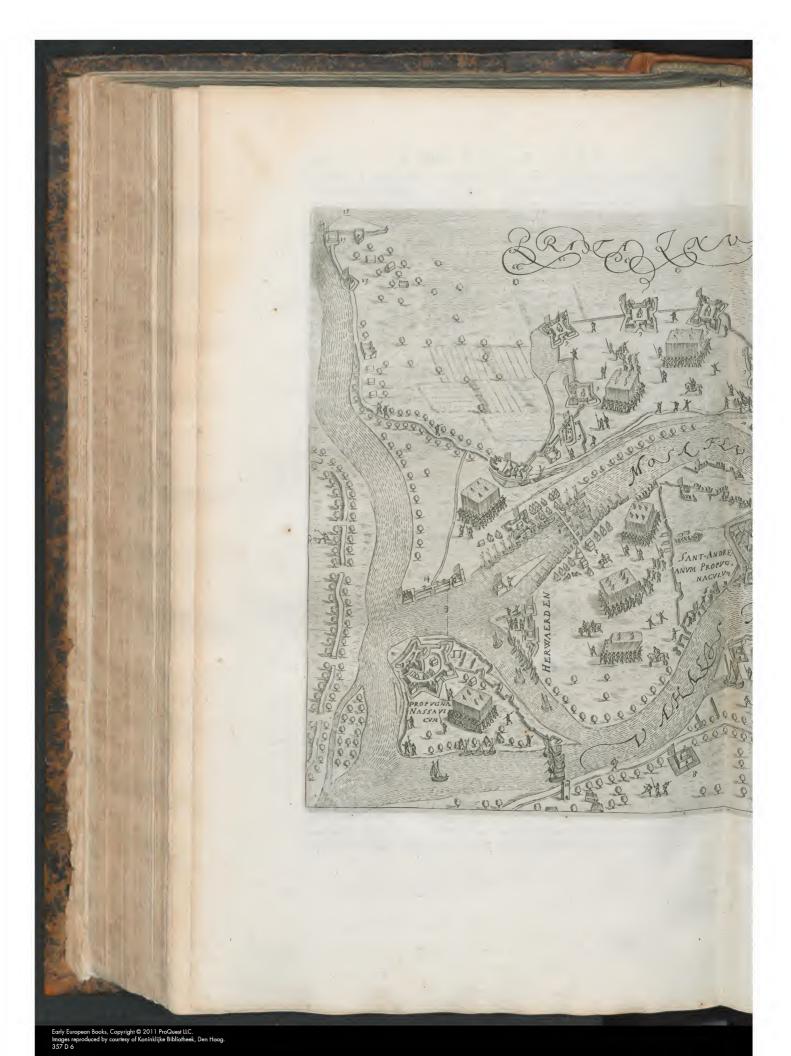



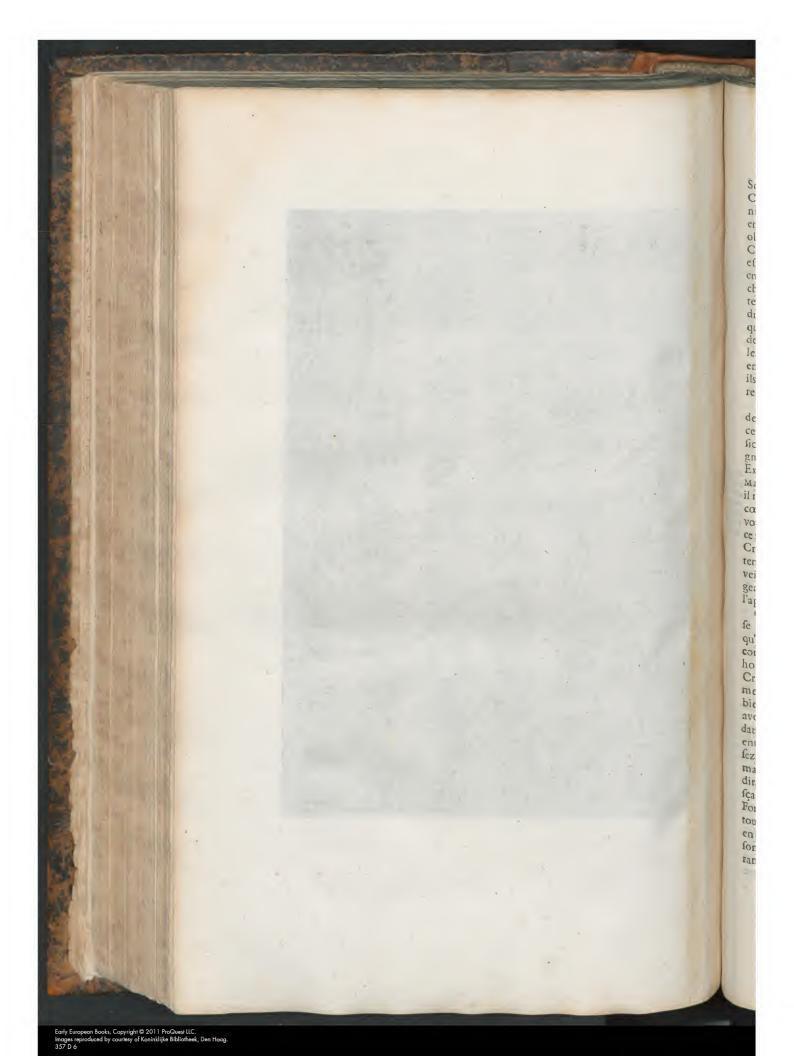

obtenir illec quelque chose de bon. grace & pardon du General, ou bien e-Ceux de la garnison qui estoyent au sort stoyent d'advis de s'ensuir aussi. estoient Walons & Allemas, qui entreret debaten jettant le sort, lequel tomba sur les VValons, tellement qu'il leur falut, rent le 17 da Febvrier.

des Provinces Vnies & le Prince Maurice resoluret, de ne perdre pas ceste occasion, tellement que quatre-vingts Ensei- tres Officiers & plusieurs soldats, il y en Excell. pour se trouver le 19 & 20 de prisonniers surent rançonnéz & relas-Mars devant Dordrecht, avec lesquelles il monta la mense vers le Fort de Creve. cœur: Le bruit courroit par tout qu'il vouloit aller en Flandres, mais il arriva ce soir a Hemert, & le 21 de mars devat bendonck, furent battus en faisant Crevecœur. Et combien que ce fut un temps de l'année, auquel il failoit merveilleusement froid, si est ce qu'il assiegealedit Fort, faisant destrenchées & fort de Crevecœur avec trois grands l'appareil pour planter le Canon.

Ce mesme jour ceux de Sainct André se doutans que ce seroit Creuecœur compaignies, qui faisoy et ensemble 130 Crevecœur ne tronverent bas bon, ni sauts de l'ennemy. mesmes possible de tenir la place, comen demeura environcent auservice de jusques a Boisseduc. son Excell. le Prince Maurice, desespe-

Sergeant, & contraignirent les autres ment: C'estoyent Soldats du Regiment Capitaines de demeurer comme prison- dn Conte Christophe d'Embden : enviniers en leurs maisons. Toutes sois il les ron quelque 40 se sirent mener vers Caenvoyeret en fin a Boisseduc, afin de leur lais, afin de s'enfuir, & le reste demanda

Lemesme jour le 24 de Mars sortiret en debat entre cux, de quelle nation l'on de Helmont & Eyndhoven environ 500 Le secours choistrent un Electo ou Chef, ann de les Bourguignons du Regiment de Varra-envoye pout tenir en bonne discipline, & les desen-bons, qui allerent vers Boisseduc, afin de Grevelaur de Crevelaur dre & maintenir en toutes les difficultez pouvoir entrer dans Crevecœur : mais eft defaict. qui pourroyent survenir & finirent leur entendant que le Fort estoit rendu, & que la Cavallerie du Prince Maurice estoit la autour, ils requirent de pouvoir en choisirun d'entre eux, comme aussi entrer dans la ville de Boisseduc, mais ils firent. Ceux de Crevecœur les imite- ceux de dedans, jaloux de leur liberté, les refuserent, tellement qu'ils furent bat-Suivant quoy Messeigneurs les Estats tus par la Cavallerie de Bergue, le Sergeant Major, avec deux autres Capitaines furent prins prisonniers, avec les augnes de soldats furent mandées par son eut bien cent nonate de tuéz, le reste des chéz sur la promesse des Capitaines, qui respondirent pour eux. Et cincq jours aprés deux Cornettes de Cavallerie, dont l'une essoit la Cornette de Giobun Convoy vers Anvers, par la Garnison de Bergue.

L'Admirant avoit fait agrandir le boulevarts presque de tout achevez, tellement que c'eust esté une puissante forteresse: Voyla pourquoy le Prince Mauqu'on attacqueroit y envoyerent deux rice y demeura le 25 de de Mars, afin d'avaucer ces fortifications, & mettre hommes: Mais ce nonobstant ceux de ordre par tout, contre les courses & as.

Le 26 de Mars le Prince Maurice bien que outre ces nouveaux venus, ils s'en alla vers Dalem, au mesme lieu ou avoyent encores 2 Compagnies de Sol- l'Admirante avoit logé l'année passée adats: Mais craignans, pource qu'ils s'estoy- vec son cap, afin de s'y fortifier, & retranent mutinéz, d'estre mespriséz & delaise cher par ce moyen ce grad fort de Sainct sez, & que par ainsi ils ne pourroyent ja- André de Brabant, ou ceux de la Garnimais parvenir a leur payement, ils se ren- son estoyent encores mutinéz & non dirent par composition le 24 de Mars, a payéz. Il avoit auparavant faict percer scavoir que ceux qui estoyent venus du les digues au hault d'un lieu appellé grad Fort de Sain& André, pourroyeuty re- Lit, afin d'inonder tout le plat pais de tourner, & des autres deux Enseignes il Brabant, vers Osse, Gessen, Merlande, &

Arrivant avec son Camp a Alem, il rans de pouvoir obtenir quelque paye- envoya le Colonel Gistel avec douze EnseigneEnseignes d'Infanterie a Littoyen, & fit tiroyent pesoyent 40 & 45 livres. percher les digs afin d'inonder d'autant mieux le païs, & fit faire la des retranchemens afin de garder ce trou, & le tenir touver ouvert: Il fit planter 12 pieces de canon a Maren, sur les Frontieres de Brabant', a l'opposite du Fort de S. André, avec lesquelles il sit journellement tirer deça & dela sur ledit Fort.

Il sit a Kessel reparer le Fort que les Espaignols y avoyent faict autrefois & qui estoittout ruiné. Il fortifia aussi l'Eglise de Maren tout alentour, le haut païs de Alem, encores un lieu appellé S. Anne-berg, & l'Eglise d'Empel, afin que l'ennemy, (puis que le pais, comme a esté dist, estoit tout couvert d'eau) n'eust aucun moyen de pouvoir secourir ledit fort de S. André, sinon le long de la digue, ou par Boisseduc le long d'Empel, ou de Grave, le long de Littoyen, Lit, Kessel, & Maren, ou il seroit contrainct de tous costez de forcer les trenchées & forteresses.

Par ce moyen le fort de S. André estoit par tout enfermé, estant tout environnédel'eau de la riviere, laquelleils furent contraints de retenir avec leurs contrescarpes, avec grand danger & peine:L'eau estoit devenue si haute au commencement d'Avril, qu'on ne pouvoit ni sortir ni entrer dans le fort, sinon avec des batteaux.

Les assiegeans estoyent logez en leurs forts & redoutes sur la digue, & dans les batteaux qui y estoyet en fort grad nombre. L'eau estant si hault empescha fort ons, d'argent, & des grandes promesses au commencemet de se pouvoir retrencher, mais en fin elle commeça de devaller. On tiroit de tous costez sur le fort notament a maren, & ce si a plein, qu'ils furent contraincts de descouvrir les maisons, & furent abbatues, on canonna fort aussi pour leur pouvoir oster le moulin,afin qu'ils ne puissent plus ni brasser, ni cuire du pain, & par ce moyen reduire d'autant plus ceux dedans a necessité, & en extreme disette & pauvreté.

Ceux du Fort se desendoyent bravement, tiroyent beaucoup, mais sans faire grand dommage aux assiegeans, pource qu'ils estoyent fort esloignez, & bien pourveus de desfences, les boulets qu'ils

Le Prince Maurice les fit sommer a diverses fois, mais ils n'y voullurent point entendre, encores qu'ils voyoient bien que tout le plat pais, d'ou ils devoyent estre secourus tout inondé come si c'eust estéunemer, & qu'ils avoyent faute de beaucoup de choses necessaires, comme d'argent, qui est le nerf de la guerre, d'habillemens & autres choses, mais principalement de bois pour braffer & chauffer le four: tellemet qu'ils estoyent contraints de rompre les rues, lesquelles estoyent faictes de bois : Ils avoyent aussi faute de medecines, & autres drogues pour les malades & blessez : Ils avoyent du bled assez, mais faute de bierre, n'ayas point de commodité de pouvoir brasser. Ils estoyent plus de deux mille hommes mutiuéz sans Commandeurs & Capitalnes, sinon leur Electo, & leurs Officiers necessaires.

Ceux de Boisseducayans grand soing CHAN d'eux, firent tout ce qu'ils peurent, leur Boile promettant tout secours, & leur faisant signe, avec des feus, des coups de canons count & en leur envoyant quelques messagers, Fort promettans par ce moyen beaucoup, and mais s'estoyent promesses sans essects.

On tascha le 10 d'Avril d'envoyer de nuiet, travers le païs inondé, quelques batteaux plat, lesquels vindrent ainsijulques derriere Maren, ou ils furent descouverts tellement qu'on les chassa, il y avoit esdits batteaux quelques gens de commandement avec quelques provisiqu'on leur devoit saire.

Qui plus est la Gendarmerie del'Archeduc commença aussi a s'assembler es environs de Diest, laquelle alla de la vers un lieu appellé Os, y arrivant en grand nombre, souz la conduite de Don Loys de Velasco, afin de pouvoir secourir la place. Mais trouvant les Villages susnommez qui estoyent a la digue fortifiez & bien munis, & l'eau espandue par tout le païs & ne se pouvant adviser de nul moyen de passer, elles en retourna.

D'avantage le Prince Maurice (pour mettre ceux du Forten plus grand defespoir) sir prendre le Chasteau de Batenbourg, ou il y avoit 25 homes, situé

de Maes en-VVael, qu'il contraignit a coups de Canon de se rendre, pour ce que de là on leur eust peu envoyer quel-

que secours. Sur la fin d'Avril, comme les eaux de apro- la Meuse, & de VVael commencerent à tomber, le Pr. Maurice approcha du fort un serment aux Deputéz de son Excell. me de de tous costéz avec son artillerie, tellemet qu'ils estoyet assaillis de tous costéz, rent & enpeu de temps on amenales approfrours. ches jusques aux fosséz de la contrescarpe, d'autant que l'eau estoit entierement tombée: Il y avoitaussi un pont qui avoit esté dressé depuis Alem jusques à la levée de Rossem, de la longueur 360 pas. En somme son Excell, s'approcha en sin si préz, qu'on pouvoit venir à leurs contrescarpes; tellement qu'il estoit impossible de les secouriride sorte que ceux du Fort furent contraints de crier aux pionniers, qu'ils desiroyent de parlementer. Plusieurs Walons furent persuadez par leurs Curez, de tenir bon jusques à la fin, les asseurant qu'ils gaigneroyent Paradis, & choses semblables : Mais pour ce qu'il y en avoit plusieurs, mesmes aussi entre les Allemans, qui pour telle promesse d'obtenir Paradis ne vouloyent pas mettreleur vie en danger, ils envoyerent deux des leurs dehors. Et le Prince Maurice envoya aussi deux de son costé, à sçavoir le Sieur vander Aa, Capitaine deses Gardes, & le Sieur Iean de Huchtenbroeck, Colonel du regiment d'Vtrecht. Ceux-cy leur declarerent tout leur payement de plusieurs mois, dont ils estoyent en arriere, la somme de cent & vingt cincq mille florins.

Les Estats des Provinces Vnies estimerent qu'il leur estoit plus profitable auroyent leur passeport : mais que ceux, qui \* le Pr. de donner ladite somme, que de demeu-Le rer encores plus long temps devant la cheduc, ne recevront rien desdits deniers. May. place & cotinuer le siege, ou d'avanturer leurs gens en faisant des assaults

semble, encores que ceux du Fort pretendoyent plus d'arrierages, que neportoit la somme de cent vingt eineq mille vecœur, seroyent aussi payés comme les autres livres : si est-ce qu'ils accorderent ensemble, à condition que ladite somme seroit distribuée entre eux, à l'advenant du passe.

entre Lit & la Ville de Grave, au Pais de leurs gages, & de ce qu'un chascun d'eux estoit en arriere, ou de telle façon que bon leur sembleroit à tous.

> Suyvant quoy ils accorderent par ensemble, qu'ils garderoyent le Fort pour Messeigneurs les Estats, jusques à ce que ladite somme leur seroit comtée, & firêt en ceste forme.

> Nous jurons, que tandis que nous serons au Fort de Sain&t André, que nous le garderons pour le service de Messieurs les Estats des Provinces Unies du Pais-bas, Or de son Excellence, jusquesà ce que nous ayons reçeu l'argent que son Excellence nous a promis; & obeirons à nos Capitaines & Officiers qui seront ordonnez & establis sur nous, renonçans au serment que nous avons faitt au Roy d'Espaigne, ou à l'Archeduc.

> Et en outre leur furent accordez les Articles suivans.

1. Premierement que tous les malades & blessez seroyent menez és prochaines Villes, pour y estre gueris : qu'ils jouiroyent de leur part de la ditte Somme.

2. Qu'on doneroit aux veufues de ceux qui estoyent morts quelque gratuité & recognoissance de laditte somme, selon l'advis des

3. Que tous Soldats, qui par-cy-devant aqu'ils auroyent par ensemble, au lieu de voyent servi par-deça, & avoyent quitte ce party, auroyet leur pardon, & seroyent payez pour leur part de ladite Somme.

4. Que tous ceux qui apres avoir reçeu leur part se voudroyent retirer en leur pays, voudroyent derechef aller au service de l'Ar-

5. Tous les autres, qui voudroyent servir Messieurs les Estats des Provinces Vnies, Aprés avoir long temps traicté en- seroyent traitlez comme les meilleurs dis Pays, Cre.

6. Tousceux qui estoyent venus de Crede laditte Somme.

7. Qu'on ne leur pourra rien reprocher Dd

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliother

La confirmation de cest Article apparut pour Lieutenant Colonel le Sieur de natamené au Fort, ils luy sauveret la vie.

8. Que les Soldats avec le consentement du Prince Maurice pourroit choisir huiet Capitaines Walons du Regiment d'Achicourt, & des gens du Marquis, & trois Allemans.

9. Que tous Comissaires tant de guerre que de vivres, tous Prevosts, Braseurs, Boulengers, Mousniers & autres qui se voudront retirer, auront saufconduit & passeport, avec

10. Que le Prestre avec les ornemens de l'Eglise, les habits & bagage, pourra 'aussi se retirer avec passeport, & convoy.

11. Que tous Sergeants reformez, & corporaulx, qui ont eu quelque advantage, auront pareil traictement demeurans au service du Prince Maurice.

12. Les Soldats sortans du Fort, & voulans demeurer au service du Pais, feront le serment de fidelité, comme les autres Soldats estans en service: & ayans passé monstre, ils recevront un mois de gage sur la main.

Toutes conditions furent conclues & arrestées le 6 de May, & executées le 8 & 9 de May. On trouva dans le fort 4 gros canons, & 4 demis, 3 coulevrines, & ainsi de suite jusques a 18 pieces, environ 70 ou 80 tonneaux de poudre, 40000 boulets de fer, 60 ou 70 charges de bled, & autres provisions & armes.

On dressa un bon Regiment de ces Laplus pare gens d'unze enseignes, qu'on nommoit de la garni- par tout, les nouveaux Gueux, c'estoyent fondu Fore presque tous vieux soldats, qui choisiret des André demeura au leurs propres Capitaines: ils estoyet tous service du desnuez & mal accoustrez : mais si tost qu'ils furet mis es bonnes villes d'alentour, ils se r'accoustreret tous, & pour la plus part de cuir de buffle. On leur donna pour premier Colonel le Conte Henry Ftederic de Nassau, le plus jeune fils de

incontinent, devant que de sortir: Car le Marquette : avec comandement expres 19 de May un soldat François voulant qu'on eust rien a leur reprocher . car ils centre leur vouloir & gréentrer dans le disoyent qu'on ne les avoit pas traistez fort, estat repoussé se mitales injurier, les pardelà, en bons & fideles soldats, d'auappellattraistres & vendeurs du Fort. le- trant qu'on les avoit abandonnez en un quel fut incontinét prins par le collet, & nouveau fort à la barbe de l'ennemy, ay- L'enter condamné par sentence de malefice a la cans faute de beaucoup de choses neces-la cans mort, & fut livré par son Excell a ceux saîres, comme d'argent, d'abillemes, &c. du Foi du Fort, afin d'estre harquebousé mais e- surquoy ils s'estoyent matinez, comme s, dant plusieurs autres par necessité, & en outre qu'ils avoient faict leur devoir d'attendre prés de six sepmaines secours & choses necessaires: dequoy ils ne pouvoyent esperer aucun moyen, veu la forme comentils estoyent assiegez, & que pour leur bon & fidele service ils n'avoyent rien à attendre, sinon la perte de leur gages & arrierages, estans sans moyens. pour s'habiller: & afin que la perte de la place ne fust attribuée à leur mutinerie, & qu'onne leuren fist point de reproche; ils resolurent de prendre ser vice és Provinces Vnies.

Et ce tout au contraire (selon leur di- Indut if re) de ceux de Gertrudenbergue, qui ve-parati dirent la ville & la Bourgeoisse à leurs rous ennemis, pour dix mois d'arrierages pre- Andreso tendus, & encores cincq mois de gages, & de la consecuence del la consecuence de la consecuence del la consecuence de la ce sans faute d'argêt ou d'habits, pource nifon de qu'ils faisoyent contribuer les batteaux berg. & le plat païs, n'estans pas assiegez, ni pressez de l'ennemy : mais mesmes leurs Seigneurs & Maistres ausquels ils avoyent faict serment, tascherent (selon leur jurement) à maintenir leur honneur & fidelité & celuy de leur camp, leur presentant de payer les arrierages, de leur donner pardon & passeport, voire mesmes tout ce que en equitéils pouvoyent demander: mais touten vain, ains incitez par leurs ennemis ils vendirent la ville par haine, envie, & avarice, tellement qu'ils furent appellez Marchants, & partantaussi furent bannis & proscripts par nom & surnom, & mit-on de l'argent sur leurs corps a qui les prendroit, pour excuser leurs superieurs, & furent par tout executez par la corde, pour servir d'exemple aux autres.

Par ainsi le grand fort de S. André, qui avoit beaucoup cousté, & pour lequel Feu Monseigneur le Prince d'Orange, & on avoit tenu si long temps une si

Maurice.

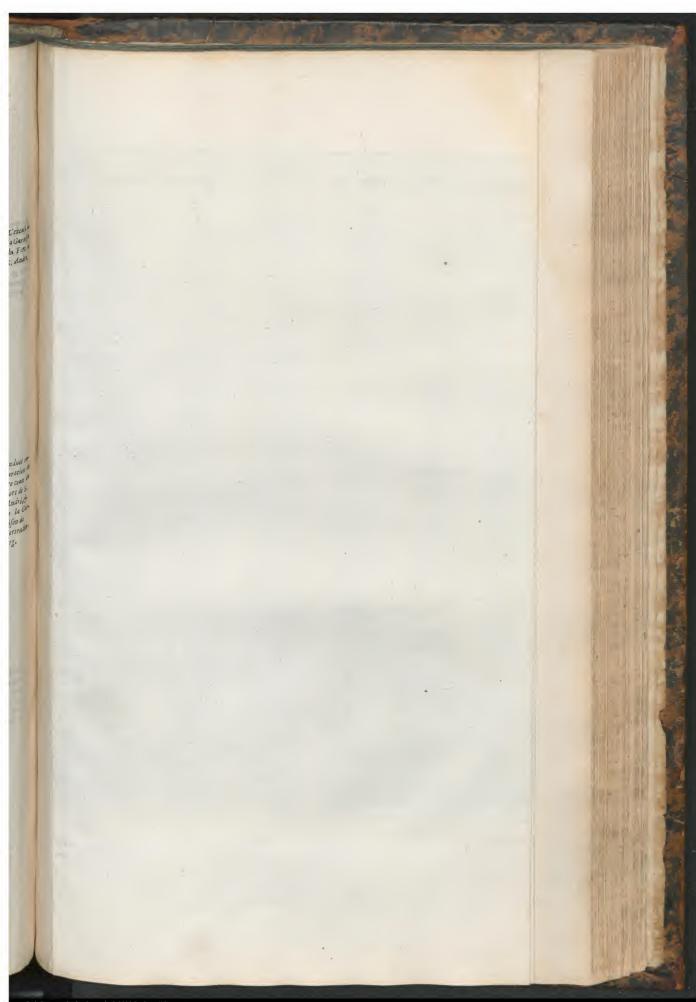

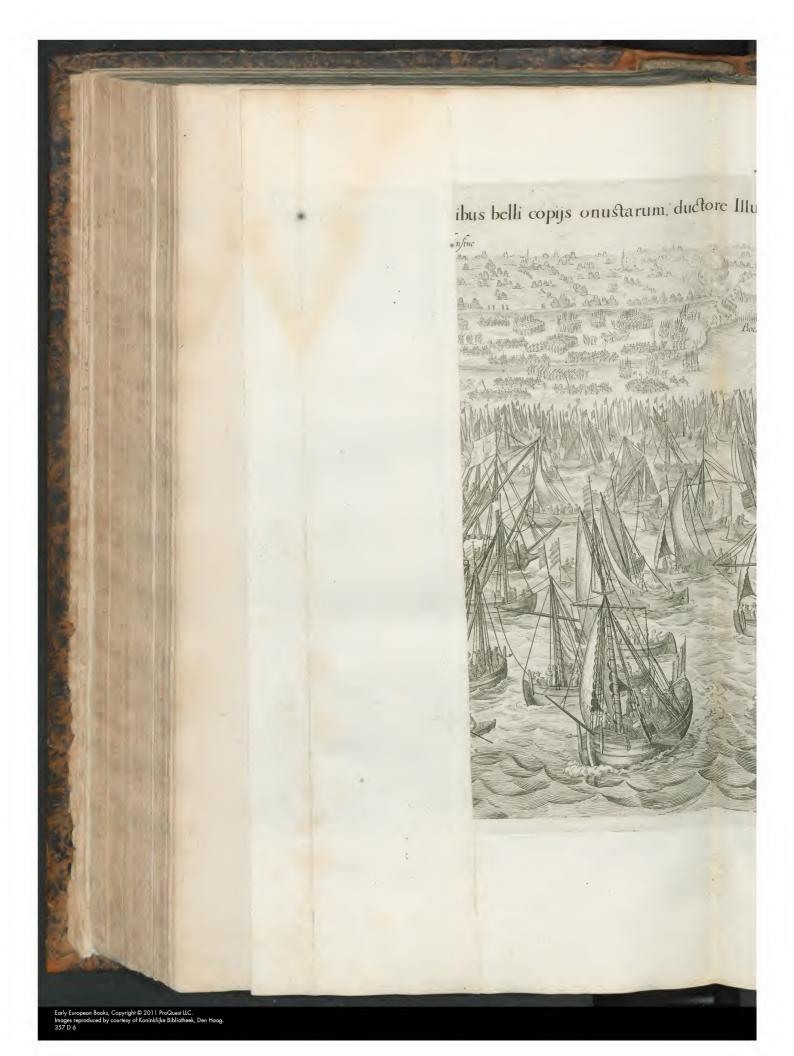

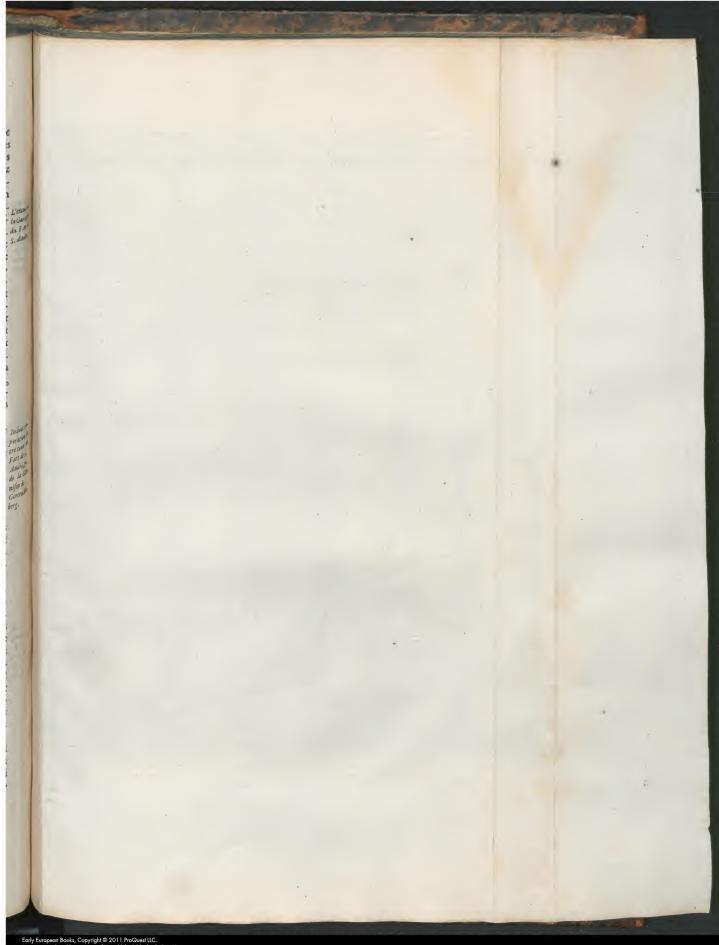

Classis bis mille & octingentarum navium omnibus belli copijs onustarum, ductore Illus Ghent Oost Ecckelo

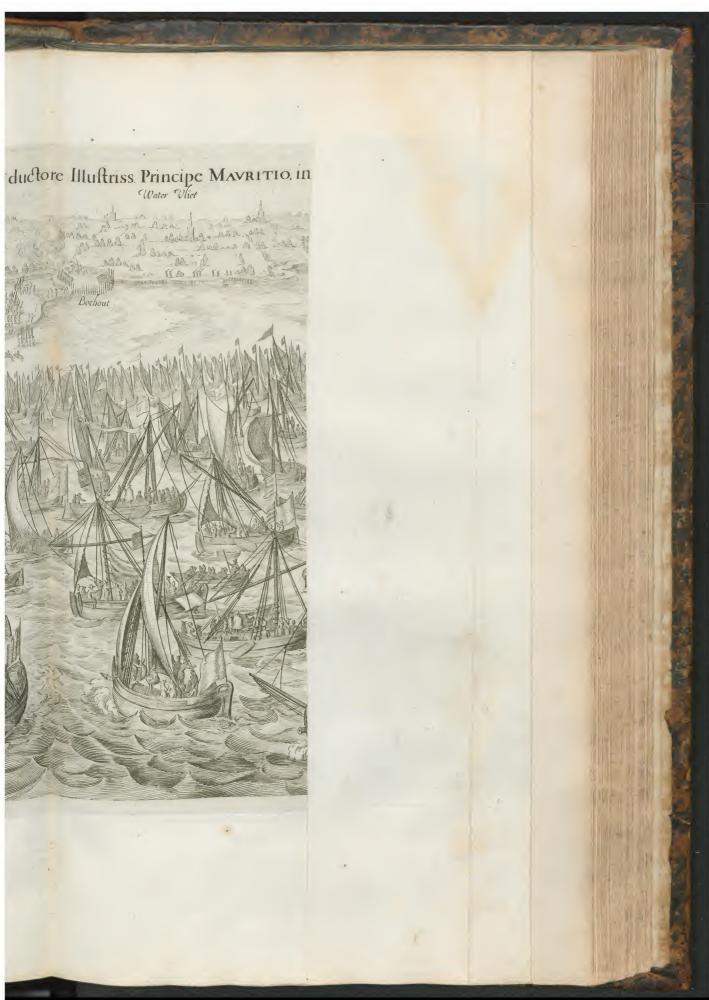

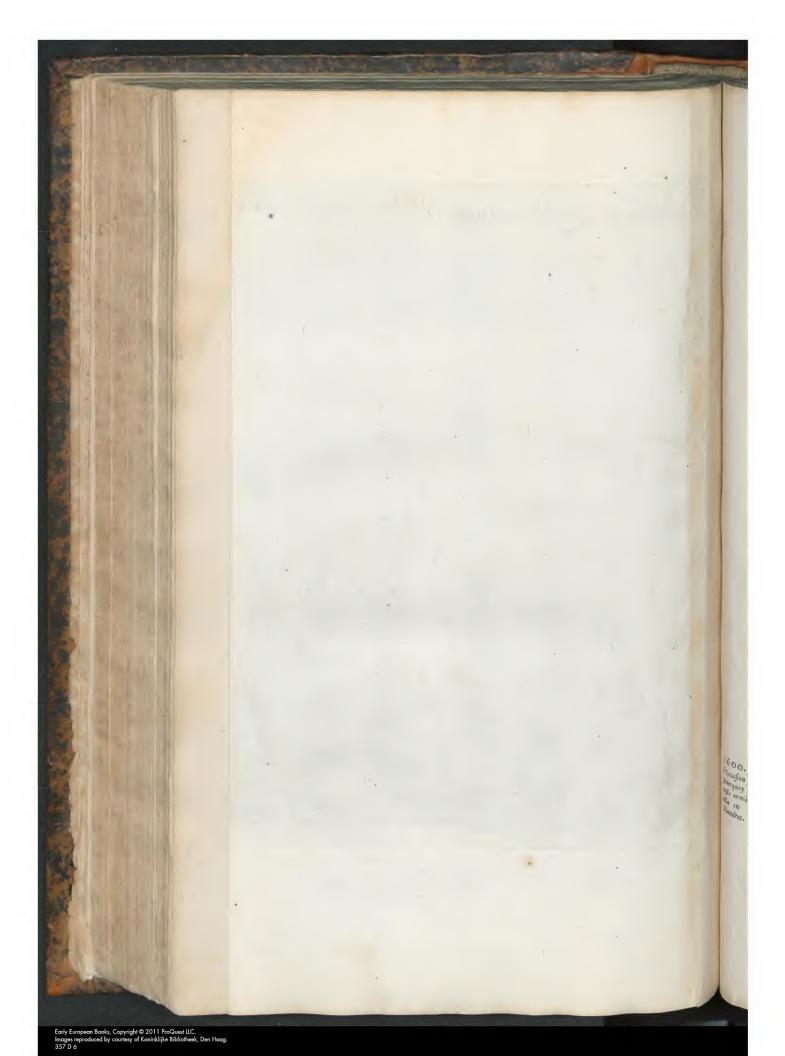



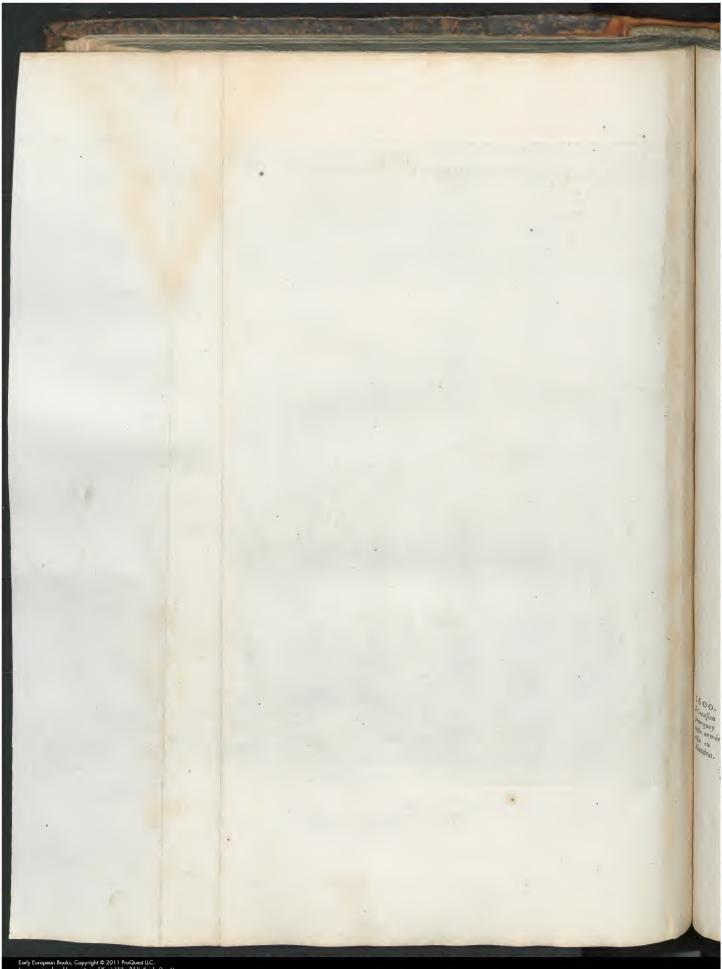

entreprendre plus, que l'argent ne se pou ce ne leur appartenoit. Son Excell. &

grande armée en campaigne, parvint és fait une puissate place & forteresse pour mains deson Excell. & de Messeigneurs ces païs, dressée cotre leurs propres païs. les Estats des Provincies Vnies du Païs- Tellemet que les Archiducs de leurs cobas. Vn Fort qui donnoit grande espe- questes de 2 ans, ne retiendre tautre chorance, de pouvoir en hyver, en passant la se sinon la ville de Berck, au contraire les glace, pour la conquester la Hollande. Provinces Vnies avoyet prins Emmeric, Qu'il a esté si aisemet perdu, cela vint de qui leur estoit plus prositable que Berck cequ'on vouloit faire plus de despes, & a l'Archiduc, mais ni l'une, ni l'autre plavoit estedre & fournir, & ainsien faisant Messieurs les Estats restituerent bien faire mal leur comte, les Espaignols ont tost aprés la dite ville au Duc de Cleve.

### Notes pour entendre la peincturé.

- Camp du Prince a Alem, auquelest eyent les Conte contre l'advenement de l'Ennemy. Henry Frederic, Leys de Nassau égaceluy de Solms. 10 Navires de Guerre du Pri
- 2 Le Camp Anglois 3 En ces F res est oyent les Escossois, Suisses & Francois, fouz le Gouvernement du Conte Ernest.
- A Pont traversant la Messse.
- 5 Majon de Kessel tout autour remparée.
  6 Fossoyemens par lesquels de l'Ise de Bommelle Fort
  5. Andrieu se pouvois voir.
  7 Casteau a Hessel baste par le Prince, en l'An Clo.
- XCIX. 8 Petites Redoutes, Quarrées en l'Iste diste Bemre, aprés de Herwarde bassies l'année susdiste
  - 9 Nouveaux Forts & Ramparts bastie par le Prince

- - 10 Navires de Guerre du Prince.
- 11 Fosse nav gable nommée de Nassau, alias, la Croix
- 32 Petites Redoutes, Quarrées aprés de Rossem 33 Pecites redoutes. Quarrés nouvellement faisses par le Prince, prés Littoyen a l'embouchure de la Dicque percée du Fleuve.
- 14 Terre en facon d'un Fors semilunaire estevé à Lithschen-ham.
- - 16 Fort diet des Pilleurs.

Description de tout ce qui s'est passé de jour à autre en Flandres, en l'armée du Tres-illustre Prince.

## MAVRICE DE NASSAV:

Accompagné des Nobles, Hauts & Puissans Seigneurs, Messeigners Les

#### ESTATS GENERAVX

Des Provinces Vnies du Pais-Bas.

En l'An 1600, le 17 de fuillet.



ENNEMI des Provinces indicible, anx bons habitans desdites Vnies du Païs bas, tenant Provinces, & des autres Royaumes & la ville d'Ostende blocquée Païs vosiins faisans leur traficque és voyavec divers Forts, occupant ages sur Mer. Messeigneurs les Estats en outre toutes les costes de la Mer de Flandre, & fusant par ce moyen, depuis quelques années en ça, un dommage André, prés de Rossem, en l'îste de Ddii

Bommel, desirans de poursuivre la vi- Corneille Aertsen, Greffiers de Meseigneurs Aoire que Dieu leur avoit si favorablement donnée là & ailleurs au commencement de ceste année, aprés avoir meurement consulté là dessus, avec le tres-illustre Seigneur, Monseigneur le Prince Maurice d'Orange, Conte de Naffau, Carzenelleboge, Marquis de la Vere, & de Flissingues, &c. trouverent bon par commun advis de transporter leur armée & toute leur puissance en Flan- traire, ils n'allerent le soir que prés d'Ardres,& cercher là leur bonheur sur l'en- muyde,& d'autant que la marée s'estoit nemy, & si faire se pouvoit d'executer les explois proposez, afin d'affranch r les costes maritimes, avec ceste resolution que mesdits Seigneurs, pour advancer mesdits Seigneurs mirent pied à terre à d'autant mieux les affaires, assisteroyent Armuyde, & allerent de là à Flissingue, de leur personne son Excell. en ceste arméc & expedition.

mille vaisseaux tant grands que petitseurent esté equippéz en divers quartiers & havres d'Hollande & Zelande, afin de estre jamais tant veu ensemble en un trasporter la gend'armèrie à cheval & à pied, avec les vivres, l'amunitio de guerre, les chariots & chevaux de trais & toutes choses necessaires à cela, Son Excell. partit de la Haye vers Rotterdam, & modement en Flandres, pour y exploide là à Dordrecht, de là il sit faire voile a cer le desseing entreprins, &le tout bien tous les vaisseaux, pour aller vers Rame- consideré & pesé, comme il faut en chokens en Zelande, qui estoit le rende vous.

Le 18 de luin Messeig. les Estats Generaux, à sçavoir coux qui s'ensuivent: Monsieur Iacques d Egmont Sieur de Kenenbourg, de Schipluy, & de Maeslant, M. Iean d'Oldenbarnevelt, Sieur de Tempel & de Groynevelt, Advocat & garde du Seau du Pays de Hollande & West-Frise: Monsieur Iacob Huygens vander Dussen, Bourgmaistre de la ville de Delft: Monsieur Nicasius Sille, Do-Eteur és Droiets, Conseiller & Pensionaire de la ville d' Amsterdam: Mons. Gerart Coren, Bourgmaistre de la ville d'Alcmaer: Mr. Iacob Boellensz, Bourgmaistre de la ville d'Amsterdam, Conseillier d'Estat: Mr. Iean de Santen Conseillier & Pensionaire de la ville de Middelbourg: Monsieur Ferdinant Alleman Canseillier d'Estat : Monsieur Nicolas Hubert, Bourgmaistre de la ville de Ziriczee: son armée à Philippine environ midy, Monsieur Gerart de Renesse, le Sieur vander Aa: Monsieur Abel Franckena, Docteur és Droicts. Monsieur Egbert Alberda, Bourg-

les Estats Generaux des Provinces Vnies du Pays-bas. Tous ceux cy avec leur suitte, partiret environ les 5 heures de matin de la Haye, jusques à Rotterdam, ou ils s'embarquerent, & vindrent ce jour devant le pais appelle Sainct Anne Lant, ou ils jetterent l'ancre, en attendant la

Le 19 pource que le vent estoit conescoulée, ils furent contraints de poser là de rerechef l'ancre.

Le 20 au matin environ les 5 heures pour aller trouver son Excell. qui estoit à l'ancre devant Rammeken, ou lon vid Le 17 de luin aprés qu'environ deux une telle armée & une si grande quantité de vaisseaux & des voiles, qu'on ne croit pas qu'home qui vive, en ait peut melme temps.

Au mesme jour, on delibera là devant Rammeken, coment on pourroit traniporter l'armée le plus seurement & comses de tel poids & consequence, aprés qu'on eut proposé diverses choses, pour ce que le vent estoit contraire, & pour autres dissicultez, qui peuvent survenis sur mer, on resolut en fin, afin que parle long sejour on fist pas des grands fraizou despens des païs, & ne donnast pas temps à l'ennemy de se fortifier en ces quartiers de mettre l'armée a terre a Philippine,& d'aller a là de travers le païsentre Gand & Bruges, vers Ostende.

Suyvant quoy son Excell. partitle 21 avec l'armée vers Philippine, qui est un fort que l'ennemy rendit à la premiere sommation du Conte Etnest de Nassau; qui commandoit à l'avantgarde des batteaux.

Le 22 de luin son Excell. arriva avec l'advantgarde ayant desia prins le fort, duquel les soldats estoyent sortis avec l'espée, estans environ trente ou quarant maistre de la ville de Grouningue, Monaeur te. Le mesme jour son Excell. sit d'cla

ce qui se fit en 5 heures, auquel téps toute l'armée tant des gens de cheval que de pied fut mise à terre. Tous les gens estans à terre, son Excell. congedia tous les batincontinent, afin que quand l'armée seroit partie, leurs vaisseaux ne fussent endommagez par l'ennemy, par feu ou autrement. Aprés cela il fit passer monstre à tous ses gens, & trouva qu'il estoit fort 2000 hommes robustes & bien equip-Pez. Son Excell. patla austi par toutel'armée, & demanda aux soldats, s'ils se plaignoyent de leur payement, & s'il y avoit quelqu'un quin'eust pas receu del'arget, qu'il eust à le dire, pource que Mess. les Estatsestoyent là presens, pour leur donner tout bon contentement. Surquoy ils respondirent qu'ils estoyent bien contens, & qu'ils vouloyent vivre & mourir pour eux.

Ce mesme jour Messeigneurs les Estats partirent de Flissingue vers Philip-Pine, & lors que les gens de cheval & de pied ayans mis pied à terre, on mitordre à dresser les Regiments, pour les ranger chacun souz son Chef ou Commandat, & les soldats furent pourveus pour six jours de vivres qu'ils devoyent porter a-

ver leurs armes.

Le 23 l'armée partit de Philppine vers Assenede, qui est un village non loing du Sass de Gand, on l'avantgarde devant l'arrivée de toute l'armée, print par apointement un certain Chasteau ou il y avoit environ 40 hommes. Ceux du Sass ayans dressé une embuscade, prindrent bien 30 ou 40 de no, soldats prisonniers, aussi sur le soir les nostres amenerent des Prestres, des Baillis & autres prisonniers, qu'ils avoyen esté querir en partie devant la ville de Gand.

Le 24 l'armée partit au matin d'Assenede, vers Eeckeloo, situé sur le passage entre Gand & Bruges, ou au matinavoyent passez 700 soldats, come nous y arrivasmes aprés midy sur le soir. On avoit levé les dits soldats hors des forts de devant Ostende, afin de se retirer dedans le Sass, d'autat que l'ennemy pensoit que nous voudrions attacquer ladite place.

embarquer les gens de pied & de cheval, ques à Male prés de Bruges, ou les noftres alleret querir devant la ville beaucoup de bestial, & quelques prisonniers. Sur le soir nous eusines la une petite alarme, causée par quelques chartiers, qui teaux, les advertissant, de seretirer tout ayans chassez leurs chevaux és prairies, pensoyent que l'ennemy les emmenast tellement que l'alarme cessa incontinent.

Le 26 nous passasmes devant Bruges presque a la portée d'un canon prés de la ville, & allasmes vers labbeke. Ceux de Bruges tirerent ce jour fort aprés nostre armée, mais ne firent nul dommage, sinon aun Muletier de son Excell. lequel mourut deux jours aprés. lis se monstrerent aussi avec quelques troupes de chevaux, mais n'oserent pas s'avancer, tellement que combien que les nostres les eussent bien voulu attacquer, si est ce qu'ils ne le peurent faire avec quelque

advantage. Sur le chemin entre Bruges & labbeke son Excell. fur adverty que ccux du fort d'Oudenbourg s'en estoyent fuis, tellemer que le 72 nous marchasmes avec l'armée de labbeke vers ledit lieu, auguel son Excell. envoya par provision 2 copaignies de soldats, d'autant que le fort estoit situé sur le passage vers Ostende. Ceux qui estoyent és forteresses de Plassendale & Bredene, avoyet aussi gaigné aux pieds:ceux de Bredene laisseret en s'enfuiant 4 pieces d'ait llerie, ayans mis le feu és maisons & loges, bruslant l'amunition & autres choses necessaires; sans avoir veu aucun ennemy.

Messeigneurs les Estats Generanx avec leur suyte, accompagnez du Conte de Solms, avant 8 cornettes de chevaux, & les regiments des François, Walons, Saisses: Item les Colonels Gistelles & Huchtenbroeck, qui tenoit ce jour l'avantgarde, passerent outre, & vindrent apres midy dans Ostende, Dieu mercy.& son Excell. demeura cependant encores avec son armée a Oudenbourg.

Nous trouvasmes par tout, ou nous passames, les villages deserts & desnuez, plusieurs belles maisons ruinées, sans trouver aucun villageois a la maison, seulement a Eeckeloo nous trouua-Le 25 nous partismes d'Ecckelo jus- mes le margueliere de l'Eglise avec sa femme Dd iij

femme, deux personnes aagées & fort peu de dommage, la perte n'essant que mal diposées pour s'enfuir.

Les Villageois, qui s'estoyent cachez, monstreret fort cruels envers quelques uns de nos soldats, qui s'estoyent deça & dela escartez du chemin, & estoyent tombez entre leurs mains. Tellement que les foldats firent par tout voler le drapeau rouge, sans qu'on y peust meta cause de la cruauté qu'on exerçoit a l'endroit des nostres.

Nostre gendarmerie prenoit des vaches & autres bestiaux en grad nombre, tellement que la chair estoit en plus grãde abondance, en l'armée, que non pas le

vin ou la biere.

La 1. nuict que nous demeurasmes a Assenede, un pot de biere valoit six sols, & la seconde nuict a Ecckelo 12, & la nuict suivante a Male & Iabbeke 18, 20 voire jusques a 26 sols. En ce voyage trois vaches furent presentées pour un ré le laict, le vendeur donna trois solz pour le laict.

Cedendant que ce voyage se faisoit par terre, il arriva que le 24 de luing environ quarate batteaux de Vivadiers chargez de bagage, & accompaignes seulement d'un navire de guerre du Capitaine Adrien Banckert, estans partis de Flissin- mesme jour de grad matin avec son cap gues, pour aller a Ostende, furent assail- d'Oudenbourg vers Nieuwen-dam, qui lis par les Galeres de l'Écluse, qui le 25. prindrent plus de 20 desdits batteaux,& ayans le butin & les gens ils mirent le feu es batteaux. Ledit Capitaine Adrien Banckert fit tout son debvoir pour resister a l'ennemy, tellemet qu'il y demeura avec 21. de ses gens, & le navire encores qu'il fust fort endommagé & percé tout outre, arriva neantmoins aOstende tit a l'aube du jour de la avec son Camp avec partie des Blessez.

Le vingt sixiesme l'Admiral Monsseur de VVarmont arriva avec la principale tant que la situation du lieu le pouvoit Flotte, en laquelle estoyent les vivres, l'artillerie, l'amunition & autres choses necessaires, en toute asseurance dans le receurent nouvelles que l'Archeduc havre d'Ostende, tellement que par la Albertus avoit amassé plus de dix mille

pour quelques particuliers, qui eux mefmes en furent cause, pour s'estre voullu & qui se tenoyent es bois & deserts, se avancer, & vouloir aller devant, sans attendre la principale Flotte, laquelle eestoit assez asseurée de bon nombre de navires de guerre.

Pour retourner a ce qui s'est passe sur terre, Monsieur le Conte de Solms le 28 de Iuin avec 8 Compagnies de chevaux tre quelque remede ou empeschement & 5 Regiments d'Infanterie, avec lesquelles trouppes il avoit eu le jour auparavant l'avantgarde, alla assieger le fort nommé Albertus, estant situé es dunes environ une heure de chemin d'Ostende, sur le passage vers Nieuport, il n'estoit pas fort grand, mais estoit fort bien faict, & assez fort.

Le 29 aprés qu'il eut faict battre ledit fort avec 4 demy canons, & qu'il eut faict une assez passable bresche, le Capitaine Neron qui y estoit en garnison, fit battre le Tambour, & demanda d'appointer, & aprés avoir parlementé de part & d'aupot de biere, & encores ne le pouvoit tre, on luy accorda qu'il sortiroit avec ses on avoir. A Male on vendit une vache armes & avec leur bagage, autant qu'ils Le Coult pour six blancs, & aprés qu'on luy eut ti- en pourroyent porter, mais a condition de Soli de laisser leur drapeau, & avec promelle Nieuport. de ne servir de fix mois en Flandres.

Le 30 & dernier de Inin ledit Scigneur Conte avec l'avantgarde suivant l'ordre que son Excell. avoit faict, alla alsieger le havre de Nieuport, & print les forts qui y estoyent, son Excell. partitle est un fort guére loing de Nieuport, pour le prendre, & aller de la vers la ville. Mais comme son Excell. fut empesché a cause de l'eau, tellement qu'il ne peut passer, il retourna par un autre chemins es dunes vers le fort d'Albertus, & le soir venant, demeura la, la nuict avec son armée.

Le premiere de Inillet son Excell.parversNieuport, & mit incontiuent ordre, pour assieger & enfermer ladite ville, au-

permettre.

Aprés midy Mess. les Estars generaux prinse des susdits batteaux le pais receut homes de pied, & 1500 chevaux, & qu'il

estoit arrivé à Oudenbourg. Sur ces nou- incontinent en langue Françoife sur le y avoit 6 compaignies de gens de pied, & 2 Cornettes de Chevaux (que son Expassage, ou son Excell. avoit passé le jour auparavant avec son armée. Et combien qu'on avoit promis & accordé de tenir bonne promesse de guerre à la dite garnirel, ils massacrerent vilainement les deux reillemet plusieurs mateaux d'Espaigne, tre la foy donnée.

Aprés que cecy eust esté rapporté en Ostende par quelque peu desoldats qui s'estoyer sauvez tous nuds, Messeigneurs poste, afin de tenir ses trouppes ensemble pour estre prest à la venue de l'ennemy,& envoyerent incontinent plus de gens au fort d'Albertus, avec des vivres, de l'amunition & autres choses necessaires dont ils le firent pourvoir.

Le deuxiesme de Iuillet se fit la sanglante bataille prés de Nieuport, de la gantin de la navire de Guerre. quelle sera parlé en la suivante de-

Le 3 de Iuillet environ les neufheu-Ostende, amenant Don François de Me- que l'ennemy avoit laissé derrière. doze, Admirante d'Arragon prisonnier.

velles, quatre de nos compaignics estans Pseaume 116. Aprés ladite action il alla és forts de Bredene & Plassendale, s'e- disner avec l'Admiran prés de mesdirs stoyent retirées, sans l'attendre, & la gar- Seigneurs, l'armée demeurant logée és nison qui estoit dans Oudenbourg, ou il dunes pardelà le fort d'Albertus. Ce jour comme aussi le jour auparavant plusieurs prisonniers, mesmesgens de qualicell. avoit trouvé bon d'y laisser, en par- té, qu'on amenoit de l'armée vers Ostentant avec son armée) furent contrains de de, surent tuez tant de dedans que dehors rendre la place par appointement, com- la ville, par les Escossois demeurez de reme firent aussi 2 compagnies lesquelles ste & autres soldars, pour se venger du estoyent en un fort à Snaeskercke, sur le tort & de la cruauté exercée contre la promesse donnée & contre tout droit de guerre, par l'ennemy, qui avoit esté auparavantleur maistre.

Le 4 & 5 tandis que l'armée se refraison de Snaeskercke, qu'ils sortiroyent a- schoit, son Excell. demeura das Ostende, vec leurs armes & bagage, laissant seule- afin d'adviser avec Messeigneurs les Ement les drapeaux, & qu'on les laisseroit stats, de mettre ordre par tout. Ce mesme aller francs & libres, estans l'apointemet jour fut on empesché à enterrer nos signé par l'Archeduc mesme, si est ce ce- morts, à pencer les blessez, & les envoyer pendant qu'on faillist de promesse en és lieux ou il devoyent estre traistez, & à cela. car en premier lieu divers gens de livrer les prisonniers de l'ennemy, qu'on cheval, & gens de pied d'Oudenbourg assemblatous, estant un fort grand noms'estans mis hors de leur rangs, en tue- bre & plusieurs cetaines en l'Eglise, & aurent quelques uns, blesserent les autres, tres places. On vendit aussi plusieurs che-& osterent à d'autres les armes. Et pour vaux, armes, & beaucoup de butin, qu'on monstrerleur desloyauté, & cruel natu- avoit gaigné en la bataille. On y vid pacompaignies du fort de Snaeskercke co- des madilles & autres accoustremes, qui ne vindrent pas mal à point aux nostres.

Le 6 aumatin son Excell. alla derechef avec son armée vers Nieuport, & se logea devant la dite ville, au mesme quarles Estats en advertirent son Excell. en tier ou ilestoit logé auparavant, sans que ce jour & la nuiet suivante, à cause de la continuelle pluye & du mauvais temps, on peust faire quelque chose de notable. Aprés midy on mit ordre pour emmener les prisonniers vers Hollande, come aussi l'Admirante, qui fut par quelques uns de Messieurs les Estats coduit jusques au Bri-

Entre le 6 & 7 on print une petite Escluse, laquelle estoit devant la ville du costé du havre, ou les nostres euret quelres son Excell. vint en personne dans quesarmes, manteaux, & autre bagage

Le 7 son Excell. receut une lettre du Et aprés que Messeigneurs les Estats eu- Conte Frederic de Bergue, demandant rent congratulé son Excellence de la vi- congé de pouvoir envoyer quelqu'un Stoire obtenue, il requit qu'actions de afin d'aller voir si parmy les morts, on graces sussent rendues: comme cela se sit netrouveroit pas encores quelques Capi-

taines & principaux chefs, & de pouvoir mesdits Seigneurs allerent quelque mettre ordre que les morts fusset enter- temps à pied sur les dunes: ou ils trouverez, au lieu ou la bataille s'estoit donnée, rent une telle quantité des corps morts, ou bien là autour. Sur le soir arriva pres de Mess. les Estats l'Admiral lustinus de Nassau, avec lettres de Credence de son Excell. & en vertu d'icelles leur proposoit quelques affaires; surquoy il demandoit d'avoir leur resolution. Mais comme lesditsSeigneurs estimoyent estre necessaire, devant que d'en rien ordonner, d'en communiquer avec son Excell. ils manderent à ceste fin du con oy. Entre le 7 & 8 on print sur l'ennemy une certaine demie lune située devant la ville du costé Septentrional du havre; laquelle fut prinse avec perte de 6 ou 8 hommes de part & d'autre.

Le 8 au matin vint le convoy de quatre cornettes de chevaux: & mesdits Seigneurs partirent d Oftende vers le camp, devant Nieuport; ou ils s'assemblerent avec son Excell. pour prende resolution sur ce dot l'Admiral de Nassauleur avoit faict rapport le jour auparavant.

Sur le soir on envoya 25 soldats avec de battons pour sauter les fossez & des demy picques, ayans avec eux deux chariots chargez chascun d'un batteau & autres appareils, afin de mettre le feu a quelques pots du costé du Sud-Est de la ville, & les rendre inutils, ce que fut effectué en partie, mais non entierement.

L'ennemy fit ceste nuict des grands signes de feu du clocher de la ville, & tira fort d'un ravelin situé vers le Septentrion de la ville, afin d'empescher que les nostres ne fissent leurs approches; mais fist cependant peu de dommage. Depuis on entédit par des prisonniers, & autremet, qu'on avoit amené ceste nuict du renfort das la ville, & qu'on avoit pour cela faict les signes du feu. Le 9 apres que Mess. les Estats curent disnéavec son Excell. ils retournerent derechef vers Ostende, en passant le havresur le pont à pied, & laissat les chariots suivre & la cavallerie, laquelle leur devoit servir de convoy. L'ennemy les chargea des coups de canon, sans toutesfois toucher personne, sinon un des batteaux du pont, qui fust tire à fond.

que c'estoit une chose horrible à voir.

Sur le soir son Excell. estant adverty, que le Colonel la Bourlotte estoit sur le chemin avec deux mille Soldats, pour voir s'il ne pourroit entrer dedans Nieuport, fit incontinent redoubler toutesles gardes; & mit on tel ordre, qu'il estoit aucunement possible pour empescher la deliberation de l'ennemy.

Le 10 & 11 ne se passa rien de notable, sinon qu'on avança les approches, selon que la commodité du mauvais & pluvieux temps le vouloit permettre.

La nuich entre 11 & 12 de Iuillet entra dans la ville le Regiment d'Infanterie du Marquis de Varrabon, & à l'instant mesme ils donnerent trois signes de feu de la tour.

Le 12 l'ennemy fit une forte sortie sur nos trenchées, & ce d'une telle furie, que les soldats qui estoyent és trenchées surent contraincts de se reculer vers les principales gardes. Et lors l'alarme se donant, les nostres se miret à escarmoucher, & quant & quant affaillirent tellement l'ennemy, qu'ils le chasserent en desordre jusques à la barriere de la porte de la ville; tellement que le Lieutenat General y demeura, & 2 Capitaines dudit regiment avec divers soldats.

Aprés que ledit regiment du Mar- Rais quis de Varrabon, outre le renfort pre- pourqui cedet fut entréen la ville, & qu'il en pouvoit encores journellement entrer d'a- Nicapin vantage, d'autant qu'on ne pouvoit fermer la ville d'un costé, à cause du pais rompu, & d'autres incommoditez.

Son Excellence trouva beaucoup de difficultez à continuer le siege, & partant le treiziesme il arriva au matin dans Ostende, afin de proposer ces difficultez à Messeigneurs les Estats, & entedre leur advis. Aprés avoir comuniqué par ensemble, on trouva bon, puis que le regimet du General Wijngaerde estoit nouvellemecarrivé, avec encores cincq cornettes de chevaux, & que nostre camp en estoit fortifié, de continuer le siege, & là dessus aprés que son Excell. a-Cependant que les chariots passoyent vec Monsieur son Frere eurent disné, il

retourna aprés disner vers le camp. Tan- propos avec son Excellence, & àprès cel'ennemy avoit derechef faich une sortie, sur le quartier du Conte Ernest de Nassau, mais non si forte que le jour aupar- verses raisons & causes, pour lesquelles il avant, & fut incontinent repoussé avec perte de quelques Chefs, & Soldats.

trois petits forts, au lieu ou l'on devoit mais que c'estoit plustost hazarder l'ardresser la batterie, afin d'estre asseuré par ce moyen du canon, & empescher qu'il il avoit prins resolutio d'en partir, & de ne fut encloué, ou endommagé, cependant le canon qu'on avoit desia mis à

terre fut derechef embarqué.

Messeigneurs les Estats, voyans quo leur presence ne pouvoit plus servir de rien à Osende, & en ces quartiers, & que les affaires du pais en general ne pouvoyet plus estre mis en surseance, & sans estre advancez, ils firent leurs apprests pour partir le lendemain,&à ceste fin Monsieur l'Admirat d'Oudenbarnevelt partit aprés midy vers son Excell. au camp, afin de parler encores une fois avecques luy, & le soir il retourna en Ostende.

Le 16 de Iuillet au matin l'Admiral de Nassau arriva à Ostende, prés de mesdits veroit estre le meilleur, & plus avantavenoit à rompre le Camp, que l'on print y peussent loger. foing, que tout les apprests, materiaux, & dit Admiral partit incontinent. .

rapportat que son Excellence venoit en d'Ostende, afin d'aller asseger le Fort personne, & qu'il desiroit de parler luy d'Isabelle, comme a esté dit. mesme aux dichs Seigneurs, & estans arrivé avec Monsieur son Frere, Monsieur raux partirenr de grand matin de Midl'Advocat d'Oldenbarnevelt, avec le delbourg vers Bergue sur le Zoom, arri-Sieur de Santen, & quelques surent mis vans aprés midy sur le soir environ

dis que son Excell. estoit dans Ostende; la, prenans congé; ils s'embarquerent

Son Excell. leur avoit là propose dia ne trouvoit pas bon, de demeurer plus long temps devant Nieuport avec l'ar-Le 14 & 15 on sut empesché à faire mée, pour y saire quelque prosit au pais, mée & la laisser cosumer, & que partat menerl'armée devat les forts prés d'Ostende, & d'attacquer en premier lieu le fort d'Isabelle, & puis aprés les autres.

Messeigneurs les Estats ayans prins congé, firent voile environ les 6 heures du soir, & arriverent le 17 au matin à Middelbourg, ou ils prindret resolution d'aller vers Bergues sur le Zoom, & de donner la audience, sur leur seconde, & fort serieuse instance aux Deputez de Messieurs les Estats Generaux des Provinces de pardelà, assembléz à Brusselles, qui estoient le Sieur Gerard de Hornes, Conte de Bassingery, Philippe de Bentinck Sieur de Vicht, le Drossart ou Iusticier du païs de Monfort, & Maistre Henry de Codt Pensionaire de la ville Seigneurs de la part de son Excell. leur d'Ypre, & pour ceste fin leur envoyerent proposant des nouvelles difficultez pour passeport, & escrivirent, qu'ils eussent a continuer le siege, surquoy aprés avoir se trouver le leudy 20 de Juillet dans la deliberé, on escrivita son Excell. qu'on ville de Bergue sur le Zoom, les lettres suluy metroit l'affaire du tout entre sès rent envoyées en haste au Gouverneur mains:afin de faire en cela, ce qu'il trou- Bacx, afin de les envoyer avec un trompette exprés, & de faire preparer la Cour geux, pour le service du pais, & que si on à leur venue, afin que les uns, & lés autres

Le 18 & 19 de Iuillet Messeigneurs les autres choses necessaires pour l'armée, Estats demeurer et à Middelbourg, & cca fussent en temps embarquez, pour ob- pendant y besoignerent & firent ce qu'ils vier à plus grand dommage:avec cela le- trouverent estre expedient pour le service du Pais. Lettres aussi d'Ostende, que Aprés midy environ les cinqueures son Excell. avoit comencéle 17 a rommesdits Seigneurs estans embarquez, & pre son camp devant Nieuport, & que le estansencores au havre d'Ostende, Mai- 18 il avoit entierement levé le siege, & stre Martin l'Escuier acourut en haste, estoit venu avec son armée és environs

Le 20 de Inillet Mess. les Fstats Geneà terre, & tiendrent quelque peu de teps une heure aprés leur arrivée, arriverent

oan Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC oduced by courtesy of Koninklijke Bibliothee

218

aussi les susdits Deputez de l'autre party, arrivez on leva l'ancre, & se mit on à 14 estans vingt-trois en nombre, & allerent ce soir souper avec mesdits Seigneurs

prés du Commandeur Bacx.

Le 21 ils delivrerent leurs lettres de credence, & firetrapport de leur charge, furquoy on besoigna aprés midy, & prepara on leur respoce. Le soir les Deputez allerent souper avec mesdits Seigneurs. ou se trouva aussi le Gouverneur & quelques uns du Magistrat: & ayat receu leur responce en une lettre close de laquelle on donna à chascun une copie, ils partirent le 22 du grand matin. Ceux du Magistrat eurent ce jour Mess. les Estats à disner, lesquels aprés avoir disné s'ébarquerenr, & vindrent jusques devat le pais appelle S. Anne-Lant, ou ils jetterent l'ancre, en attendat Monsieur l'Advocat de Oldenbarnevelt, & le Bourg-maistre vander Dussen, qui estoyent allé vers un lieu appellé S. Martens. Dijc, pour y faire visiter le Conte de Hohenlo, qui estoit mal dispos, en intention de retourner le lendemain prés de mesdits Seigneurs.

Le 23 ledit Seiur d'Oldenbarnevelt & le Bourg-maistre vander Dussen estans

voile. Mais comme le vent estoit contraire, & que l'on n'eust peualler ce jour à Dordrecht, mesdies Seigneurs se firent mettre à terre au pais de Putte, & en traversant certains passages, ils arriverent encores le soir entre les 10 & 11 heures en la Haye, laisfant le bagage, avec les enseignes & cornettes gaignées en la bataille suyvre par batteaux avec les Clercs Huissiers & Messagiers, pour la garde, lesquels suyvans le lendemain, se rendirent aprés midy à la Haye Lesdits drapeaux, cornettes, & quelques trompettes, furent pendues le 28 de Inillet, en la grande sale de la Cour, en memoire perpetuelle d'une si excellete & signalée victoire, comme estoit celle que Dieu avoit octroyée à ces pais. Auquel soit gloire & honneurà jamais pour un sigrand benefice, & qu'il luy plaise benir de plus en plus les exploits & entreprinses de son Excell. contre le commun ennemy, en conservant Messeigneurs les Estats en bonne prosperité en leur Gouvernemet, pour la conservation de son Eglise,&de bien de ces Païs, Amen.

The rest to the state of the st

Vraye description de la sanglante Bataille entre le Prince

## MAVRICE DE NASSAVA

& l'Arche-Duc

# ALBERT d'AVSTRICE

gaignée prés de Nieuport en Flandres,

Le 2 de Juillet, En l'An de nostre Seigneur, 1600



in the restant graphen with making to 'Archeduc ayant entendu' que son Excell. estoit venu devant Nieuport, marcha en toute diligence avec son armée vers les dunes, le long du chemin, par lequel son Excellence avoit te du jour, hors de l'armée de devant



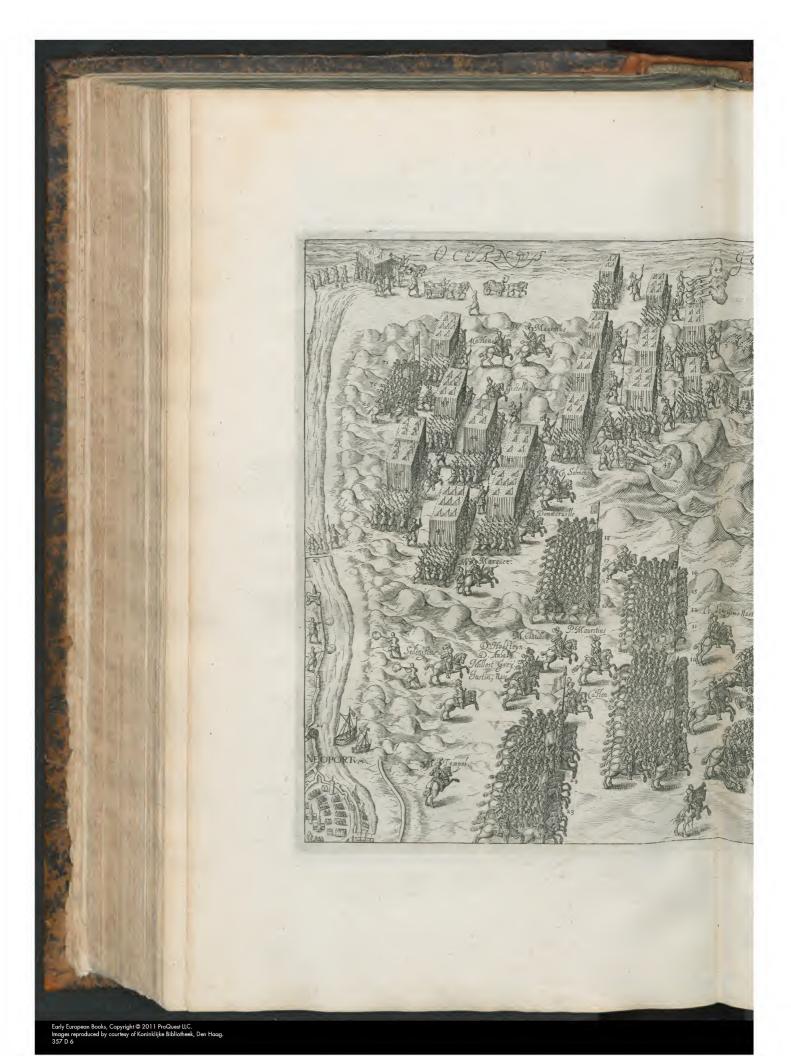



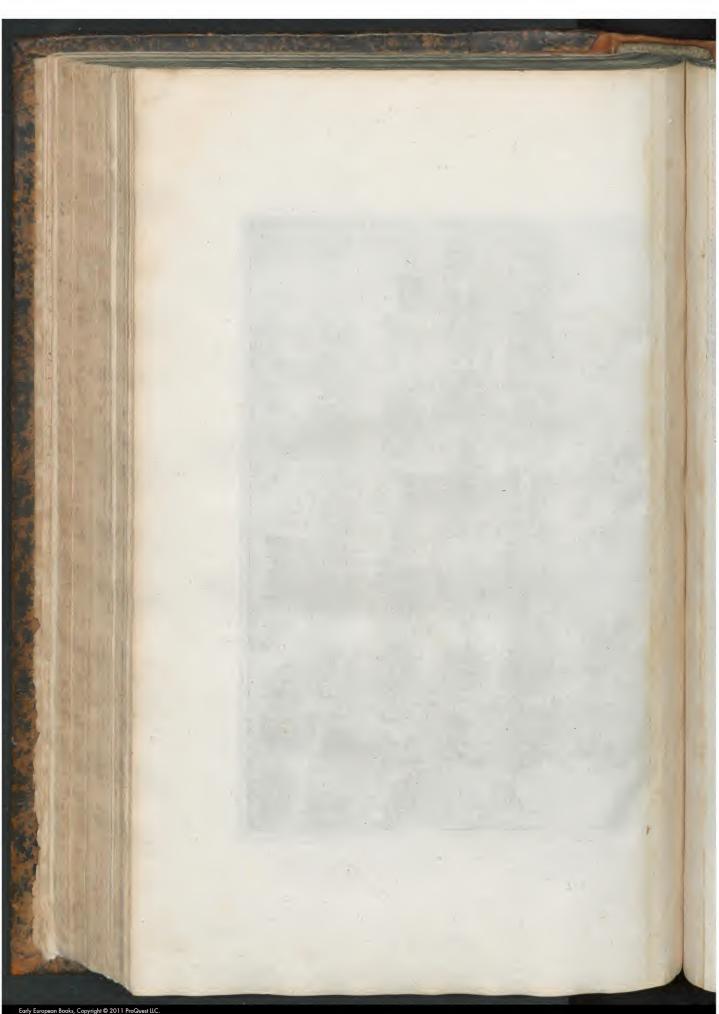



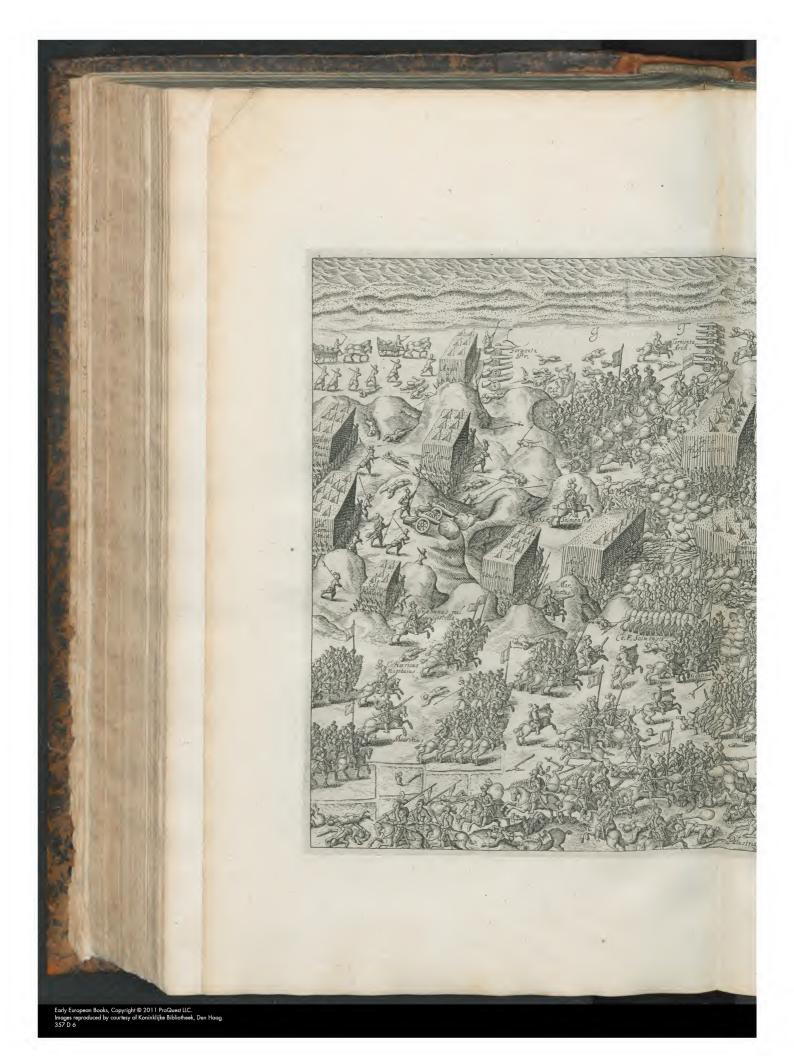



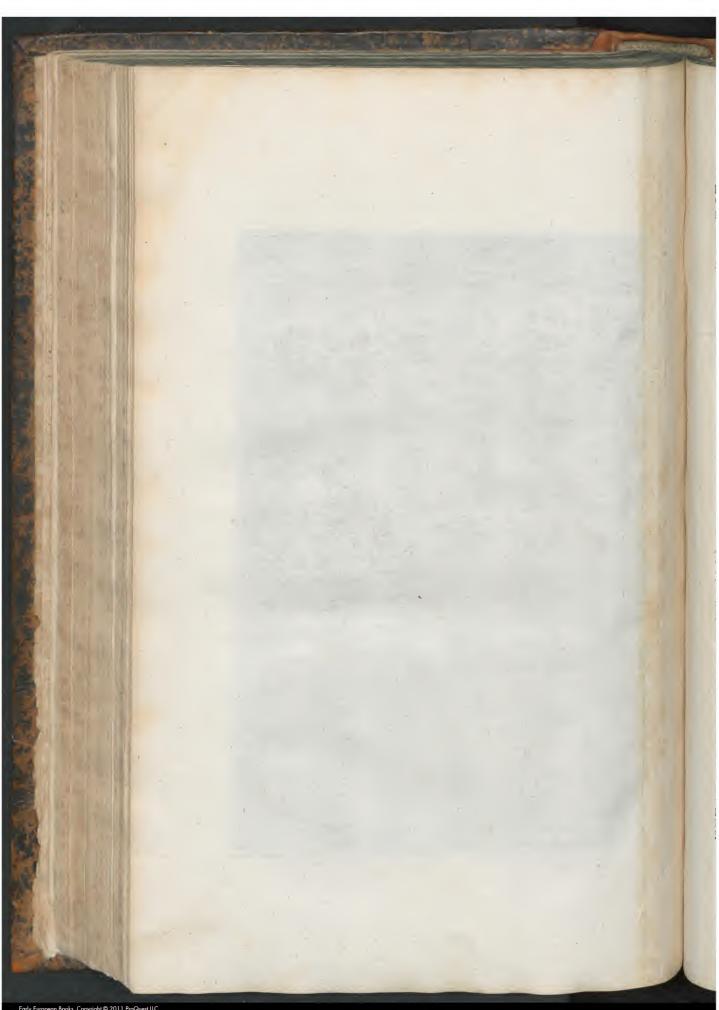

Nieuport son nepveu le Conte Ernst de remede, quand les moyens humains Nissau, avec deux regimens de gens de semblent defaillir, que de prendre pied, Escossois & Zelandois, avec quatre cornettes de chevaux, aufquels Messeigneurs les Estats adjoingnirent selon stats, avec ceux de leur suite, & plul'ordre de son Excell.quelques compai- sieurs autres qui estoyent là presens, se gnies de la garnison d'Ostende, comme retirerent en la chambre ou ils s'assemaussi celles qui estoyent sorties hors des bloyent, & aprés que le Ministre Wtensusdits Forts, d'Oudenbourg, Plassendael bogart eut faich une priere à Dieu, pour & Bredene, afia d'empescher que l'ennemy nepassast les ponts, qui estoyent sur Excell. & des autres Seigneurs, & Capiune certaine eau sur le chemin vers les taines qui estoyent avec luy, & sembladunes, prés du Fort Albertus. Mais come blement pour toute l'Armée, on recoml'ennemy devant leur venues'estoit dessa manda le tout à Dieu, en attendant une saisi du pont, ayant saict passer ses princi- favorable issue. pales forces, tellement qu'il n'estoit pas commun des Soldats, en telle sorte qu'il en demeura bien huict cens sur la place, entre lesquels il y avoit onze capitaines, on triumpha & sonna les cloches à Brugranddommage.

Sur ceste perte Messeigneurs les Estats, & autres gens de bien en Ostende, se trouverenten grande perplexilé, conles extremitezil n'y a point de meilleur & Capitaines.

son refuge au Seigneur des armées.

Voila pour quoy Messeigneurs les Ela conservation de la personne de son

L'Archeduc estant enflé de l'avantapossible de leur pouvoir avec si peu de ge & bon succes qu'il avoit eu en si peu gens boucher & estouper le passage vers de temps sur les nostres, se transporta en les dunes, lesdits regimens se trouvas en- toute haste vers Nieuport, ne pesant augagez avec l'ennemy, & trop foibles tre chose, sinon qu'il trouveroit le perpour pouvoir resister plus long temps à sonne de son Excell. & toute son atmée toate leur armée, après s'estre bravemet tellement espouvantée à cause de nostre defendus, comme bons Soldats, ils fu- defaicte, qu'il les mettroit bien aisemet rent en sin mis en suitte, toute la perte en desordre. Mais Dieu ne le voulut pas, estant tombée du costé des Escossois, tat &y pourveut par sa grace, à la conservasur leurs Chefs & Capitaines, que sur le tion de l'estat deces Païs, & par consequent à la defence de son Eglise, donnat telle prudence à son Excell, qu'il avoir faict retirer tous les navires & batteaux beaucoup des Lieutenants & autres Ossi- de Nieuport, & commandé d'aller vers ciers. Sur ceste victoirel'Archeduc escri- Ostende, & en outre avoit faict passer ses vitvers Bruges, qu'ils avoyent defaict trouppes, qui estoyent d'un costé du hal'avantgarde des gens du Prince Mauri- vre de Nieuport, à basse marée de l'autre ce, & qu'ils l'avoyent si bien engagé costé, avec une courrageuse resolution avec le reste, qu'il ne pourroit pas e- de faire teste à l'ennemy, & de luy livrer schapper, tellement qu'encores ce jour bataille, suyvant quoy son Excell. alla par tout visiter les trouppes, les animant ges, & puis aprés en d'autres villes, com- & exhortant : Que puis qu'ils avoyent me s'ils cussent desia tout gaigné: mais la Mer d'un costé & la puissance de l'enils virent bien tost le contraire à leur nemy de l'autre, qu'il n'y avoit point de moyen aumonde d'eschapper, sinon en se faisant trou parmy leur bataille . Aussi puis que la reputation de son Excellence en dependoit, vorie tout honneur, siderans, que les pais eussent esté en leur vie & bien du Pais, que doncques grand danger, si quelque malheur fust ils voulussent bravement & courrageuencores arrivéà nostre camp, devant sement combattre, avecasseurance que Nieuport, estans les Soldats campez des Dieu leur donneroit une bonne issue. deux costez du havre, & separez l'un de Le Conte Henry Frederic de Nassau enl'autre, à quoy craindre on avoit plus courragea aussi les VValons ou nouvegrande occasion pas à esperer qu'il en aux Gueux, comme estans son Regimet, arriveroit autrement. Et comme en tel- ainsi sirent semblablemet tous les Chefs

vre en ceste maniere:

Le Conte Loys passa le premier avec 3 cornettes de Cavallerie, desquelles les deux qui estoyent arquebusiers estoyent avancez vers l'ennemy, & environ les 10 heures, ils escarmoucherent avec deux compagnies de Cavallerie de l'ennemy & lors suyvir tout le reste, lequel estoit à peine arrivé sur le rivage, ou on vid arriver l'ennemy du costé d'Ostende, en telle sorte que si l'ennemy se fut alors avanque l'Infanterie eust peu passer le havre. mais l'ennemy ne sçachant point combien il y avoit de gens qui avoyent passé le havre, pource que le grand charoy les obscurcissoit, & empeschoit de bie voir, s'arresta long temps sur le rivage, tellede faire traverser les regimens des Anglois & Frisons, qui faisoyet l'avantgarde, avec les Gardes de son Excell. & du Conte de Hohenlo commandez par le Sieur Fraçois V cre. Item les regimens des François, Walons & Suisses qui faifoyent la Bataille, commadez par le Conte le reste de la Cavallerie, les regimens du Conte Ernest, de Gistelles & Huchtenbroeck, faifoyent l'arriere garde, les deux regimens de Gistelles & Huchtenbroeck qui estoyent souz la conduite du Conte George Everart de Solms, furent laissez devant la ville de Nicuport, pour la tenir fermée, avec charge de se tenir tous en bon ordre, & de passer un pont, au premier comandement de son Excell.lequel avoit esté dressé sur des batteaux au travers du hauvre de Nieuport. Pour plus ample declaration de ceste battaille nous y adjonsterons l'ordre de la bataille rangée par son Excellence en la maniere qui s'ensuit.

## L'Avant garde de son Excellence.

E Conte Loys de Nassau, frere du Conte Ernest, avoit la charge de l'Avantgarde de la Cavallerie, comme estat leur Lieutenant general, & avoit prés de soy sa compaignie de Cavallerie, celle du eux tous commandoit le General Fran-Prince Maurice qui estoyent cuirassiers, çois Veer.

Son Excell, sit marcher l'armée quie- commandez par le Sieur Walraven de stoit devant Nieuport pour passer le ha- Gend, fils du Sieur d'Oyen, celle du Conte Henry Frederic, frere du Prince Maurice, conduitte par le Capitaine Bernard, toutes en une trouppe. La 2. trouppe estoit commandée par le Sieur Marcelis Bacx, avec sa cornette, celle de Paul Back, souz la conduite du Lieutenant Hans Sixen, & celle du Capitaine la Sale: derriere ceux-cy estoyent les carabins de Couteler, Pierre Panny & Baten-

De ceste avantgarde se joingnirent cé, il eust peu prevenir son Excell. devat à piedla compaignie des Gardes du Prince Maurice, commandée par le Capitainé vander Aa, & celle du Comte de Hohenlo, conduite par le Lieutenant Stridthorst, avec le regiment des Anglois, quiestoyent treize compaignies, fouz la conduire du general & chevalier ment que son Excell. eust assez de loisir François Veer, à sçavoir, sa compaignie, celle du Capitaine Iaphley son Sergeant Major, celle de Denis, de Daniel Veer, de Hontwot, de Haumunt, d'Ogley, de Tyrrel, de Farfax, du Chevalier Calistenes Brock, de Foster, de Garner, & de Holcreft,

Prés de ceux-cyestoit encores le re-George Everart de Solms, & presque tout giment du Chevalier Horatius Veer, à sçavoir, sa compaignie, avec celle de Sutten, du Chevalier Thomas Knolles, commandée par Pietfielt, de Pirthon, de Cicil, de Morgan, de Meetkercke, de Schot, de Vavisour, de Cains Hartwirschon & de Deubey, faisant ensemble onze enseignes.

Prés d'eux estoyent les Frisons commandéz par le Lieutenat General Taco Hottinga avec sa compaignie, celle du Baron de Sidenische, conduite par son Lieutenant, celle de Gaspar d'Eussem par son Lieutenant, de Michel Hage, de Frederic Grovesteyn, de Hans van Oschem, de Hans de Vries, de Hans Zageman, de Quirin de Blauw, de Edzardt Grovesteyn, de Iean Kief, d'Egbett Hoving, de Holsteyn, d'Assuerus, de Gerrit Schay le Ieune, d'Arusma, & de Rupperda, faisant ensemble dix-sept compaignies, ces quarante-un Enseignes faisoyent l'advantgarde à pied, & sur

### La Bataille de son Excell.

E Conte George Everard de Solms conduisoit la bataille, avec sa compaignie de Cavallerie, celle du Conte Frederic de Solms, celle de Ioos Wierich Clout, & de Iean Bacx: en une autre trouppe il y avoit la cornette de Godard de Balen, celle du Chevalier Veer, conduitte par son Lieutenant, & ceste du Seigneur Cicil, faisant ensemble sept Cornetres.

Les gens de pied au milieu, de la cavallerie estoyent le regiment du Conte Henry Frederic de Nassau, commandée par le Sieur Daniel de Hertain, Seigneur de Marquette; son Lieutenant Colonel,& en ce Regiment il y avoit sa compagnie, celle du lean du Bout, d'Antoine de Saucy, de François Marly, de François Marreschal, de Philippe de la Lou, de Iean Nemmery, de Ionas Durant, & de Gabriel de Nouvelles, faisant ensemble 9 compagnies.auquel estoit adjoint le regiment des Suisses, auquel il y avoit quatre enseignes, àsçavoir, celle de Hans Kriech de Ballichom, de Hans Sas d'Vnder wald, de Hans Meyer de Zurich, & de Guillaume de Puis.

En encores deux bataillons de François commandez par le Sieur de Dommerville, comme Lieutenant du Colonel le Seigneur de la Noue, sa compagnie. celle de la Rocques par son Lieutenant, celle de du Sault, commandat le second bataillon, celle de la Simendrie, de Mareschot, de Hamelet, de Brusse, de Corimeres, conduite par son Lieutenant, luy estant tiré devant le fort Albertus, celle du Fort, de Formentiere, de Vernevil, & du Pont Aubert, saisant ensemble douze compagnies. Au milieu desquelles estoit Seigneurs, come de Iean Adolph Ducde de chevaux. Holsteyn, Iean Ernest Prince d'Anhalt,

vry, le Sieur Instinus de Nassau, & plufieurs autres Gentils-hommes Anglois, François & Allemans, qui accopaignoyent le Prince Maurice sans aucun commandement, la bataille estant forte de 25 enseignes de gens de pied, & de sept cornettes de chevaux.

### L'Arriere garde de son Excell.

'Arriere garde estoit conduite par Messire Olivier vanden Tempel, Sieur de Corbeke, en laquelle il y avoit trois cornettes de Cavallerie, commandées par Wernard du Bois, à sçavoir la sienne, celle de Hamelthon, & celle de George Couteler, lequel Couteler en la bataille fut aussi mis devant.

Il y avoit pareillement trois bataillons d'Infanterie, le regiment de Conte Ernest de Nassau, ou il y avoitsa compaignie, conduite par son Lieutenant, la compaignie de Huseman Lieutenant Colonel, celle de Massau, d'Imbise, de Cotwis, de Balthasar, d'Eussum, de Pithan, la vielle compaignie du Conte Ernest parun Lieutenant, celle de Crimvits, d'André Breede, de Lucas Neuser, & de George Weckerle, en tout trei-

Le regiment du Sieur de Gistelles sa compaignie Colonelle, celle de George Everard Comte te Solms, par son Lieutenant, d'Eneas de Treslon, de Treboug, de l'Amouillerie, de Langevelt, de Ruysse,& de Floris de Wingaerden.

Au troisiesme bataillon estoit le regiment du Colonel Huchtenbroeck, avec sa compaignie Colonelle, conduite par Marlin, celle du Sieur de Tempel, conduite par Belin son Lieutenant, celle dudit Marlin, de Diric de longhe, de le Pr. Maurice, pour mettre ordre par Ruyssenbourg, de lean de Loon, & de tout, accompaigné de son frere le Conte Caluart : ces vingt-six enseignes faisoy-Henry Fredericde Nassau, & de quelques ent l'arriere garde, avec trois cornettes

Son Excell. demeura ferme en batailtrois Contes de Solms, à içavoir le Con- le sur le rivage, attendat la venue de l'ente Frederic, le Côte Albert Or, & le Con- nemy, il avoit faich marcher les gardes és te Henry Guillaume de Solms, le Conte dunes, & en avoit separé environ 50 de Colligny, Sieur de Chastillo, Nepveu musquettaires, comme on peut voir la de ce renommé Admiral de France, le Carte de la bataille sur le rivage, & 4 Milord ou Baron de Gray, le Sieur de Di- trouppes de musquettiers Frisons pour

les seconder, afin de flancquer de la és devant Nieuport comencerent à flotter, trouppes de l'ennemy, si l'ennemy fust venu le long du rivage, & afin de les destourner d'autant mieux, il avoit faict qu'on ne peut dessacher, ceux de Nieuplanter six demy canons sur le rivage.

Environ les 11 la cavallerie de l'ennemy s'approcha: laquelle estant saluée de quelques coups de canon, retira és dunes en attendant l'artillerie & l'Infanterie, qui mirchoyent fort lentement. Son Excell. avoit donné chargeà Messieurs de Warmont & de Duvenvorde, de comander aux navires de tirer en la bataille de l'ennemy, ce qui se fie. A une heure & demie le Vice-Admiral de Zelande appellée Ioost le More, avec le Capitaine Knooper tirerent quelques coups en la costé avec deux demy canons.

des dunes, & pardessus iceux sur la campaigne. Son Excell. gaigna tousiurs le vent & le soleil, qui n'est pas un petit advantige, notamment és duncs, quand il tandis qu'on venoit aux mains sur les dufaict grand vent, comme aussi il faisoit nes, & qu'on commença à tirer de fort durant la bataille.

L'ennemy estant venu assez prés, à comme on peut voir en la Carte. sçavoir, entre les paroiches de VVesteynde,&de V Villekens-kerck, situées à une petite lieue de Nicuport, en environ à 2 lieues d'Odende, planta aussi 5 demy rivage, lors son Exrell. fit canonner sur la bataille de l'ennemy:& l'ennemy tira aussi quelques coups de si batterie, mais comme l'ennemy reçevoit beaucoup de domige da canon de son Excell, il fut d'autat plus contraint de se retirer és dun's, pource aussi que la mer montoit, tel. lem sequele rivage estoit il estroit, qu'on n'y pouvoit presque mattre des gens: & lors tous les batteaux qui estoyent à sec costez, & la batterie sut fort surieuse,

& firent voile vers Oitende, hormis 5, & la plus part de tous les batteaux du pont, port prindrent un batteau appellé Kreveel, qu'ils emmenerent vers la ville.

Pour deffendre lesdits batteaux contre la sortie de ceux de Nieuport, son Excell. laissa une partie des soldats, pour escarmoucher contre ceux de la ville. Lors l'Archeduc commeça à marcher à travers des dunes vers la capaigne derriere les dunes, ce que son Excell. fit aussi incontinent comme on peut voir en la Carte, qui fit marcher l'avantgarde és dunes à l'encontre de l'ennemy, avecle Sieur François Veer, conduisant les picbataille de l'ennemy, qui respodit de son ques & mousquetaires Anglois, des gardes & des Fnsons, ou il estoit luy mesmes Environ les deux heures tira le second en personne en la premiere trouppe, & navire de guerre sur lequel estoit Capi- combattit le premier, contre les moustaine Marinus Dominicus vander Veer, quetaires de deux Regimens Espaignols, & l'ennemy fit comme auparavant. Ce- avec la bataille commandée par le Conpendant son Excell. sit abandonner la te George Everard de Solms, les mousville de Nieuport, & rompre le pont, co- quetaires François divisez en 4 trouppes, mundant à l'arriere gardede marcher a- chargerent avec trois des susdites troupprés luy, & de se mettre en ordre, il sit pes contre les mousquetaires de 2 Regiaussi amener deux demy canons, qui e- mes Espaignols & Italiens, les dits mousstoyent les plus prochains de la mer, sur quetaires François estoyet conduits par les dunes, & les sie planter sur une petite le Capit. du Puy, le Capitaine du Bruil montaigne, afin de pouvoir tirer le long Lieutenant de Monsieur de la Noue, le Capitaine Pommarede, Lieutenant de Dommerville, & le Capitaine vander Burch Lieutenant du Capitaine du Fort, prés avec les mousquets & arquebuses,

Son Excellence voyant qu'il falloit combatre, & qu'il n'y avoit point d'antre eschappatoire se resolut courageusemet, s'asseurant sur l'equité de la cause, & que canons, & une piece de campaigne, sur le Dieu ne laisseroit de le maintenir, & sur ce commanda au Conte Loys de charger l'ennemy avec six cornettes de cavallerie, à sçavoir: celle de son Evcellence, du Conte Henry, & du Conte Loys, & afin de seconder, Marcelis Bacx, Paul Bicx, & la Sale, comme on peut voir en la Carte, qui rompirent la cavallerie de l'ennemy & la mirent en fuite, & par ce moyen la bataille commença de tous

estant fort blessé & toutesfois comba- Coronel dudit Conre chargea aussi. tant encores long temps tout blessé qu'il estoit, avec les deux gardes & les An- dant quel temps la victoire estoit en son frerele Chevalier Horatius Veer, & & d'autre, car ores l'un gaignoit, ores du Capitaine Quiring de Blau, mais co- l'autre. Combien que la cavallerie de son vantez, tellement qu'ils prindrent la fui- reculoit petit à petit, tellement qu'il y te, mais on y remedia bien tost. Incon- en eut qui prindrent la fuite vers Nieutinent aprés la premiere charge, ces Ca-) port, qui furent poursuivis par quelques pitaines de Cavallerie, à scavoir, Coute- uns des nostres. ler: Pierre Panier, & Batenburch, char-Solms.

cellence, avec les François, estans devant le Capit Ogley, & le Capit. Farfax. Le en la bataille, & divisez en deux troup- conte Loys estoit engagé parmy l'ennepes, desquelles celle qui estoit à main my avec dix chevaux, lesquels luy coudroitte, estoit conduite par Monsicur Dommerville, Lieutenant Colonel des prés de la compaignie que son Excell. François, & l'autre qui estoit à main gau- luy envoyoit. Le capit. Cloet cognoissat che, estoir conduite par le Capitaine du le conte Loys, à son pannache Orangé, Sau. Cecy estoit la seconde charge des chargea une compaignie de lanciers, qui François, comme on peut voir en la Car- alloyent attacquer le conte Loys, qui stredu Camp.

vec les François & mena le regiment du reculer.

en telle sorte que c'estoit une chose hor- Conte Henry de Nassau, à sçavoit les Warible à voir, és dunes on combatit con- lons, desquels Mons. Marquette estoît tinuellement depuis le commencement Lieutenant Colonel, pour charger derejusques à la fin, mais en la campaigne chef l'ennemy, avec le regimet des Suispardelà les dunes, par diuerses charges, ses commandez par Hans Krisciees deux pource que son Excellence avoit divisé regimens combatirent contre la Bourses gens en diverses trouppes, voulat que lotte, & le Conte de Bucquov, qui comtout combatist, & donnast dedans Mon-mandoit l'arriere garde de l'ennemy, esieur Veer combatoit contre le batail- stant fort de trois regimens de Walons, lon des picques de deux regimens Espai- & de quelques Irlandois. Alors son Exgnols, après qu'il eut repoussé les mous- cellence commanda à Monsseur de Giquettaires de l'ennemy: ledit bataillon stelles qui conduisoit l'arriere garde de estoit conduit par Don Loys de Villar, & charger avec son regiment, & le regimet Don Jeronimo de Mouroy, à costé droit de Huchtenbroeck, avec les cincq regil'ennemy avoit une aisse de chevaux, a- mens combattoit le Conte Everard de vec lesquels ils fit grand dommage en Solms. Et le regiment du Conte Ernest l'avantgarde. Monsieur François Veer souz la conduite de Huseman Lietenat

Lecombat dura bien 3 heures:penglois, en sin seretira, & sur secondé par bransle, & l'esperance douteuse de part me l'ennemy les attacquoit fort furieu- Excellence avoit toussours l'advantage sement, quelques soldars furent espou- sur le cavallerie de l'ennemy, laquelle

· L'Infanterie de l'ennemy combatoit gerent l'Infanterie de l'ennemy, ceux avec plus d'avantage és dunes, ou ils firet cy estoyent secondez du Conte Loys a- quiter à l'infanterie de son Excell. une vec six compaignies de cuirassiers, prés montaigne aprés l'autre, tellement qu'ils desquels estoit aussi le Conte Frederic de mirent l'artillerie en hazard. Derriere les dunes chargea le chevalier Horatius Le Conte George Everard de Solms Veer, avec six enseignes d'Anglois, avec. chargea, par commandement de son Ex- le Capit. Henry Sutton, le Capit. Lower, peret le chemin, de ne se pouvoir ranger te, combattans contre vn bataillon de par ce moyen eschappa, nostre cavalpicques de deux Regimens, l'un d'Espai- lerie print sa retraicte jusques après de gnols, l'autre des Italiens, conduits par son Excellence qui encouragea les Sol-Don Alphonso Avalos, & Sapena Mai- dats, & les rassembla avec deux compaignies, qu'il avoit prés de luy, & Le Conte George Everard se retira a- qui soustindrent l'ennemy, & le firent

Cavalletie sur le rivage, à sçavoir, la sien- Don Loys de Villar Maistre du Camp: Don ne, commandée par le Capitaine Bael, & Loys d'Avila : Don Pedro de Mendoze, le la compaignie du General Veer, com- Docteur André N. Medecin de son Alteze, mandée par le Capitaine Penbrocck. le Conte Charles de Rezin Page de son Alte-Ces deux compagnies estans arrivez sur ze, Don Iaspar Morragon, 35 Capitaines tant le rivage, s'arresterent prés de la batterie de Cavallerie que d'Infanterie, 203 Lieuteen attendant l'ennemy: nostre artillerie nants, Sergeans, Dons, Cavalliers, & autres estat chargée de balles de musquet, joua de nom jusques à 309. Et outre ceux-cy, fur l'ennemy, tellement qu'ils perdirent on gaigna huict pieces d'artillerie, toute beaucoup de chevaux & de gens, de sor- l'amunition, beaucoup de bagage, melte qu'ils furent contrains de se retirer és mes l'apppareil de sa chambre & de son dunes, tournans deux ou trois dunes, ce cabinet, entre autres son cachet, & plus qu'ils firent jusques à ce qu'ils retournerent derechef sur le rivage, & qu'ils vin- tes & Trompettes. Le nombre des morts drent à deux dunes au devant de la des gens de l'Archeduc, demeurez sur la

Lors les compagnies du Bael & duGeneral Veer chargerent furieusemer l'ennemy, qui print la fuite, tellement que puis aprésils chargerent aussi l'Infanterie, en telle sorte que Bael print Sapene prisonnier és dunes, & la compaignie du General Veer print Don Loys de Villar prisonnier : La Cavallerie qui estoit prés de son Excell. en la campaigne fit aussi reculer l'ennemy, car il les remettoit à chasque fois en ordre, & faisoit charger ou il voyoit estre le plus necessaire, en tellesorte que les gens de son Excell. voyans que l'ennemy commençoit à fuir, & sur le revage, & derriere les dunes, ils prindrent courage & chargerent l'ennemy de toutesparts, tellement le d'or, & là auprés ces mots en lettres qu'ils firent tant que l'armée de l'ennemy commença premierementa se reculer,& finalement à fuir a vau de route,& par ce moyen gaignerent le champ de bataille & obtindrent la victoire : plusieurs poursuivirent l'ennemy jusques és marescages, & vers le nouveau Dam, en tuerent plusieurs, & en prindrent beaucoup prisonniers. Ceste bataille fut fort rude, & le combat fut grand de part &

L'Archeduc, qui s'estoit sauvé a grande peine, perdit en ceste bataille, tant morts, que prisonniers la plus part de au milieu, Recordare novissima tua, & in tous ses Chefs de guerre, & les principaux Seigneurs, Nobles, & Serviteurs de sa maison, avec la plus part de tous les Capitaines & Officiers de son Armée: couleurs, le toutfort artificiellement & A scauair, Don François de Mendoza, Ad- au vif.

Son Excell, envoya deux cornettes de mirante d'Arragon, Le Conte de Salines? de 100 Enseignes, avec quelques Cornetplace estoit de sept mille hommes, outre ccux qui depuis furent tuez, & qui moururent de leurs blessures. Et son Excell. y avoit perdu entre les deux & trois mille hommes, comprennant ceux qui avoyentesté defaicts au matin.

Ca

d

10

C

0

P Bli PF

n

n çgI (r

9

P

1

PA

P

Entre les autres enseignes on presenta aussi à Messeigneurs les Estats Generaux l'estendart de seize cens Espaignols & Italiens mutinez a pied, & huict cens a cheval, faict de damas bleu, ayant d'un costé au milieu du camp, la figure de nostre Dame en un Solcil, devant laquelle s'agenouilloltun Moine, sur le bord en haut il y avoit ces mots en lettres d'or Ave gratia plena, en haut de la teste de la Viergeil y avoit une grande estoild'or Stella maris, au milieu à main droite estoit la figure dy Soleil, & auprés des lettres Electa ut Sol, au costé gauche la Lune, avec c'est escriteau, Pulchra ut Luna,a ses pieds il y avoit une tourrette avec ces mots, Turris Davidis, '& au bas sur le bord Benedicta tu in Mulieribus. De l'autre costé il y avoit la figure de nostre Seigneur Icsus Christa la croix, avec tout les appareils, selon que les lesuites le representet en la Passion, au hault de sa teste il avoit sur le bord ces mots en lettres d'or Adoramus te Christe, & benedicimuss tibi; aternum non peccabis, & au bas sur le bord Quia per crucem tuam redemisti mundum: Toutes ces figures estoyent brodées de

L'ennemy frice.

tomba du costé des Espaignols & Itali- soldats apprentifs, comme on les leur ens, qui estoyent toute la force, & puis- avoit representés, & qui ne pouvoyent sance de l'armée de l'ennemy, qui s'estoy- rien faire sinon gaigner des villes, & des ent imaginez dés le matin qu'ils obtiendroyent la victoire, & ce avecques telle alleurance, qu'ils n'en doubtoyent nul-Iement, voila pourquoy aussi ils marchoyent devant, afin d'en avoir tous

seuls l'honneur.

C'estoit pour Messeigneurs les Estars Generaux, & pour son Excellence, voire Pour toutes les Provinces Vnies une magnificque & belle victoire, mais laquelle avoit esté obtenue avec beaucoup de peine, & de sang, car du costé de son Excellence estoyent demourez bien millehommes, entre lesquels il y avoit 3 Generaux de Cavallerie, & treize Capitaines d'Infanterie, à sçavoir, six Capines Anglois, deux Frisons, trois François,un Walon, & un Capitaine des Regimens Allemans, avec beaucous de Lieutenants, Port-enseignes & autres Officiers, eu outre il y avoit bien encores sept cens hommes blessez, entre lesquels estoit le Sieur François Veer, & plusieurs autres Capitaines & Officiers tant à cheval qu'à pied.

Commel'ennemy s'enfuioit, la cavalerie sortit aussi d'Ostende, qui en tua plusieurs: Mais son Excellence le Prince Maurice (qui s'estoit monstré fort valeureux & prudent en la bataille, & qui pour donner d'autant mieux courage à ses gens avoit esté luy mesmes à la chargeavec son frere & les Seigneurs qui estoyent prés de luy ) assembla en fin quelques compaignies de Cavallerie, & quelques regimens d'Infanterie, qu'il mit en ordresur le champ de bataille,& les retint ensemble pour reserve, si d'avanture encores quelque desordre sur-

Aprés cela l'ennemy estant du tout en route, & la nuict commençant à venir, il marcha vers l'Eglise de VVestende, ou Il alla loger, demeurant là ceste nuict avec toute son armée sur la Campaigne, ou le combat s'estoit faict, estant logé enune Tente, ou il souppa avec l'Admirante d'Arragon, & autres, ausquels on demanda, que ce qu'il leur sem-

La plus grande perte en ceste bataille bloit de tels exploites de tes jeunes biquocques, sans s'oser presenter à descouvert sur le campaigne, s'il y avoit bien esperance qu'ils deviendroyet quelque jour bos soldats, & semblables choses qu'on demandoit à l'Admirante, & à d'autres prisonniers deça & delà Mais il sçavoit fort gravement & sagement respondre:entre divers discours qui se firet à table touchantla bataille, l'Admirante se plaignoit de leur cavallerie, qu'elle n'avoit pas bien fait son devoir, car si elle nese fust pas reculée, il y avoit apparece, que leur Infanterie se fust rendue maistresse de l'artillerie, avec laquelle ils eufsent esperé d'obtenir la victoire:il se plaignoit aussi, (d'autant qu'ils avoyent faict la charge tout en gros) qu'ils n'avoyent pointretenu quelque reserve, afin de seconder deça & delà les escadrons contraints de se retirer & prendre la fuite ou bieu les assembler mettre en ordre & arranger de nouveau, afin de faire une nouvelle charge, comme le Prince Maurice avoit faict, mesnageant sa cavallerie & son Infanterie, & ne le voulant pas an vaturertoutes ses forces a la fois. Il loua aussi fort le Prince Maurice, de ce qu'il avoit si bien planté son canon, duquel ils avoyent receu beaucoup de dominage.mais sur tout il le prisa grandement, de ce qu'il s'estoit si bravement presenté a l'ennemy, ayant reduitsa gendarmerie, en renvoyant tous les batteaux, a ceste necessité de combatre, s'ils vouloyent se sauver la vie, & que luy avec les autres Chefs,n'avoit point eu plus d'avantage que les simples soldats: dont chascun avoit jugé, qu'ils devoyet bien avoir grad avantage, & qu'ils alloyent ainsi avec grand courage au combat.

Lelendemain son Excell. voyant que ses gensestoyent fort chargez des prisonniers de lennemy, & de leurs bleffez, que tous les vivres distribuez avoyent esté perdus en la bataille, tellement qu'il n'y avoit, ni a manger, ni a boire, pource que les batteaux s'en estoyent allez, il marcha avec toute l'armée vers Ostende, pour se refraischir, faire mener les bleffez

blessez és lieux ou ils peussent estre gue- apprinsent à cognoistre la main puissanris, & descharger ses gens des prisonniers te de Dieu, & leur donner à cognoistre de lennemy : Il vint avec l'armée és environs de l'Eglise de S. Marie, prés du fort d'Albertus, & entra luy mesmes en Ostende, ou incontinentil voulut qu'on rendist publicquement action de graces à Dieu, pour ceste signalée victoire, & à ceste fin il se trouva luy mesmeavec toute sa Cour en l'assemblée.

Il demeura quelques jours en Ostende, pour mettre ordre à tout, & pouvoir entreprins. Il fit amener tous les pribeaucoup de Capitaines, Officiers & aude ses gens prisonniers deça & delà. L'honneur de ceste victoire appartient à Dieu seul, lequel n'a pas seulement voulu maintenir par icelle, (comme il a faict miraculeusement jusques à maintenant) la juste causte des Provinces Vnies à la conservation de son Eglise, mais a aussi voulu abbatre le courage hautain & in-

que c'est & sera encores une chose dure de regimber contre l'equillon.

A ce seul Dieu, le Seigneur des armées, qui a si bien conduit & dressé les mains de son Excell. en la bataille, & qui a si admirablement faict luire sa face ce jour d'huy, foit louange, honneur & gloire désmaintenant jusques à jamais.

Pour conclusion de ceste victorieuse bataille, il fault que nous adjoustions d'autant mieux exploicter ce qu'il avoit encores ce que quelques Historiens recitent, à sçavoir, que justement sur le sonniers ensemble, à sçavoir, l'Admiran-mesme jour, le 10 de suillet 1 600, te d'Arragon, Don Loys de Villars, il y a euviron trois cens & deux ans, à sçavoir en l'an 1 2 9 8, un des predetres, qu'il sit pour la plus part embarquer cesseurs de l'Archeduc Albert (appellé afin de les amener en Hollande, il retint aussi Albert d'Austriche) & pour lors en Ostende environ cent cincquante Empereur, avoit desaict de sa propre prisonniers, & entre iceux plusieurs bles- main un des predecesseurs du Pr. Maurisez, afin de les chager avec quelques uns ce de Nassau, nommé Adolff de Nassau, qui pour lors estoit appellé Empereur des Romains, tellement qu'il semble que par ce moyen la maison de Nassau s'est vengée du tort que luy avoit faict celle d'Austriche. Cecy est certes une chose digne de merveille, & qui doit cstre bien retenue, tenant pour certain que Dieu, quoy qu'il tarde, sçait ayder & supportable des Espaignols, afin qu'ils assister ceux qui se fient en luy.

#### Notes pour entendre la peincture.

- 1, 2 Par icy commenca Francois Veer , conducteur des Anglois avec deux cens picques & autres arquebusiers de sa propre enseigne & celle de la garde du Prince, le constité.
- 3 Troupe d'environ se e Anglou lanciers & arque. Busiers sonz la conduite d'Horace Veer. 4 Frisons environ sinquens arquebusiers & deux
- cens lancier: fouz Quirin Blaue.
- s, 6 La principale Corneste fouz la conduite de Gen-gio, qui premiere donna dedans la Cavallerie ennemie. 7 Par les conduissis Bernard la Cornette du Cou-
- so Henry Frederic , loquel Bernard au conflict traverfé. y
- 2, 9 En cofte maniere conduisoit le Conte Loys de Nasfan, fa Cornette ensemble avec Gensio fur l'ennemy.
  - 10 Cornette de Battenborch
  - 31, 2 Paul de Marcel Bacx , Capit, des Chevaux . 33 La Sale Capitaine des Chevaux.
  - Ba Pierre Penny Capitaine de Chevaux.
  - 35 Cornette du Conte Euerard de Solms.
  - 36 Le Conte Frederic de Solms.
  - 27 Ican Back Capitaine de Chevaux.
    28 Cloes Capitaine de Chevaux

  - 19, 10 21, 22 Quatre troupes de Francois. 23 Rale Capteaine de Chevaum,

  - & La Cornette de Veer.

- 35 Ceci'im Capitaine de Chevana.
- 26 Eaux resenues.
- 27 Pont par lequel la premiere ordonnance passa. 28 Embouchure du Pont par la quelle sous les autres farent cotrain ets traverser a pied.
  - 39 Cornette de Harangier.
  - 30 Hamelthon Capitaine de chevaux.
  - 31 Conteler Capitaine de chevaux.
  - 32 Les enseignes de la garde du Prince & Hobenlo.

  - 33 34 Bandes Angloifes d'Horace Veer. 35 26 Bandes Angloifes de Francois Veer 37,38.39.40 Bandes Feifonnes du Conse Guillaume.
  - 41 Bandes Francoises de la Noue.
  - 3: Bandes VValonnes de S Andries 44 Bandes des Suisses sonz leurs Capitaines

  - 45 Bandes Hollandoises souz Colonnel Gistel. 46 Bandes d'Allemans du Conte Erneste.
- 47 Bandes d'Verecq du Colonel Hubtenbrouck. 48.49 Artillerie à colines de rivage de la Mer. 4.B. C. Arquebussers, musquessaires de lanciers de 8
- bandes Espaignols sonz la conduite de Loys de Villar & Hierome Monrey
- D.E. F. Arquebusiers musquetairs & lanciers d'uno bande d'Espaignols & d'une autre d'Isaliens, souz les Coloa nel San anné d'Alliens nels Sap eas & Alphonfo d'Avila.

G.H, I Ata

G, H, I Arquebusiers musquettairs & lauciers de trois Bandes de VValons & Yrlandow, sonby le gouvernement de Bucquoy & Barlotte. K, L, M Arquebusiers musquettairs & lanciers qui à

Diest s'estogent musinez la plus pare Espaig nols. N, O, P. Lanciers arquebussers a cheval hors la mes-une mutination, soubz la conduise de Fr. Mendosa.

D, R, S Arquebusiers, hommes d'armes & lancierà acheval, soubz leur conducteur Pedro Caleno. T, V, VV Arquebusiers lanciers & hommes d'armes

acheval, de la garde de l'Archeduc.

X, Y L'artillerie de l'Archeduc ; de laquelle la poudre

se brusta par cas de fortune.

### L'Admiral de Hollande le Sieur IEAN de DVIVENVOR-DE, combat contre les Galeres de l'Ecluse, & les met en fuite.

A ND I s que l'armée du Prince Mattrice marchoit par la Flandre, il y avoit quelque quarante ou cincquante batteaux plats, & aufres appellez Heudes, chargez de bagage & de vivres, qui avoyent faict voile le 25 de luin hors de Zelande pour aller vers Oftende: ceux-cy avoyent pour convoy une navire de guerre, sur laquelle estoit Capitaine un certain personnage appellé AdrianBancker.cestuy.cy estant venu jusques devant Blanckenberg, la mer devint calme, qu'il ne faisoit nul vet. Les galeres de l'Ecluse considerant cela, il y eut quatre qui sortirent & attacquerent la flotte, tellement qu'ils en prindrent 18 ou 20 batteaux, desquels les hommes se sauverent pour la plus part en des petites nacelles : ils mirent le feu en quelques uns, & les autres ils emmenrent. La navire de guerre se defen. doit tant qu'elle pouvoit, mais pour le temps calme, elle estoit comme un oyseau sans plume. Les galeres s'approcherent fort prés de ladite navire, mais ne l'aborderent pas, pensant de la mettre à fond à coup de canon, ou de la forcer à serendre, tellement qu'elle fut transpercée à diverses fois, de sorte qu'elle commença a prendre eau, & estolicu danger de s'enfoncer, sans l'ayde des hommes & des femmes qui s'esloyent retirez des autres batteaux, qui vuidoyent l'eau avec des cuves, des tonneaux, voire avec chapeaux, afin de tenir la navire sur l'eau, ce nonobstant quand les galeres s'approchoyent, ladite navire tiroit si horriblement, qu'elles estoyent contraintes de se reculer à chasque fois, Finalement come la navire eut perdu plus de 23 hommes,

mesme, avec plusieurs blessez, & peu de sains ou non bleffez, & qu'ils crioyet come à la desciperade, de vouloir plussoft mettre le feu aux pondres que de se redre & par ainsi qu'ils aimoyent mieux mourir.Les galeres par ce moyé perdirét courage & l'abandonerent, avat soussert beducoup de dolnage, & perdu beduconp de gens, se retiras vers l'Escuse avec bon butin, & la navire parvint encores à Flish singues. Le lendemain le 26 de luing le Sieur Ican de Duyvenvorde, Admiral de Hollade avec 6 navires de guerre, & 6 autres vaisseaux de guerre, appellez Cromstevens, ou Smackseyle, bien equippez; sortiret de Zelande pour aller vers Flandres & covoyer 150 batteaux, chargez de canons & d'amunitions de guerre pour l'armée. Ceste flotte estat venue devant l'Ecluse, le vent devint fort calme, tellemet que les 4 galeres sortiret aussi: mais come incontine aprés le vent comença derechef à se lever, les navires de guerre s'approcheret si prés, que non seulement ils se pouvoyent endomager de coups de canons, mais aussi de coups de musquets, de sorte qu'elles suret contraintes de retourner à toute force tiras des rames cotre le vet, & de se sauver, l'une des galeres fut tellemet percee, qu'on la fit long teps pacher d'un costé afin destoupper le trou. Il advint qu'un Ture ne de Constatinople, estat Esclave sur une des galeres, home fort vaillat & expert, eur sa chaine ropue, avec laquelle il estoit attaché, d'un coup de canon, & luy n'estat blessé; & se voyat destaché, saulta avec encores une piece de ladite chaine en la mer, & nagea vers les navires Zelandolses, en fort grad danger, car ils tiroyet fort aprés luy:mais en nageant il monstra sa chaine, tellement que les navires le prindret, estant à bord il declare la deliberation des galeres, & racontaleur perte. Depuis on l'habilla & le presenta-on au Prince Maurice, & fut requis de vouloir servir; entre lesquels estoit le Capit Bancker mais comme il avoit esté homme de Ff ij grands

grands moyens à Constantinople, il de-manda passe-port, n'estoit qu'on se vou-la avec passeporten Angleterre, & de là lust servir de luy, pour gouverner une en Barbarie, & de la par terre vers Con-Galere, comme il avoit faict autre fois, stantinople, ou il vouloit raconter aux afin de commander aux Esclaves Espai- Princes, Roys, voire au grand Turc son gnols: Mais ceux du Pais bas, n'ayans Scigneur les guerres des Chrestiens. point ceste coustume, ne la voulurent is a wind of a millardie to being appropriate to principle a

La prinse de la navire de

## L'ADMIRAL d'ANVERS.

ET DE SEPT AVTRES NAVIRES:

Par le Capitaine de la Galere Noire.

at ruli a text out in the gradual est control in the Le 29 de Novembre, 1 6 0 00

coup de dommas ge des Galeres de Frederic Spinola;

lesquelles se tenovent à l'Escluse, ils se resoluret de saire & equipper aussi quel ques Galeres, les mettre sur l'eau & endommager aussi leurs ennemis. Tandis qu'ils estoyent empeschez a ce faire, il advint que les Galeres de l'Escluse furent empeschez, tellement qu'elles ne peurent plus sortir, a cause qu'ils avoyent faute d'Esclaves pour ramer, car les navires de Zelande en avoyent mé beaucoup! Aussi y en avoir il plusieurs qui estoyent morts en hyver à cause du grad froid, & les prisonniers du Pais-bas ne pouvoyet pas si tost estre rendus propres a rames: ils envoyeret auffienHongrie, pour achepter des Turcs prisonniers, mais ne sçavoyent nul moyen d'amener ces pauvres gens au Païs-bas.

Tellement que les quatre Membres de Flandres estoyent en train d'achepter lesdites galeres & Esclaves de Spinola.

ESSEIGNEVRS vierla Flandre de toutes contributions les Estats & son & despens continuels, qu'ils faisoyent Excellence voy- pour entretenir rant de garnisons en tat ans qu'ils souffroid de forts sur tous les passages, presentant ent sonvent beau- à ceste fin à l'Archeduc, une bonne somme d'argent.

- Mess. les Estats de Hollande firent incontinent faire une grade galere a Dordrecht, afin de resister aux galeres de l'Est éluse: de la grandeur d'environ 46 ou 48 pasen longueur : cftant prefte, on l'envoya en Zelande au mois de Septembre, equippée de 15 pieces de metal, de beaucoup de Berches, pleine de gens a ramet & degens d'armes, les gens qui rirovent a l'aviron estoyent assis, & garantis d'une defence, laquelle estoit a l'esprenver du mousquet, & estoit appelle la Galere nois re de Dordrecht, le Capitaine estoit nommé lacob Michielsz, & alla incontinent vers l'Ecluse ou elle reprint une navire, que l'ennemy avoit prins.

Aprés cela le 29 de Novembre l'Admiral de Zelande, & le Capitaine Legiers avec ceste galere, tous bien motez, allerent vers Anvess, ayans auffi quelques chalouppes, & passerent de nuichte Fort d'Ordam: ceux du fort pensovent que ce fussent des batteaux qui allasset avictail-& en vouloyent encores faired'autres, der la ville de Hulft: Surle minuich offas soubz espoir d'esmouvoir l'Archeduc arrivez devat Anvers,ils ytrouverent la d'aller affieger Ostende, afin de deli- navire Admirale d'Anyers qui estoirun



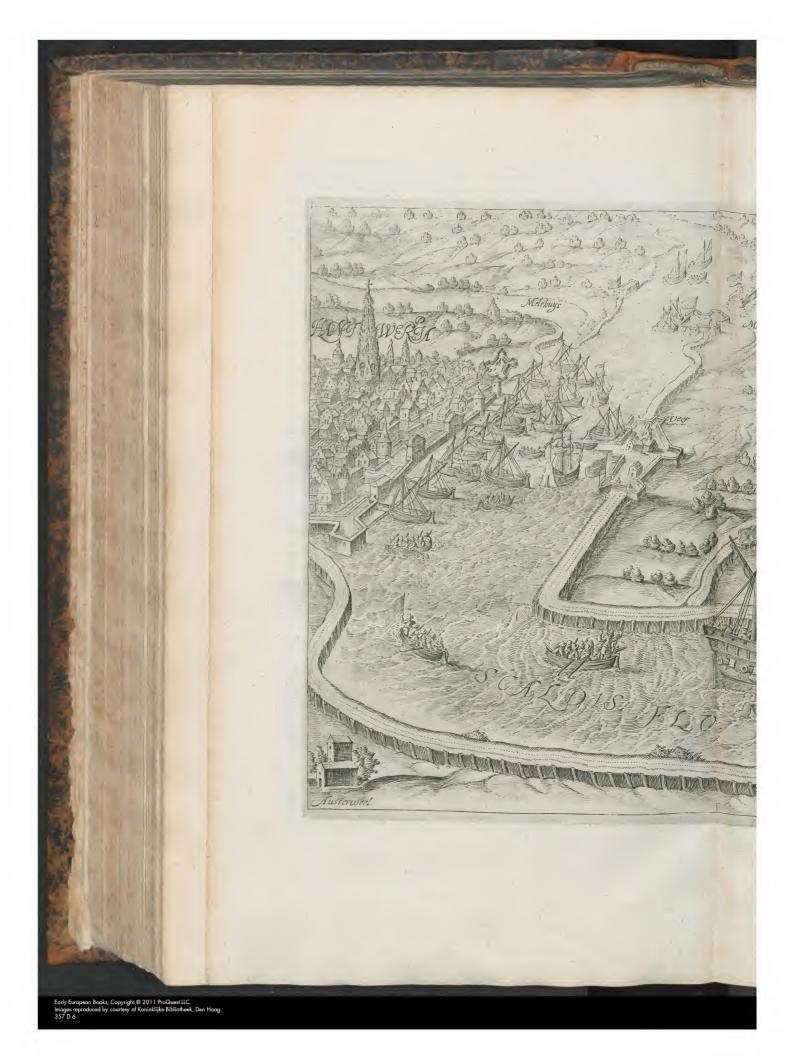





beau grand vaisseau, appellé Heude on Le Chasteau de CRACOW Smackfeyl, on autrement Cromsteven fi beau, si grand & si fort, que les Zeladois n'en avoyet point de semblable, il estoit cstimé estre grand de 180 tonneaux ou plus, armé de 16 ou 17 pieces de metal, outtre les pieces de fer, & les berches, il y avoit trois rangs d'altillerie l'un dessus l'autre. Le Capit. Maesqui en estoit Admiral n'y estoit pas pour lors : ce vaisseau estoit à l'opposite de la ville neuve, vers le coing de Flandres. La Galere noire aborda ladite navire avec la pointe de fer de telle roideur, que ladite pointe y entra si avant, qu'on ne l'en peut retifer, de sorte qu'il falut avec grand danger sier ladire pointe, & cependant les Soldats se rendirent maistres du nauire:une partie de ceux qui y estoyent dedans furet tuez, les autres se jetterent en l'eau & se sauverent à la nage: La navire avoit tiré à travers la galere, tellement quequelques uns avoyent estétuez, autres estoyet blessez. Ce navire estant prins, ils contraignirent les deux Garçons, qu'ils sauverent, de leur monstrer de nuict les voiles & autres apprests: & les ayas trouvez, descendirent la riviere avec lamarée. Ils prindentausi deux nouveaux batteaux qui ordinairement alloyent au marché de Nimmegue, & quelque Infanterie de à Brusselles & à Malines, ayant chascun quatre pieces de metal, & quelques au Capitaine siyvant la charge de son Exaux appellez Hendes selon qu'ils les penrent rencontrer de nuict par advanture. Et descendirent ainsi avec 8 vaisseaux la riviere vers Lillo, ayans gaigné plus de 50 pieces de canon, & en outre un butin qui valoit autant que la Galere avoit cousté. Ceux d'Anvers oyans ainsi tirer l'alarme fut par toute la Ville, & ce d'autant plus, pource qu'ils oyoient sur les Cays les trompettes sonnans la chanson de Guillaume de Nassau, fort bien cognu, avec laquelle ils rememoroyent la louange du feu Prince d'Orange.

Aprés cela l'Admiral vint à Anvers avec le Conte d'Arenberg pour punir l'Admiral Maes & autres de leur nonchalance, & pour prevenir tels & semblables affronts: il fit faire un Fort sur le Cay, afin de pouvoir aussi defender les

navires de nuict.

gaigné par le General de la Cavallerie Cloet, le 9 de Fevrier; an 1 6 outs sant smule a man

A maison ou le Chasteau de Cracow, avecla Seigneurie ayant esté donné par Testament à son Excell. par la Co esse de Meurs, come une Seigneurie laquelle estoit souz Meurs: Le Pr. de Parme l'avoit donné en l'Aan 1586. à Salentijn Conte d'Isenbourg, pour quelques pretensions, depuis ce temps ledie Conte avoit tousiours esté possesseur, & y avoit mis pour Capitaine, un qu'on nommoit le long Huben auec 15 ou 16 hommes afin de garderle Chasteaule; quel estoit fort de nature, pour estre situé en un lieu marescageux.

Mais le Pr. Maurice de Nassau voular luy mes avoir la possession de la Seigneurie qui luy estoit deleguée, & entedant qu'en hyverles fossez estans gelez laglace n'estoit pas rompue, pour tenir tousiours les fossez ouverts, mais qu'on les pouvoittraverser-sur lagrace, commada au Capitaine Cloet, brave & vaillant Soldat, de faire une entreprinse sur Il vient à Nieukerck, és environs de Wachtendone, dequoy le Gouverneur de la ville de Stralen, appellé Dulcken e- .1001 stant adverti, il lesuyvitavec environ 40 chevaux & 4 ou 500 pictons, qui attacqueret au matin devat la pointe du jour, les gens du Cloet de telle furie, qu'il ven eut bien 40 qui furent surprins devant que les autres en peurent estre advertis, par le bruit & l'abbayement des chiens, & qu'ils peurent sortir le village, & estans sortis ils semirent en ordre, mais voyant que ceux de Stralen ne le suivoyent point: ains qu'ils scretiroyent par un chemin estroit & profond fort avantageux pour l'Infanterie, afin de se desendre contre la Cavallerie, ayans desia prins bientrente Cavalliers prisonniers des gens de Cloet, qui pour la plus part estoient de la compagnie du Prince Maurice,

Ff iii

Car Cloet estant pour cela fortaigri, esmeu & irrité, print un autre chemin, par lequel il leur coupa le passage, & les rencontrant à la sortie de ce chemin sur une campaigne, il attacqua vaillamment ledit Gouverneur & par devant & principalement par derriere, & deffit beaucoup de cavalliers & gens de pied, le reste, laissant plusieurs morts sur la place se sauva en une maison, qu'il fit incontinent environner, & les contraignit desc rendre par appointement, à condition de payer rançon: Il laissaaller environ 370 soldats libres, & retint seulement le General Dulcken, Gouverneur de Strale prisonnier, avec le Cap. Golsteyn, & sept Officiers, afin de respondre pour la rancon de tous. Cloet perdit environ six ou sept hommes, mais il avoit beaucoup d'hommes & de chevaux blessez.

Après celaarriverent les gens de pied

qui puis aprés leur furent bien tost ostez: de Wachtendone, prés de Cloet, qui passa neantmoins outre vers Crakou w, &y arriva le 9 de Fevrier de nuich : la Cavallerie mit pied à terre, & passa la glace, & vint ainsi en l'avantcour du Chasteau. La dessus de dedans commencerent à tirer: mais le Capitaine Cloet tira si fort sur laporte, que ceux de dedans ni penrent demeurer, & lors il fit passer le fossé à ses gens, abbaisser le pontlevis, & mettre le petard à la porte : lequel fit tellement son operation, qu'il ouvrit la porte.ce que voyant ceux de dedas, ils se rendirent & la place, justement à la pointe du jour. Le Capitaine Cloet y laissa son Cloet pro Lieurenant avec quarante hommes, & le Chassa de Craba vingt chevaux, en attendant autre char- pour le !!! ge de son Excell. & retourna derechef Maurit. en sa Garnison, ayant parfaict ce qu'on luy avoit commandé : Et par ce moyen son Excellence devint possesseur de sa Seigneurie.

Le second siege prinse de la Ville de

## RHIN-BERCK,

Advenue en l'An 1601.

Defeription de Rhin-Berck.



tost petite que

doubles ramparts: bien située tant pour de forteresses. Comme aussi contre le la guerre, que pour le trafficq, & tirant une grande gabelle, sur tous les biens & marchandises, lesquelles descendent la riviere, & la montent.

fois fortifiée, tant de l'une que de l'autre riere garde des seconreurs, fuy luy mespartie: & premierement par la guerre de mes entieremet desfaiet, souz la condui-Couloigne, entre les deux Evesques, elle te du Conte d'Oversteyn, & du Chevavint en la puissance des Provinces Vnies lier Veer. Surquoy le Conte Charles

HIN-BERCK eft du l'ais-Bas qui l'ont long temps tenue, une ville de l'Eve- desendue contre les entreprinses des Esché de Couloi- spaignols, afin d'avoir la riviere libre : gne: affise du coa tant contre le Prince de Parme, qui aprés sté Meridional du la prinse de Nuys en l'an 1586 l'attac-Rhin, à 8 lieues de qua le 13 d'Aoust fort surieusemet. mais Couloigne, plus- fust cotraint de lever le siege aprés avoir esté un mois devant la ville, laquelle cegrande, mais fort propre, & fortifiée de pendat il laissa blocquée, avec beaucoup Marquis de Varrabon, qui poursuyvit & continua ledit siege, à la veue duquel la ville fut souvetavicuaillée. Lequel aussi comme il pensoit unesois avec toute sa En ces guerres, elle a esté à diverses puissance charger à la despourveus l'ar-



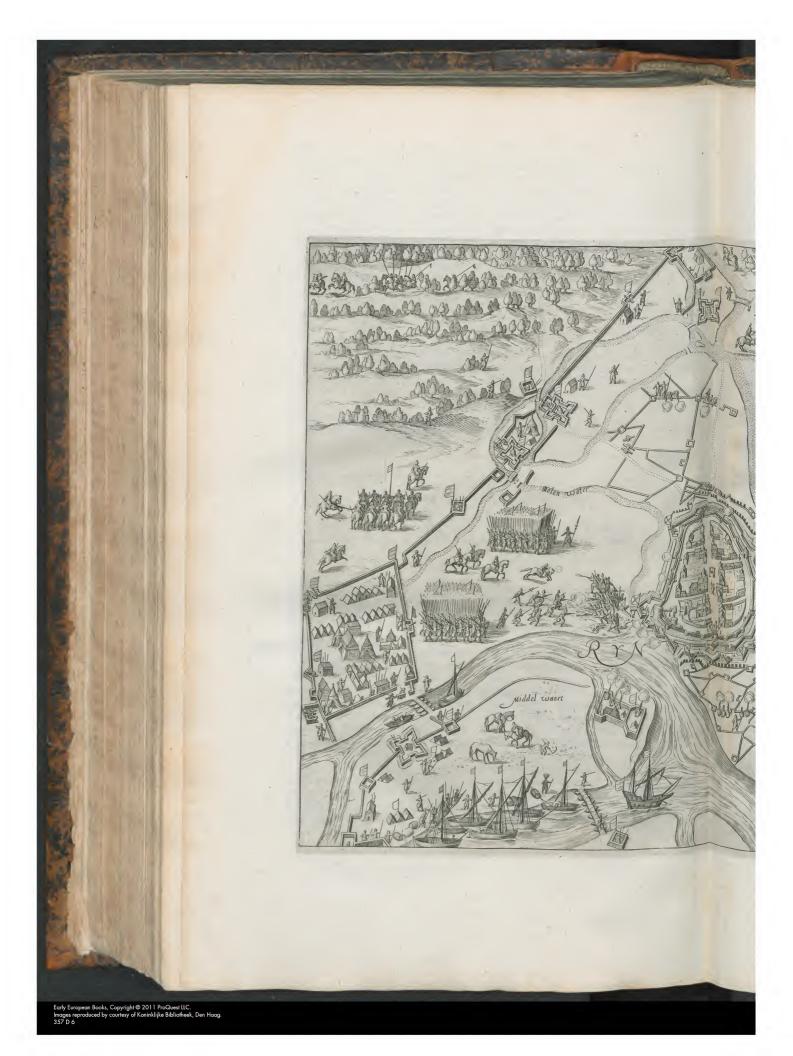

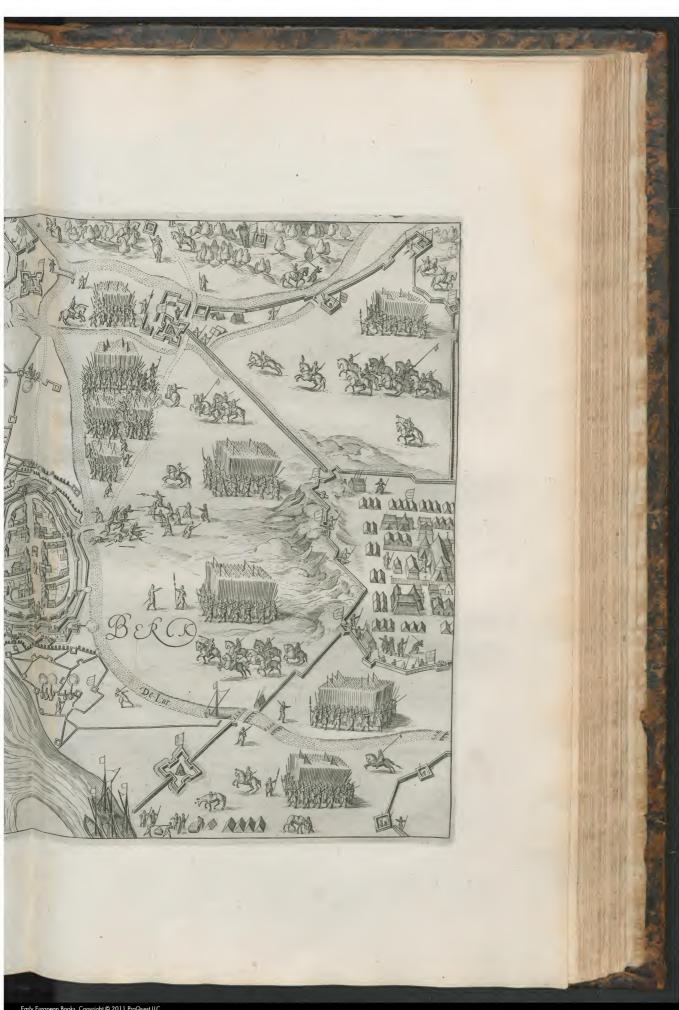



de Mansfelt arriva incontinent avec 70 & tous appareils de guerre, àyans trente l'Evesque de Baviere (comme on disoit,) mais en effect, c'estoit pour le Roy, comme l'experience le monstra puis aprés, afin de se redre maistre duRhin, & deseparer l'Allemaigne, des Provinces Vnies du Pais bas. Afin detenir aussi une porte ville assiegée. Ouverte pour entrerau païs de pardeça, & de charger la ville de Zutphe & Over-Yssel de continuelles contributions.

Voila pourquoy aussi le Pr. Maurice l'attacqua derechefle 10 d'Aoust en l'an 1597, & la print aprés tenue dix jours mier siege. Surquoy come l'Evesque eust requis qu'on luy voulust livrer la place, armée, le 15 d'Octobre l'an 2598. Et ce Breed, d'autant que le Gouverneur Schaef & & cincquante tonneaux. Ce qui non seulement d-minua de beaucoup le reste de ouverture.

Aprés cela la ville fut continuellemet gardée par une forte garnison. Neantmoins elle fut assiegée par le Pr. Maurice le 12 de Iuin, en l'an 1601 avec cent & cincquante Enseignes de gens de pied, comme estant une place fort importante à ces Païsicy.

Il y avoit dans la ville, selon le bruit que l'ennemy en faisoit courir 900 lta-Pecchio, Sergeant Major, quatre cens E-

Ils estoyent bien pourveus d'artillerie d'autre.

enseignes de Brabant, qui en fin, le 30 de & deux grosses pieces de canon, & entrè Ianvier l'an 1 5 9 0, gaigna la ville, pour icelles vingt pieces de metal, trois canos & douze pieces de fer. Il y avoit aussi des vivres assez, & autres choses necessaires, hormis seulement du sel, & des medicamens, dont ils avoyent grande faute, & sont toutessois fort necessaires en une

Don lerosme Lopez de la Villa, néde parens Espaignols en Barbarie, y estoit Gouverneur: il estoit renommé d'estre fort bon Soldat, bien experimenté, & estimé entre les siens. Cestuy-cy à la premierearrivée de l'ennemy, se campa tout assiegée, comme a esté dit cy devant bie autour de la ville, & se retrecha auec des amplement en la description du pre- forts & contrepoinces: print aussi quelques prairies, pour y pasturer les cheyaux & le bestial, lequel ils ne pouvoyent tuer & qu'il l'eust dessa obtenue : on laissa la pour en saire provision, d'autant qu'ils ville sans la fortifier, & sut contrainte de n'avoyent pas de sel pour le conserver. Il retomber és mains de l'Admirante, qui mit aussi son batteau de guerre, & autres la gaigna bien aysement avec sa grande vaisseaux à fond, couppa les matz à celle fin de les rendre inutiles à l'ennemy.

Son Excell, fir incontinent monter presque toute la garnison mourut de pe- ses batteaux de guerre la riviere, encores heck, fte, & qu'en outre on mit traictreusemet que ceux de la ville tiroyent fort à l'enle feu en la poudre, jusques à bien cent contre, tellement qu'ils en mirent aussi un à fond. Ceux-cy faisoyent garde par tout sur la riviere du Rhin, jusques a la garnison, mais aussi r'enversa une Couloigne, & en chemin ils rencontregrande partie des ramparts de la ville prés rent quelques batteaux de l'ennemy, qui de la porte du Rhin, & fit une grande estoyent envoyez pour aller querir plus

de provisions.

Le 18 de Iuin il print le fort qui est en une I sle, lequel n'estoit pas fortisié, tels lement que l'ennemy, sans attendre au-

cun effort, le quitta.

On retrecha le camp aussi en toute di & trente-trois Cornettes de cavallerie, ligence avec des retrenchemes, redoutes fossez & palissades, portes & ponts leuis. fortifiez és avenues & chemins, tant par dehors contre le secours, que par dedans contre ceux de la ville, qui firent contiliens souz la conduite de Iean Baptiste nuellemet des sorties a grandes troupes. notamment le vingtiesme de luing ils spaignols, 700 Bourguignons, 1300 Al. se jecterent sur les François avec bien lemans, 200 matelots, so chevaux, fai- quinze cens hommes, divisez en trois lans en tout 3550 homes, & entre iceux trouppes, qui furent menez a la charge beaucoup de traistres & revoltez, quien l'une aprés l'autre, & aprés avoir combaapparence sembloyeut devoir attendre tu une heure, furent chassez & cotraints de l'entrer, non sans dommage de part &

En ceste sortie le General des François Monsieur de Chastillon sur blessé augros de la jambe, & le Gouverneur de Berck en la joue, estant sur le boulevart pour regarder l'escarmouche, tellement qu'il sur quelque temps sans parler, de sorte qu'il sur contraint de mettre le gouvernement & l'autorité de commander és mains du Capitaine Botberge, & d'un Italien appellé François Nello.

L'ennemy attacqua semblablement le quartier du Conte Ernest, avec bien mille hommes, de mesme le 28, il s'avança avec un grand bruit jusques en l'une de nos trenchées, hors de laquelle il sut bien tost chassé avec grande perte

de ses gens.

Son Excellence au contraire s'approchoit journellemêt en fouïant les trenchées de l'ennemy: Il fit aussi quatre batteries, & le premier & deuxiesme de Juillet il planta trente pieces de canon, desquelles quelques uns comme on les menoit furent endommagées par l'ennemy. Il mit sur le Fort qui estoit en l'Isle
appellé Middel-weert, deux canons, &
demy canons, par lesquels, comme aussi
des autres batteries, la ville sut fort endommagée.

Ceux de la ville mirentle septiesme de Iuillet ordre à leurs vivres, & commencerent a departir a un chascun une demie livre de pain: & a fortifier le marché & l'Eglise pour leur estre un lieu de

retraicte en l'extremité.

Ils avoyent aussi envoyé beaucoup de lettres & messagers, qui furent prins pour la plus part: Tellement que le 5 de Iuillet ils firent signes de feu, surquoy ceux de Gueldre respondiret continuellement, & leur donnerent espoir de secours, a quoy l'Archeduc sembloit bien encliner: faisantamasser plusieurs gens és environs de Mastricht & de Ruremonde, qui cependant s'en alleret tous, & furent mandez vers Flandres: comme furent aussi les trouppes Italiennes nouvellementvenues, desquelles on en envoya premerement 800 vers Ostende, puis encores 2500, & encores vingt de chascune compaignie de celles, qui demeurerent de reste.

Encores que cependant ils sembloyentestre destinez, souz la conduite des Contes de Barlamont, & de Busquoy pour aller desassieger la ville de Berck, lesquels avoyent desia faict des grandes provisions à Couloigne, & loué plusieurs chariots, qu'ils furent contrains de relascher, l'intention de l'ennemy estat seulement d'encourager ceux de Berck, par une apparence de les venir desassieger, & ainsi de les faire attendre jusques a l'extremité, afin de amuser long temps nostre camp assez esloigné du pais, & cependant attacquer Ostende a la despourveue, & par ce moyen d'estourner l'armée de ce siege & la tirer en Flandres.

Cependant de toute l'armée ne s'embarqua vers Oftende personne sinon l'Admiral de Duyvenvorde, avec huick enseignes d'Anglois, souz la conduite du Chevalier François Veer, ausquelles puis aprés furent encores adjoustées douze enseignes. Et au lieu d'celles arriverent le 26 & 27 quelques autres enseignes

d'ailleurs.

Son Excellence cependant vint entierement jusques au dessouz des retrenchemens de l'ennemy. Il mina auffi la contrescarpe à costé d'Orient, au hault de la ville, & le dix septiesme de luillet aprés yavoir attire un grand nombre de ceux de l'ennemy par une fausse alarme, il fit sauter la mine, laquelle ayant bien operé les nostres assaillirent incontinét de tous costez, & prindret la contrescarpe, avec perte d'environ 100 hommes, combien que l'ennemy estoit sorty evec grande force. Ceste contrescarpe estant prinse, son Excell. fit trois galeries, lesquelles furent coduites és fossez de la ville, & de là jusques au boulevart situé au costé d'Orient, lequel il commença 2 miner en trois endioits.

Les jours ensuyvans il gaigna aussi avecle temps, le reste des retrenchemes qui estoyent hors de la ville, en partie par force par des mines, en partie aussi pource que l'ennemy mesme les abandonna, jusques au 22 de luillet, auquel temps son Excell. vint entierement devant la ville, aprés avoir esté retenu par

les ouvrages de dehors.

Tellement que le lendemain is en-

articles lyväs dej luelsla vi lude Rhin Berck fe ré lit le 3 x a luilles

voya son trompette vers Rhin-Berc, qui receut pour responce, qu'ils remercioyent son Excell. pour ses offres, mais qu'ils ne pouvoyent pasencores entêdre à serendre, puis que la ville n'avoit esté assiegée qu'un jour. Surquoyson Excell. le jour ensuyvant qui estoit le 28, sit pour la seconde fois sommer la ville, pource que toutes les mines estoyent prestes, pour les faire sauter.

Lors ceux de la ville commençeret à donner audience, demandat de pouvoir premierement envoyer quelques postes vers Gueldie, pour s'enquester du secours qui leur fut refusé. Surquoy en fin aprés avoir traicté quelque téps par le moyen du Trompette, ils envoyerent le 31 de Iuillet le Capitaine Boetberge, & l'Italien François Nello au Camp, aprés midy à 6 heures, qui accorderent de rendre la ville és mains de son Excell. selon les conditione suyvantes,

Son Excellence accorde au Gouverneur de la coil-de Rhin-Berck & à tous les Soldats tant de Rhin-à pied, qu'a cheval, & mesmes à ceux qui bock sere- ont servi sur les navires de Guerre, avec alle stee ont serve sur les navores sans exception leurs Capitaines & Officiers sans exception de Personnes, de pouvoir librement sortir avec les Enseignes desploiées, leurs armes, mesches allumées, Balles en la bouche, & tambour battant, leurs Femmes, famille & bagage, chariots & chevaux, & autres choses appartenantes à cela, sans qu'on face recherche d'aucunes personnes, quoy quelles puissent avoir faitt, & notamment de la personne de Ican Pieter st Thas Capitaine de Navire, qui passe quelques années s'alla rendre à l'ennemy avec son Navire de guerre.

2 Que le Gouverneur pourra emmener avecques luy deux pieces de campaigne, telles que son Excell. luy accordera, avec deux tonneaux de poudre, & cincquante boulets.

3 Que son Excell. leur fera avoir deux cens chevaux, pour mener les malades, blefsez & bagage insques à Gueldre, & donnera saufconduit pour les gens de Guerre, & leur bagage insques à Maestricht, & s'il y à quelques blessez qui pour ceste heure ne veulent Pas encores partir, ils pourront demeurer dedans la ville, insques à ce qu'ils soyent gueris, & puis aprés pourront partir avec passeport tamment les Nonnains & Religieuses. du Gouverneur

4 Que le Sieur Fivert de Ens, sa femme, & ses enfans, avec leurs papiers, bagage, & biens, pourra partir librement, comme aussi le Consellier Westendorp, Nicolas de Hove, & les Recepveurs de Domeynes & Contributions avec leur papiers & bagage, comme à esté dit, & mesme Goswin de Manem, Peager avec ses Officiers, qui pourront s'en aller par eau ou par terre, au squels son Excell. fera donner passeport, comme pareillement à tous les Commissaires & autresOfficiers, estans gagez du Roy d'Espaigne, ou de l'Archeduc Albert, sans aucun refus, & qu'ils ne pourront estre retenus pour quelque cause, souz quelque pretexte que ce soit.

5 Que le Gouverneur paiera au Magistrat & aux Bourgeois, les debtes qu'il a peu faire dans la ville durant le siege, des biens apartenans a son AlteZe, venus des prinses, butins & marchandises confisquées, & trouvées sur la riviere du Rhin contre le placart.

6 Que le Gouverneur mandera tous ceux aufquels on a osté les brebis & vaches devant le siege, asin qu'il leur donne assignation par escript, pour en pour suivre la satisfaction a leurs Altezes, pource que cela a esté faict pour leur service.

7 Que les despens des prisonniers a cause des contributions seront incontinent paiez; suivant le traiété faiét avec l'Admirante d'Arragon, & confirme par son Alteze.

8 Que le Recepveur Iean le Bruyn pourra se retirer librement, avec ses papiers & bagage, en donnant copie des demiers restans des Domeynes de la Conté de Zutphen, & du pays d'over-Tifel.

9 Que les chevaux prins durant le siege par les assiegez de part & d'autre seront ra: chaptez, chascun pour le pris de vingt livres.

10 Que tous les vivandiers & marchas, suivans le Camp, & les gendarmes du Roy, ou de son AlteZe pourront demeurer dans la ville, iusques a ce qu'ils ayent vendu leur bies & puis aprèz ils se pourront retirer avec pas-Seport du Gouverneur.

11 Que tous les Bourgeois, qui vondront fortir de la ville, pour aller demeurer ailleurs; pourront vendre leurs biens & maisons, dedans six mois.

12 Que les personnes Ecclesiastiques pourront partir librement & entoute seureté, no:

13 Que les Soldats prisonniers de part & d'ausre d'autre en seront relaschez, en payant leurs donné au Licutenant du Sieur de Gistel-

Suivant ce traicté le Gouverneur Don Ieronimo partitle I d'Aoust, au matin, avec 16 enseignes, entre lesquelles il y avoit 6 copaignies d'Allemans, lesquelles estoyent bien les plus fortes, avec 30 chevaux, 80 matelots, accompagné de 209 chariots, chargez de bagage & de blessez, laissant la ville fort ruinée, & en icelle plus de 1200 morts des siens, & encores 50 tonneaux de poudre, & des vi-

vres pour deux mois.

Messeigneurs les Estats des Provinces Vnies & le Prince Maurice obtindrent ainsi ceste place, & se resolurent de la bien garder, tant pour le servive du pais, que pour leurs voisins & alliez du sainct Empire, aufquels il importe beaucoup que la riviere soit libre, afin qu'il n'y eust nulles années estrangeres qui y peussent plus passer, une place laquelle merite bien d'estre gardée aux despens comuns de l'Empire: Tellement qu'ils delibererent de la bien fortifier, & firent faire un grand fort sur l'Isle, laquelle est en la riviere, devant la ville, dequoy on fit marché avec quelques uns pour une grande somme d'argent. Le gouvernement sur

les Colonel.

Les Nobles & Estats du pais d'Over-Yssel, voyans que leur païs & la riviere du Rhin estoit libre, par la prinsede Berck, firent publier un placart le 28 de Iuillet, desendans de donner aucunes contributions à leur ennemy, ordonnas en tous Villages & paroisses de tenir bonne garde, sur grande peine, comme aux Officiers, sur peine de 25 vieux escus, & le paisant sur peine d'un escu, à chasque fois qu'ils seront trouvez defaillans: De se trouver aussi prests avec leurs armes si tost qu'on sonnera l'alarme & le tocsein: defendans sur peine de la vie de ne loger aucuns soldats de l'ennemy, & celuy qui pourroit prendre un desdits soldats dans le pais mort ou vif. recevroit 25 francs du pais,

Si quelque marchant voyageant par lepaïs, venoit à estre prins ou endommagé par l'ennemy, ceux du païs ou du lien ou cela sera arrivé seront tenus de payer sa rançon & son dommage, & nul nepourratenir aucune correspondance avec l'ennemy, & plusieurs choses semblables, ponr la conservation du pais.

## Notes pour entendre la peincture.

I Camp du Prince auquel estoyent aussi les Comtes fortifié. Guillaume & Henry.

2 Camp du Conte Ernest.

3 Camp de Gistelles 4 Enclusure par laquelle à ceux de la ville sut osté l'usage des moulins.

5 Fort de l'ennemy en l'Ise par le Princeprins &

6 Pont à navires de l'Isle insques au rivage au delà le Rhin .

7 Saillie de l'ennemy au Camp de Gistelles, auquel infliët plusiours d'une part & d'autre tomberët, M. Chassilis Chef des Francou & le Gouverneur de Bercq naurés.

Saillie au Camp du Conte Ernest .

Son Excellence prend la ville de MEVRS, le 26 d'Aoust en l'An 1601.

1601. La ville de

prinse par le

A VT ANT que la ville de Meurs n'estoit gardé que par quelques soldats appellez Hane-vederen, qui y estoyent en garnison, estans

Pr Manri- au service du Duc de Cleves, tellement ges de pied, avec 4 pieces de canos. Ceux se & forti. qu'ils gardoyet la ville pour luy: Le Prin-

ce Maurice pretendant que ceste Comté luy appartenoit, comme luy ayant esté donnée par la Contesse de Walbourg : y envoya le sixiesme d'Aoust le Rithmaistre Cloet, & le Colonel Edmont, avec 12 cornettes de chevaux, mais le garnison ne voulut pas ceder, n'y quiter ainsi la ville. Tellemët que le Pr. Manrice y alla luy mesmes le lendemain, avec 25 cornettes de cavallerie, & 35 enseignes de de dedans voyans cela livrerent la ville



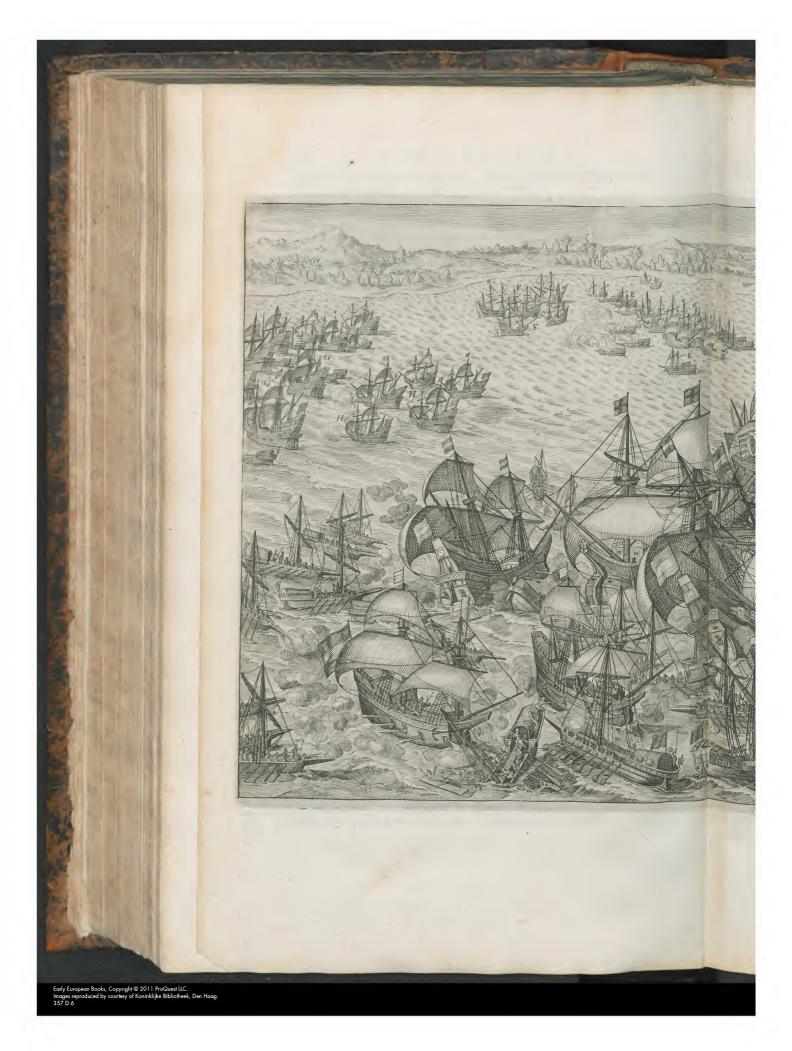





Es mains de son Seigneur le Prince Mau- aussi receu & recognu au chasteau de de cent mille francs.

ceremonies requises : Aprés celail fut grande secheresse.

rice, qui y mit bonne garnison, & mitor- Cracouw, lequel il fit semblablement dre pour fortifier le chasteau, & y fit fais fortifier, & employa bien 28 mille livres re cincq boulevarts, ce qui cousta plus aux fortifications, &y tint plus de deux mille homes pour y travailler, tellement Le 12 d'Aoust son Excellence fut re- que ces deux places furent rendues tresceu en la ville en grande magnificence, fortes, de sorte qu'elles ne pourroyent comme Seigneur du Païs, avec toutes les estre endommagées, sinon en esté, & par

Description du continuel combat de mer arrivé es In DE s ORIENTALES, prés de la Ville de

## NTA

Entre cincq navires HOLLANDOISES contre la grande armée des PORTYGAIS.

En l'An 160 i.

1601.

Lecteur) que l'eceries, comme de poivre, de canelle, Clous de giro-

fle, noix muscades, macis, gingembre, & ommales. autres drogues medecinales, des pierres pretieuses, comme des Diamants, rubis, turquoises, esmeraudes, saffirs & autres, des perles, & une infinité d'autres belles choses, lesquelles on trouve seulemet és Indes Orientales, & d'où elles sont apportées en ces quartiers icy, a principalementesté quelques centaines d'années en la puissante renomée & magnifique ville de Venise, ou on les souloit vedre & achepter, & d'où on les envoyoit deça & delà par toute l'Europe. En telle sorte que la dire ville & Republicque, estoit par tout renommée & florissoit à cause de ce trafficq. Or ces espiceties, drogues & au-

EsT une chose grandsdangers & despens incroyables asseznotoire(ami tantà cause du long chemin, que pour les gra ds convois qu'il falloit que les carastape ou principal vas(ainsi appelloit on les copaignies lesmarché des espi- quelles apportoyent ces marchandises) eussent pour s'asseurer contre les assaults des brigands d'Arabie, qui guettoyet par tout sur les chemins, & leur pouvoir resister par force d'armes. Or toutes ces marchandises estoyent chargées de tous ces grands frais & despens, à l'advantage & au profit de ceux qui les transportoyet des Indes en Alexandrie, & de là à Venise, & de Venise plus outre és quartiers de l'Europe, ou on faisoit trafficq de ces marchadises, tant pource qu'elle y estoyent fort desirées & estimées, come aussi pource qu'il n'y avoit point de plus prochain chemin, ny moyen de les pouvoir avoir de là icy, que par terre, par le moye de ces caravas. Mais depuis quelques anneés en ça, par la resolution de quelques vaillans & hardis chevaliers de Mer, melprisanstous les dangers espouvatables, & tres choses estranges, estoyent transport les grades tepestes de la mer & des vens, tées par merd'Alexandrie à Venise, mais & avecune infinité de miseres, tourmes, il les falloit premierement apporter par & adversitez, qui eux & leurs compaia terre en Alexandrie, ce qui se faisoitavec gnons ont soufferts, on a descouvert un

autre chemin nouveau, du tout incognu trafficq en voyageant vers ce quartier. d'estroit de Sunda, laissat l'Isle de Madamarchandises, ont esté apportées en Europe, avec beaucoup moins de despens & difficultez, & le trafficq a commencé à letrafieq est en diminuer en la ville de Venise, & s'est venua Lif- tellemet accreu en Portugal dans la ville de Lisbone, qu'on peut dire, qu'il s'est retiré d'une ville en l'autre, voire qu'il est presque maintenant tout seul & du tout en ladite ville, pource qu'il fault que tous les autres endroits & lieux se reglent en leurs marchez selon le pris, qui en est faict dans Lisbone. Et d'autant que le Royaume de Portugal, & notamment la ville de Lisbone depuis quelques années en ça, a eu ledit trafficq come en proprieté, tant pource qu'ils ont esté les premiers qui ont descouvert & trouvé ledit chemin autour de Cap de bonne Esperance, comme aussi pource que leur Roy conta certaine somme de deniers à l'Empereur Charles, afin d'achepter ce droit que les Espaignols n'iroyent du tout point rechercher ce chemin. Par ce moyen ladite ville de Lisbone avec les habitans de tout le Royaume, sont devenus si riches, & ont tellement prosperé, qu'ils sont maintenant abondans en toutes sortes de biens, tellement que voyant le grand proffit que leur Royaume, & leurs habitans obtenoyent par un tel trafficq & par une telle navigation, ils ont aussi cherché tous moyens pour approprier à eux seuls & asseurer deplus en plus ce saillir en telle sorte qu'on n'en rappor-

à nos predecesseurs, afin de pouvoir aller Et à ceste sin, ils n'ont pas seulement par mer esdites Indes, à sçavoir, en voy- subjugué plusieurs places, villes, Provinageant tout autour d'Afrique, à la veue ces & Royaumes entiers és Indes Oriendu Cab de bonne Esperance (lequel a tales, les assuiettissans par la force des obtenu ce nom de ceux qui l'ont pre- armes, & les tenans continuellement en mieremet descouvert, pour la bone espe- bride de tous costez, par des forteresses rance qu'ils avoyent, d'achever heureu- & chasteaux, mais ontaussi faict telles semet leur voyage, vers les Indes Orien-ligues & alliances avec des autres Roys, tales, & en passant de ce Cab, de l'autre Potentats & Princes des Indes Orientacosté d'Afrique, entre l'Afrique & l'Isle les, qu'ils n'ont peu subjuguer, qu'il semde Madagascar, en costoyant plusieurs bloit (selon le bruit qui venoit de là Isles, la mer rouge, l'Arabie heureuse, & icy) que nul ne pourroit trafficquer, sila mer Persique jusques en Calicut en non eux seuls. Ce neantmoins depuis Goa:ou bien dudit Cab, tout droit vers le peu d'années en ça quelques navires des Provinces Vnies du Pais-bas, suygascar, avecune infinité d'autres a main vant la trace cognue des Portugais, pasgauche. Par ce moyen lesdites espiceries, serent aussi le Cap de bonne Esperance drogues & autres belles & pretieuses & arriverent és Indes Orientales, ou par experience ils trouverent le contraire du bruit que les Portugais avoyent fai& courrir, & qu'il ne leur estoit pas bien possible de s'approprier & s'asseurer tellement tous les lieux & contrées, ou se trouvent lesdites especeries, & autres precieuses marchandises, qu'eux venans la, ne retourneroyent pas lans charge. Et ce pource qu'il y avoit plusieurs Roys & Isles, ou se trouverent lesdites espiceries avec infinité d'autres precieuses denrees, qui estoyent ou ennemis mortels des Portugais, ou de telle opinion & advis, qu'ils ne voulurent pas deffendre a aucun, a la recherche des Portugais, le libre trafficq en leur quartiers, ou bien le donner octroyer a eux seuls. Ce que considerant les Portugais, Lus Po & fachés de la venue des navires Hol. gais rache landoises, ils equipperent a grands des- forale pens, la puissante armée Navale le pour-Hollande traict de laquelle se void cy aprés, afin de hors de se faire consentir, ou de contraindre les Rois de ces pais & Isles libres, ou se trouvent les espiceries, de ne trafficquer avecques personne de pardeça, sinon avec eux, & de ne vendre qu'a eux leur poivre, cloux de girofle, muscades, & autres marchandises. Et d'autre part, de deffendre, que les navires Hollandoises, ne peussent mettre pied a terre pour aller querir de l'eau pour se refraischir, bref de les rencontrer & al-

De Venise

teroit nulles nouvelles en Europe. Or d'autant que ceste admirable rencontre & bataille navale n'arriva qu'en nal, en forme de pont, & de ces ponts il l'An 1601, & que la dite armée estoit en fit bien 31, sur lesquels il sit mettre desia preste dés l'An 1599. voyla pour- des gardes, pour les garder. Aprés cela il quoy nous reciterons icy en bref a quoy ceste armé a esté occupée, les deux années entre-deux: pource que cela meri- avec environ 300 foldats Portugais, qui te d'estre recité a cause de la nouveauté commenceroyent le combat, afin d'ou-& estrangereté. Le Roy de Calicut estát vrir le chemin pour venir au fort, & ceennemy mortel du Vice-roy, & des Portugais a Goa, voire de toutes les Indes Orientales, & qu'ils s'armoyent les uns contre les autres, tant par eau, que par ordonné, lesdits soldats passerent le 12 terre, afin d'endommager l'un l'autre, autant qu'il estoit possible: Ledit Roy avoit à son service un certain Indien appelléCunal, qui estoits heureux en toutes ses entreprinses & pirateries, qu'en peu de temps il devint si renommé, & se fit si riche (par lecotinuel butin qu'il gaignoit des Portugais) que ceux qui le suy- cores environ 500 soldats Portugais, & voyent & tenoyent sonparty, voyans ces encores 5000 naios ou soldats Indiens, heureux commencemens, le firent Roy. Il avoit une sorteresse & lieu de retraite sur les costes de Malavar, nommée bat estoit fort grad avec ceux qui estoyet de son nom Cunal, ou Cuchalle. Ou passés les ponts, & la resistance aussi fort aprés avoir quité le service du Roy de Calicut, il continua tellement ses pillages & pirateries par l'espace de cincquate ans, avectel heur, & se faisant tellement qu'entre autres ledit Capitaine de Syl- Le Capitai-'quoy redouter, qu'en toutes ses rencontres a- va fut abbatu & tué d'un coup de mus. me sylva redouter, qu'en toutes les rencontres aquet. C'estoit un bravesoldat, duquel la
quet. C'estoit un bravesoldat, duquel la
quet. C'estoit un bravesoldat, duquel la
valeur avoit esté cause, que les Portugais
avoyent faist teste, & tenu pied seime:

Car such qu'en entendit samort, les aude Goa eust equippé ladite armée, & faict Car si tost qu'on entendit sa mort, les aupaix avec le Roy de Calicut, & peut estre que sans cela ceste armée navale n'eust Mais d'autant que les gardes avoyent encores rien peu faire.

pour le despit qu'il avoit que le dit Cunal voila pour quoy les suyards ne s'en peuavoit refusé de luy estre obeissant: Voila pourquoy aussi si tost qu'il eut contrmé la conduite d'un certain Loys de Gam-

pellée Ariori, ou il fit lier les bacs ensemble, qu'il mit sur la riviere au hault du Cuordonna qu'un certain Capitaine appelle Loys de Sylva passeroit lesdits ponts, pendant il demeureroit au camp avec le reste de ses troupes, pour secourir ceux, qu'il verroit en avoir besoing. Cecy ainsi de Mars 1599 lesdits ponts de nuict, aprés qu'on eut donné un signal de feu, & estans passez ils rencontreret les gens de Cunal qui estoyent sur l'autre costé de l'eau, ou ils attendoyent lesdits soldats, qui aprés quelque peu de cobat les chasserent de là: Vers le midy il y avoit enqui estoyent passés en un autre endroit, & alloyent vers ledit chasteau. Le comgrande: l'artillerie, les coups de mousquets, & les arquebuses jouoyent fort furieusement de part & d'autre, tellemet tres se mirent en fuite, vers les ponts. abandonné lesdits ponts, tellement Ledit Roy fut esmeu a faire ceste paix, qu'ils stottoyent au milieu de la riviere, rent ayder.

Ceste premiere preuve faicte par cela paix faice avec les Portugais, il luy ste armée navale en l'an 1599 leur sucfit incontinent declarer la guerre: Le ceda mal, mais leur orgueil & outrecui-Viceroy ne voulat pas perdre ceste com- dance sut cause de leur mal-heur & de modité, afin de tirer ceste espine de son leur pette. Car s'ils eussent voulu suypied, son armée estant de siapreste, il l'en-vre le conseil du Roy de Calicut, qui e-Voya avec environ 1500 hommes, souz stoit present en la bataille, cela ne leur fust point artivé, comme il apparut l'anma son Lieutenant general, vers le Fort née suyvante Caralors ayant apprins à de Cunal. Ce Lieutenant fit mettre tou- leur dommage, ils recomencerent l'ente l'armée à terre, en un certain pais ap- treprinse, souz la coduite de leur General Gg iij Andre

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC

André de Furdado de Mendoze environ le 20 de Mars l'an 1600, l'ardeur n'estoit pas sigrande comme auparavat, de vouloir avoir l'honneur seuls, tellement qu'il n'avoyent pas voulu avoir de Naios ou soldats Indiens prés d'eux, mais s'y coduisant prudeniment & evitant lesdits inconveniens ils j'investirent du fort de Cunal à peu de peine, ou ils prindrent Co Pirate Cunal prisonnier, & fut mis luy & ses arins & fon gens aux galeres a des pieges. Et par ainsi chaftean. ce Cunal qui d'un simple compaignone. stoit devenu Roy, devint en sin Esclave. Ayant faict cest exploict, en l'an 1600 sur la fin de l'année on fut empesché à fortisier ladite armée de gens, & de deux nouveaux Galions.

> L'An 1601 au mois d'Aoust ils avoyent deliberé d'aller devat Bantam, mais ils furent tellement retardez par les vents & tempestes, qu'ils n'arriverent que le 24 de Decembre devant Bantam, justement au mesme jour, que par une singuliere providence de Dieu, trois navires Hollandoises avec deux brigantins y estoyent arrivez, avec lesquelles se fit la bataille.

Les navires du Païs-bas si tost qu'elles sont passées le Cab de bonne Esperance, elles mettent communement leur artillerie, au bas dans le navire, pour ce qu'ils n'ont pas de besoing de s'enservir, jusques à ce qu'ils sont parvenues au d'estroit de Sunda, tellement qu'elles fusset ainsi tombées entre les mains des Portugais, n'eust esté que le Tout-puissant (chose digne d'estre remarquée) ne leur eust envoyé un messager non esperé, qui les advertit de tout. C'estoit un Chinois, qui avec son batteau les abordoit pendant qu'ils ne voyoient pas encores l'armée des Portugais, & les advertit & donna à entendre la venue de la puissante armée navale de ceux de Goa, de Cochin, & de Malacca, arrivée & assemblée douze fustes & galeres toutes bien montées, le moindre des galeres estoit grande de quatre cens charges.

tention des Portugaisestoit d'assieger la chemes de dessus les navires, afin de faire

de faire que par ce moyen nul n'y peust trafficquer sans eux.

Les navires lesquelles receurent ces nouvelles estoyent appellées, l'une Gueldre, grande de deux cens cinquante charges, l'autre Zelande, grande de 200 charges, la troisiesme Vtrecht, grande de 130 La fomb charges, quand aux deux Brigantins, l'un Holle estoit appellé le Pigeon, & estoit de 28 estoit de 18 charges, & l'autre la Garde, grande de des sequels s leptante charges : tous ces vaisseaux e- seulemen stoyent sortis de Texel, & avoyent faict font ufte voile le 23 d'Avril 1601, accompai- Portugnile gne deseptautres navires, tellement que le nombre estoit de douze vaisseaux, tant navires que Brigantins.

Mais estans en mer ils s'escarterent les uns des autres, tellement que le jour susdit il n'en arriva que cincq au d'estroit de Sunda, ou ledit Chinois leur fit tel rapport, comme a esté dict, leur pensant faire un singulier service, comme pouvants eviter l'attacque d'une si puissante armée navale, par son adver-

tissement.

Mais Dieu les fortifia, tellement qu'ils prindrent une autre resolution. Car l'Admiral de la flotte, appellé Wolfart Harmansz, si tost qu'il eut entendu ces nouvelles du Chinois, il commanda de jetter l'ancre, & ayant appellé les Chefs des Navires, aprés avoir faich lapriere ils adviscrent par ensemble ce qu'ils devoyent faire, pour le bien de la flotte presente, & pour la conservation du trafficq és Indes Orientales pour l'advenir, & ce qu'ils estimoyent estre le meilleur & le plus expedient à l'honneur de ceux du Païs-bas: surquoy ils resolurent unanimement, considerant l'importance du faict, & que la conservation, ou la ruine de Bantam en dependoit, en quoy on pouvoit assez voir Zes Holland quel dommage en recevroyent les Prochin, & de Malacca, arrivée & assemblée vinces Vnies, d'attacquer courageuse-glaudeur devant Bantam, forte de trente voiles, entre lesquelles il y avoit huist galions, gais, afin deles chasser de la avec l'ayde gantame. de Dieu, & par ce moyen delivrer la vil-

Là dessus on osta & jetta dans la mer Ledit Chinois disoit en outre que l'in- incontinet toutes les loges & les empelville de Bantam parmer & parterre, afin large, pour y pouvoir bien gouverner le

le de Bantam.

deur de la Aotte des Portugaie devant Bantam.

canon, & qu'un chascun se peut bien Ese deffendre quand la necessité le re-

L'artillerie fut aussi nettoyée, & on apresta tout ce qui estoit necessaire au combat.

Cecy faict le mieux qu'ils pouvoyent, selon que le lieu & le temps permettoit, le lendemain deux heures devant jour, aprés avoir donné le signal de feu, ils leverent tous ensemble l'ancre.

tandon is de 11 ires uels 5 ement sefte à des

Le 25 de Decembre environ Soleil levant, ils apperceurent l'armée des Portugais, qui avoyent mis deux de leurs galions en sentinelle, justement au dessouz du bout Occidental de l'Isle de Pulo Penzano, & entre les reveille matins, desquels ils n'avoyent pas la moindre pensée, ces navires leur vindrent aussi sur le dos, devant que se pouvoit mettre à la voile, ou que les autres les peussent venir secourir. De sorte qu'ils eussent esté contrains de se rendre, n'eust esté un certain mal-heur qui arriva à nostre Admiral:car voulant descharger une piece de derriere ellese creva, ce qui fut un grand heurpour l'ennemy. Les deux derechef, se retireret de costé avec leurs

Nostre Vice-Admiral nommé Hans Brouver ne sçachat rien de cela, & poursuivant son entreprinse, tira tellement de costé & d'autre dans la navire de Malacca, qu'on pouvoit apparcevoir un certain espouvantement dans la flotte des Portugais. De sorte qu'ilsse reculerent, poserent l'ancre au dessouz de ladite. Isle de Pulo Pensano.

Les nostres ayans entendu lemalheur de l'Admiral se mirent assi à l'ancre souz certaines hautes isles, ou ils reparerent le dommage qu'ils avoyent receu tant par leur canon que au combat.

m uvaistemps, tellemet que ni les uns, le rs voiles, ni de leur canon, comme si Dieu eist combitu pour eux, & eust voulu donner par ce moyen du temps af- sur lesquels estoyent Capitaines Trasez à nostre Admiral pour se reparer jano Rodrigues de Castel-bianca, loza entierement.

Le 27 ils se mirent à la voile, & allefervir de ses armes, pour faire l'assault rentvers la flotte des Portugais, tiras furieusement les uns contre les autres: Du costé d'Orient de Bantam vers la plus efloingné Isle, il yavoit deux grandes ga- Deux galeleres qui y avoyet faict la garde, lesquel- les delenles voyans les navires Hollandoises se nemygaimirent à la fuite, pensans eschapper: mais elles furent assaillies par deux navires, l'une appellée Vtrecht, & l'autre appelléela Garde. Plusieurs Portugais monteret das la navire d'Vtrecht, afin de se sauver, mais craignans que par la multitude, ils pourroyent estre surmontez, le Brigatin vint au secours, tellement que la plus part saulta en la mer.

> Le Capitaine de ladite Galere estoit appellé François du Sousa, fils du Contador Major de Lissebone lean de Teues. Il avoit pres de luy vingt-trois Portugais, & bien soixante Indiens, entre lesquels le susdit Capitaine sut sauvé avec quelques Portugais, & le reste fut pour la plus part tué.

Quand à l'autre Galere, laquelle fut assaillie par le Brigantin, nomméla Garde, & prinse, il y avoit un vieil Capitaine qui avoit servi le Roy fidelement en ces galions craignans qu'on les attacqueroit quartiers, l'espace de trente deux ans, & estoit appellé André Rodrigues Palhota, lequel comme il ne se voulut point rendre prisonnier, fut transpercé d'une picque: Ils tirerent hors de ladite Galere quatre pieces de metal, & prindrent le reste prisonnier, aprés cela ils mirent le feu aux deux Galeres, combien qu'elles fusseut chargées de ris, & autres

> Et ayans entedu par quelques prisonniers desdites Galeres, les particularitez de ceste armée, il ne serahors de propos d'en faire icy quelque recit.

Premierement ily avoit cincq Gali- Recit payons de Goa, sur lesquels estoit Admi-sienliers ral André Furrado de Mendoze, le Vi- combien la Le vingtsixiesme de ce mois, il faisoit ce-Admiral Thome de Zuza de Reu-Portugais cha, François de Sylva de Menezce, essois sorse. ni les autres se pouvoyent servir, ni de Antoine de Zuza Falead, Don Lopes Dalmeyda.

Il y avoit deux vaisscaux de Malacca, Pinto.

Il y avoitun Galion de Cochin, sur de leurs fustes, & les mirent ou fond l'equel estoit Capitaine Sebastiano Suar- vers le rivage, en retirant les hommes és co. Ce sont les noms des Capitaines des navires. huict Galions.

Il yeut encores un Galion & 18 fustes, lesquelles partirent aussi de Maçois de Zuza Toues.

De Nimar & de Seylao, vindrent deux fustes & deux Galions, sur lesquels estoyent Capitaines André Rodrigues Palkota, qui fut tué des nostres, André Guies des de Carvalko, Dieguo de Melo, Manuel Dias.

De Malacca vindrent deux Galions commandez par ces Capitaines, Goncalo Vas de Castel-bianco, & André

Encores deux vaisseaux appellez Ioncques, sur lesquelles estoit Capitaine Fraçois de Maris, & encores sept Brigantins allansà la rame.

Ils disovent aussi qu'ils avoyent en toute leut armée environ huist cens homes, qui estoyent soldats Portugais, outre les matelots, qui estoyent tous Indiens.

Disoyent pareillement qu'il y avoit encores quatre navires & un Brigantin en Achée, que l'armée n'attédoit point d'autre secours: que ce qui partiroit de Goa au mois d'Avril.

Le 28 il ventoit fort, tellement qu'on ne pouvoit mettre aucun voile, de sorte qu'ils furent contraints d'une & d'autre part de demeurer sans rien faire.

Le 29 & 30 ils demeurerent encores coy sur les costes de Iava, un peu au delà de la pointe de Bantam: l'armée des Portugais estoit au dessus du vet des navires Hollandoises, & cependant ils n'osoyent pas venir vers eux pour les affaillir, comme lesdites navires Hollandoises eussent bien faict si le temps & le vent eust esté commode, cependat afin de n'estre sans rien faire, ils mirent le feu en deux de leur Galeres, en intention de contraindre les Hollandois de se retirer, mais elles farent brussées devant que de venir jusques àeux, ils desnuerent aussi deux avec une affection singuliere, ne s'attri-

Le 31 les Hollandois leverent leurs ancres,& firent voile en intention d'assaillir leurs ennemis, encores qu'ils euslacca, & arriverent à Seylao, & ne peu- sent le vent plus propre, mais voyant ret passer plus outre, hormis une laquel- qu'ils les vouloyent attacquer, ils se mile fut prinse des nostres, & sur laquelle e- rent à la voile, & come le vent se comstoit Capitaine, le susdit Capitaine Fran- mença à se diminuer, les Hollandois admoindrirent les voiles pour les attedre, & afin qu'ils ne pensassent point qu'ils s'en voulussent fuir, ils mouillerent l'ancre, ce que voyant les Portugais ils firet le mesme, sans les oser attacquer.

Le premier de lanvier 1602 au matin l'Admiral d'Hollande Wolfart Harmansz leva l'ancre, estendit ses voiles, & print son cours droit vers l'armée des Portugais, suivi à l'instat mesmes du Brigantin & destrois restantes navires, l'armée de Portugal alla aussi à pleine voile vers eux, tellement qu'il sembloit de prime face qu'ils se devoyent batre, mais venans l'un prés de l'autre, les Portugais se detournerent derechef, ayans peur de leur artillerie: Leur Admital laissa voler l'enseigne du combat, mais en vain, carses gens ne voulurent plusmordre.

Tellement que le troissesme les navires Hollandoises retournerent vers Bantam, ou ils furent merveilleusement bien receus & recueillis: Le dommage qu'ils avoyent souffert estoit petit, & l'honneur grand par tous les pais. Ils avoyent perduun homme, mais il y en avoit plus de blessez, le dommage qu'ils avoyent souffert en leurs navires fut reparé devant que de partir de Bantam, ou ils demeurerent à ceste fin, comme ausli pour rafraischir leurs gens, jusques au 12 de ce mois.

Et combien qu'il y avoit du fret assez à Bantam, si est ce qu'ils voulurent neantmoins poursuivre leur voyage, jusques aux Molucques, ou le 17 de Fevrier arriva l'Admiral à Terenate, ou il trouva nos gens, qu'on y avoit laissez en bonne disposition, s'accordans fort bien avec les habitans.

Il fut fort amiablement receu du Roy,

160Y. Kcet. stant derien plus, sinon que depuis quel- plein avec le teps. Car ils n'ont pas peu ques années en ça, la cueillette des cloux peu pouvoir nostre flotte selon son desir & contentement: Mais qu'il y avoit apparence qu'ille pourroit faire presentement, leur promettant que nul ne pourroitvenir achepter des cloux de girofle, és lieux ou il commandoit, que premierement nos navires ne fusient pour-

Finalement les autres navires arriverent aussi en brief à Bantam ou ils receurent aussi leur charge: Tellement qu'ils retournerent tous ensemble en ce pais richement chargez.

Nous ne sçaurions assez rendre graces à Dieu, de la susdite belle victoire, de laquelle les fruicts se manifesterent plus a

diminué l'orgueil, la reputation, & l'oude giroste avoit esté si petite, qu'il n'avoit trecuidance des Portugais, & augmenté la valeur de ceux qui de ces quartiers icy voyagent és Indes Orientales.

Car comme le Lecteur peut voir ey dessus en l'entreprinse de Cunal, les Portugais estiment que trois cens des leurs sont suffisans cotre cincq mille Indiens: Quel bruitdoncq courra parmy les Indiens que cinq navires marchandes, ont mis en fuite une si grande armée navale des Portugais. Mais c'est le Toutpuissant qui donne aux siens un courage hardy; pour entreprendre des choses grades, les executer valereusement, & s'en retirer avec honneur, à luy soit honneur & gloire és siecles des siecles, Amen.

### Notes pour entendre la peincture.

- recoit ity le message de l'appereil de l'ennemy. B. Par indice des Chinois, qui est opéten ceste parave. C. Ley vons les Holland sis contre l'ennemy D Telle eftois la flotte des Portugalois,qu'and premie-vement les Hollandois s'y attacquerent E Et telle eftoit celle des Hollandois un peu separée par
- A La flotte Hollandoise entre au d'estroist de Sunda, it it je message de l'appereil de l'ennemy. B Par maice des Chineu, qui essopten ceste parave. C Ley vont let Hollandois contre l'ennemy

  G Encese facons en suiant de Bantam & lavatiré-

  - rens vers les Molucques . H Lesquels au la partie des Hollandoù a comps de Cad non pour suivoyent.

Description du terrible, sanglant, inoui siege de la Ville

# OSTENDE,

Assiegée par l'Archiduc Albert d'Austriche,

Es Années 1601, 1602, 1603, 69 1604.

1601. &cct.



ville d'Ostende: veu qu'elle n'a pas esté assiegée & gaignée par son Excelle de

Velqu'un peut e- despens indicibles, & peu de proffit & à stre s'estonnera vantage deleurs pais. Ce neantmoins, si pourquoy nous ad- quelqu'un considere bien ce siege, & la joustons icy entre suite de l'histoire, la lisant jusques au les victoires de ces bout, il trouvera & confessera, que ce sie-Provinces Vnies ge a donné à l'estat de ces païs non une, du Païs bas, le re- mais plusieurs victoires : tant en ce que nommésiege, de la ceste ville a esté si bien deffendue, au moyen dequoy ils ont faict grand dommage à l'ennemy en sa gendarmerie, co-Naffau, maispar l'Archeduc d'Austriche, me on pourra lire plus à plain ey aprés, avec grande perte de sang humain, des comme aussi pource que durant ce siege,

ils ontgaigné sur l'Archeduc les villes de renouvellement, & haussement des ram-Rhin-Berc, de Grave, & de l'Escluse, des- parts & boulevars, mais aussi par dehors, quelles chascune vaut autant, & sert au- par nouveaux fossés contre-escarpes, tant à ces pais, que la ville d'Ostende aja- qu'on la pouvoit à bon droit bien metmais faict, ou eust peu saire. D'autre part tre au rang & entre les places imprenaveu que ce siege a estétel, qu'on ne lit bles de l'Europe: Car les rampars de depoint qu'on en ait jamais oui de semblable, & que l'honneur de nos braves Ca- un profond fossé des contr-escarpes depitaines & soldats en la defence de ce siege, & en leurs braves exploits y reluit si my assaillant toute esperace de pouvoir manifestement, ceseroit contre raison, de ne le mettre parmy les exploits cy devantrecitez,& ceux qui suivent.

Pour donc venir à la description, nous reciterons premierement la situation de la ville, & les diverses entreprinses du Prince de Parme, & d'autres faits sur ladite ville, & finalement ce qui a esmeu l'Archeduc de l'assieger, & tout cecy brievement, d'autant qu'il seroit trop long,& trop ennuyeux de dire tout ce

qui est passé de jour en jour.

Nous traicterons & descrirons seulement le principal : celuy qui en voudra voir d'avantage, nous le renvoyons au Iournalier qui en a esté imprimé.

Oostende estant encores nagueres ude le ville ne petite place mesprisée : a esté premied'Ossende. rement fortifiée de portes de bois, & de pallisades, cotre les courses en l'an 1582. six ans aprés Messeigneurs les Estats des Provinces Vnies du Païs-bas, ayans consideré la situation & la commodité de la place, la firent tellement fortifier, que le Prince de Parme, par changement survenu au Gouvernement, ayant gaigné les villes de Duynkercke & de Nieuport, cependant venant devant Ostende, ne la peut avoir à sa volonté & commandement come les autres: car consider at qu'il y avoit beaucoupa perdre devant ceste place,& qu'on ne pouvoit attendre que granddommage, aprés avoir este cincq jours devant la ville, il se retira, ce qui adyınten l'an 1583.

Depuis ce temps Ostende estant demeurée seule, souz le gouvernement de Messeigneurs les Estats des Provinces Vnies du Païs-bas, ils n'oublierent pas à

dans estoyent fort hauts, & separez par hors, tellement que cela ostoit à l'enneforcer ou tenir lesdites contre-escarpes.

D'avantage il semble que la nature a voulu donner à cognoistre quelque chose du singulier par ceste ville: car depuis quelques années en ça, la mer l'a rendue plus imprenable qu'elle n'estoit, en faisant une nouvelle rupture, du costé d'Orient de la ville, qu'ils nommet la Gueule.C'est une ouverture large de plus de cent pieds, & dans le païs elle est profonde de bien deux picques, lors mesmes que la mer est basse, & en mer ou elle a son commencementelle n'est profonde que d'une grande demie brasse. Il est bien vray qu'elle a tousiours esté pourveue d'un havre, mais ce vieux havre, n'est pas à accomparer à ce nouveau, car le vieux havre toutes les six heures la marée se baissant, elle laisse a celuy qui enferme la ville, un accez libre, & un moyen de le combler: ou pour le moins si peu libre que nuls batteaux ne pourroyent entrer par là en la ville, sans un extreme danger.

D'autrepart Messeigneurs les Estats Generaux, aians faict applanir les dunes du costé d'Orient joingnant la Gueule, pour garétir la ville, pource que par leur hauteur elles commandoyent a la ville, la mer a chasque marée emplit tellemet au long & au large, le lieu applani, qu'il semble, selon le jugement humain, qu'on pourroit trouver peu de moyen de pouvoir oster ce havre a la ville, car communement a chasque marée la mer se desbordetellement, qu'elle s'estend bien 1200 pas de la ville, & à pleine mer, bien une lieue dans le pais, de sorte que tout le pais d'alentourest couvert & remfaire, tout cequi pourroit servir à la for- ply d'cau, avec plusieurs fossez, ruptures tification, & asseurance d'icelle, jusques au pais: de sorte, que cela empesche à ce qu'en l'an 1600, elle fut tellement qu'on n'y puisse passer, & qu'on ne pourmunie, non seulement par dedans par le roit tas cher d'y passer sans tres grand







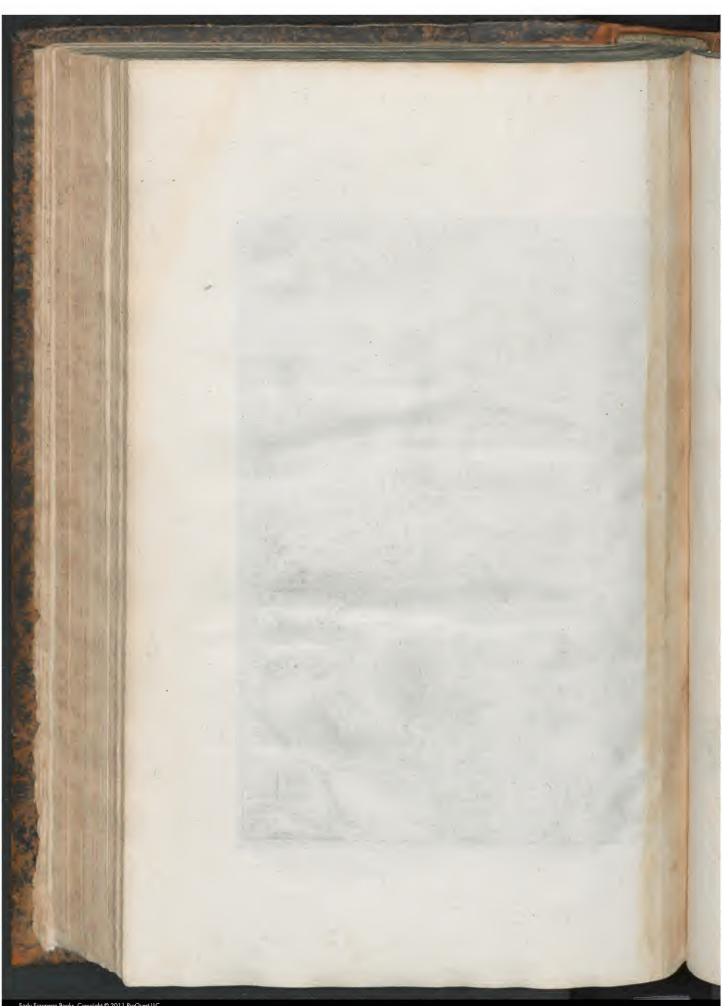

danger. En somme tout ce qui peutser- ses de ceux d'Ostende, & les contributivir pour fortifier & asseurer une ville, ons qu'ils levoyent sur le pais. n'a pas esté oublié ni espargné, quelque travail ou despens que cela eust cousté, Car la situation d'Ostende est telle qu'ils peuvent tenir une grande partie de Flandres au long & au large, souz contribution.

le Prince de Parme fut contraint de la quitter, ils se sont efforcez par tous moyens, de la surprendre à la despourveue, ou autremet, tellemet qu'entre autresen l'an 1585. La Morte Gouverneur de Flandres, ayant surprins le long du rivage de la mer la vieille ville, laquelle n'estoit pourveue que d'un ravelin & depalissades, il tascha des'y fortisier & retrencher, misil en fut chissé avec grande perte des siens, entre lesquels demeurerent bien 40 Chefs, avectout son

appareil de guerre.

Derechefen l'an 1596, comme l'Archeduc Albert cut prins Calais les Estats de Flandres, rechercheret fort & ferme. qu'il voulust employer ses forces, afin de forcer la ville d'Ostende, luy promettat de luy donner à ceste sin outre l'ordinaire en trois Mois, trois cens mille francs, à quoy l'Archeduc sembloit en partie estre enclin, prenant quelque argent à bon conte, mais il se monstra seulement devant la ville, & l'ayant recognue, il en partit derechef incontinent. Cemoyen ayant aussi esté en vain, & considerans que les gardes, les stratagemes, & surprinses faictes à la despourveue, rendoyent les soldats d'Ostende trop vigilans, ils espierent le temps que l'Archedic Albert assailloit avec son armée les frontieres de la Hollande, & qu'il entretenoit Messeigneurs les Estats des Provinces Vnies, à celle fin d'empescher l'invasion de ses forces, & le destourner, & cependint il sit dresser 17 ou 18 Forts autour de la Ville, suivant en cela le conseil d'un Corporal, qui s'estoit allé rendre à l'ennemy, & qui avoit servi long temos dans la ville d'Ostende, & qui pensoit bien sçavoir ce qui leur pouvoit nuire le plus,

Mais l'experience avec le temps leur fit voir, que les gages des garnisons, qu'il falloit entretenir esdits Forts, montoyet plus, que les contributions, que ceux de la ville levoyent sur le plat pais, & en outre que les courses de ceux qui estoyent Voila pour quoy ceux de Flandres ont esdites garnisons estoyent plus dommatousiours tasché, de la pouvoir avoir de geables aux païsans, que les contributileur costé, & mesmes depuis ce temps que ons, tellement qu'en sin ils poursuivirent tant, monstrant la necessité de ce faict, & qu'il devoit empoigner l'occasion (d'autant que son Excellence estoit devant Berck) & plusieurs autres raisons qu'ils alleguerent, que l'Archeduc fut esmeu à entreprendre & commencer ce siege, & à ceste fin il y enuoya le 5 de Iuillet de l'an 1601 le Conte Frederic vanden Berghe, comme Mareschal du Camp, avec quatre regimens de soldats, lequel se campa és dunes Orientales de la ville,& le lendemain il tira avec quatre pieces de canons sur le ville, faisant entendre savenue : le mesme jour aprés midy arriva Don Augustin de Mexia, Gouverneur du chasteau d'Anvers, avec cincq regimens, faisans environ huict mille hommes & quatre cornettes de chevaux, qui se campa au costé Occidental de la ville, afin de logerentre les forts d'Isabelle & d'Albert: mais ceux de la ville tirerent si fort sur eux, qu'ils furent contrains, de se reculer és dun es, avec perte, & de la il sit ses approches petit a petit par des retrenchemes, & planta ainsi son canon.

Il y avoit dans la ville 21 compaignies des soldats de divers Regimens, & une compagnie de Bourgeois, elle estoit bien pourveue d'artillerie, d'amunition, de vivres & de toutes choses necessaires. le Sieur vander Noot Colonel comman-

doit dans la Ville.

Les Estats Generaux des Provinces Vnies du Païs-bas, ayans entendu le siege d'Ostende, y envoyerent le Colonel Huchtenbroeck avec dix compaignies:& requirent le General Veer d'y vouloir aller avec 3000 homes, qui viendroyent d'Angleterre, qui faisoit difficulté d'y aller sans son Regiment & celuy de son pour par ce moyen empescher les cour. Frere: surquoy luy en surent envoyez Hh ij le huick

la ville 21 euseignes, entre lesquelles ily Le 22 de Iuillet le havre fut tellemet erces supple bles canons & quatre demy canons.

Le 15 de Iuillet y arriverent deux navires Angloises de la Royne, amenans une troupe de nouveaux foldats, & après cela on y envoya bien encores 2 ou 3 courtines, afin que leurs gens fussent à

3 mille qu'on attendoit.

Deux jours devant la venue du Geneceux d'o- ral Veer, ceux de dedans avoyent faict Gende par le une grande sortie sur l'ennemy, en ses ment du trenchées, ou plusieurs des assiegeans stoyent pas encores bien retrenchez, de la ville perdirent environ 30 hom-Iean Bracamonte, nepveu du Conte de Fuentes, Don Pierre de Loias, fils du Marquis de Loias, qui apporta les nou-& plusieurs autres.

Le General Veer estant dedans la ville, comme principal Chef & Comneur vander Noor, & le Colonel Huch- & principalement le Sandt-hil ou Sandt-

le Ville.

le huictiesme de suillet 8 compaignies, une piece de terre située vers le midy, cont lo & le 14 de luillet encores 12 enseignes qu'il fit fortifier & retrecher, meetat par Andele restantes, lesquelles estoyet au camp de-vant Berck, qui estoyent auparavantes vant Berck, qui estoyent aup iravant en forts qui estoyent deca & delà és marelts. forts de la

en avoit encores six Angloises. Le Ge- empesché par le canon de l'ennemy, que neral Veer y arriva le 15 de luillet de nuls batteaux n'y osoyent plus entrer, nuict, & le lendemain on amenaencores mais le 25 de Iuillet le Gouverneur & tontes sortes d'amunitions en la ville, par l'ingenieur M. David d'Orleans, & aule moyen du Sieur de Warmont, nonob- tres vieux & experts Mariniers trouvestant l'esfort de l'ennemy à coups de ca-rent que la Gueule pourroit servir, pour non, car ils tirerent tellemet, que le bruit y faire entrer les batteaux, en ouvrant en sat entédu en Angleterre jusques au- une levée, ou rampart de la contre-escatprés de Londres, car ceux de dedans bra- pe, & qu'on pourroit mettre lesdits quoyet le canon en cotrebatteries, tom- batteaux entierement à convert és fossez pant souvent le canon qui leur canon- de la Ville. Mais l'Archiduc sie charger noit & abbatant les roues : à quelle sin à Nieuport & ailleurs des batteaux avec leur farent encores envoyez deux dou- des pierres, & les fit enfoncer dedans, és environs de la Gueule, afin d'estouper, mais il ne peut rien effectuer avec cela.

Ceux d'Ostende firent beaucoup de mille Anglois, qui estoyent le reste des couvert du canon : ils firent aussi remplir les paux & dessences faicts de traversiers en la mer de pierres, afin de destourner la mer & les flots de la ville, & pour faire que les gens peussent d'autant mieux venir à terre : Par ce moyen les gouverneur furent tuez, voire comme l'on disoit ouvrages & contre scarpes de dehors suwider Noot bien cincq ou six cens, pource qu'ils n'e- rent rendues si fortes, que sont les ranspars des autres villes fortes, estans gar-Don Augustin de Mexia y sut blessé, & dez avec des Ravelins, demie Lune, & Don Ierome de Monroy maistre du Cap forts, tellement qu'on ne pouvoit s'apdu vieux Tertio sut tué en sa tente: ceux procher si prés de la ville avec le canon, qu'on eust peu bien à point faire une mes: au mesme temps ou environ furent baterie pour venir à l'assault, & en outre aussi tuez Don Diego d'Idiaques, & Don ils asseureret la sortie & l'entrée des batteaux: tellemet que les Provinces Vnies prindrent courage de pouvoir defendre la ville, y envoyans journellement toutes velles de la naissance de la fille du Roy, fortes de materiaux & des ouvriers, pour la faire encores plus forte, n'espargnans nuls despens.

Les assiegeans ne pouvoyent nulle Description mandeur, mit ordre par tout, divisant parts'approcher plus prés de la ville que du boniles compaignies du Païs-bas en deux re- du costé d'Occident le long des dunes les sants gimens, souz la conduite du Gouver- d'ou ils battoyent la ville suriensement, bergh. tenbroeck, qui commandoit en la viel- berch, ou d'une tranchée. Le Sandthil estoit un boulevart, de double ou-Le 17 & le 20 de Iuillet le Sieur vrage l'un sur l'autre, ayant tout à l'en-Veer ayant beaucoup de gens, fit saisir tour plusieurs rangs de palissades, depuis

Sortie de

le bas jusques en hault, tout saict de sa- coup de gens estoyent tuez. Les Provin-& le havre dudit costé. Ce Sandt hil fut tellement battu à coups de canon, que c'estoit comme une montaigne de fer, car on tiroit boulet sur boulet, en telle sorte qu'on les oyoit sonner les uns sur en arriere.

hvant o- l'Archeduc fit miner, afin d'approcher fagots, contre la force des flots de la mer: cincq francs. Craignans toutesfois que ceste ouverfit, seulement cela fut cause que les assiegeans furent contrains à cause de l'eau siegeans, & assiegez. de la mer, de quiter plasieurs forts. Par ainsi la ville à present estoit comme une 100 pieds de terre ferme, & des assiegeas, qui avoyent tous grande esperance, que la mer feroit plus de dommage à la ville en hyver, pour avoir percé ladite levée. Au contraire les Provinces Vnies droit garder la ville, tellement qu'ils firet de leur costé toute diligence de la pourvoir & asseurer, envoyanssuyvant la demande du General Veer, encores 23 enenvoye Chastillon, encores qu'il y avoit desia 59 the space of the s Offende, gleterre, dont le nombre montoit bien à deux mille hommes: L'ennemy tiroit continuellement dans la ville, voire plus qu'on n'a jamais faict en aucune ville afsiegée, de sorte que tous les jours beau-

gots mis les uns sur les autres, avec au- ces Vnies y envoyerent au mois de Septres boulevars là auprès : Car c'estoit tembre, en moins de 15 jours, souz la pour defendre tout le costé d'Occident. co suite du Sieur de Warmont, Admiral qui estoit la plus soible partie de la ville, de Hollande, qui avec ses navieres de guerre faisoit la garde sur mer, bien 170 batteaux chargez de toutes sortes de vivres, vin, biere, pain, tourbes, & bruslages pour l'hyver à venir : avec toute forte de materiaux, & outre les 550 tonles autres, & quelques uns redondoyent neaux de poudre, qui y estoyet devant le siege: on y amena encores avec ces 170 Tout aupres du Sandt-hil il y avoit us batteaux bien 373 mille livres de fine & ne levée opposée à la mer, s'estendant grosse poudre à canon, 77 mille livres jusques aux dunes, ou est oyent les assie- de mesche, 98 mille livres de balles de la rs geans. Ceste levée estoit gardée d'une de-mousquets & d'arquebuses, avec quinze mile boulets de fer, & toute sorte de but an mer espic, estoit gardé d'un fort ravelin : que provisions servans pour la desence de la ville, tellement que les vivres y estoyent ainsi de la ville. Voila pourquoy ceux de en telle abondance, qu'on achetoit le dedans percerent le 15 d'Aoust laditele- por de vin de France pour trois ou quavée, au derriere de leur susdite demie Lu- tre sols, & le meilleur pour cincq sols: ne, & armerent leur bout de planches & & le tonneau de biere de Delft pour

Par ce moyen ce siege d'Ostende eture pourroit saire plus de dommage aux stoit si renommé, pour la diligence & les boulevars & autres ouvrages qu'elle ne grands despens de part & d'autre, qu'on venoit de tous quartiers pour voir les af-

Les habitans de Zelande par curiosité y alloyent avec affez d'affeurance, avec Isle, toute environnée de la mer Ocea- femmes & enfans. Toutes sortes de vine, estant separée de la largeur de bien vres y estoyent à meilleur marché qu'en Hollande & Zelande, à cause qu'on n'y payoit point d'impositions.

Le frere du Roy de Dannemarc le Duc de Holsteyn, avec le Contelean de Nassau, le Conte de Hohenlo, & le Cons'asseuroyet que Dieu par ce moyen vou- te de Northumberland vindrent d'Angleterre das la ville pour voire la maniere des fortifications. Le Conte de Sain& Pol, Gouverneur de Picardie, s'estoit aussi misen chemin, mais à cause que le vet scignés de gens depied, aprés la prinse de estoit cotraire il arriva en Zelande. Mes-Rhin-berc, souzla coduite du Conte de mes le Roy de Frace Henry IIII. vint au mois d'Aoust à Calais, pour entendre les particularitez de ce siege, d'ou il envoya un de ses Seigneurs pour visiter l'Arche-Duc, qui envoya aussi vers le Roy le Conte de Solre.

> Le Conte de Chastillon, qui estoit un fortbeau, grand & valeureux Seigneur, nepveudu grand Admiral de France, e-Hh iij

early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC

stoit dans la ville d'Ostende, comman- au cercueil, le corps sut dereches empordant aux François, il fut de malheur at- té d'un coup de bouler, teintle 10 de Septembre, come il estoit Colonel Huchtenbrocck, Gouverneur du fort de S. André, avec Brog Lieutenant Colonel des Escossois & plusieurs Gentil-homes, il eut le rest de la teste vec un autre, qui avoit son bras sur l'eque la cervelle & les os de la teste vole-Brog & de quelques autres, de sorte qu'il y en avoit mesmes qui estoyent en danger de mourir. Peu de temps aprés à sça-Capit. François appellé la Pomarende.

Il seroit impossible de descrire tous les Capitaines qui sont morts tant dedas que dehors, avecles divers accides, qui y arrivoyent journellement, avec si peu de peur & despouvantement, qu'il ne s'est jamais veu chose semblable car la coustume estoit entierement la crainte. Entre autres un soldat ayat achepté du pain, il le monstra en l'eslevant en haut, & co. me il l'eslevoit un boulet emporta la moitie du pain, & retint le reste en la main, disant que cestoit un brave boulet de soldat, puis qu'il luy avoit laissé la plus grande partie.

Vn Gentil-homme Anglois aagé de merveilleux 20 ans, estant en une sortie, le bras luy advenas en fut emporté d'un coup de canon, lequel il enleva, & le fit emporter avec luy chez le Chirurgien, estant pensé, sans estre malade, ou sans se coucher au lict, il print le bras de la main gauche, & l'emporta

disner a servi l'autre.

Vn autre foldat ayant le bras emporpar deux autres: voicy un autre boulet quilui emporte la jambe, en telle sorte qu'il mourut incontinent, sans que cependant nul des deux autres, qui le conduisoyent fut blesse ou touche,

d'un coup de bouler, & aprés qu'il fur mis en Zelande.

Vn jeune homme estant à cheval, le fur le hault du Sandt-berch regardant au cheval fut tué souz luy d'un boulet qui travers des gabions, accompaigné du perça le cheval tout de long depuis le Gouverneur, le Sieur vander Noot, le derriere jusques au devat, sans estre blessé, seulement son hault deschausses estoit rompu entre ses jambes.

Vn Capitaine de Matelots, parlant aemporté d'un coup de canon, tellement spaule du Capitaine, qui luy sut emporté sans que le Capitaine en fut aucunemet ret au visage de Huchtebroeck, du Capit. atteint, seulement qu'il s'esvanouit du vent, & les oreilles luy saignoyent

Il arriva aussi deux ou trois fois, que voir le dernier de Septébre le susdit Co- l'ennemy assiegeant, des chageant son calonel Huchtenbroeck fut aussi tué, & fut non, le boulet donna dans l'embouchufort regretté, come sut pareillement un red'un autre canon, lequel estoit chargé, & de ce coup le feu se mit au canon chargé, qui r'envoya 2 boulets pourun.

Plusieurs autres tels accidens merveil. L'ennem, leux y arriverent, les uns qui estoyent sirs m pourrire, les autres si rares & estranges, bis 60 mil voire parmy si grand nombre de coups, coups de co. que ces choses ne sont d'autat moins ad-non, sur mirables: Car on dit qu'és premieres dix sepmeaines on tira tant dedans, que de- ville en de hors bien 60 mille coups de gros canos, rerent bies & des boulets ardens, pour mettre le feu autant for és maisons, mais avec peu d'affig. tant que les maisons estoyent basses, & couvertes. Or cela n'estoit pas estrange, car l'intention des Espaignols estoit de gaigner la ville à force de tirer, de reduire tout en cendre, & defaire de la ville un monceau de pierres, mais ceux de la ville ne tiroyent pas moins que les assiegeas, demontans leurs canons, & endommageans leurs forts. Tellement qu'on estime, qu'il n'y a jamais eu place, entre les en son logis, disant: voula le bras qui à Turcs, Payens, ou Chrestiens, ou l'on ait tant tité de part & d'autre, car les canons estoyent usez, & les trous par ou on met té, & estant devenu foible, il fut conduit le feu tellement estargis, quon n'ajamais veu chose semblable.

Le 14 d'Aoust le General Veer estant sur le Santhil sut blessé d'un esclat de boisen la teste, or pource que les playes de la teste demandent repos, & que sa Vn certain Bourgeois marchant d'e- teste commença forta s'enster, il sut cospices estant devant sa boutique, sut tué trainet de se retirer pour quesque temps

Ccux

Lefter di

ties, esquelles les assiegeans receurent le hommes, qui faisoyent la gardegrand dommage: à sçavoir le 24 d'Aoust les assiegez firent deux sorties, la premie- principalement és trenchées avec un Sire par les Anglois, aprés par les gens du païs, & les Anglois, de ceux de dedans il en demeura sur la place neufou dix, & environ trente blessez, mais de ceux de dehors beaucoup plus, qui chassoyent les nostres à chasque fois, & comme quelque fois cela ne se pouvoit faire par les gens de pied, ils employoient la cavallerie, parmy laquelle l'artillerie faisoit souvent grand dommage, tellement que ce siege fur fort sanglant, & dara long temps, comme on verra par la poursuite Lestas des de l'histoire.

prinses ne leur succedoyet point bien. Ils estoyent retrenchés és dunes Occidentales, en sept ou huict trenchées, l'une plus haulte que l'autre selon que les dunes estoyent, les trenchées estoyent liées ensemble avec des fagots & du sable:un peu plus avant il y avoit encores une trenchée avec des redoutes, où ils avoyjusques au fort qu'ils avoyent faict sur le cimetiere ruiné, entre les forts appellé Grooten-dorst & lsabelle, qui estoyent aussi le fort de Saincte Claire, & le camp du quartier Meridional: duquel quartier neur de la guerre. on avoit faict un chemin de fagots

emy
n dix
ints
ints
le car
le car
le car
is
le

avoit saict une trenchée vers le Midy. contre les trenchées des Anglois sur le pais appellée Poldre, bien pourveue de canon & de batteries.

d'Anglois revoltez & rebelles, qui s'en vain. estoyent fuis hors de la ville, comman-

Ceux de la ville firent des braves sor- le camp il y avoit de nuich bien trois mil-

Le Capitaine Catrice commandoit mon Anthoine: Matthieu Serrano estoit Lieutenant general de l'artillerie. Don Loys d'Avila, Barthasar Lopes & Don Iean Pantache, estoyent Sergeans Ma-jors en l'armée. Il y avoit des regimens des Contes de Solre, de Bucquoy, de Frisin,d'Achicourt, & autres, quin'accordoyent pas bien avec les Espaignols qui vouloyent estre maistre par tout.

La mutination de quelques forts n'estoit pas entierement appaisé: mais les mutinez furent renvoyez avec des Ostages vers S. Winocxbergue, jusques à ce qu'ils receussent leur plein payement, lequel leur fust faictassez, tellement qu'ils reduisoyent tout le plat pais souz contribution.

L'Archeduc Albert estoit en personneau camp, & logeoit au fort d'Albert, oule camp fut edifié & fortifié pour l'hyver, comme si c'eust esté une ville, & fut nomméle West eynde. L'Infante Isabelle estoit logée dans Nieuport, & vint ent leur artillerie, laquelle s'estendoit le deuxiesme d'Aoust au camp avec 16 ou 18 coches, ce que ceux de la ville pouvoyet voir. On dit que tandis que le canon tiroit furicusemet de part & d'ausur la riviere appellée Y perlee : ou estoit tre, qu'elle mesme mit le seu, à quelques canons, ce qui fut cstimé come un hon-

Ils lierent des plattes formes de bois & s'estendant jusques au Camp qui estoit de fagots sur le rivage du costé d'Occi-en Orient. de fagots sur le rivage du costé d'Occi-dent, qu'ils munissoyent de gabions, & Le Conte Frederic vanden Bergue les attachoyent avec des cables, afin de tirer de là aprés les batteaux entrans au vieil havre, & l'entrée leur empescher:ils tascherent aussi d'estoupper le trou de la levée, qu'on avoit percée avec du bois & Sur tout ce quartier comandoit Don des sacs replis de sable: pour ce faire, ils Augustin de Mexia, avec environ huich se diligenterent d'avoir tous les sacs, qui mille hommes, du costé d'Orient de la se trouvoyent en Flandres, & achepteret ville, prés du pont de la ville, il y avoit tous les canevas qui se pouvoit trouver aussi un camp souz le Conte Frederic, ou là autour : mais ces sacs remplis de sable il y avoit deux mille hommes. Ils avoy- s'enfonçoyent, & la mer les emportoit, ent en outre encores une compaignie tellement que ce travail estoit tout en

Aprés cela, suivant l'opinion du Capidée par le Capitaine Floudde, & encores taine Catrice, qui avoit esté Lieutenant quatre cornettes de cavallerie, en tont de la Borlotte, & estoit maintenant en

early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC

sa place, on resolut de donner un assault lades & mouroyent, de sorte que la gate general, à tous les coings de la ville, con- nison estoit tellement diminué, que de tre l'advis presque de tout le conseil de 7 ou 8 mille, il n'y en avoit au mois de guerre, pensant bie d'emporter avec bas- Decembre que deux ou trois mille. Ce se marée le răpart Occidetal, de la vieille qui fur cause que le General Veer escriville, & de s'y fortifier: mais ceux de de- vit à Messeigneurs les Estats, afin d'avoir dans s'estoyet bien munis cotre l'assault, plus de gens. & come au comencement de l'assault ce Cap. Catrice fut blessé en la teste, l'assaut voyant que les nuicts estoyent fort lonne se fit pas: cependat le coup n'estoit pas gues, voulut attenter quelque chose, telfin au pid
mortel mais il en sur succionant pas mortel, mais il en fut gueri pour ceste lement que ses gensestans venus le 21 de de bonilsfois. Depuis le mois d'Aoust, jusques au Decembre sur la minuich à basse marée vart. mois de Decembre, le camp de l'Arche- à travers le havre du costé d'Occident duc, n'espargna nul travail, ni aucuns despens, pour reduire la ville à l'estroit, & du rivage, & passant le Sandt-hil, firent là gaigner, ils battirent la ville nuict & une alarme du costé d'Orient, tellement jour sans cesse, & en toutes saçons, telle- que delà ils monterent és environs d'un ment qu'ils ruinerent plusieurs fortisi- lieu appellé Schotten-bergh sur les ramcations; tuerent plusieurs personnes & en rendirent plusieurs estropiez.

Ils vindret aussi a diverses fois és trenchées, demie-lunes, & autres forteresses, tine, ou grad monceau de fagots, qu'on d'ou par la magnanimité, & courage des y avoit mis pour rompre les vagues de la foldats ils fürent chassez avec grade per- mer, afin de preserver les pieds des boute de leurs gens. Ils tascherent pas tous moyens de boucher la Gueule, employant à cela tous les artifices, que les hommes pouvoyent imaginer, afin d'empes- le pied qui estoit faict de fagots contre cher qu'on ne peust fournir nuls vivres les flots de la mer, brusla trois jours à ceux de dedans, mais ils ne le peurent & trois nuicts, sans qu'on peust esteinfaire, & ne peurent esmouvoir les assie- dre le feu, avec de l'eau ou du sagés de se rendre par toutes ces practicques. Car le General Veer & tous les furieusement. Chefs, estoyet resolus de tenir la ville autant qu'il estoit possible, voila pour quoy & les palissades, on printun soldats Itails se dessendirent en toute sorte, faisans lien prisonnier qui s'estoit escarté. grand domageà l'ennemy par leurs sorties, en son camp & en ces forteresses.

hison fut descouverte, & les traistres, furent punis.

Durantl'Automneles soldats de part pour la plus part pas bien vestus, endurele, qui faifoyent la garde hors de la ville, és contrescarpes, & fortifications, de 2

L'Archeducestant au fort d'Albert, Les gens la avec quatre cens hommes, allans le long pars, tuant une des sentinelles de la compaignie de Gistelles, & mirent le feu à la faveur d'un grand vent en une courlevars, qu'on avoit faicts du costé du Nort, au bour de la Fausse-braye, au dessouz de la pointe de Sandt-hil, ou aussi ble, à cause que l'ennemy tiroit trop

Ceste mesme nuict entre les rampars

C'est Italien estant le vingt-deuxies me de Decembre examiné secretement En cetemps il y en avoit quelques uns par le General Veer, il luy declara que qui pensoyenttrahir la ville, & la vou- l'Archeduc estant adverty de la foiblesse loyent livrer à l'ennemy, mais leur tra- de la garnison, & que de long temps ils n'avoyent pas esté refrischis de gens & de vivres, avoit en grand hasté mandé toute la gend'armerie hors de Brabant, & d'autre tant dedans que dehors, n'estas Artois & autres places, & qu'il estoit venu avec ses gens devant la ville, amenant rent grad froid, notament ceux de la vil- plus de dix mille hommes, avec une ferme resolution d'attacquer la ville par force, en divers endroits, notamment jours l'un, ou les chemins estoyent fort vers le Quarré du Midy & d'Occident, fangeux, tellement que cela estoit cause & les demie-Lunes, à sçavoir, que le que beaucoup d'Anglois se retiroyent& Conte de Bucquoy, attacqueroit le Ras'enfuioyent, les autres devenoyent ma- velin de Nort-Ouest de la vieille ville,

la marée estant basse, ce qui sepouvoit pour entrer & pour parler. Tellemet que fort bien faire de nuich.

Quelques autres Chefs tascheroyent d'attacquer le Sandthil, & deux endroits en la vicille ville, mesmes le Porc-espic, qui estoit un petin Ravelin, en la con- leGouverneur de l'Escluse, appellé Mattrescarpe, avec laquelle un certain lieu thieu Serrano, maistre de l'artillerie, & appelle le Beire estoit garde, & l'eau des Conseiller de l'Archeduc, avec le Capifossez de la ville estoit retenue, tellemet taine Ottaigue Sergeant Major d'un reque cela importoit grandement pour diverses raisons.

le situées au Sud & Sud-Est, de la ville, & appellées le Quarré de Sud, le Polder, & le Quarré de l'Est, sur lequel les assiege-

avec grande perte.

Le General Veer sachant cecy en particulier, envoyale 23 de Decembre à deux heures aprés midy, quatre Capitaines vers le Porc-espic pour le visiter, & luy faire rapport, si on le pourroit bien garder & deffendre contre les asfaults de l'ennemy: & comme lesdits Capitaines estoyent audit lien, & le visitoyent, afin d'en faire bon rapportatri- te de Bucquoy, avec quelque excuse & va là environ sur les trois heures aprés promesse de renvoyer leurs Ostages, qui midy, le Capitaine Loys de Couture, a- ne retourneret pas ceste nuicten la ville. hemerael vec charge & commandem nt du Gethat l'aff. neral, de demander audience à l'enne quatrissme de Decembre, environ umy pour pouvoit parlementer, & d'en- ne heure aprés mi nuict le General ande de voyer des Ostages de part & d'autre, ce Veer, à cause de l'esmeute survenue but Par- qui se faisoit sans l'advis d'aucuns Capi- entre la gendarmerie, manda tous les badge sans taines. C: Capitaine trouva que l'Arlestende ses cheduc y estoit fort enclin.

Capitaines.

Le General pour s'excuse

parlementer, allegua quelques raisons, & legrand nombre des gens qu'il falà sçavoir, qu'il craignoit l'assault pource loit, pour garder la vieille & la nouqu'il estoit foible de gens, & encores de velle ville, avec toutes les Contre-escardiverses Nations, & qu'ilne pensoit pas

Ostages de la ville sur la foy & parole de abandonner ces fortifications, lesquell'ennemy, à sçavoir, le Capitaine Ogle, les on avoit dessa abandonnes sans le Lieutenat Colonel, & le Capitaine Far- sçeu des Capitaines, avec la Fausse-braye, fax, afin qu'il en peust aussi estre envoyé ou moindre Santhil, ou l'on avoit plan-

ce mesme soir, le 23 de Decembre, environ les 5 heures, le General envoya le Sergeant Major, appellé Carpentier, avec charge, de faire entrer, du costé de l'Est, giment, deux personnages bien advisez, & bien experimentez, avec promesse Les autres assaults se feroyent sur les qu'il y auroit cependant cessation d'arfortifications qui estoyenthors de la vil- mes de part & d'autre, & ce par terre, & non plus outre: Ces 2 Deputez de la part Veer nenia. des Espaignols furent menez par la Fauf-se de l'effe-braye, sur le Sand hil, & ainsi conduits Capitaines, ans passé trois sepmaines avoyent saict vers la nouvelle ville: Mais come il y eut rinoge les un furieux assault, mais ils surent chassez incontinent une grande esmeute parmy l'Archedue, tous les Capitaines & soldats, principalement pource qu'ils n'en sçavoyent rien, ils furent par le commandement du General renvoyez par le mesme passage sans estre ouis : mais cependant l'eau estoit montée si hault, qu'ils ne pouvoyent passer du costé d'Est, mais passer et par la ville vers l'Ouest, ou ils traversoyet avec un bateau & vindret au quartierdu Co-

Entre le vingt-troissesme & vingt-Capitaines, François, Escossois, & bas Allemans, & aprés beaucoup de de-Le General pour s'excuser de ce subit bats, sur la foiblesse de la garnison, pes, Ravelins & Quarrez du Sud & de de pouvoir bie cschapper cest assault ge- l'Est, avec la demie. Lune par delà la Consultade pouvoir bie elchapper ceit allault ge-neral, & qu'il avoit trouvé bonde trom-Gueule située par vers le Sud-Ouest, il tiva avec les capitaines, per & amuserl'ennemy, afin de gaigner demanda leur advis, & par quel moyen touchang temps, pour pouvoir parfaire quatre for-tificatios ou redoutes en la vieille ville. contre l'effort de l'ennemy, & si les Ca-Sur quoy on envoya incontinent des pitaines ne trouvoyet pasbon, de raser & quelques un de la part de l'Archeduc, té un canon, & deux demi canons, &

ou l'on avoit apporté ce jour 5 tonneaux taines estoyent dessa entrez engarde, de poudre.

ils adviserent tous ensemble qu'on raseroit le Quarré de Sud, qui estoit le mettoit les gens en des lieux plus necessaires. Ce qui cependant ne se sit point, pource que le 25 de Decembre arriverent 5 compaignies de Zelande, tellement que le tout demeura en son entier & bien muni.

La Fausse. braye qu'on avoit dit estre abandonnée, fut toutesfois par l'advis de quelques Capitaines Hollandois, pour quelque arriere pensée, & en la presence quelle Sinclare comandoit, avec affeu-

si l'ennemy eust donné l'assault.

Le 24 de Decembre au matin à neuf Le Feneral heures, le General manda derechef en Veer faid son logis tous les Capitaines François, son excuse, Escossois, & du Païs-bas, ou il siz son exavoir com. cuse en langue Françoise en presence du gnie du Sieur Iustinus de Nassau, la com-Colonel Loon, declarant à quelle in- paignie du Sieur vander Noot, le Capit. tention il estoit entré en communica- lean Piron le jeune, avec la compaignie tion avec l'ennemy, le Lecteur pourra du Capitaine la Corde. voir les raisons qu'il allegua, en la lettre qui suyvra cy aprés, laquelle y envoya à General Veer sur le midy donna ceste rece mesme jour, en la mesme assemblée, estoit bien vray, qu'ayantesté surprins on resolut qu'on verroit d'avoir quelques Ostages & Deputez de l'ennemy, pour l'asseurance de ceux qu'on avoit ser aux moyens, pour se pouvoir ayder, envoyez hors de la ville, sans parlemen- & ses gens, & que par disette il avoitesté ter ou venir à quelque accord. Sur quoy contraint de faire quelque accord: Mais furent deputez ces deux Capitaines, voyant que Messeigneurs les Estats scs Iean le Rijcke, & Charles Kassart, tous Maistres, avoyet prins a cœur sa recherdeux comandans à des compaignies Ze- che, & que levent avoit si bien aydé, landoises, avec le Capitaine Sinclare qu'il estoit maintenant pourveu de ce Escossois, qui au soir à six heures al- qu'il luy desailloit, que pour lors il ne lerent au tonneau vers l'Est, ou ils re- pouvoit pas proceder ne ce traicté plus ceurent les deux Commis & Ostages sus- avant avec son Alteze. Et que partant il dits, a sçavoir, le Gouverneur de l'Eclu- ne luy avoit plus rien a dire : n'estoit se Serrano, & le Capitaine Ottaigue, que quelque nouvelle necessité, par mal-Sergeant Major, demandans qu'on a- heur le surprint, & le contraignit derevancast les affaires, & qu'a ceste fin ils e- chef ace faire: Esperant que son Alteze,

qu'ils voulussent avoir patience jusques au jour prochain.

Ceste mesme nuict arriverent en la moins prejudiciable à la ville, & qu'on ville les cincq compaignies Zelandoises, desquelles a esté parlé cy dessus, & pource que c'estoit le jour de Noël, l'Archeduc Albert envoya un Capitaine Espaignol, avec un tropet te, & une lettre ouverte à ses Deputez, a celle fin qu'ils eussent a despecher le plustost qu'il seroit possible, les affaires pour lesquelles ilsestoyent envoyez: Le Capitaine de Rijcke alla querir la lettre & la livra entre les mains de Serrano, qui la dessus insistedu Capitaine Sinclare Escossois, mesmes, rent fort afin de mettre fin aux affaires, sans le sçeu du General pourveue de six lesquelles leur avoyent esté enchargées. monsquetaires de ladite copagnie sur la- On les pria de vouloir attendre jusques a unze heures, & qu'on leur donnerance de 2 compaignies qui prendroyet roit tout contentement, ayant reçeu garde à eux & les viendroyent seconder, ceste responce il l'envoya incontinent a l'Archeduc.

> Et cependant entrerent en la ville les 5 copaignies Hollandoises & Zelandoises, lesquelles estoyent arrivées la nuict, a sçavoir le Capit. Iean Pottey, la compai-

Ces compaignies estant entrées, le Messeigneurs les Estats, Voila pourquoy sponce à Serrano & a Ottaigue: Qu'il par faute de vent, de beau temps & autres accidens, il y avoit esté forcé de pestoyent venus en la ville. Sur quoy on comme Prince vertueux, ne prendroit leur respondit, que puis qu'il estoit main- pas cela de mauvaise part, qu'il ne pastenant devenu tard, & que divers Capi- soit pas plus outre, car estant homme de guerre,

mence á traicies avec l'ennemy.

ge, pour maintenir son honneur, & que cclaestoit bien ordinaire & en usage parmy les gens de guerre. La dessus ces Deputez Espaignols partirent, combien qu'ils en avoyent dessa auparavant senti le vent. Le General Veer escrivant à Messeigneurs les Estats s'excusa aussi touchant ce traicté.

L'Archeducestoit fort courroucé de ce traict & stratageme de guerre, mesmes estoit fasché cotre quelques uns des siens, qui luy avoyent doné trop d'asseurance, voire plus qu'il n'en avoit luy mesme: Car par ceste legerité le bruyt couroit desia par tout, que ceux d'Ostende parlementoyent, & on le croyoit si scrmement, que mesmes en la Cour de Frãce, d'Angleterre, & des Estats de Hollande & Zelande on nescavoit autre chose, jusques à ce qu'ils receurent lettres du GeneralVeer & qu'ils entendiret le rapport du Capitaine de Rijcke. La Bourgeoisiede Gand, de Bruges de Duinkerc-ke & de Nieuport, venoyet avec semmes & enfans au camp, pensans que la ville se rendroit, & se monstroyent à grandes troupes, que ceux de la ville voyoient, mais ils se trouverent tous trompez.

Ceste acte esmeut tellement les assiegeans, qu'ils se resolurent plus par pas. sion, que par raison de donner ut assault

general. mais pensé que les soldats Anglois se fusfent tellement escoulez, par le peu des-gard du General Veer & de ses Capitaines, donans trop legeremet passeport à leurs gens, qu'on en avoit veu retourner en Angleterre 40,50, 60, & plus a la fois, qui se portoyent encores bien: tellemet qu'on y envoya de gens & autres choses Description du sanglant & furieux necessaires, desquelles on avoit faict provision, & par cemoyen ceux de dedans

L'Archeduc estant devant Ostende, fasché d'y estre si long temps, & d'estre trompé en sa vaine esperance, sut esmeu par les siens à bailler un assault general, devant qu'il y entrast plus de gens. Tellement qu'il contenta partout beaucoup de ses soldats mutinez, & mal volontai-

prindent meilleur courage.

guerre, il ne pouvoit pas faire d'avanta. res, en les payant, & fit des grands apprests, d'eschelles, de passes, &c. esperat desurprendre le Sandt-hil, de s'y retrencher, & de serendre maistre de lavieille ville. Ordonnat à ceste fin le 7 de lanvier 1602 pour ce faire, aprés midy, lors que la maréeseroit basse. Le maistre du Cap, ou le Colonel Gambaliotte devoit attacquer la vieille ville, & le Conte Ferneste, avec le Capitaine Ottaigue le Sandt-hil & la Fausse-braye : Le Gouverneur de Dicxmuyden, le Porc-espic, un autre le quarré d'Occident, le quarré de Sud, & le Ravelin du Nort: & le Conte de Buquoy de tous costez avec deux mille hommes: ayant encores le Conte Trivultio, & Alfonsed'Avalos, avec autres troupes prestes, pour seconder & ayder és lieux ou il seroit de besoing, ayant semblablement de la Cavallerie pour regarder à tout. L'Archeduc mesme setenoit derriere la baterie du Cay, & l'Infante essoit au Fort d'Isabelle. Cecy essant ainsi ordonné, il y eutun Italien, auquel le sort estoit tombé, d'estre des premiers, lequel crais gnant le malheur, passa de nuice le havre à la nage, avec son espec en la bouche, & declara au General Veer, ce qui estoit resolutouchant l'assault, ce qu'il creut d'autant plus aisemet, pource que le jour & la nuict precedente on avoit tiré sans cesse: tellement qu'il pensa à sa dessence, manit toutes les places, transportant Les Estats des Provinces Vnies estoy- l'artillerie, & mettant sept grands morent estonez de ce traicté, & n'eussent ja- tiers à l'entrée du havre, chargez de pierres & balles de monsquets, donnant charge a ses gens, de bien prendre garde a leur faict, de faire leur debvoir, & de ne se haster point trop a tirer, mais de rea garder de le faire bien a point.

> assault, qui se fit sur la vieille vil= le d'Ostende, & autres Forts, le 7 de lanvier, 1602.

Prés que l'Archeduc eut faict tirer le 7 de lanvier, tout le long du jour sans cesser, sur le boulevart noméle Sandhil, & les lieux circovoisins de Helmont, Porc-espic & autres, avec les 2 batteries: à sçavoir, celle qui estoit tous les endroits estoient bien munis, au bas des dunes sur le Cavalier, & l'autre sellement que leur condition eust esté vers le midy, avec 18 groffes pieces de icy semblable, à celle de leurs compaicanon, portans des boules de la pesan- gnos en la demie Lune, pardelà la Gueuteur de 40 & 50 livres, lesquels s'estoy- le, s'ils sussent devenus maistres de la plaent deschargezplusde 2 mille fois, ou- ce. Du costé d'Orient l'assaut se bailla tre ceux qui avoyent batu du costé d'Orient, il sit sur lesoir environ les 6 heures, lors que la marée estoit basse, donner un furieux assault, contraignant ses gens par force, & les faisans poursuivre par la Cavallerie par derriere.

Ils assaillirent premierement la vieille ville avec un grand bruit, en laquelle ils vindrent le long du havre Occidental, commençat pardevant au Sandt-hil, & poursuivant ainsi tout du long, avec beaucoup d'eschelles legeres, & desponts d'assaut, qu'ils apporteret auec eux à ceste fin, pour descheller la ville : Quand aux palissades, lesquelles y souloyent estre, elles estoyent brussées & rompues

C'est assault se fit si furieusement & avectant de troupes en divers endroits tout à la fois, qu'il sembloit qu'ils debvoient percer un mur d'acier, tellement que la ville selon l'apparence estoit perdue, maisle General Veer qui avoit l'œil au guer, avec son frere Horatio Veer, qui estoit là auprés avec une bonne troupe de gens d'eslite, afin de secoder & secourir ou il en seroit de besoing, & resister au horrible affaut de l'ennemy, alla avec une troupe de soldats par les mines en la Fausse-braye, d'ou il assaillit les gens de l'Archeduc avec un grand cry, tellem Et qu'ils les fit recaler jusques à trois fois avec des ges frais, il les falloit aussi a chasque fois repousser, les arquebuses & picques ne leur peurent pas beaucoup fervir, tant les Anglois se jettoyent à chasque fois parmy eux, avec leurs longues

Il est bien vray que les gens de l'Archeduc se porterent valereusement, assaillans de tous costez sans aucun peur, & ce tout à la fois, maispource qu'on s'estoit preparé à leur venue, ils furent si bien servis, qu'ils en eurent bien tost osté le goust. Car ceux de la ville avoyét leurs stez la mort blesme devant leurs yeux, mets tout prests, lesquels en sirent mou- cossiderant cela, il ne perdit pas ceste oc-

presque deux heures trop tard, tellement que l'eau commença à croistre, ce qui ne les espouventa pas peu, voyans que s'ils s'arrestoyent plus long teps là, qu'ils ne pourroyent pas estre secourus, de sorte qu'ils se retireret tous ensemble, & en faisant la retraicte se fit un grand carnage, car on les chargeoit des grads coups de canon & des mousquets, qui ne pouvoyent faillir. Les gens de l'Archeduc firent semblable assault sur les boulevars de Helmont, de Porc-espic, & sur toutes les trenchés des Anglois, esquelles il y avoit peu de gens, dequoy le General Veer s'estoit advisé de fait, de sorte qu'elles furent bien aisement prinses, mais bien tost aprés comme on leur envoya hors de la ville de resistance par le canon, hors du Polder & hors des boulevarts du Midyavec leurs Ravelins, & qu'ils apperçeurent que de ce costé là ils ne pouvoyent rien advancer pour venir à la ville, ils les abandonnerent derechef, mettant le feu au corps-de-garde. Le General Veer avoit faict amener deux doubles canons és flancs de la porte d'Occident, outre les sept qui y estoyent auparavant, lesquels avec quelques autres tirans vers le Sandt-hil & le Ravelin d'Occident ou se fit l'assault estans chargez de chaisnes, cloux, & sachets replis de balles des mousquets, furent deschargez sur l'ennemy à chasque assault & retraicte, chascun peut peser à part soy si ceste gresse tant dru & meurtriere à de si prés peu faillir de batre & atteindre & faire terrible tuerie entre l'ennemy, aussi estoit le cry fi grad parmy ceux qui estoyent atteints, que les vivans & les morts, tomboyent a grands monceaux les uns sur les autres. Au plus chaut de l'assault come l'eau estoit creue, le Gener. Veer sit ouvrir les escluses, afin d'espouvater d'autant plus les assaillans, voyans de tous corir plusieurs de ceux qui estoyet dehors, casion, ains attaqua l'ennemy avec les

furie, qu'il le mit entierement en fuite, de sorte qu'il print presque toutes les eschelles, les ponts d'assaut, & autres instrumens de guerre de l'ennemy, qui laissa és environs du Sandt-hil, jusques à la vieille Eglise, & tout autour du Porcespic, da Ravelin d'Occident & les trenchées des Anglois, tous les lieux remplis de morts, le nombre du ceux qui furent tuez par le canon & les coups de moufquet fat fort grand, mais il s'en noya encores tant en la mer qu'on nesçait pas le nombre, car on en trouva jusques pardelà Calis en France, & en Zelande ou ils furent pillez, le butin estoit fort grad, tant de l'argent, des habillemens & belles armes, & entre autres en faisant le Pillage on trouva une femme Espaignole habillée en homme, laquelle avoitausi esté à l'assault comme on pouvoit voir à quelques plaies, elle estoit tout au dessouz du Sandt-hil, souz ces habits elle avoit une chaisne d'or, enrichie de pierres precieuses, & encores en outre quelques autres joyaux, & de l'argent. Quand à l'Archeduc il estoit en personne derriere sa batterie sur les Cavalliers tandis que ce furieux assault se fit. Ceux qui donnerent l'assault sur la ville, avoyent prins des vivres pour deux ou trois jours mais en vain, ils les portoyent en des sachets, & avoyent aussi en outre toutes fortes d'apprests, pour seretrencher, s'ils cussent esté maistres de l'entreprinse, ils avoyent pareillem et amené 6 tonneaux de poudre au Ravelin du Porc-espic, pour miner la ville, mais ils receurent bien tout d'autres nouvelles, tellement qu'ils furent contrains de tout abandonner, s'ils ne vouloyent tous demeurer sur la place, ceux de laville avoyent de fai& advisé renversé l'Artillerie de la Faussepeust servir au dommage de la ville.

cheducse tenoyent en trois troupes du costé d'Orient pardelà l'eau appellée la Gueule, ayans plusieurs ponts pour pouvoir passer au long & au large, & d'as-

siens, d'un cœur affaroux & d'une telle bonne issue de leur costé, pour le grand nombre de ceux qui les pouvoyent seconder, à quoy ceux de dedans n'eussent pas bien peu resister, n'eust csté que cela fut empesché, par un qui s'allarendre à l'ennemy, & aussi par la marée venant a croistre, ce revolté estoit sorty de la demie-Lune, &leur avoit donne a entendre qu'il n'y avoit que quarante hommes en ladite demie-Lune, tellement qu'il se presentoit de les y pouvoir mener,& de les y faire entrer, comme il fit, desorte qu'ils la prindrent aisement, ne considerant pas que leur adverse partie avoit faict cela tout expres, afin de diviser les forces de leurs ennemis, pour pouvoir d'autant mieux se desendre és lieux plus dangereux ou l'assault se debvoit donner, estans bien asseurez qu'ils pourroyent plus aisement reprendre ladite place, qu'ils ne la pourroyet eux mesmes

Ladite demie-Lune estant prinse come a esté dit, & qu'on y eut mis beaucoup de gens,ils commencerent incontinent a s'y retrencher avec des hoyeaux & pesles, qu'ils avoyent apportez avec eux a ceste sin, afin de la pouvoir tenir contre ceux de la ville, mais tout leur travail & toute leur diligece fut en vain. Car l'artillerie du cost de Midy, & du boulevart Espaignol, avec les coups de mousquets, gressa tellement sur cux, que les testes, les bras, & les jambes vouloyet de tous costez, tellement que voyans qu'ils pourroyent estre enclos par la marée laquelle montoit, ils curent peur, ce que considerat le General Veer, il y envoya incontinent le Capitaine Day, qui les assaillit furieusement en faisant un grad cry, & les chassa dela, avec esfusion de sang, teliement que le lendemain on conta plus de 300 morts sculement en braye &du Porc-espic, afin qu'on ne s'en ladite demie-Lune, outre ceux qui estoy. ent blessez & noiez. En cest assault gene-L'assault commençant aussi de tous ral qui dura prés de 2 heures, l'Archeduc costez en l'Occident, les gens de l'Ar- perdit en tout bien 2000 hommes, car en la furie on n'esparnoit personne, encores qu'ils crioient prenez moy prisonnier, je suis un port-enseigne, un Lieutenant, un Capitaine, l'un promettat cent, faillir la vieille ville aussi de ce costé. Il l'autre 2, 3, 4, 5, voire jusques à 600 sembloit que c'estassault debvoit avoir escus, afin qu'on leur voulust sauver la Ii ii

vie, mais cela ne les pouvoit ay der, nul'ne 500 hommes, sur le Ravelin d'Occidet de, des nostres il yeur peu de soldats en suite. tuez, & en tout que 30 011 40, & environ de 100 blessez, les Chefs qui y demeurerent surent le Cap. M. Haesten, & le Cap. Nicolas de Leur, un Lieutenant du Fort de S. André, 2 Lieutenas Anglois, un Port-enseigne, 2 Sergeans du Capitaine Haeften, un Gentil-home du General Veer, & Horatius Veer fut blesse à la jambe. Des Chefs de l'ennemy demeurerent morts: le Conted' Imbeque Italien qui estoit fort riche, ayant tous les jours 300 pistolets à despêdre, il promit de donner pour sa rançon autat d'or qu'il estoit pesant, mais il fut tué par un simple soldst d'un coup de dague, Don Durango, maistrede cap, le Sergeant Major General, qui avoit esté en Ostage en Ostende, le Lieutenant du Gouverneur d'Anvers, le Colonel Loys Gambaliotta, Don Alvaro Strugas Chevalier de Malte, Monsieur de la Tour, Lieutenant du Cote de Busquoy, Don Pierre de Velasco, Loys de la Villaverde estoyent fort blessez, durăt cest assault l'Infante estoit au Fort d'Isabelle, & l'Archeduc Albert derriere la batterie, come a esté dict. Son Alteze envoya son tambour denrandat, d'avoir congé de pouvoir faire voir aprés quelques morts, on luy octroya quatre heures de temps afin de les

Les Chefs qui conduisoyent les soldats à l'assault, qui se fit le septiesme de Ianvier 1602 estoyent le Conte Ferneste Italien, commandant sur 2 mille Italiens, qui devoyent donner l'assault au Sant-hil, le Conte de Bucquoy du costé d'Occident de la Gueule, avec deux mille hommes, attacquant le Ravelin Oriental, mais pource que la marée estoit desia devenue haulte, il attacqua la Demie Lune par delà la Gueule, d'où il fut bravement repoussé.

Le Gouverneur de Dixmuyde au Porcespicavec deux mille hommes, d'ou aussi fut chasse. Encores un Capitaine avec

fut espargné durant le combat, mais a- qui fut aussi repoussé, Vn Capitaine prés, lors que le tout fut entierement ap- avec cincq cens hommes sur le quarré paisé, ceux qui se mostroyent surer prins du Midy, qui ne sit pareillement rien. prisonniers, & on en amena encores un Le Sergeant Major avec mille hommes bon nombre de tels en la ville d'Osten- sur le quarré d'Occident qui sut aussi mis

Aprés cest assault, d'autant que les prisonniers disoyent qu'on debvoit le lendemain, ou bien tost aprés derechef donner un assault. Le General Veer fit partout fortifier & munir les plus foibles places. On luy rapporta aussi que le 21 de lanvier, la ville seroit derechef assaillie par deux mille cuirassiers armezà l'espreuve: mais il semble, pource qu'ils n'avoyent pas pen avoir quelque pied ferme souz le San thil, que pour cela on n'en fitrien, sussi pource que la gendarmerie commençoit par tout à mutiner, principalemet les vieux Espaignols & Italiens, à cause de leur mauvais traissement, & qu'on les menoit ainsi à la boucherie, contre tout droit de guerre, & qu'on les faisoit chasser par la cavaillerie comme bestes, & à la façon des Turcs, & ce cotre l'opinion & l'advis de tous les sages & prudes conseils de guerre, tellemet qu'il sembloit que cela se faisoit seulemet par bravade & par d'espit. Mais l'Archeduc Mutinati ficincontinentemprisonnier une partie au camp de ces mutins, & en fit estrangler 40 ou appaile o 50, entre lesquels il y en avoit trois qui punie. estoyent gens de qualité & de respect parmy la gendarmerie, i'un desquels qui estoit un vieil soldat s'escria en mourant, qu'ily en avoit encores quatre mille, qui vengeroyentleur mort, il y en eut aussi cent cincquante qui furent condamnez à estre mis sur les galeres. Les mutinez du fort d'Isabelle surent envoyez à Winocxbergue, sans estre payez, tellement qu'ils reduirent tout le pais d'alentour souz contribution, & taschereteux mesmes se faire payer.

Peu de temps aprés Messeigneurs les Estats des Provinces Vnies du Païs-bas, envoyeret d'avantage de gens en Ostende & pourveurent la ville de toutes choses necessaires, nonobstant que l'ennemy tiroit continuellement & fort furieusement, tellement qu'on conta que depuis le premier jour du siege, qui fut le 3 de

fuillet, jusques à Noël, avoit bien tiré stoit pas tousiours sans danger, combien reparé, muisla ville en avoit esté rendue droit pour y faire entrer des palissades ayans des pointes de fer, rencontrans quelquefois 7 ou 8 boulersen un mesmetrou. Il estoit fort difficile de miner la ville, à cause que au dehors il y avoit tant de trenchées & fortifications, empeschans qu'ils ne pouvoyent approcher, aussi la mer les empeschoit de l'autre costé, tellemet qu'ils ne pouvoyet travailler plus log teps. D'affamer ceux de la ville, tadis qu'ils avoyet ailleurs des amis, cela aussi que les assiegeans canonnoyent de tous costez, si est qu'en un jour, mais principalement de nuict 20, 30, voire 40 bateaux y entroyet: & avoyent encores d'abondat un autre havre tout prest, par lequel ilsesperoyent de pouvoir en toutemps entrer avec moindre danger: & quand tous les havres leur defaudroyent, si est ce qu'ils pouvoyent tousiours apporter ce qu'il falloiten des chalouppes, flots de la Mer, & autres semblables à la vieille ville. Aprés cest assaut les Provinces Vnies resolurer, de delivrer lagarentrerent en la ville le Sieur Frederic de Dorp comme Gouverneur & Colonel, Guillaume Edmond Colonel des Escossois, avec les Colonels Daniel de Hartaing, Sieur de Marquette, Barendrecht, le Sieur de Dort, le Sieur de Dommerun voyage en Angleterre.

161 mille & cincq cens coups, sur la vil- qu'elle se faisoit se souvent & de jour & le, & presque la moitie autant hors de la de nuict sans peril, comme le 17 de Mars ville. Le dommige qu'avoit faict le ca- cincq batteaux y entrerent de nuict, les non de l'ennemy, n'estoit pas seulement assiegeans tirerent vingt & un coups de canon, & ceux de la ville bien quinze, & plus forte. Le Sant-hil estoit tellement toutes sois ils entrerent sans aucun domremply de boulets, que les ouvriers, ne mage: Le lendemain a clair jour 19 batpouvoyent presque trouver aucun en- teaux bien richement chargez y entrerent, les assiegeans tirerent bien 122 fois aprés eux, & ceux de la ville aprés le canon & les gabions de l'ennemy bien 60 coups. De ces 19 batteaux il y en eut seize qui furent atteints, mais furent peu endomagez, seulement deux hommes furent tuez, & sept blessez : En somme quelques ils y entroyent avec quelque peu de dommage, & quelques fois sans dommage.

En moins de six sepmaines y entreret estoitassez impossible: car nonobstant centrente-six batteaux chargez de toute sorte de provisions & amunitions. Vn Capit. demarine, appellé Ian Adrien Cant, amena le 10 de Fevrier soixante mille livres de mesche, & trente tonneaux de poudre: ainsi firent aussi plus sieurs autres, tellement que la ville sut pourveue pour long temps : on y envoya semblament beaucoup de fagots, afin de conserver la Ville contre les materiaux.

La gendarmerie estoit ordinairemet 428mison nison d'Ostende, & de la changertous les amenée en des grandes chalouppes, tel-4 ou 6 mois. Tellement que peu à peu lemet qu'au mois de Mars la vicille garnison tant des Anglois que d'autres en fortit par ce moyen.

De la part de l'Archeduc on manda aussi plus de gens en son camp, avec entiere resolution, suivat les advis d'Espaigne de continuer le siege jusques ala fin, ville, avec leur gendarmerie de diverses pource que celaleur importoit tat, come nations. Ceux-cy fortifier et les lieux ou estant le seul moyen, pour fermer les haestoyent les corps de gardes, tellement vres de Zelande, & par ainsi empescher que les assiegeans ne pouvoyet pas faire la pescherie & le trafficq, voire les advetant de domage, come auparavant, voy- nues d'Angleterre. Pource faire qu'on la pourquoy aussi ils ne tiroyent plus tat manderoit force galeres hors d'Espaigne en la ville. Ceux-cy à mesure qu'ils y en- & d'Italie, souz la conduite de Frederic troyent, renvoyoient la vieille garnison, Spinola, & qu'on feroit lever force maa celle fin de se refraischir, mesmes le telots a Embden & és parties Orienta-General Veer en sortit, & fit puis aprés les, & oster par ce moyen aux Hollandois & Zelandois la maistrise de la mer, L'entrée & la sortie de ces soldats n'e- d'autant que c'estoit cela qui les avoit

rendus si puissants, de resister a un si pour les abbatre à coups de canon, soit grand Prince. Que cela importoit beau- pour y mettre le feu, ou empéscher coup non seulement pour la reputation que les ouvriers n'y travaillassent, & du Roy d'Espaigne, mais aussi de l'Ar- quand ils pouvoyent apperçevoir ces cheduc,& que partant cela estoit grandement dommageable & a l'Espaigne & à luy.

Tellement qu'on envoya querir d'avantage d'argent en Espaigne, & on en obtint aussi du pais. Aussi fit on chercher par tout des hommes bien entendus, & des Ingenieurs, on en manda, qui furent ouis, acceptez, & mis en œuvre, sans espargner aucun argent, mesmes on promit a quelques uns cent mille escus.

Ceux-cy trouverent plusieurs nouvelles inventions, afin d'estoupper le havre de la Gueule, qui est hors & joingnant la ville, ou empescher que les bateaux n'y entrassent: comme à faire des plattes formes & des Cavailliers, ou ils plantoyent le canon, tirans fort furieupierres, & les faire enfonçer au havre, des paniers remplis de sachets pleins de sable, qu'on rouloit dans le havre, ils sirent aussi des instrumens du bois, & d'osiers en forme de gabions qu'ils appelloyent des saussisses, & de la hauteur de fable, & liez ensemble, lesquelles ils penfoyent rouler dans la Gueule par cincquante hommes, & d'en faire plusieurs, à celle fin de dresser un fort la dessus, qui estoyent plus petits.

Ils lierent aussi plusieurs bois & poutres ensemble, & commencerent à faire des boulevarts la dessus, qu'ils pences boulevarts, les navires passantes, & les faire enfonçer, & semblables autres inuentions, selon que les hommes subtils & ingenieux les pouvoyent imaginer & inventer, & ainsi continuoit faire provision d'argent, alla pour c'est nouveau.

ouvrages, ils les sçavoyent si bien atteindre qu'ils les faisoyent entrer en Mer, laquelle lors quelle estoit haulte les emportoit, avectout le bois, & le sable.

Par la continuation de ce siege, & les ouvrages qu'on y faisoit, on bastist au Camp plusieus maisonrs & logis, tellement que c'estoit comme un village ou une ville, & le Camp qui estoit vers l'Occident, ils appelloyent le VVesteynde, ou bout d'Occident, tellement que les assiegeans estoyent fort bien

Par la longueur du temps la ville se fortifioit fort tant contre l'artillerie, que contre les flots, & tempestes de la mer: mais l'ennemy s'approchoit peu à peu, on refaisoit & renouvelloit les logis des sement: d'emplir les bateaux pleins de soldats, afin de se conserver contre la peste & autres maladies contagieuses. Principalement la deuxiesme année de leur siege, lors que la peste y regnoit fort, tant parmy les assigeans, que parmy les asfiegez.

Les Provinces Unies nonobstant ce dixhuict pieds, remplies de pierres & de cotinuel siege, qui leur pesoit beaucoup & leur coustoit infinement, tellement que nos successeurs pourroyent mal-aisement croire, le grand tresor qu'on y2 employé, à sçavoir en despens extraordimais trouvant qu'ils les avoyent faicts naires environ cent mille fracs par mois, trop grands & trop pesants, ils en sirent outre les gages de la gédarmerie, & combien que ces petites & peu de Provinces ne pouvoyent fournir à tant de despens Luprovie sans des moyens extraordinaires, si est ce es vais qu'ils resolurent de garder & dessendre prennul soyent mettre dans la Gueule lors que la la ville aussi long temps qu'ils pourroy-de consistent mer seroit pleine, asin de tirer de dessus ent, quand mesmes le siege dureroit encores beaucoup d'années.

L'Archeduc pour continuer le siege selon la resolution qui en estoit prinse cherchea tous moyens possibles pour tous les jours à faire quelque chose de effect à Bruxelles en hyver, & là il convocqua les Estats de ses Pais, mais ceux Mais si tost que ceux de dehorsame- de Brabant ne voulurent point donner noyent telles inventions en avant, ceux d'argent, n'estoit que l'Archeduc acde la ville s'advisoyent incontinent de complist premierement sa promesse, quelque remede & contrepoison. Soit de contenter les mutinez d'Artois, de

Hainault, & de Luxembourg, ains le re- ces, affavoir du Quatré du Polder, & du fuserent, disans qu'ils attendoyent les François: Tellement qu'il n'y eut que ceux de Fladres qui cotribuerent. Ceux de Brabant, demandoyent aussi d'estre deschargez de 25 mille livres par mois, que ceux du plat pais estoyent contraints de payer à ceux de Hollande, pour leurs contributions. are school a large of

Assault de l'Archeduc, donné le 13 d'Apvril 1603 sur les Quarrez de l'Est, du Sud, & du Polder.

Prés que l'Arche-Duc eut battu continuellement la Ville, tout le long de l'année 1602, & cut faict tirer une infinité de coups, & qu'il en eut eddommagé la Ville, & les Forteresses, & principalement tué beaucoup d'hommes, & qu'il n'avoit cependant encores rien advancé, à cause que ceux de la Ville & des Forts se desendoyent bravement:

Il fit derechef le 13 d'Apvril 1603 donner un furieux assault, sur les Quarrez de l'Est, du Sud, & du Polder, tellement qu'il les print & s'en rendit maistre en la maniere qui sensuit. Le 13 d'Apvril le vent estat, si impetueux, qu'il emportoit les toicts des maisons, abbatoit les maisons entieres, & mesmes renversa la tour laquelle tua & accabla quelques uns par par la cheute. Ceux de dehors empoignans ceste occasion, assaillirent tant du costé d'Orient, que du costé d'Occident, avecun grand nombre de gens, ils arracherent du costé d'Orient plus de cent paux hors de la demie-lune de ceux de la ville, mais ils furet neantmoinscotraints de l'abandonner, car on les chassa derechef jusques en leur quartier, ils vindret du costé d'Occidet jusques au Porc espic, ou ils avoyent apporté deux tonneaux de poix, mais ils furent pareillement re poussez, laissans plusicurs morts.

lls se jetterent aussi avec furie sur le Ravelin du Polder, mais furent semblablement contraints de reculer, mais ils recommencerent derechef l'assault, avec des nouvelles forces, tellement qu'ils se rendiret maistres de toutes ces trois pla-

Quarré du Sud, & de l'Est, nonobstant qu'il y avoit sur le Quarré du Polder un demy Canon, & encores une piece de fer, avec lesquelles on tiroit continuellement parmy les gens de l'ennemy, tellement qu'il en demeura beaucoup de morts. En prenant lesdits lieux, ils tueret sans aucune mercy tout, ce qu'ils rencontrerent, mesmes ceux qu'ils trouverent au matin, ils les harquebouserent & tuerent : le combat dura bien deux heures.

Le lendemain, au soir environ les neuf heures, ceux de la Ville se jetterent derechef à toute force sur le quarré d'Est. mais ils furent chassez, laissants environ quatre cens hommes, & entre iceux beaucoup de braves Soldars. Mais ceux de dehors perdirent en ces affaults plus de mille, selon le rapport de quelques personnages notables.

En somme en ce siege demeurerent tant de ceux de dedans que de Jehors. une infinité de personnes, de hault & bas estat, desquels plusieurs moururent en leur apprentisage.

Ceste Ville estoit venue si avant, à cause des grands dangers, du continuel labeur, & de la deffence, cotre la puissance de l'ennemy, qu'on la nomoit l'Academie & l'Vniversité des Chess de guerre, tant des Gouverneurs, Officiers, Capiraines, harquebousiers, que des Pilotes, Mariniers, Ingenieurs, Medecins, Chirurgiens & semblables : tellement que ceux qui n'avoyent seulement esté que quelques mois en ceste escole, devenoient maistres, tant pour offenser, que pour se desfendre, & sçavoyent parler & mettre en œuvre tout ce qui essoit de besoing tant pour assieger, que pour garder, mesmes de ce dont on ne sçavoit point parler auparayant.

Les Ingenieurs bien experts, encores qu'ils eussent estudié long temps és livres, confesserent qu'au prix de ce qui se practicquoit là ils n'estoyet que novices. Les Medecins & Chirurgiens apprenoyent icy plus en une sepmaine, qu'ailleurs en unan, notamment un certain Morbeque de la Haye, & un Alexandre Courtmans d'Anvers, devindrent fort renom-

pean Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC

renommez en la ville d'Ostende.

Les Pilotes & Mariniers y furent infruicts comment ils debvoyent gon verner leurs bateaux pour eviter le Canon.

Les Carroniers y estoyent enseignez à bien planter le Canon, pour offenser les bateaux allans à la voile, comment il falloit faire des contrebatteries, pour offenser, ou demonter le Canon de l'ennemy, ce qui confirmma beaucoup de gens

d'une part & d'autre.

On compra qu'on avoit tiré es vingt premiers mois plus de deux cent cincquante mille coups de Canon, tirans des boulers de la pesanteur de trente à cincquante livres car tandis que l'Infante estoit à Nieupoort, quand elle n'entendoit pas le canon elle estoit malconten. te, rellement qu'elle commanda de canonner continuellement.

Ceux de la Ville ne demeurerent point redevables aux assiegeans, mais tirerent en vingt premiers mois, selon le conte, qu'on en fit, bie cent mille coups.

On tient que les premiers vingt mois il en demeura des assiegeans bien dix huichmille hommes, tant de l'artillerie & pour le grand froid, qu'ils euduroyent és deux premiers hyvers, que par les sorties, maladies & pauvretez, ce qui ne s'amenda gueres puis apres. Et dans la ville on conte qu'il en demeura bien 6 ou 7 mille, cobien qu'on ne l'ait pas bien peu sçavoir: car les malades & blessez estoyent envoyez hors de la ville, comme firent aussi les assiegeants, les envoyant és la mer puis aprés les emportoit. villes prochaines, & és Hospitaux.

Nonobstant toute ceste batterie & qu'on mouroit beaucoup de peste, & de pauvreie en la ville, les assiegez ne laiffoyent estre visitez par leurs amis, pares, femmes & enfans, venans de Hollande & Zelade, & y alloyent comme s'y c'eust esté à quelque feste. Quelques Capitaines y amenerent leurs femmes & enfans. Les Gentils-hommes & grads Seigneurs y venoyent de France & d'Angletterre pour voir les dessences : mesmes aussi quelques Princes d'Allemaigne, & entre autre le Frere du Roy de Danemarc, le mesme se faisoit au camp des assiegeas pour voir leur offensive, nonobstant me un pont levis, pour en l'amenat vers tous les grands dangers.

Tous les trois ans durans les assiegez le s de luillet demenoyent grande feste en la ville, en batant sur des chauderons, au lieu de sonner les cloches, car ils n'en avoyent pas, & en tirant tout le canon qu'ils avoyent: & ce jour on faisoit un presche solemnel, affin de rendre graces à Dieu, de ce qu'il les avoit gardez si log temps sans tomber entre les mains de leurs ennemys, & le prier de les vouloit delivrer.

On y fit diverses sorties & divers alsauts, on tira beaucoup de boulets ardets qui mettoyent le feu au camp de l'ennemy, & en leurs plattes formes faictes de fagots, &c. Les assiegeans amenerent divers grands bateaux appellez flotes, du costé d'Orient de la ville, pour les attacher la, & y mettre du canon dessus.

Entre autres un certain Ingenieur appellé Pompeius Romain, inventa divers moyens, pour estoupper la Gueule affin que personne n'y peust passer, mais il ne peut rie effectuer, ils firent des flottes de bois entrelasse qu'ils nommoyent des saussisses, & par dedans estoyent remplies de pierres: Ils en firent premierement des grandes, & puis aprés des petites, lelquelles ils rouloyent devat eux, pensant les faire enfoncer en l'eau, & de pouvoit dresser la dessus plattes formes, assin de boucher la Gueule, s'il estoit possible: Mais quandils comencerent à les mettre, les assiegez tiroyent de leurs cavalliers, & les rompant à coups de Canon,

Ceux de la ville avoyent faict une demie-lune par dela la Gueule pour deffendre les bateaux en sortant & en entrant, & les tenir à couvertés fossez de la ville: mais affin d'escheller ladite demiclune, ce Pompée Romain avoit inventé un pont d'assault, monté sur 4 grandes roues de metal en guise de chariot, sur lesquelles ce pont devoit estre mené. Il se plioit au milieu sur un grand mats de la hauteur de 150 pieds, & de long de ce mats, le pont se haussoit & se baissoit. Ce pont estoit faict de cables, ou cordes entrelassées sur des petits mats. La partie de devant se levoit le log du mats, comla ville, le laisser tomber au travers des

fossez sur les ramparts: le pont se titoit par quarante chevaux, & estoit à cause des cables à l'espreuve du mousquet. Ils pensoient affaillir ladite demie-lune sur la Gueule, par ce pont, qu'ils nommoyent le Luy-vvagen, cest à dire le chariot paresseux. Les assiegeans voyans venir ledit pont, rompirent l'une des roues à coups de canon, & devant qu'elle peust estre refaicte, ils dresserent des mats, sur la contrescarpe de la demie-lune, tellement que quand ils devalleroyent le pont, il viendroit à se reposet sur les assiegeans, quiterent ceste invention sans s'en servir.

Au mois de luing 1603 Dom Rodrigo Lasso vint d'Espaigne, & apporta les nouvelles, que le Marquis Ambroise Spinola (Frere de Ierome Spinola qui fut tué sur les Galeres devant l'Escluse) avoit faich un contract avel le Roy d'Espaigne, après la mort de son Frere, de lever une grande somme de deniers, luy & sa compagnie pour le service du Roy, à certaines conditionis & asseurances, asseurance, d'avoir la principale charge, & comme commandement souverain, au siege d'Ostende: avec pleine authorité de l'Archeduc, & ce non sans estre envié des autres Chess estans en l'armée, de quelques nations qu'ils sussent.

Ledit Marquis Spinola estantavec ceste commission venu au Païs-bas, entreprint ladite charge, & reforma incontinêt beaucoup de choses, deposant plusieurs Officiers, & en remettant des autres, portant soing d'avoir provisió d'argeït, & mettat en œuvre beaucoup d'Ingenieurs, & gens s'entendans à l'art militaire, affin de se rendre maistre de la ville: Car ceux de dedas avoyent desia perdu de longue main toutes les dessences
& fortifications, qu'ils avoyent hors de
la ville. Le Marquis sit incontinent faire
des mines, & donner des assaults.

La mer & les haultes eaux firent beaucoup de dommage, par un vent de Nort-Est qui ventale premier de Mars, en gastant & emportant les mines, les trenchées & contrescarpes.

Les affiegez, combien qu'ils recevoient journellement beaucoup de gens, & choses necessaires, si est ce que par la

dommagez ces six derniers mois, & siret de grades pertes, pource qu'aprés le Colonel Huchtenbroeck, le Sieur de Gistelles, qui y estoit Gouverneur, y fut tué au mois de Mars. c'estoit un brave & vaillat personnage, qui fut fort regretté: aprés luy suivit le Colonel Loon, qui tost aprés fut aussi tiré, & aprés cela quelques Capitaines ayans le comandemet souverain: puis le Colonel Iacques de Berendrecht: auquel succeda le Colonel Vtenhove, qui en sortit estant blessé. Finalement aprés que la ville ent esté quelque temps sans Gouverneur, le Sieur de Marquette y arriva come Gouverneur le 10 de luing 1604 ce fut aussi le dernier qui y entra. M. David d'Orleans Ingenieur fut tiré dans la ville, & en sortit estat blesse: mais il y avoit encores M. Raef Dexter Anglois, personnage hardy, & qui avoit esté longs temps Soldat. Ce changemet de Gouverneur fur cause que plusieurs choses proposées en la ville n'euret point de bon succez: leurs bonnes ordonnances n'estoyet pas bie observées, desquelles nous en reciterons quelques exemples: on avoit ordoné affin d'empescher tous troubles parmy les vivadiers, qu'on ne vendroit nuls biens ou vivres, que premierement ils n'eussent esté 24 heures sur le marché: on avoir aussi dessendu qu'on n'eust pas à jouer aux dez, ou aux cartes, sur peine d'estre mis 8 jours prisonnier, à pain & à eau: Que nuls Officiers ne pourroyent entrer en garde estans yvres, à peine d'estre deposez, & de perdre leurs armes, & d'autant qu'il y en avoit plusieurs qui s'alloyent rendre à l'ennemy: ceux de la ville avoyent ordonné so cscus à qui leur en pourroit livrer un, soit vifou mort. Les assiegeans pource qu'il y en avoit plusieurs des leurs qui s'alloyent rendre en la ville, mirent la Cavallerie en garde: mais le tout en

Le Marquis Spinola fit toute diligenceés Mois de Apvril, de May, & de luing, affin de se rendre maistre de la ville, pour tant mieux aller secourir l'Escluse, n'espargnant ni argent, ni gens: Entre autres y sut blessé un des Commandeurs appellé Catrisse, qui puis aprés mourut de sa K k ij blessure,

blessure, cestoit un homme de grade ex- souvent les assiegeans hors des places perience, & qui s'entendoit bien en l'art militaire, il y eut aussi plusieurs autres Commandeurs, Colonels, & Capitaines main pourveus contre ceste perte, par le qui furet tuez: ils prindret aussi le Porc- moyen de leurs Ingenieurs, entre autres espic, & s'approchoyent journellement de Raef Dexter Anglois, qui avoit long par des mines, & assaults.

mine prés du boulevart du Polder, lagens:là dessus il fit donner un assault, ou il en demeura quelques centaines, & quelque 40 ou 50 de ceux de la ville.

Le 16 de luing ceux de dedans firent une grande sortie sur les Mineurs & Fosqui se fitent cest esté, au moyen dequoy ils vindrent en fin jusques aux fossez, ils estoupperent le vieux havre avec des fagots: au Mois d'Aoust ils minerent le Santhil, & s'approcheret des autres boulevarts, souz la faveur de ses plattes formes, qu'ils avoyent faictes, & d'ou ils tiroyent furieusement.

Finalement Spinola resolut au Mois de Septembre d'affailler le principal boulevart le Santhil, & trouvant les Espaignols & Italiens mal volontaires à donner l'assault, pour le grand danger qu'ils avoient souvent experimentez, il se resolut de se servir des Allemans, leur promettant de grandès recompenses, & combien qu'on cust fait des mines de part & d'autre si est ce qu'il voulut avoir le Sant-hil, tellement qu'il le fist assaillir par une partie d'Allemans des Regiments de Biglia & de Batlaymont, & comme les premiers furent eslevez en l'air par les mines de ceux de la ville, & que là dessus ils s'estoyent reculez, il les fit derechef aller à la charge, disant qu'ils n'y avoit plus de mines, mais qu'on les avoit toutes faict voler: & come ils allerent derechef à l'assaut, ils ne rencontrerent plus aucunes mines, ni aucune resistance, tellement qu'ils prindrent le Sant-hil, & recompensa fort les Allemans. Il se servit de semblable force, contre les autres forts, tellement que les assiegez, ne se pouvoient mieux deffendre qu'en faisant des sorgaignées.

Les assiegez s'estoient de longue temps faict service an pais avec d'autres. Le 2 de Iuing Spinola fit voler une Carderriere les boulevarts, de Sant-hil, de Helmont &c. ils firent vn nouveau quelle enterra touts vifs plusieurs de ses Sant-hil & vn nouveau Helmont : aprés cela ils couperent la ville par le milieu, avec des boulevarts flancquans toutau travers de la ville & derriere cela, ils couperent encores plus d'un quart de la ville, vers la Gueule, & le nouveau foyeurs, & les chasserent. Il y eut plusi- havre, avec des boulevarts flancquants, eurs semblables mines, assaults, & sorties comme pour la derniere retraicle, & commencerent à nommer ce lieu la nouvelle Troye, esperat de pouvoir encores tenir quelque temps, jusques à ce que quelque autre chose se peust presenter.

Mais toutes ces nouvelles fortifications n'estas point fermes, pour estre faides nouvellemet, ils ne peurent point bien resister à l'effort du canon: Car les assiegeans avoient desia amené tout leur canon sur les ramparts de la vieille ville, & batoient de la nouvelle ville: les assiegez firent diverses sorties, chassans les assiegeans hors des boulevarts qu'ils avoient prins, en enclouant leur canon, & espiant les nouvelles mines, mais ils estoient contraints de retourner avec dommage. Il advint aussi que le 22. d'Aoust la mer estant fort haulte, elle fit fort grand dommage de part & d'autre par un vent de Nort-Est; mais principalement à ceux de la ville, qui furent en fort grand danger.

Tellement que les assiegez voians on mente que le Sant-hil estoit perdu, & que les aux Eprison assiegeans minoient vers la vieille ville, le dange es environs de la vieille Eglise, & qu'en de costende outre il estoit à craindre qu'avec des haultes marées, & par un vent de Nort-Est la mer pourroit saire de grands dommages, pource que la vieille ville estoit la meilleure dessence contre la mer: ils en advertirent Messeigneurs les Estats Generaux & le Prince Maurice, afsemblez à l'Ecluse, consultans s'ils ties : au moyen de quoy ils chasserent debvoient encores resister plus long

temps à si grand despens, & avec si grand danger, pour estre en fin forcez, &c. Cosiderans qu'ils avoyent maintenant par la conqueste de l'Ecluse & d'autres places, un pied ferme en la Conté de Flanvrer les Provinces Vnies, ce qui avoit esté cause, que jusques à maintenant on avoit esté si long temps à tenir Oostende, avec laquelle aussi bien, on ne pouvoit pas faire grande chose, pour endonmager l'ennemy à cause de tant de forts, desquels la ville estoit blocquée & environnée. Estant maintenant un lieu, lequel ne pourroit servir de beaucoup à l'Archeduc d'Austriche & sur celà aisé à reprendre sur tout, s'ils demeuroyent maistres de la mer.

Ces raisons & semblables estans bien pesées, Messeigneurs les Estats donnerent charge, & congé au Sieur de Marquette Gouverneur d'Ostende, de faire son apointement avecles assiegeans, & d'accorder le plus avantageusemet, qu'il lui seroit possible à la rendition voyant qu'ils n'avoyent point à craindre la force de l'Archeduc devant l'Ecluse pour c'est

hyver. Tellement que le Sieur de Marquette avec son conseil de guerre, craignant que la mer avec un vent tempestueux pourroit en hyver empirer sa composition, commença à charger tous ses bateaux du canon, de l'amunition, & du reste des vivres: comme aussi les personnes qui eussent peu rendre difficile le traicté, come les ministres, les Ingenieurs, les Revoltez & les canonniers & les fit tout partir. Apres cela il envoya deux Capitaines hors de la ville, assavoir, Achthoven, & Geldre, afin de traicter avec le Marquis Spinola, pour la rendition de la ville, & les assiegeans envoyerent pareillement deux ostages en la ville.

Parainsi le 20 de Septêbre 1604 aprés divers debats sur les points & articles suivans, l'accord sut saict entre le Marquis Ambroise Spinola, au nom de ses Altezes d'un costé, & le Sieur Gouverneur, avec les Colonels & Capitaines come recherchez de livrer la ville d'Oostende, d'autre costé.

PRemierement, que les personnes Ecclesia-Articles de stiques pourront sortir vec leurs biens, & la rondition d'Ossende meubles en toute liberté s'as aucun empesche- le 20 de ment ou dommage.

2 Que le Gouverneur, les Colonels, Capitaidres, affin de tenir par ce moyen la guer- nes, & tous les gens de guerre, de quelque quare és pays de leurs ennemys, & en deli- lité ou condition qu'ils soyent, tans dedans la ville que dehors és Forts, come aussi les Copitaines des Navires de guerre, avec leurs Officiers, Mariniers& Soldats, pourrot sorter librement & sans empeschement, sans les pouvoir arrester ou retenir pour quelque occasion que ce soit, soit pour avoir servy du costé de l'Archeduc, ou autrement, avec tous les bateaux chargez ou non chargez, qui iront vers Flissinques. et ce avec leurs armes, les enseignes desployées, le tambour batant, la mesche allumée, & la balle en bouche, avec tout leur bagahe, er s'ils n'estoyent pas assez pourveus de bateaux pour transporter ledit bagage, & quelques malades, téps leur sera ottroyé pour en faire venir, quand le vet & la commodité le permettra, lesquels aussi pouront retourner librement.

3 Que ledit Gouverneur, les Colonels, Capitaines & Soldats pourront prendre avec eux quatre pieces d'artillerie, sans plus qui seront embarquees, bien entendu qu'ils ne pourront point embarquer plus d'artillerie, que les dites quatre pieces, sans aucune poudre: Et à ceste fin, & pour plus grande asseurance de son Alteze, le CapitaineWingaert, Lieutenat de l'artillerie, pourra faire quelque reveue, sans tou-tesfois pouvoir descharger quelques uns des bateaux susdits, lesquels ontrouvera audit havre: Et pour la conduire desdits bateaux pourront librement sortir le General d'Artil-lerie, avec les Gentils-hommes, les Coducteurs, Canonniers, Charpetiers, Mineurs, Chevaux, & sout ce qui en depend.

4 Item, que tous Officiers & Commis, qui ont eu le maniement de quelques contes & du payement de la gendarmerie, & d'autres choses, se pourront retirer librement, avec leurs meubles, biens, armes, chevaux, dependans de leur charge.

5 Que tous les Commissaires des vivres, & autres Officiers de Messeigneurs les Estats, pourront aussi faire le mesme.

6 Item, que les deux Capitaines prisonniers, assavoir Lantscroon, & Gistelle, & en outre tous Officiers, & Soldats prisonniers, seront relaschez libres & francs:comme ausiz Kk iij

tous les Capitaines, Officiers & Soldats de fon Alteze, estans emprisonnez en la ville, seront relaschez francs & libres sans payer rançon: bien entendu que les prisonniers de part & d'autre payeront leurs despens.

7 Item, que tous bourgeois, vivandiers, & autres, estans en service ou n'estans point en service, pourront aussi partir librement, avec leurs armes, meubles, batteaux, & tout

leur bagage.

8 Que ledit Gouverneur, les Colonnels & Alteze avoit faict preparer, tandis que Capitaines livreront ce iourd'huy, és mains de ceux que le Marquis mesmes ordonnera, taille, pour se preparer à marcher: ils altoute la vieille ville, avec les petites plattes formes, estans à l'un bout de ladite ville, appellees la table de Moyse, & quatre Ostages, au lieu desquels ledit Gouvernenr, avec les Colonels & Capitaines reviedront ceux qu'ils ont dessa.

Alteze avoit faict preparer, tandis que toutes les trouppes se rangeoyent en bataille, pour se preparer à marcher: ils alteret le long de la mer, en c'est ordre, les Françoys avoyent l'avantgarde, ceux du païs-Bas alloyent au milieu, & les Anguis mesme de la dite ville, appellees la table de Moyse, & quatre Ostages, au lieu des que le Marquis mesmes ordonnera, taille, pour se preparer à marcher: ils alteret le long de la mer, en c'est ordre, les Françoys avoyent l'avantgarde, ceux du païs-Bas alloyent au milieu, & les Anguis de la dite ville, appellees la table de Moyse, & quatre Ostages, au lieu des sur preparer à marcher: ils alteret le long de la mer, en c'est ordre, les Françoys avoyent l'avantgarde, ceux du païs-Bas alloyent au milieu, & les Anguis de la dite ville, appellees la table de Moyse, & quatre Ostages, au lieu des sur preparer à marcher: ils alteret le long de la mer, en c'est ordre, les Françoys avoyent l'avantgarde, ceux du païs-Bas alloyent au milieu, & les Anguis de la mer, en c'est ordre, les Françoys avoyent l'avantgarde, ceux du païs-Bas alloyent au milieu, & les Anguis de la mer, en c'est ordre, les Françoys avoyent l'avantgarde, ceux du païs-Bas alloyent au milieu, & les Anguis de la mer, en c'est ordre, les Françoys avoyent l'avantgarde, ceux du païs-Bas alloyent au milieu, & les Anguis de la mer, en c'est ordre, les Françoys avoyent l'avantgarde, ceux du païs-Bas alloyent au milieu, & les Anguis de la mer, en c'est vous de

9 Ledit Gouverneur avec les Colonels, Capitaines & Soldats, & autres Officiers, feront tenus de partir tous apres demain, qui est le 22. de ce mois, pource qu'il ne leur est pas possible à cause de l'incommodité de la marée, de pouvoir partir plustost n'est qu'il y ait quelques malades ou blessex, ceux la pouront suivre avec le bagage, comme dessus.

10 Que si le vent estoit mal propre au Gouverneur, & aux Colonels, Capitaines, & Soldats, tellement qu'ils ne peussem partir au mesme iour, ils seront tenus de partir par terre, & pour ce faire on les accommodera d'autant de chariots qu'ils auront de besoing.

II Es pour asseurance de leurs personnes c'hatteaux, s'ilsessessoyent contraints par quelque mauvais téps, de retarder quelques tours, c'affin que c'est article soit maintenu en son entier sans estre enfreint ou violé, leur feront donner des Ostages de la part de leurs Alsezes lesquels quand les batteaux partiront, seront renvoyez seurement vers Ostende: comme au s'i les Ostages donnez a son Alteze de la part du Gouverneur c'o des Colonels, demeureront pour l'asseurance des chariots sus-dits, iusques a leur retour, c'o seront puis aprés renvoyez seurement vers l'Escluse. Faitt comme des sus.

Voilà comment ce renommé siege d'Oostende print sin, aprés avoir duré trois ans & huistante jours, un siege du quel on parlera, aussi long temps que le monde durera: & semblera incroyable à ceux qui en lirout la description.

L'accort estant faict les assiegeans entrerent en la vieille ville, & les assiegez se retireret en leurs retrenchemes appellez la nouvelle Troye, jusques au 22 de Septembre, & lors ils en sortiret, suyvant l'accord, par terre, passans la Gueule, en des pontons & bateaux: Le Gouverneur Marquette, les Colonels, Capitaines & autres suret coviez à un grand banquet, que le Marquis Spinola, General de son Alteze avoit fai& preparer, tandis que toutes les trouppes se rangeoyent en bataille, pour se preparer à marcher: ils al-Françoys avoyent l'avantgarde, ceux du Pais-Bas alloyent au milieu, & les Anglois avec les Escossois faisoyet l'arrieregarde. Ils estoyent plus de trois mille homes, bien montez & dispos: hormis ceux qui estoyent partis és bateaux. Ils emmenerent quatre pieces d'artillerie vers Blanckenbergue, & le lendemain au matin ils arriverent au Camp, ou le Prince Maurice, & tous les Comtes & Seigneurs les reçeurent amiablement, leur donnans la main, & les salvans passans au travers de leur bataille, les remerciant tous du fidele service qu'ils avoyent faict au Païs: Aprés on leur monstra le quartier ou ils se debvoyent reposer, on avança aussi les Capitaines, Officiers & les braves Soldats, à des offices, & autres recompenses qu'on leur fit.

Toute la Bourgeoisse partit aussi, & vindret la plus part demeurer à l'Ecluse. Le Bailli d'Ostende sut faict Bailli de l'Ecluse, & dans Ostende ne demeura personne, sino quelque peu de vieilles ges.

On à mis en lumière deça & dela diverses annotations & remarques du nobre des morts, qui font demeurez au siege: on trouva devant l'Ecluse sur l'un des gens de Spinola demeuré mort, un memoire de tous les Colonels, Capitaines, Officiers & Soldats, morts devant Oostende, le contenu estoit tel: un Gentil-homme Allemand qui avoit esté devant Ostende, dit que durant le siege estoyet morts quinze Colonels: sept Marechaulx de Camp, dix-neus Sergeans Majors, cincq cens soixante cincq Capitaines, 3 22. port-Enseignes, 4911.

Sergeants, 1166 Lieutenants, 9166. Cor- & efforts pour contenter feur ambition. poraulx, 610 Soldats appointez, 54366. Soldats, 6011 Matelots, 1196, femmes & visitée de plusieurs personnages de tous enfans, faisant ensemble 76961. Tous Estats, & la trouverent comme un monceux cy seroyet demeurez depuis le com- ceau de pierre & de sable, ayant esté fort mencement du siege jusques à la sir de ruinée és dernièrs retrenchemens, il y Iuillet l'an 1604 sans ceux qui sont avoit peu de maisons, mais beaucoup de morts depuis ce temps. Qui est un nom- loges, peude meubles, beaucoup d'amubre grand & incroyable, & auquel (com- nition quelque 11 pieces de canon desme on peut penser) les malades & les quelles on ne se pouvoit servir, avec blessez, qui ont esté mis par tout és Ho-quelques mortiers & choses semblables: spitaux, doivent estre adjoustez.

Quelques uns ont pareillement descript le nombre des assiegez, faysans fort excessif: mais nous estimons qu'il est impossible d'en pouvoir dire le nombre: car ceux qui ont esté ou malades ou blessez, estoyent incontinent transportez:aussi est il vray semblable que le nobre de ceux, qui ont esté dehors à esté plus grand: car le nombre des affiegeans, à tousiours esté plus grand, que celuy des affiegez, & ceux de dedans ont eu plus d'ayse & d'abondance, que ceux de dehors, qui ont esté trois hyvers entiers, en un lieu si froid & humide, & partant il est bie croyable, qu'il y en à eu plusieurs, voire de toute sorté de nations qui y sot morts, plusieurs Seigneurs & Gentilshonimes qui estoyent venus de loing, comme volentaires pour voir ce renom+ mé siege, voire de toutes nations, qui

La ville d'Oossende à esté puis aprés avec un nombre infini de boulers &

Les Archeducs y vindrent pour voir la place, & s'en esmerveillerent fort: & viret par effect qu'ils avoyent consumé beaucoup d'argent de temps & de gens, à celle fin de gaigner seulement un monceau de sable: & trouvant que la ville estoit si mal propre pour y habiter, ils miret ordreaffin d'ameliorer la ville, & de l'edifier.

De la les Archeducs s'en allerent en pelerinage vers nostre Dame pres de Duynkercke, a laquelle plusieurs attribuent la victoire, donnerent ordre que les maisons & l'Eglise fust redifiée, & la ville fortifiée, contre les flots de mer: & pour y attiter des habitans, ils donnereat de grands privileges & franchises: mais la premiere année peu de gens y vindrent faire leur demeure: mesmes il venoyent pour ayder à faireces affaults y n'y a point de navigation de pescherie.

#### Notes pour entendre la peincture.

- a Le Principal Boulevart de la ville dict Sant-hil ou Mont d' arenc.
- b Moindre nombre d'artillerie. c Le moindre Boulevart. d Le Boulevart dict de Men fongt.
- e Boulevart nommé Tablé de Moyfe. f Boulevart du Nort avec son Tertre illet g estevé.
- g Porte Orientale. Boulevart Oriental.
- Boulevart dit Efpagnol,
  k Rempart de dehors correspondant au Boulevart Espagnol que sus percé pour laisser entre les plus grandes navires dedans la ville.
  1. Demis-lune au dela la Gueule dite du Boulengier,
- m Boulevart dist des Boeufs. n Boulevart nommé Maribourg. o Porte par laquelle on ча анк forts exterieurs des

- p Boulevart Occidental vers le Midy,
  q Ponts respondans aux redoutes des ennemit;
  r s Redoutes quarrees d'Ouest.
  a Contrescarbes d'Ouest.
  v Porte & Boulevart d'Ouest.
  x Boulevart did bouche d'enser viulgo Helmann
  y Les contrescarpes de porcessire.
  1 Artilleric ennemie par laquelle les navires a bentrés
  fossic estoyent fort endommagees.
  2 Fort de Bredene.
  3 Fost de Bredene.
- - a Fort ac Breacht

    3 Followmen & fortifications contre la ville

    4 Artillerie nouvellement plantée

    6 Fortification [uperieure,

    7 Fortifications inférieure,

    8 Artillerie d'enhault
- 9 Artillerie d'embas. 10 Artillerie plantée à la porte Occidentale contre les Bonlevari de Mont d'arene & percespicq.

Description de l'exploict de guerre de Messeigneurs polatik osciolarsapolitika (name Sukolos Nikoloviji od prom

LES

### ESTATS GENERAVLX

Faict en la Duché de Brabant, souz la conduite te egrand S.E. mendie, com

du Prince

# MAVRICE DE NASSAV

En l'An 1602.



Estats Generauly des Provinces Vnies, & son Excell? le Prince Maurice de Naslau, considerant que l'Archeduc d'Austriche

cherchoit par tous moyens, de fortifier la gendarmerie qu'il avoit desia és paisbas, par une nouvelle & puissante armée venant d'Italie, à celle fin de faire, en cotinuant le siege d'Oostende, quelque invasion esdites Provinces Vnies, voulants aussi monstrer le soing paternel qu'ils portent, tant pour la dessence de leurs bons sujets, que pour abbaisser le courage hautain des Espaignols, & prevenir la deliberation de l'ennemy, amasserent, au commencemet du mois de luing en l'an 1602 à grand despens, une belle armée de gens à cheval & à pied, qui passerent monstre le 17 dudit mois à Elten en l'Isle des'Gravenvveert, à Panderen & la autour, il y avoit plus de cincq mille chevaux, & plus de dixhuict mille hommes de pied, avec 1930 chariots, sans les chariots, & charrettes des Vivadiers, & 6047. chevaulx de traits. L'armée, aprés qu'on eut celebré le jusne, & faict prieres par tout le païs, le 19 & 20, passa le Rhin & laWaele, sur deux ponts dressez à ceste fin sur lesdites rivieres, pour aller vers Nieumegue, & de là à Moock, ou son Excell. comme Chef General de ceste Armée, fit le 21 passer quelques gens la Meuse.

Esseigneurs les mée audit Moock, & le 22 il traverssa la Meuse sans aucun empeschement, avec toute l'armée, & alla loger au petit Linden, avec deliberation d'aller courageusement chercher l'ennemy, qui avoit desia receu ses Italiens, au lieu ou il estoit, & le defier, lui denocer & preseter la bataille, s'il estoit possible, afin qu'ayant obtenu la victoire esperée & ferme asseutéc, de pouvoir secourir la ville d'Oostede, laquelle avoit desia esté onze mois assiegéerou pour le moins s'il ne vouloit pas lier la partie & accepter la bataille, de fermer la bouche à l'ennemy, qui sembloit ne souhaiter autre chose, sinon de pouvoir rencontrer derechef son Excell. surson terroir, à celle fin de se venger et prédre son revêge de la bataille de Nieuport en Flandres, & puis apres entreptédre quelque autre chose, selon que la commodité se presenteroit pour le bien

الكري بالأدم بالأسارة المدين

I le an more de an ice at a

Toute l'armée estat en Brabant, Messeigneurs les Estats Generaulx des Provinces Vnies du païs-bas firent une declaration, qu'ils firent imprimer, en laquelle ils monstroyent pourquoy ils avoyent commencé ceste course, comme

D'Autant que Messeigneurs les Estats Ge-Lettre de neraulx des Provinces Vnies du pais-Messeigneurs bas, ont entreprins par la grace de Dieu, & pour le tipar l'aide des potentats & Princes, avec les cribations quels ils ont ait alliance, de faire tout bon debuoir d'avancer serieusement en ceste année le hien commun des pais hes pour les denée le bien commun des pais-bas, pour les de-Et eposa ceste nuict avec le reste de l'ar- livrer par ensemble de la tyrannie des Espaignols,







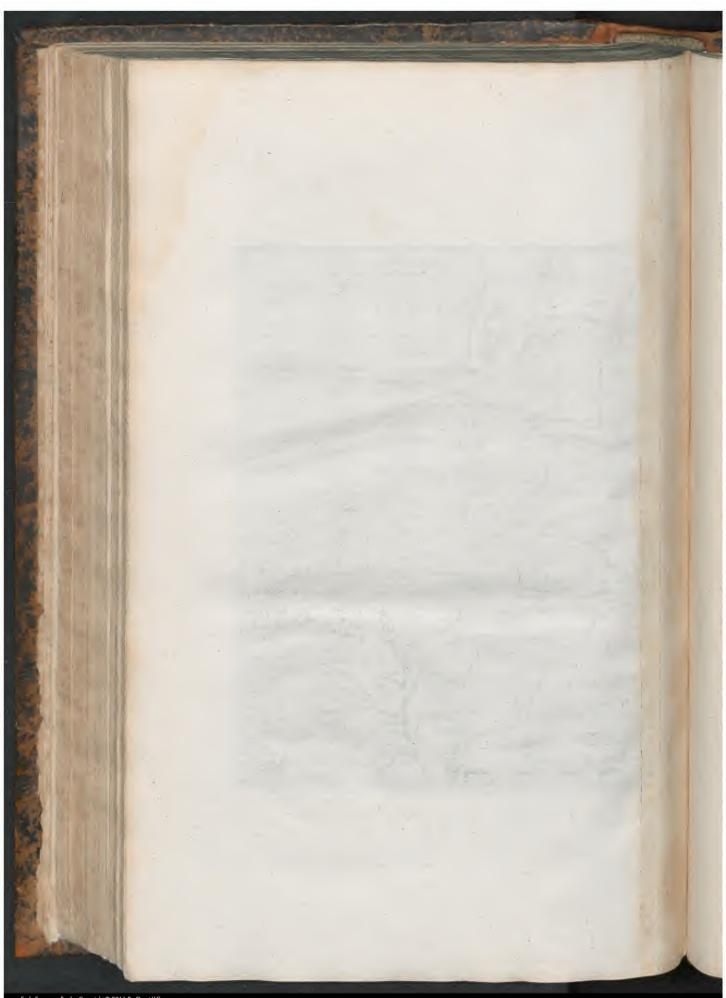

gnols, & de leurs adherens. Et d'autant que la raifon le requiert que toutes les Provinces, Filles, Fillages, Paroisses & Habitans du Pais-Bas, qui sont accablez du joug de l'Espaignol's y employent & presentent leur assistance. Voila pourquoy les Administraicurs du. N. N. sont requis & admonestez pour la premiere & derniere fois, de fournir trois jours après que la presente leur aura esté delivrée, es mains du Commis du Receveur General des Provinces Vnies, estant en no-Are Armee, la somme de N. N. en diminution des contributions, desquelles ils ont esté chargez & le seront encores, pour la delivran-ce des Païs-Bas. Lesdits Administrateurs ayants venla presente, envoyeront en nostre Camp deux Oftages, pour ledit payment avec charge de traiter avec nos Commis tant pour le regard des contributions raisonna bles, que pour leur deffence, pour n'estre chargez du Soldats de ce costé, à quoy la presente seur servira de Sauvegarde & de passeport, ou autrement par faulte de n'accomplir la p esente, on y procedera, (dont nous serons bien marris.) de faict par execution de

Ainsi faiet, resolu, & arresté en l'assemblée des mesdits Seigneurs les Estats Generaulx, à la Haye, ce 7 de Iuillet 1002. Hero de Hottinga vidit, & estoit soubsigné, C. Aerssens.

Mesdits Seigneurs firentaussi imprimer les Placart qui s'ensuit, affin que les païs peussent regarder d'aviser à ce qu'ils auroiet à faire duquel la teneur s'ensuit:

Aux Haults, Illustres, Honorables, Nobles, Tresdoctes, Sages, Prudens & tresdiscrets Seigneurs, bon Amis & Voifins, les Prelats, Princes, Comtes, Seigneurs, Gentils hōmes, & Villes de Brabant, Flandres, Artois, Hainault, Valenciennes, Lisse, Douay, Orchies, Namur, Tournay, Tourness & Malines, representans les Estats des Pays-Bas, souz le Gouvernement d'Espaigne, ou des Archeducs: A tous en commun, & à un chascun en particulier.

Essieurs nous ne doubtons point, que vos Excellences ne se resouviennent encores des amiables re-

monstrances & exhortations, que nous vous avons faicts à diverses fois, tendans à ce qu'il pleust à vos Excell. bienmeurement considerer & prendre efgard à la de liberation, & au but des Espaignols & de leurs adherens, ennemys du bon estat, des droits, franchises, biens & personns des Pais-bas, assevoir, à leur deliberation originelle & enracinée, laquelle est si dommageable & honteuse, qu'elle ne tend qu'à ruiner entierement tous les habitans de toute sorte & qualité du Paysbas. Nous scavons bien (combien que ladite deliberation soit aussi bien creue pardela, & qu'elle est tenue pour indubitable) que toutes fois quelques uns de vos Excellences ont esté amenez à ce point; en partie par leur naturelle bonte, & en partie par per suasions, que les affaires pourront estre redressées és amenées à meilleur point, par la conduite des Archeducs & presence des leurs Altezes: Mais d'autant que nous avons pleine cognoissance, de la continuation des Espaignols, & de leur adherans, en leur deliberation à la ruine des Pays-bas, à celle fin de les assaissitir pour tousours au joug des Espaignols : Es de pouvoir dominer sur les consciences; corps, droits, biens des bons habitans, selon que bon leur semble: Et que mesmes l'Archeduc ne pourra rien faire: voila pour quay nous ne nous sommes point peu conformer aveste opinion: Or à fin de ne precipiter ni vos Excellences ni nous; en une certaine continuelle & irreparable ruine, nous avons trouvé, que le meilleur estoit, de continuer d'un courage constant en la louable resolution prinse du commencement par les principaulx personnages & Membres de tout le Pays-Bas, de tous estats & de toute condition: & nous asseurant de l'ayde & assistance de Dieu, & des Roys, Princes, & Republiques, avec lesquels nous avons amitié & alliance, comme aussi sur l'equité de nostre cause; nous en attendons avec patience une bonne issue, notamment par la direction de vos Excellences, & de leur sage conduite en leur estat. & pour ce faire porter volontairement toutes les difsicultez, les dangers, despens, & travaulx que requiert la manutention d'une si Saincte, louable, honnorable & necessaire resolution: Sans que le transport illusoire & indique des Pays-Bas, faitt à leurs Altezes;

nous ait peu, ou pourra jamais esmouvoir à aucun changement : ayans pour ce regard, aprés ledit transport requis & exhorté fort serieusement vos Excellences, par nos lettres & de bouche en la communication que nous avons eue avec vos Deputez, qu'on eust à prendre esgard, sur l'estat du paysbas, de ce costé là, sur la conduite de toutes les affaires d'estat, & de guerre, tant dedans, que dehors le pais : Nous sommes asseurez que sion considere bien cela, & qu'on y regarde d'un bon æil, & d'un esprit non passionné que nul ne pourra juger autrement; sinon que ledit transport illusoire tend iudubitablement, à une certaine ruine de tous les pais-bas, voire tous les estats & personnes lesquelles y Sont. Vos Excell. voyent, entendent & sentent par effect ce qui s'y passe, & peuvent aysement juger de ce qui est apparent de s'y passer encores, tellement que nous estimons qu'ils n'est pas necessaire, que nous vous en escrivions plus amplement. Seulement nous requerons bien amiablement, exhortons & prions instamment Vos Excellences, de bien prendre esgard à la louable reputation; que les predecesseurs de vos Excellences ont acquis passé plusieurs centaines d'années, & laquelle ils nous ont l'aissée ; comme une regle, d'estre bons Protecteurs & defenseurs, de la liberté & des droits du Pays-bas en commun ; & des Provinces ; Membres Villes, & Habitans d'icelles en particulier: & de penser si le contenu dudit vain & indigne transport, & du traicté qui s'en est ensuivi, & ce qui se continue journellement, accorde avec les debvoirs, desquels vos Excellences sont obligez à vos Maisons, Estats, Posterité, & notamment à la Patrie: Si vuy ( ce que nous ne pensons nullement) nous prierons Dieu, qu'il lui plaise illuminer vos Excellences & vous faire la grace que puissiez avoir un meilleur & sain jugement: Mais si vos Excellences jugent que ledit pretendu transport, (faict par necessité, & pour eviter un plus grand mal) est des honneste, illusoire, & comme une marque d'infamie à ceux du Bays-bas: Si ausi on entend que les procedures des Espaignols & de leurs adherents, lesquelles en sont ensuivies & ont esté continuées, jusques à maintenant, de mal en pis, tant es affaires d'estat que de la guerre ( comme nous nous asseurons que font la plus latierce partie des habitans seroit prinée des

grande part de vos Excellences) sont dommageables & insupportables, & que par consequent vos Excellences n'y sont pas tenus, ni obligez, comme repugnans au bien commun , aux droits des Pays-bas , & à leurs privileges: Si vos Excell. considerent semblablement, que toutes extremitez de force, toutes interdictions de trafficq & comerce, toutes menées, & praticques pour en lasser la Ma. d'Angleterre, & les Provinces Vnies viennent de plus en plus en lumiere: & ne servent pas seulement de rien à ceste deliberation:mais font mesmes des operations entierement contraires: Que les entreprinses proditoires sur les villes & forteresses du Roy de France, donnent grande occasion, de prendre une prompte revenge, que les livrets libelle diffamatoire & Sonnets (desquels on tache de rendre le Roy de France, & ses affaires, odieux au commun, & de mettre en doubte les droits & la succession des Couronnes de France & d'Angleterre) ne sont que propositions vaines, & lesquelles ne tendent qu'a irriter leurs Maiestez, & qu'on tache en vain, de faire quelque esmeute & sedition parmy la commune du Pays-bas, considerans, tandis qu'ils sont à repos, & qu'ils se portent obeissans, que leur condition Dieu mercy est cent fois meilleure & plus asseuree, que de la commune du costé d'Espaigne, & de leurs Altezes, & qu'ils n'ont nulle occasion de se desier de leurs Superieurs legitimes, & de leurs actions: mais au contraire la commune du costé d'Espaigne & de l'Archeduc, (voyans que toutes leurs affaires s'empirent journellement, que l'authorité des Estats, Prelats, Princes, Seigneurs Gentilshommes & Villes des Provinces en general & en particulier, ) sont mis souz les pieds, sans aucun respect : Voire qu'on faict seulement bouclier des estrangers avec mespris de tous les bons Patriotes : & ce non seulement és garnisons des principales villes & forteresses, mais generalement assez en tontes choses, hormis qu'on semble seulement de vouloir faire quelque chose proforma & en apparence en quelques choses, ce que certainement ils laisséroiens aussi bien tost, s'ils estoient une fois maistres, tellement que les Provinces & les Habitans ne servient pas seulement sans trafficq, prosperité & navigation, mais mesmes

moyens necessaires pour son entretien, les tespassions, toutes soupcons & mal-entendus principales villes seroient reduites en colombiers, les villages du plat pais ruinez & les gens mangez & rongnez jusques aux os par les gens de guerre qui sont si mal payez, que la mutination d'une partie, n'est pas si tost appaisée, qu'on en attend deux autres beaucoup pires:tellement qu'il est à craindre, que finalemeut le tout tombera en un dangereux desespoir, dont nous prions vos Excell. de vouloir par effect prendre en main les remedes necessaires, & de faire tant, que leur AlteZes puissent estre persuadez de sortir hors des pays-bas, affin d'obtenir un plus paisible & asseure partage, car alors il ne sera pas malayse, à vos Excel. & à nous, de faire que les Espaignols & autres estrangers les suivent & que la meilleure partie de leurs adherens, deviennent bons patriots. Que si en cecy quelques uns proposent quelque impossibilité, & que vos Excellences ne pourroient pas seurement prendre ce cours pour s'en servir, il leurs plaira croire le contraire : assavoir que si vos Excellences pour six mois nous veulent ayder d'autant de deniers, que monte la moitie de l'ancienne quotisation ordinaire de Brabant, de Flandres, d'Arthois, de Haymault, de Valenciennes, de l'Isle, de Douay, Orchies, Tournesis, Tournay & Malines, en ce que par sa permission & grace nous sommesresolus de faire au fact de la guerre, & de vus vouloir tenir coy, en ayant esgard à leurs Altezes, ou bien de vous vouloir joindre avecques nous, ce que nous laissons au choix & bon plaisir de vos Excellences, nous esperons, par l'ayde de Dieu, d'amener les affaires si avant, que vos Excellanes mesmes jugeront qu'il y aura apparence de bon succez. Et quandà l'asseurance de laquelle plusieurs bonnes ames son en peine, & les faict reculer & les tient en irresolution, vos Excellences mettront tel ordre tant au Gouvernement qu'en la Religion, comme elles trouveront estre le meilleur & le plus expedient. Et ne faut pas qu'elles pensent, mais elles se peuvent asseurer que nous ne ferons ni n'entreprendrons rien au contraire. Vos Excellences se peuvent aussi asseurer qu'en une chose sinecessaire, louable & honorable, nous n'aurons ni vous, ni nous, faulte de l'appuy des Roys voisins, ni des Princes & Republiques: Surquoy nous requerons encores une fois vos Excellences de vouloir mettre en oubly, tou-

passez, & de vouloir embrasser la presente occasion avecques nous: comme estant le seul moyen, de remettre les Pays-basen leur ancienne fleur, prosperité, droiets, paix & repos: sans vous arrester aux pretendues nouvelles forces, qui ne pourront causer que plus grande ruine & misere: Autrement, & par faute de ce que dessus, nous prevoyons que les dommages, & les miseres seront plus grandes, qu'elles ont jamais esté auparavant, dequoy nous voulons estre tenus pour excusez devant tout le monde.

Surquoy nous prions Dien, Hauts, Illustres, Honnorables, Nobles, Magnifiques, Tresdo-Etes, Sages, Prudens, & tres Discrets, Seigneurs, Amis & Voifins, de vouloir inspirer en vos Excellences ce qui tend au bien commun des Provinces du Pais, & prosperité des bons babitans d'icelles.

De la Haye ce 7 de Iuing 1602 en haste, estoit paragraphé Hero de Hottinga: Et au dessouzil y avoit: Les bons Amis & Voisins de vos Excellences, les Estats Generaux des Provinces Vnies du Pays-Bas.

Par ordonnance d'iceux figné

C. Aer Sens.

Aprés que tout ce qu'on estimoit necessaire pour ceste couche & iuvasion, eutesté preparé en grande diligence, & qu'on eut deputé quelques Seigneurs de l'assemblée de Messeigneurs les Estats Generaux, & de ceux du Conseil d'Estat. à celle fin d'affister son Excell. en toutes les affaires qui pourroyet survenir en l'ar mée, assavoir de Hollande le Sieur Gerard Coorn Bourgmaistre d'Alcmaer, de Zelande Albertus Ioachimi Côseiller & Pensionaire de ter Goes, d'Vtrecht le Sieur Gerard de Renesse Seigneur vader Aa, de Frise le Sieur Iulius d'Eyssinga, & d'Over-YsselOtto Roeck: on divisa l'armée en trois troupes: La premiere estoit la troupe de so Excell.coduite par le Cote Ernest de Nassau, qui en allant tenoit ordinai remet le costé gauche: la seconde gouvernée par le Comte Guillaume de Nassau, Gouverneur de Frise & de Grouningue, ayant prés de soy le frere de son Excell-assavoir le Comte Henry de Nas-Llij

sau, laquelle ordinairement marchoit au semble à Halmale prés de S. Tron. milien: La troissesme commandée par le Chevalier Veer General des Regimets des Anglois, tenant le costé droit: La Ca-Loys de Nassau, General de la Cavalle- retrenché & fortissé de ramparts & de rie, ayant prés de soy Mi-lord Gray, & boulevarts, bien munis de l'artillerie. essoit aussi divisée en 3 troupes, chasque fahterie. Les chariots & charrettes estoytousiours le Comte Loys, & le Mi-lord Gray.

Le 27 de luing le Camp partit d'un lieu appellé petit Linden, & marcha suivant l'ordre susdit, non les uns derriere les autres, mais les uns joingnans les autres, quelques fois estans separez d'une demie heure de chemin, quelque fois plus, & par fois moins, & logea ce jour à Sambéer, Mullem & Oploo.

Le 24 il logea à Bleyterwije, Meerle & Venroy. Le 25 à Baecken és environs Venlo, Brey & Zevenum. Le 26 à Bingenum prés de Remunde, Baxen & Heylhuyse. Le 27 à Aldeneyck prés de Masieres, Gestingen & Ophoven Lecteur doit sçavoir que par les premieres places nommées, sont entendues les logis de la troupe de son Excell. la secondedu Conte Guillaume, & la troisiesme du General Veer.

Le 28, 29, & 30 de Iuing, & le premier de Juillet, tout le Camp fistalte és susdites places, dressat des moulins pour moudre, & des fours pour cuire, emmenat en outre telle provision de la ville de Masieres, comme il avoit ordonné auparayant. Le 2 de luillet l'armée s'estant decampée marcha en ce mesme ordre, & logea à Lent & la autour. Le 3 (laissant Maestricheà main gauche) à Gellick, Moperdingen & Eygenbilsen.

Le4às'Heeren-Elderen, Heins, & és environs de Tongren, ou ils s'arresterent tout le s pour tirer quelques provisions rage : la moisson du bled ni pounoit hors de ladite ville. Le 6 à Gelmen, Hop- estre preste de quinze jours, on ne perdingen, & Rijckel, prés de S. Tron: sçait pas aussi quelles entreprinses se-Le 7 toutes les troupes le camperent en- cretes ils avoient, lesquelles leur failli-

L'Archeduc ayant amassé son armée pardelà la ville de Thienen, souz la conduite de l'Admirant d'Arragon, en un vallerie estoit conduite par le Comte lieu appellé Hackelduyvel, ou il s'avoit

Son Excell.passa le 8 de luillet, avec utroupe prés de l'une des troupes de l'in- ne grande partie de l'Infanterie & de la Cavaillerie, (laissant le reste tout prest en ent aussi divisées en trois, hormis l'artil- ses armes, avec les chariots & bagage auletie, laquelle estant de douze demy ca- dict Halmale) une petite riviere appellée nons, & de trois pieces de campagne, e- Dormale, & un village appellé Neerlat, stoit principalement parmy la troupe situé en Brabant, laissant la ville de Leude son Excell. ou se tenoyent presque weà main droite, & vint jusques à la veue du Cap de l'ennemy, envoyant quelque cavallerie, jusques à une periteriviere appellée la Geie, non loing du cap de l'ennemy pour voir sa contenance, & s'il y avoit apparence de l'attirer hors de son advantage, & de l'amener à ce point de donner batraille, Mais voyant que l'ennemy ne se remuoit point, sans donner aucune apparence, de vouloir venir aux mains, son Excell. aprés s'estre arreste quelque temps sur un lieu eminent avec touts ses gens, & s'estre monstré à l'ennemy, retourna en son Campà Halmale, ou il s'arresta encores le 9, sans que l'ennemy se bougeast tat soit peu: & comme il n'y avoit point de comodité d'y demeurer long temps, par crainte de faulte de vivres, & voyant que l'ennemy estoit si fort retrēché, & bien fort de gens, ayant pres de soy une troupe d'Italiens, nouvellement venus, de sorte qu'il estoit fort de bien vingt mille hommes, ayant pres de luy bien 18 pieces de canon, il se resolut de faire, ce qui seroit le meilleur : on propose les difficultez des passages, que les chemins estoyent mauvais, le nombre des chariots fort grand, & que le travail estoit grand à faire les chemins pour un si grand charroy.

Ils trouverent que les villes du pais de Liege estoiet malvolontaires, pour leur cuire du pain, pour leur argent, voire il yavoit tant de gens, & tant de chevaux, qu'on ne sçavoit point trouver de four-



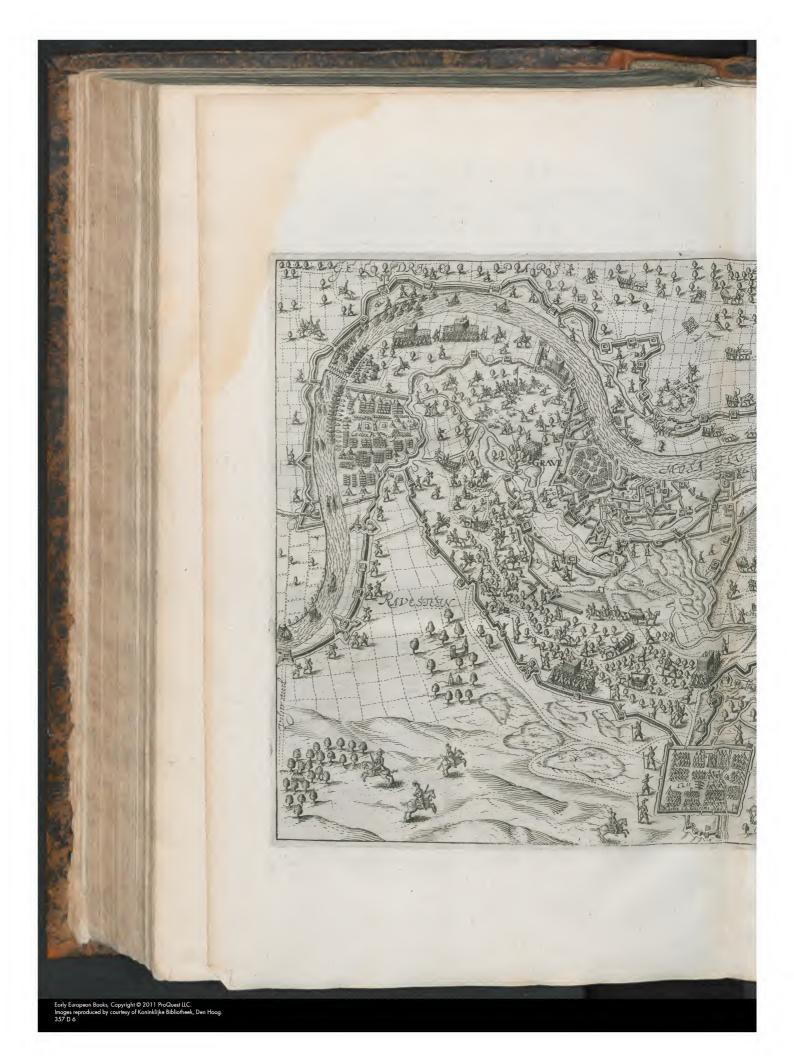



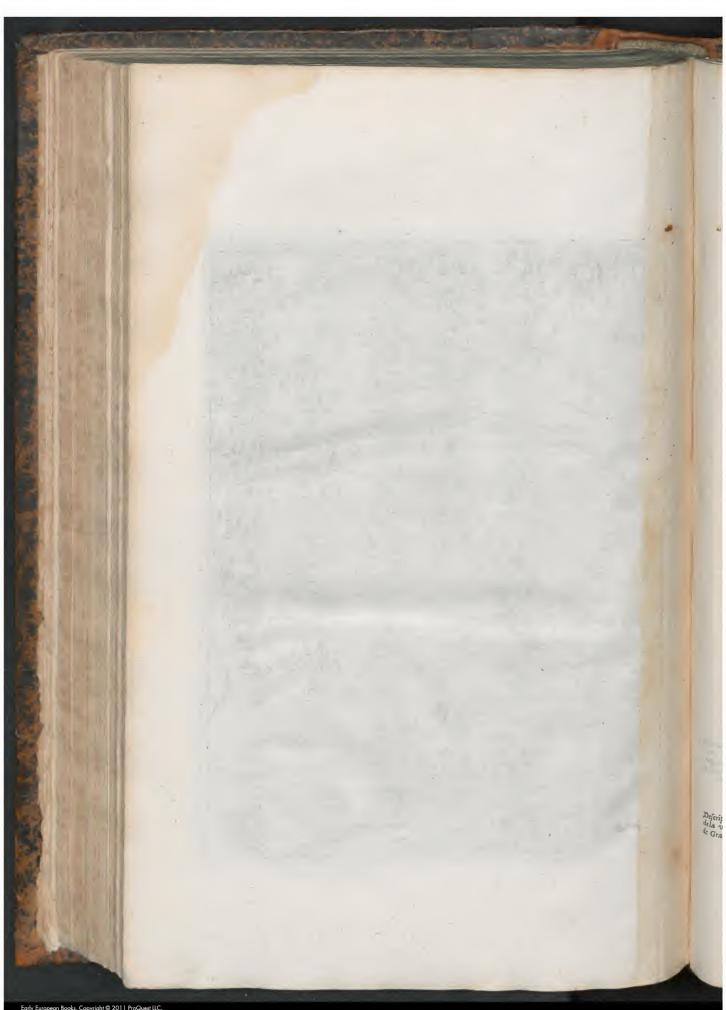

rent: ils arriverent trop tard pour empe- alarmes soit de jour ou de nuict. scher que les Italiens ne se joingnissent avec l'Admirante, & pour les battre. que son Excell. s'arresta ce jour la, afin Tellement qu'ils resolurent d'assieger que l'armée se peust resaire. quelque ville d'importance, quelques uns proposoyent Anvers, à quoy ils avoyent faute de beaucoup de provisions & choses necessaires, lesquelles n'estoyent pas prestes. Finalement ils resolurent de retourner, & d'aller assieger la ville de Grave, comme estant pour lors la plus propre, & d'attendre là l'armée de l'Admirante.

l'endemain assavoir le 10 du mois, selon le mesme ordre que devar, estant divisé en trois troupes, vers allieu & la autour, la chaleur de ce jour estoit si insupportable, que quelques Soldats, encores que les journées ne fussent pas sogues, moururet en chemin de chaleur, & quelques autres demeuterent tellement affoiblis, qu'ils furent contraints de s'arrester, mais de nuict à la fraicheur ils retournerent au camp, sans que jamais l'ennemy, soit en allant soit en partant vinst autour du Camp, pour donner quelques

Le 11 la chaleur continua: tellement

Le 12 l'armée alla loger sur là bruiere devant la ville de Hasselt.

Le 13 à Helchteren, le 14 à Lille. Le 15 à Hees, ou son Excell. envoya un Trompette vers les soldats de l'ennemy estans à Eyndhoven, leur commandant de se retirer, ce qui aussi fut faict.

Le 16 l'armée logea devant Helmont & Stiphout: & comme la garnison de De sorte que son Excellence partit le l'ennemy estant au Chasteau de Helmont refusa de sortir, son Excell. commanda de tirer une volée de canon avec fix pieces, fur quoy ils firent incontinent l'apointement & partirent.

Le 17 l'armée vint à Vden. Le 18 à Canel, Esteren, Reken, & Welp, & finalement devant la ville de Grave. Tous ces passages, & lieux ou l'armée s'est arrestée, se peuvent parsaictement voir en la Carte icy adjouftée. Son Excellence estant venu devant ladite ville, l'assiegea. & la gaigna, comme nous verrons en la discription suivante.

## Siege & prinse de la Ville

# RAVE

Située au Pais de Cuyck, & advenue en l'an, 1602.

lution de Messei-Generaux, aprés que l'armée eut cses entreprinses, fon Excell. vint

Description de la ville avec toute son Armée, devant la ville de Grave, qui est la ville Capitale du Pais de Cuyck, située sur la Meuse en lemans, de la part des Espaignols, ils en

Vivant la reso- Brabant, ayant esté cy-devant souz Gueldre, mais après elle vint souz la gneurs les Estats Duché de Brabant, & sur donnée en gage à Maximilien d'Egmont, Comte de Buren: Guillaume Prince d'Orange de sté empeschée en haulte memoire, espousat sa fille, lachepta avec toutes ses appartenances, & la posseda un logue espace de temps: mais aprés la Pacification de Gand, comme il y avoit quelques Garnisons d'Al-

qu'il en demeura bien quarante sur la

place.

Elle fut puis aprés assiegée par le Prince de Parme, en l'an 1586. entre les mains duquel, elle fut bien aysement rendue par le Sieur de Hemerr. depuis la Ville, estant forte de situation, sut encores fortifiée d'avantage, avec des boulevarts, des Ravelins & Contrescarpes, tellement que c'est une des plus fortes places du Païs-bas. Antoine Gonzales Espaignol y estoit Gouverneur, mais come on craignoit quelque siege, Dom Iuigo d'Otaiola bien expert Capitaine y entra aussi, avec quelques gens, la plus part Italiens & Efpaignols, & quelques Compagnies d'Allemans, souz Pangus Gallais de Tirol, Lieutenant du Colonel Tyffing, faifans ensemble quinze cens hommes, hormis les Bourgeois, qui à cause de l'outrage de la grande garnison, n'estoient que trois ou quatre ces hommes, la ville estoit bien pourveue d'artillerie, d'amunition & de vivres.

Son Excell.estant venu le dixhuictiesme devat la ville, ordonna le dixneufiesme ses quartiers commes s'ésuit: le Prince Maurice se campa du costé d'Orient de la ville, sur le bord de la Meuse, ou on fit un pont sur la Meuse de z cens trente pas de longueur. Le Comte Guillaume estoit du costé de midy de la ville, & les Anglois souz le General Veer au costé d'Occident, ou l'on dressa encores de, chargez de toutes sortes de biens & de

vivres necessaires pour un siege.

Mais comme cependant les nouvelles du Camp vindrent que l'Admirante d'Arragon, avoit rompu son Camp és environs de Thienen, & qu'il venoit avec 20000 homes qu'à pied qu'à cheval, vers le pais de Liege, & de là à Ruremonde & Venlo, en intetion de secourir d'une faço ou d'autre la ville de Grave. Son Excell. s'occupa la plus part du temps à fortifier le Camp par dehors, notamment du coste ou il y avoit le plus d'apparece que l'ennemy le pourroit attacquer, qui estoit lequartier de so Excell. qui pour cest effect

furent chassez par les gens du Prince, a- pourveut bien toutes les advenues. Et vec l'ayde de la Bourgeoisse, tellement come le circuit de tout le camp autour de la ville, des deux costez de la Meuse en partie à cause deslieux marescageux, & en partie pour enfermer quelques lieux hauts & eminets, qu'il n'estoit pas bo de laisser dehors, pource que l'enemy venat de dehors eust peu gaigner par ce moyé quelque advantage, tout ledit circuit fut par tout bien retrenché, & pourveu de Redoutes, Forts &pallissades. On fit aussi contre les principales advenues des batteries, ou l'on mit de l'artillerie, on dressa aussi divers es eschaugrettes, pour doner quelque signal du feu, par lequel les quartiers se pouvoiet advertir l'un l'autre de nuict, si d'avanture quelque alarme survenoit.

> Tout le temps, depuis le 26 de Iuillet, jusques au 3 d'A ouft, se passa à faire ces fortifications & ouvrages, lesquelles estoyent fort grandes, & en grand nombre. Mais alors, sur le soir, comme on eut faict les monstres, & doné congé à quelques chariots & chevaux de traicts, on commença à faire les approches.

Cependant l'Admirante s'arresta és environs de Venlo, faisant semblant de vouloir passer la Meuse, & assieger la ville de Rhin-Berc, affin de tirer par ce moye son Excell. de la ville de Grave, à quoy son Excell voulut pourvoir en teps, envoyant son nepveu le Comte Ernest de Nassau, avec 16 compagnies de gens de pied à Rhin-Berck. Dequoy l'Admirant ayant esté adverti, soit que par ce moyen un pont sur la Meuse, ou arriverent in- il changeoit de desseing pour n'aller continent plusieurs batteaux de Hollan- point vers Rhin-Berck, ou qu'il esfoit d'autre advis, ou pour quelque autre occasion, pour le moins il comença à partir des environs de Venlo, & s'approcha un peu plus prés, niarchant fort lentement, & à petites journées, tellement que le neufiesme il mit des Gens en la ville de Gennep appartenant au Duc de Cleves. L' Admiris

Le dixiesme il vint loger au grand vi Linden, à une demie heure de chemin des asille la du quartier de son Excellence ou il se Grave. campa, estendant son Camp jusques à la Meuse, sur laquelle il ietta un pont touchant de l'un bout son camp & de l'autre le Chasteau de Heumen, qu'il print & le fortifia, & retrencha son Camp par

Ceux de la Garnison de Grave avoyent par fois faict des sorties sur les approches, ce qu'ils firent du commencement fort laschement, mais aprés qu'ils eurent veu lesecouts, ils sortirent avec plus de furie, notamment le treiziesme au matin au point du jour, aprés avoir doe né quelque signal de seu, tellemet qu'on pensoit que l'ennemy attacqueroit le Camp là dessus, mais rien n'en ensuivit, tellement que les gens de l'ennemy fuà rent rechassez en la Ville non sans perte, & avec peu de dommage des gens de fon Excellence.

Le quinziesme l'ennemy fit derechef semblant de vouloir assaillir le Camp, sur quoy ceux de la Ville firent aussi une furieuse sortie sur le quartier des Anglois, mais l'ennemy fut contrainct de se retirer en la ville avec perte d'un Capitaine Anglois de nostre costé, sans qu'autre chose s'en en suyvist.

Cependant les Soldats de l'ennemy; (notamment les Italiens) se venoyent rendre en grand nombre à son Excell. pour la grande disette & pauvreté qu'ils endurovent, selon leur dire, declarant tous d'une bouche, ce qu'aussi on apperccut d'ailleurs, qu'il y avoit quelque apparence, que l'ennemy approchoit so artillerie du Camp de son Excellence au quartier duquel il pesoit faire grand domage à force de tirer, pour voir, s'il ne le pourroit pas faire desloger, tellement qu'on fit faire diverses desfences deça & dela devant les principaulx logis, & notamment derriere de logis de son Excellence afin de prevenir ce dommage.

Le 20 l'ennemy tira de nuict quelques coups de loing, tant sur le pont qui estoit sur la Meuse, qu'au quartier de son Excell. blessant quelques deux ou trois personnes, & incontinent aprés, il commença à deslogeravec ses gens, portans avec eux des eschelles, des planches, des perches, paisses, & autres preparations, & vint jusques aux trenchées du Camp, entre deux Redoutes, lesquelles estoyent presque au milieu, entre les deux quartiers de son Excellence & du Comte Guillaume de Nassau, en intention comme il sembloit de passer en cest lacob vander Dussen Bourguemaistre de

devant, en y dressant quelque Canons. condroit, & de voir s'il ne pourroit refrais chir ceux de la Ville par quelques uns de ses gens, pource que ce lieu sembloit bien commode: Mais considerant que son Excellèce effoit sur les gardes, & que tous ses soldats estoyent enarmes, il se, refira incontinent avec/grande craintez sans rie attenter, laiss at quelques eschelles derriere & quelques plaches, & autres apprests, que les nostres alleret incontinet querir, & les apporteret au quartier.

Ceste entreprinse estant ainsi faillie, l'Admirante partit la nui centre le 22 & 23 sans son de trompette & sans battre le tambour, & alla vers Cuyck, son Excell. l'ayant apperçeu le 23 au matin, l'eust bien voulu incontinet poursuivre, mais il en fut quelque teps empesché, à cause d'une espesse bruine laquelle s'esleva, au moyen dequoy l'ennemy s'esloigna qui se hastoit fort. aprés que cest air nebuleux fut passé, son Excell qui s'estoit desia preparé avec quelques ges pour poursuivre l'ennemy, voyant qu'il n'eust rien peu gaigner, retourna incontinent.

L'ennemy estant ainsi party, prenant le chemin par ou il estoit venu, assavoir en montant la Meuse, un bruit courut derechef qu'il vouloit aller vers Rhin-Berck, sur quoy le Comte Ernest (qui à l'arrivée de l'ennemy és environs de la ville de Grave, estoit retourné au Camp au mandement de son Excell.) fut envoyé pour la secode fois vers Rhinberc. combien que rien ne s'en en suyvist de ce siege, car l'ennemy demeura és environs de la ville de Venlo, & taschant d'y mettre quelque Garnison, ce que ceux de la ville avoyet refusé quelque temps, à cause des desreglements que les Soldats de l'ennemy ont accoustumé d'exercer és places, ou ils sont les maistres.

Le neufiesme de Septembre Monsieur Coorn, partit de la Haye, avec Messeigneurs les Estats Generaulx, cy aprés nommez, & arriva l'onziesme au Camp devant Grave, prés de son Excellence assavoir: Le Sieur Iean de Renesse Sieur de Wulp: le Sieur Iean de Oldenbarnevelt, Sieur de Tempel: Corneille Frans Wittes Bourguemaistre de Dordrecht: Arent Meynertiz Bourguemaistre de Haerlem:

Delft: Geraert Kegeling Bourguemaistre de ter Goude: Barthaust de Vloswijck Bourguemaistre de Rotterdam! Nicolas IacobSinionfz. Bourguemaistre de Horn: Albertus loachimi de Zelande: le Sieur Hottinga de Frise: Docteur Scherf d'Over-Yffel :le Sieur lean Reingers, ten Post, de la ville de Grouningue, & des Ommelandes, Corneille Aerssen Greffier: Et du Conseil d'Estat, Iacob Boelesz d'Amsterda, Ferdinand Allema de Zelande, Ecko Everts Boners de Frise Lauwijck d'Over-Yssel, George de Bie Tresorier, Chreslien Huygens Secretaire. Et le 24 y arriverent aussi, le Sieur Diedrich Bemmel du païs de Geldre, & Egbertus Alberda de Grouningue.

Aprés le pattement de l'ennemy on approcha fort de touz costez de la ville; tellement que la contrescarpe correspodoir au quartier de son Excell. & aprés un petit boulevart tout joingnant:tellemet que nos gens en partie, par les galeries faictes au travers des fossez, & en par tie à force de sapper, & de miner, en partie estant prins, & en partie estant abandonné de l'ennemy, vindrent jusques au hault du principal boulevart, estant de mesme haulteur, que les ramparts de la ville, couvrant le havré de la Ville, & s'estëdant avec une pointe de pierres bleués jusques dedans la Meuse.

-1 Du costé du Comte Guillaume les galeries entroyent jusques au milieu du principal fossé de la ville, & les Anglois de leur costé, estoyent venus jusques à la fortification, que l'ennemy avoit de ce costé là, à la déssence de la dosdanc, estats Ceux de la sur le point d'assaillir ladite fortification, ville de Gra- & par ce moyen se faire maistre de la dos-ve deman- dane, & par consequent des principaux lementer, on leur fossez. Ceux de dedans considerans cela, accorde les voias que leur secours estoit failli, &qu'il n'en avoit point d'autre à la main, envoyerent le 18 un Tambour demandans d'apointer: sur quoy les Ostages furent envoyez de part & d'autre, & l'accord fut faict le 19, en la maniere qui s'ensuit.

> PRemierement que le Gouverneur, les Capitaines, Officiers & Soldats tant à pied, qu'à cheval, avec tous les malades y comprins, fortiront de la ville, avec leurs chevaux, ar

mes, meubles & bagage, les enscignes desployées, le tambour batant, la mesche allumee, & la bale en bouche. 2 Et affin qu'ils puissent commodement transporter leur bagage, leurs malades & bleffez, fon Excell leur fera avoir I 50 chariots d'icy insques à Diest.

13 Qu'ils laisseront icy deux Capitaines en Ostage, pour affeurace desdits chariots, chevaux, & chartiers insques à leur retour.

4 Que son Excell teur donnera paffeport, Gonvoy, affin de passer seurement infques à ladite ville de Dieft.

-15 Que les Soldats qui ont fervia c'est estat jourront de l'effect de ce traicté, come les autres Soldats de ladite Garnifon. 100%

06 Que tous les prisonniers seront relaschez de part & d'autre, de quelque condition ou qualité qu'ils pourroyent estre, en payant teurs despens. I mil

Que les Officiers du Roy, tant de la querre, que de la plume, pourront partir librement avec leur bagage, comme la Garnison: Aceux qui ne pourront suivre les troupes, il leur est permis de demourer encores quelques iours en la ville, & en partant, on leur donera des batteauxinsques à Maestricht. en donnant pleige & caution pour lesdits

8 Que tous les Officiers des vivres, del'amunition de Guerre, & de l'Artillerie, seront renus de livrer lesdits vivres, amunitions, & artillerie, és mains des Commissaires, qui y seront envoyez de ce party icy; affin de les recevoir, sans en diminuer quelque chose, ou les gaster, à peine que ce Traicté sera nul.

9 Que le Gouverneur promettra d'y tenir la main, envers leurs Altezes, que ce que ceux du Magistrat, & les Bourgeois de ladite Ville, ont preste audit Gouverneur, aux Capitaines & Soldats, leur soit incontinent rembourfé.

10 Que ledit Gouverneur, les Capitaines, Officiers & Soldats pourront partir demain, & en cas qu'ils ne veulleut partir demain, que ledit Gouverneur laissera entret au Chasteau, & au Boulevart derriere le Chasteau deux cens hommes, que son Excell. ?

Faict au Camp devant la ville de Grave

ce 29 de Septembre 1602. Suivant cest accord l'ennemy partit & fit place à nos gens le 20 de Septembre, estants environ 800 homes, & 200 bles-

sez, & l'Eglise estat nettoyée & purifiée de toutes images superslitieuses, on y sit la premierePredicatio & le serviceDivin selon la maniere des Eglises Reformées, avec prieres, louanges & actions de graces rendues à Dieu, en la grande Eglise de la ville, en presence de son Excell. de Messeigneurs les Estats Generaux, & de tous les Seigneurs, le vingt-deuxiesme Septembre, estant un jour de Dimanche. Aprés cela assavoir le vingt-huictiesme, on fit une solemnelle exhortation & predication, en la mesme Eglise, servantàl'inauguration & reception de son Excellence comme Seigneur de la ville de Grave, & du païs de Cuick, laquelle inauguration se fit incontinent aprés le presche sur le Marché, devant tout le peuple. Et aprés qu'on eut en outre mis ordre par tout, tant pour la conservation de la ville, (sur laquelle le Baron de Sidniski fut faict Gouverneur) qu'ence qui touche la police, & les fortifications, le camp se rompit le dernier de Septembre, son Excell.retournat à la Haye, & les Soldats és lieux ou ils furent envoyez.

Requeste, points & Articles de reconciliation de la ville de Grave avec son Excell. le Comte Maurice de Nassau, comme Seigneur de la ville, & Chef de l'Armée des Provinces Vnies.

Son Excell ayant veu, & bien consideré les points, en à dispose & accordé, de la part de Méssegneurs les Estats Generaulx des Provinces Vnies, selon qu'il est icy marqué sur chasque Article.

PRemierement une oubliance, & pardon de tout ce qui s'est passé, en telle sorte comme si ces choses ne susfent jamais advenues, tat pour le regard de son Excell. & de mesdits Seigneurs les Estats, que pour le regard des Bourgeois, & habitans de ceste ville, tant ceux qui se sont retirez hors de la ville, que ceux qui y sont demeurez, & ce pour le faist de la Religion, de l'administration des offices, de la Police ou autrement, sans excepter chose quelconque, sans que

pour cela quelqu'un puisse estre recherché, ou bien soit contraint de boire quelque iniure ou reproche. Et que partant son Excell. en qualité que dessus prendra en sa sauve-garde tous les Bourgeois & habitans de ceste ville, tant les personnes Ecclessastiques, que Politiques, les traistant en toute douceur & debonnairité comme leur Seigneur.

Son Excellence leur accorde ceste demande.

Item, confirmation & continuation des Privileges de la ville, tout ainfi que la dite ville en à jouy devant ces troubles, & puis aprés durant la vie de Monseigneur le Prince d'Orange (de haute memoire) Pere de son Excell. & Seigneur de la Ville

Son Excell. leur accorde semblablemens ceste demande.

3 Item, que toutes perfonnes Ecclefiaffiques, tant hommes, que femmes, fans excepter persone, voire les bourgeois & habitans Catholiques, demeureront en l'exercice de leur religion, sans qu'aucun leur en face reproche, vivans paisiblement, & qu'a cest effect leur sera octroye l'Eglise du nouveau Convent, appellé le fepulchre de S. Marie, affin qu'on n'oste pas aux Catholiques le Mariage & le Bates me.

Les remonstrans seront sans aucune recherche, den toute equité traitéez, pource regard comme les autres habitans de ces Provinces Vnies.

4 Item, que les vieiles & nouvelles Religieuses, come aussi les Freres-croisez du Cloistre de S. Agathe, pourtont demeurer en leurs Cloistres, & y vivre paisiblement, sans estre tourmentez ou mesprisez d'aucun, en jouissant de leur revenus, soit de leurs biens patrimoniaulx, ou procedans des Cloistres, sans les annoter ou faire arrester, souz quelque pretexte que cela se pourroit faire, ce qui sera semblablement accordé à tous Ecclesiastiques des deux Chapitres, estans en ceste ville, qui voudront faire leur residence en ceste ville, entre lesquels sera aussi comprins le Pasteur de la ville nagueres venu icy.

Sera faiet, comme à esté dit sur l'Article precedent.

Mm 5 Item

5 Item, d'autant que diverses compa- gez de garnisons insupportables, & des gnies de ceste garnison, lesquelles sot desia parties, sont grademet demeurees redevables aux Bourgeois de ceste ville, leur sera accordé le teps de 6 mois aprés la date de la presente, affin de pouvoir poursuivre leur payement hors des Provinces Vnies, & souz l'obe issace de l'Archeduc d'Austriche, & de pouvoir derechef retourner en ceste ville, sans demãder à ceste fin passeport: que si quelqu'un à besoing de plus de temps, il en demanderapasseport particulier au Gouverneur de ceste ville, que son Excell. y establira à ceste fin:ce qui sera aussi promis aux Ofciers de la Recepte, affin d'allerfaire leurs cotes en Cour, & y liquider leurs affaires.

Son Excell. accorde ceste demande, pourveu qu'elle se face avec deue cognoissance du Gouverneur, & du Magistrat de la ville.

6 Item, il sera permis a tous & un chascun tant Ecclesiastique que Civil, qui aprés que ce traicté aura ent conclu & arresté, se voudront retirer de la ville, & prendre leur residence ailleurs, de le pouvoir faire, és trois années suivantes, quand cela leur semblera bon, & qu'ils le voudront faire, emmenant avec eux toute leur famille & leurs biens, sans excepter aucun, & sans que personne leur puisseen cela donner quelque empeschemet, sans aussi qu'il leur sera de besoing d'avoir quelque passeport, sinon ce traiché, & ceux qui se voudront retiter sur le plat païs, pour y demeurer, ou en place neutrale, ils pourront aussi retourner librement & sans aucun empeschement en ceste ville, affin d'administrer & gouverner leurs biens tant meubles, qu'immeubles, & en disposer, & les aliener, selon qu'ils trouveront bon, ou les laisser gouverner, recevoir & administrer, par tels receveurs ou facteurs qu'ils establiront'à cest effect.

Son Excell. accorde ceste demande.

7 Item, d'autant que ceste ville est frotiere & voisine des païs de Cleves & de Ravesteyn, jusques aux fossez, ou les imposts de Hollande n'ont point de lieu, tellement queces impositions n'y peuvent estre mises, sans evidente depopulation de ceste ville, principalement en ce de ceste ville, demeureront à leurs protemps, que les Bourgeois ont esté char-

grand degast des edifices & maisons, come aussi par la longueur de ce present siege: il plaira à son Excell. d'exempter ladite commune ruinée & desesperée, durat ces guerres, & principalemet aussi long temps que la ville sera Frontiere, desdicts moyes generaux, ou impositios de Hollande, affin de donner quelque sujet à la commune, de continuer leurs residence en ceste ville.

Ils auront à se regler selon l'ordre de Messeigneurs les Estats Generaux, qui prendront esgard à tout selon raison & avec commodité.

8 A ceste fin il plaira à son Excell. de loger & accommoder, sirivant l'ordonnance d'Hollande, la garnison tant à pied qu'a cheval, és places vuides, faictes ou encores à faire, sur les ramparts de la Ville, ou ailleurs à la descharge de la pauvre bourgeoisie, veu que jusques à present tous les Officiers, & la plus part de la garnison, ont osté logez & entretenus en service, au despens de la Cour, qui ont despendu en celà depuis 14 ans en ca plus de 200000 francs, ayant eu esgardà là petite capacité, & peu de pouvoir de la pauvre commune.

On prendra esgard à cela, selon qu'on tron-

vera estre expedient.

9 Item, que nuls habitans des Provinces Vnies, de quelque qualité ou condition qu'ils soient pretendans quelques debtes ou actions personnelles sur le corps de la ville, ou sur quelque bourgeois particulier, ne pourront, en esgard à la pauvreté, ruine evidete, & dommage irreparable de la commune) intenter leurs debtes ou actions és deux ans prochainement venans.

Le mesme comme sur le precedent article. 10 Seront aussi comprins en cest accord, ceux qui pour le service de la ville, ou pour quelques affaires particulieres font hors de ladite ville, à celle fin de pouvoir retourner en dedans ledit temps.

Son Exell. accorde ceste demande.

11 Les jardins pres des fossez de la ville, desquels à esté donné octroy de la Cour, ou autres lieux selon les droits prietaires.

gard & faire selo qu'on verra estre expedite, ineuguré en la ville, le 18 de Septembre,

On exhibera les octroys, affin d'y avoir ef. Suyvant, quoy son Excell sut recou & Faict au camp devant la ville de Grave comme Soigneur du Pays de Cuye. Dien le 18 de Septembre, 1602. en soit loué & remercié à jamais.

## Notes pour entendre la peincture.

I. 2. Ces fosses & Canons gardoit l'Enseigne de la garde du Prince.

3.4. Geux ey gardoit la compagnie de la garde du Com-Guillaume.

5, 6. Ceuce cy la garde de Francoys Veer.

7, 5. Ceuce cy la garde de Francoys Veer.

7 Approches du coffé du Prince.

8 Approches du coffé du Comte Guillaume.

9 Approches du coffé de Veer.

10 Fort femi-lunaire de l'ennemy au bord de la Meuse.

11 Artillerse par laquelle ce fort sus surmonté.

12 Camp du Prince.

the same the some serous.

Tary of the duty of c

Quelques Bandes d'Ordonnance deffaictes par les Capitaines du Bois, & Bacx, avec la description de la course que nostre Gendarmerie fir par le Pays de Luxembourg, souz la conduite du Comte Loys de Nassau.

Velques jours apres que son Excell. eut prins la ville de Grave, les generaux de la cavallerie du Bois, & Back, fortirent le premier d'Octobre, avec la Cavallerie des Garnisons de Breda, Bergue, & Gertrudenbergue, faisans bien quatorze cornettes, allans chercher leur avanture, ou bien faire une entreprinse vers Haynault: espiat ceste commodité, que ceux de l'esquadron, ou les mutinez, faisoyent une course en Brabant, & que l'Archeduc retournoit de Venlo & de Thoren de son camp.

Estans venus à Bilsen en viron trois lieues pres de Maestricht, ils entendirent, qu'il y avoit huict bandes de chevaux lesquelles avoient esté a la conduite de l'Archeduc, & estoient la autour sans se soucier de rien, & estoient les bandes d'ordonnance des Comtes, de Mansfelt, de Buren, de Buquoy, de Beaurie, & autres, avec trois Cornettes de Walons, & deux cornettes d'Italiens.

en deux villages, les gardes furent affaillies, & en partie tuées, le reste s'enfuit, dre S. Vitile 7 ils se camperent à Rengen

manta ! love-1014 . ....

15 Canin du Conste Guillaume.
16 Camp de Veer.
17 Navire a feu envoyée de l'emeny contre le Pont du Principal camp l'availle le feu du le feu principal camp l'availle le feu du le feu du

Principal camp laquelle, le fue s'y chant missrop soft daving inutile.

18 Camp del Admir ant François Mendofa (1) 19 Infrumens du secours en vain assemé laisse arrier ve de l'ennemy.

20 Partie de Pennemy. J J Agin J. 1112 ferom a nour une e con en oud

cornettes de l'Archiduc defaictes & prinses, les Capitaines mesmes n'y estoient pas: cinco cornettes furent printes, & une fut bruffée en une Eglise: ils y trons verent du bon butin, cincq cens selles de cheval & deux cens prisonniers. Les cornettes furet apportees à la Haye, & pendues en la sale, en memoire perpettielle, Chalon bastard de René de Chalon, de la maison de Nassau; eschappa. Et les Capitaines retournerent avec leurs che-

vaux en leurs Garnisons. Apres cela, environ le Mois de Novembre les Paovinces Vnies du Paysbas, entreprindrent de faire un voyage au pays de Luxenbourg, fouz la conduit te du Cote Loys Gunther de Nassau, a vec 33 Cornettes de Cavallerie, & 1000. Loys de hommes de pied, souz les Colonnels Nagau Edmond, Ghistelles, Dommerville & fait vn Marquette, entre lesquels il y avoit 200. Pass di François, 200 Anglois, 200 Escossos, boung en 200 Allemans, & 200 dir Pays bas, sai- Novembre. sans ensemble 1000, avec trois pieces de campagne, & 50 charettes: pour l'almunition 4. pour le General du Comté Loys, une pour chasque Colonel, &le reste pour la Cavallerie.

Ceux cy sortirent le 3 de Novembre de Nieumegue, & allerent loger à Keppelen & à Bed-bourg: le 4 ils logerent à Nieu-kerck & Oldekerck pres de Wachrendonck: le 5. à Grevenraet au Pays Ceux cy furent environnez de nuict de Iuliers: le 6 a Iugghen, d'ou quelques troupes partirent, pour aller prenautres furent prins prisonniers: huict ou Rungen; le 8 à Zevervvijck: le 9 de

M m ii

Le 11 ceux de la ville de S. Vit com-S. Vit, Le 11 ceux de la ville de S. Vit com-prins le 11. mencerent à parlementer, & accorderet de Novemque les Soldats de la Garnison tant à cheval qu'a pied sortiroient avec leurs armes & bagage, & feroient serment de ne servir ni porter les armes de deux mois, au Pays de Luxembourg, ce qui fut accompli, & les bourgeois compo-

seroient pour une rançon raisonnable. Le 12 ils passerent outre & logerent à Iulligh: le 13 ils vindrent devant Bastoigne: ou ils firent une demande mais en yain:le 14 ils y demeureret encores, mais le Ritmaistre Marcelis Bacx fut envoyé vers Marche en Famine & à S. Hubert, brussant tout ce qui estoit la autour: le 15 ils partirent de Bastoingne, & logeret à Houfnegen ou Hardengue: le 16 à Petredorf pres de Dechery, ou Dommerville comméça ceste nuict à faire ses approches, & le lendemain les bourgeois parlementerent pour une rançon raisonnable. D'ou derechef quelques chevaux partirent, pour aller demader des contributions jusques devant Luxembourg, conduits par le Ritmaistre ou Capitaine Cloet le 1 8, 1 9 & 20 de Novembre, ils demeurerent encores à Vitterdorf, Wolset, ou Walset, & partirent le 21. vers Dopwiel: le 22 à Andanach en Iuliers: le 23 a Gheldorp, & demeurerent là le 24 ou les trouppes qui avoient esté en S. Vit. assavoir 50 chevaux & 200 pletos, se joinguirent aux autres trouppes.le 25 & 26 ils logerent à Korcum: le 27 à Nedertzier ou Niercheyde: le 28 & 29 à Wanlor.le 30 de Novembre les trouppes de Brabant se separerent, & partiret vers Grave, & les autres vindret loger à Couborch, & le 2 de Decembre à Nieumemujerable-ment ruiné, ge. Par ainsi ils coururent en un mois de temps, par tout ce Pays sans resistace, & le firent contribuer, d'autant que le Gouverneur le Comte Pierre Ernest de Mansvelt avoit desfendu de payer nulles cotributions, qui fut cause qu'ils brusle-

ce qu'ils n'y trouvoyent personne, pour failli de s'investir de S. Vit: le 10 arriveret donner rançon. L'Archeduc y envoya quelque gendarmerie, pour les empefcher en leur voyage, mais par faulte d'argent, ils demeurerent en chem in mangeat le bon homme, & cosumant le plat Pays come faisoyent leurs ennemis. Le Comte Loys amena beaucoup de prisonniers, Nobles & Paisans: mesmes l'Abbé de S. Hubert, qui tous furent rançonnez. Ce voyage ayant esté parfaict un chascun retourna derechef en sa Garnison pour y hyverner.

> Description du combat Naval qui se fit entre sept navires de Guerre de Messeigneurs les Estats,& fix Galeres d'Espaigne, le 3 & 4 d'Octobre l'an 1602.

Elseigneurs les Estats des Provinces Vnies du Païs-Bas avoyent envoyé souz la charge de l'Admiral Opdam, quelques navires de Guerre pour le service de la Royne d'Angleterre, les quatre avoyent charge, d'attendre la venue de six Galeres, que Dom Frederic Spinola amenoit d'Espaigne, affin de les adjouster aux autres, lesquelles estoyent à l'Escluse en Flandres.

Ces Galeres fur lesquelles estoit Spinola, estoyent nommées l'une qui estoit l'Admirale S. Loys, dont le Capitaine s'appelloit Cardinalin, avec encores un Capitaine nommé Castalis d'Avila, & une compagnie de Soldats: La seconde S. Iean, sur laquelle Vergas estoit Vice-Admiral, & deux Capitaines & compagnies de Soldats. La troissesme la Padille le Capitaine s'appelloit Hasso, avec un Capitaine d'une compagnie de Soldats Portugais. La quatriesme la Lucera, le CapitaineCalliado, sur laquelle il y avoit des Capitaines de Portugal, & de la gendarmerie. La cincquiesme S. Philippe, avec DomRodrigo de Naroys, Capitaine d'une compagnie de Soldars. La fixie sime s'appelloit S. lacento, sur laquelle estoit Loys de Camours, avec une compagnie, tellement qu'il y avoit en tout, neuf en-

seignes de Soldats, assavoir 2 enseignes, arriver à Duynkerck, ou à Nieupoort. estimez à neuf cens testes, & environ quinze cens Esclaves: chasque Galere avoit trois pieces de metal, sans plus. Et combien que les Navires du Pays-bas estoyent adverties de la venue de ces Galeres, si est ce que le Sieur d'Opda estoit allé par necessité vers Hollande, pour aller querir des vivres, laissant pour General, le Vice-Admiral Iea Adriaensz Cat, avec sa navire appellée la Lune. accopagné de Gerbrant lansz Sael de Horn, en la navire appellée Bansom, grade de 400 tonneaux, le Capitaine Henry Hartman, en la navire appellée la Lionne de Rotterdam, Gerbrant Iansiz en la navire nomé l'Esperance, de la ville d'Enchuyse. Ceux cy estoient ordonnez de la part de la Royne, d'aller vers l'Occidet, mais ils y furent encores retenus & arrestez, pour empescher les Galeres: on avoit aussi donné charge à une des Navires de la Royne, appellée l'Essperance, souz la conduite de Sire Robert Mansel, avec sa pinache, appellée l'Advatage, souz le Capitaine lonas, de prendre aussi garde à la venue desdites Galeres. Ceux cy arreste: rent que le Vice-Admirael Cant, & le Capitaine Gerbrant Adriansz. Sael, demeureroientà l'ancre en un lieu appellé les Dunes, ou il y avoit encores une des navires de la Royne, appellée la Respon. ce, sonz le Capitaine Breadgate. Mansel estoit entre Dover & Calais en mer avec sa pinache, & là autour estoyent aussi les deux autres navires de Hollande.

Estansainsi attendans, le 3 d'Octobre deres de Spi- Mansel apparçeut les Galeres devant d'Octobre, midy, & les Galeres virent aussi les navires, mais comme il faisoit nebuleux. ils tachoient de passer le long des Co. stes d'Engleterre, ou au pis aller voyant que les deux navires Hollandoises estoient bien pres d'eux, de les aborder, & prendre, d'autant, comme confesserent les prisonniers puis apres, qu'ils se soucioient bien peu de deux ou trois navires de guerre. Mais il sembloit qu'ils re- Maselavec la navire de la Royne, vid pres doutoient les navires de la Royne, tel- de Goeyinge une galere passat so navire; lement qu'ils se reculerent en arriere, de laquelle estat approché, de la logueur souz esperance de pouvoir passer la d'un coup de mousquer, dechargea bien nuiet le long des costes & de pouvoir 30 pieces de cano sur elle, tellemet qu'ils

d'Espaignols, & 7 enseignes de Portugais; Mansel voyant cela, envoya sa pinache avec le Capitaine Ionas, vers Calais, & les costes de Flandres, affin d'advertir la Flotte du Pays-bas d'estre sur ses gardes, & d'empescher les dites Galeres. Il fit aussi tout son mieux, affin de les pouvoir tousiours choisir à l'œil, comme firent semblablement les 2 navires Hollandoises, lesquelles en se tournant estoyent plus prés, entre luy & les galeres, & ainsi ils poursuivirent les galeres, jusques au Soleil couchat, tousiours se tournat fort court au vent, à celle fin de les perdre pas de la veue: cepedant ils deschargeret souvent quelque piece de canon pour admonester les trois autres navires és dunes afin qu'ils missent leur voiles au vet le Soleil estat couché les galeres se miret derechef à la voile, & allerent tout au desfouz d'Angleterre, tellement que les navires Hollandoises estoyent derriere les galeres. Le Chevalier Mansel ayant remarqué leur cours, & sçachat bie qu'elles tomberoiet entre les mains des deux autres navires Hollandoises, & des navires de la Royne, lesquelles estoyet és dunes, il print son cours vers les costes de France, à celle fin de leur venir au devat, quad elles repredroyent leurs cours vers Flandres, & jusques à ce qu'il entendist tirer: & lors il print son cours vers les Sables appellez Goeyingen, affin de les rencotrer là. La navire de la Royne, avec les z navires Hollandoises de Cant & Sael, ayant apperçeu les galeres, allerent vers elles, & commencerent fort à tirer, mais comme le vent devint calme, les galeres devancerent les navires à la rame, mais le vent s'eslevant, du Nort-Est, les navires Hollandoises les poursuivirent 2 ou 3 heures de log, avec toutes leur voiles. Les galeres s'estoyet approché si pres des rochers de Dovers que quelques Esclaves de Turcquie, trouveret moyé de couper ou ropte leurs chaisnes, & se jettas en la mer, se sauverent à la nage, & par ainsi se delivreret de leur servitude. Le Chevalier Mm iii virent

dovent que les gens crioyent fort piteusemer, il sembloit que la galere vint vers luy, & partat il leur fit crier, qu'il les predroit à mercy: mais come il estoit en ces pensées, voici arriver les autres, galeres, tellement qu'il se mit en defence, à tirer fort contre elles, & les laissa passer outre, ne trouvant point coscillable desc laisser aborder de tant de galeres, & ou il y avoit tant de gens: Les 4 navires Hollandoises les suiverent tout bellement, & estans pres de Grevelingues, environ sur lesso heures de nuich, Gerbrat IanszSael de Horn, avec sa navire du port de 400 tonneaux, récontra une des galeres, nomée la Lucera, sur laquelle il aborda & Horn, palle passa por dessus à pleine voile, derrière le d'une gale-matz, du costé de bacbort de la galere, teld'Odobre. lement que les Esclaves estoyet en l'eau jusques à la ceinture, & crioient misericorde & grace, sans faire aucune defence. ledit Sael deschargea encores 2 demy canons, portant chascun un boulet de 24 livres, avec lesquels il en tua & blessa encores beaucoup. Vn Pilote François de la galere, nommé lean Evout, natif du Havre, monta tout bellement sans que l'on l'apperçeust au navire Hollandois, affin de sauver sa vie. Par ceste rencontre la galere fut endommagée en ses voiles, & rames, en telle sorre qu'ils ne s'en peurent plus servir; le derriere ousla pouppe estant entierement ropue avec le gouvernail, tellement que le Cap. Sael tascha de s'en deffaire craignant d'estre forcé & accablé par la multitude de ceux qui estoyent en la galere, & en fin ayant quelque peu rompu sa voile il s'en desit. A prés cela une autre nauire, assavoir celledu Cap. Hartman, aborda pour la seconde fois ladite galere, pensant qu'il fut le premier, & en sauva environ 40 personnes ou plus, & s'en retira, y laissant toutesfois un de ses ges qui estoit empesché au pillage. Après cela Gerbrant Sael l'attacqua derechef, tellement que s de sesgens allerent aussi en ladite galere, & par la grade crierie des ges, qui se mirent à crier & lamenter pource que la galere s'enfoçoit il en retira ses ges avec sa chalouppe, & aussi celuy du Capitaine Hart- qui avoyent les premiers descouvert & man, ne pouvant ni le voulant à cause du endommagé lesdites galeres, qu'elles a-

the water

virent voler le matz en pieces, & enten- danger, en sauver d'avantage cecy estoit environ la minuict, & demeurerent prés de la galere aussi long temps qu'ils peuret voir les matz sur l'eau, & qu'ils la virent enfoncer avec grands cris.

Le Vice-Admiral lean Adriansz Cant Le Vice Ademiral Cant rencontra aussi la galere appellée la Pa-passe an dille, laquelle il submergea, & endoma-travers gèa encores un autre.

Les Capitaines Gerard Everts, & Ia-

cob Pieters Mol, & autres navires lesquelles estoyent en garde, vindrent aussi come ils entendirent tirer, & aborderent ceste Galere & les autres, tellemet qu'un chascun s'en attribuoit la louange: mais de peur d'estre eux mesmes endomagez, ils sauverent seulement quelques gens, de sorte qu'ils avoient en tout sur diverses navires, environ 200, n'osans prendre plus de gens, de peur d'en estre maistrisez. Le reste des galeres en ceste ren- Galeres arcontre estant si prés de terre, sans plus se reverent encores à defendre ne tascherent qu'à se sauver la terre. vie. l'Admiral eschoua pres du païs de Schouwe, estant poursuivi par une navire infques pardela West-Cappel, laquelle l'abadonna pensant qu'elle periroit à cause du mauvais temps. Mais le General Spinola qui y estoit, se porta si courageusement, jettant beaucoup de choses en la mer, & promettant liberté aux Esclaves, qu'en fin il arriva avec la galere à Duynkercke : une autre se rendit à Calais, estant fort endommagée de laquelle les gens s'enfuirent, deux autres, lesquelles estoyent du tout gastées & percées par le canon, eschouerent sur les costes de Flandres, sans espoir de les pouvoir reparer. Des deux, lesquelles furent rencontrées par l'AdmiralCant, & par Sacl, on n'en trouva rien de reste. Cant en fit son rapport en Hollande: Gerbrant Sael d'Enchuyse, avec Hartman firent leur rapport en Zelande au Sieur Jacques de Maldre, qui examina le Pilote François, & autres, & envoya en Hollande, ou l'on avoit desia donné l'honneur au Capi-

taine qui y estoit arrivé le premier. Les

Capitaines Anglois se formaliserent aus-

si, qu'on ne leur avoit point saict part de

l'honneur, pretendans que s'estoyet eux

Sael de

arly European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. nages reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag







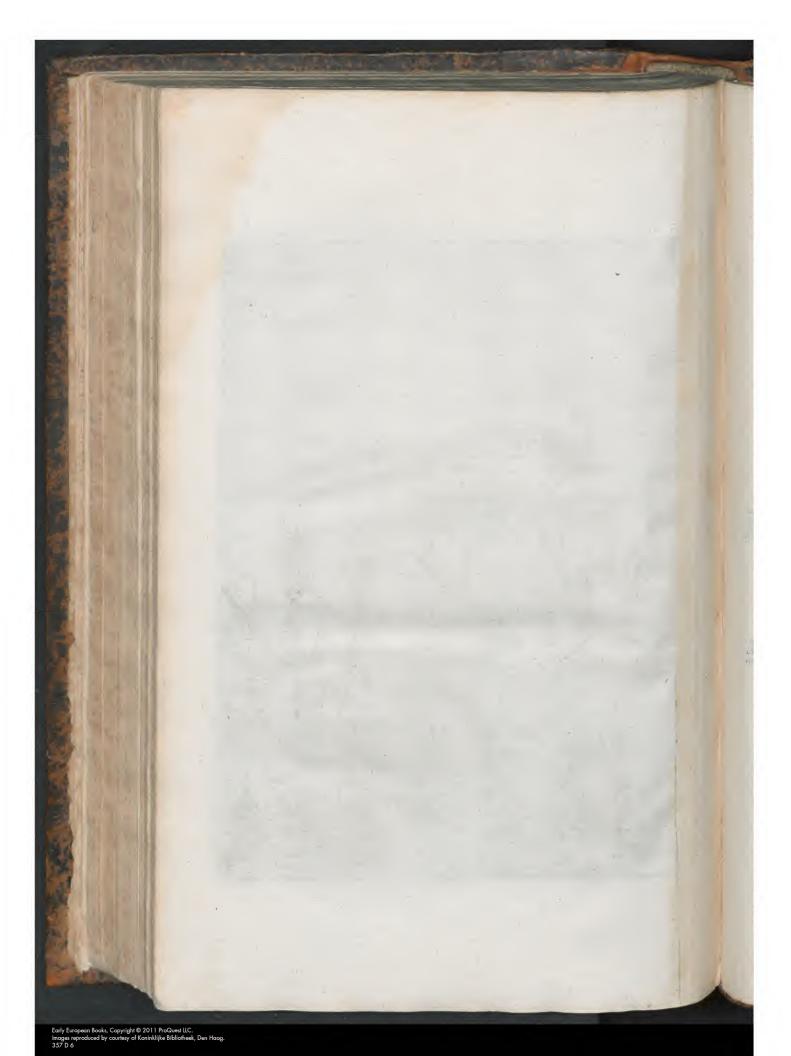

voyet esté chassées par eux, entre les bras en Espaigne avec une navire chargée, la des autres, & que sans cela il y avoit apparence qu'elles fussent eschappées:cecy (afin que nous en puissions dire la verité) est cause que nous avons esté un peu plus longs en ceste description.

Par ainsi des huict galeres de Spinola, avec lesquelles il pensoit tourmenter ces pais, les deux furet brulées en Portugal. deux autres furent submergées, & les quarre restantes eschouerent, tellement qu'on en à tiré fort peu de proffit. En cela on peut considerer les jugemes de Dieu, pource que ces galeres icy estoyent les mesmes sur lesquelles on avoit condamn, plusieurs matelots du Pais-Bas. Il y à une chose entre autres laquelle est digne d'estre recitée, assavoir: que sur la navire de Gerbrant Iansz. Sael de Horn, qui aborda la premiere galere, appellée la Lucera, il y avoit le Pilote, qui estoit fort honneste hombie, & qui avoit esté trois ans sur ladite galere & sur des autres, come Esclave tirat à la rame, en grande misere & pauvreté: estat venu

navire & les biens furent confisquez & luy fut mis sur les galeres avec ses ges, aprés les avoir tondus comme ils fot aux Esclaves Turcs. Ce Pilote vid icy la vengeace de Dieu, pour la misere qu'il avoit enduré, voiant la galere sur laquelle il avoit esté, ainsi submergée, & le Cap. Calliado, qui l'avoit tyranisé ayans les deux jambes emportées, tellemet qu'il mourut puis aprés au navire de Hartman, & vid la galere s'enfoncer devat ses yeux.ô œuvre admirable de Dieu. Ce marinier qui estoit ores Pilote, estoit un homme beau, grand & robuste, n'avoit peu estre delivré pour aucune ranço, mais par l'accord faict avec l'Amirante d'Arragon, de faire eschange de part & d'autre des prisonniers, il fut mis en liberté avec quelques autres. Dom Frederic Spinola fauva encores la plus part de son or & de soarget, qu'on estimoit bien à 20000 ducats, qu'il fit incontinent monnoyer à Anvers, & frapper du coing de l'Archeduc, & en paya ses Soldats qui estoyet restez.

Recit de ce qui s'est passé entre les Galeres

## SPINOLA

Et quelques navires de Guerre de Messeignerus les

### ESTATS,

Le 25 de May, 1603.



entreprins de chas-

Om Frederick fire, affin de s'acquerir quelque renom-Spinola General mée & louange, sortit dudit trou le 26 de des Galeres, ayant May 1603 au matin devantle point du jour, le vent estant Ouest, avec 8 Galeser les navires de res, & alla à la rame vers l'Est entre les guerre de Mess, les bancs de sable nommez le Pol Françoys, Estats, saisans la & la terre ferme, & de là vers l'Ouest dugarde autour du dittrou. Il y avoit de la part des Provintrou de l'Ecluse, & de s'en rendre mai- ces quelques navires de guerre, y faisans

Admiral de Zelande, appellé Ioost le Moor commandant fouz l'Admiral le Sieur de Haultain, avec sa navire appellée le Lion d'or, & le Capitaine Logier Pietersz natifde Cruyningue, avec sa navire nommée leChien à la voile il y avoit encores la Galere noire de Hollande, sur laquelle estoit Capitaine un personnage nommé Iacob Machielfz, avec la Galere de Zelande, nommée la Flesche, sur laquelle commandoit Corneille lans de Gorcum. Il y avoit encores une navire un peu plus loing, & au bas du vent, sur laquelle estoit marinier Crijn Henry de Ziriczee, nommé le vieil Chien de mer, commandant come Capitaine. Sur le Vice. Admiral, looft le More, & fur la galere de Zelande, il y avoit sur chascune 18 mousqueraires Anglois de Flinslingues, Le Vice-Admirel de mais sur les deux autres navires, & sur la Zelande ap-galere de Hollande il n'y avoit point de pellé loss le More, re-sista à Spi-dinaires. Spinola avoit sur les huict gale-nola avoe 3 nola avec 3 res; & autres Fregates, outre ses ges ordi-2 Galeres, naires, un grand nombre de mousquetaires, qu'il avoit prins du camp de devat Oostende comme on presumoit.

Ces navires Zelandoises, avec les deux galeres, voyans que Spinola fortoit avec ses galeres, semirent à la voile, & alleret cotre vent vers l'Ouest. Les gens de Spinola avoyent le vent d'Ouest & le soleil à leur advantage, & passerent au travers des Zelandois vers le Nort, & passerent aussi le Pol François. & vindrent és endroicts appellez le Wielinge, ou les parties se diviseret au matin à cincq heures, chasq; partie de quatre vaisseaux: & ainsi les galeres aborderent fort furiensemet, & en bonne ordonnance, avec grad cris, les navires Zelandoises, deux galeres, sur l'une desquelles estoit Spinola avec son Admiral, attacquerent le Vice-Admiral Ioostle More: quatre autre galeres aborderent le capitaine Logier Pieters, & la galere de Hollande fut assaillie par les galeres restantes.

Ayans ainsi esté quelque temps combatans à coups de canon, les deux galeres, des quatre qui estogent au bord de la navire du Capitaine Logier, assailliret les coups de canon furent ouis à Flissin-

ordinairement la garde, alla voir le Vice- deux autres abandonnans la navire de Ligier, chargerent la galere de Hollande: de ces deux dernieres l'une abandonnant la galere de Hollande, alla au secours des deux autres, qui estoyent au bord du Vice-Admiral Ioost le More, se perças l'un l'antre à grands coups de canon.

L'autre navire de Crijn Henry, ne peut pas venir au combat, par faulte de vent, ains sit tout devoir te tireraprés les galeres, lesquelles estoyet au bord du Vice-Admiral, & à la galere d'Hollande. Ce combat des galeres ayant duré long temps contre des nauires, non accoultumées à tel combat, & encores contre huict galeres & quarre Fregates, eux n'estans que deux navires & deux galeres: Si est-ce que les galeres de Spinola, craiguans que les Zelandois pourroient estre secourus, & qu'ils avoyent desia reçen grand dommage, parmy leurs gens, Esclaves & rames, & qu'ils ne pouvoyet obtenir la victoire, encores qu'ils les cufsent attacquez fort furiensement, se retirerent tout bellement en grand desordre vers le trou de l'Ecluse; Ayant trouve entre leurs morts leur General Dő Freric Spinola deric Spinola: qui avoit receu plusieurs mort ave coups. il estoit de la maison de Spinola 800 homes de Genua, homme de grands moyens, & de grade entreprinse. On rapporta qu'en ce combat estoyent demeurez bien huict cens mousquetaires, soldats mariniers, qu'Esclaves, & beaucoup de blessez: mais on n'a sçeu le nombre certain, pour ce que depuis on le tint secret.

On trouva entre les Zelandois trente Morts et fix morts & environ 60 blessez, leurs zelando navires & galeres estat mieux à l'espreuve des mousquets, que non pas celles de l'ennemy. Entre les morts estoit le Capitaine Iacobs Michiels commandant à la galere noire, & son Lieutenant: des trente-six mousquetaires Anglois qui estoyeut sur les deux navires, il y en avoit huist de morts & seize de blessez: entre les blessez estoit le Vice-Admira Ioost le Moreayant trois plaies fort dagereuses: comme aussi le Capitaine Logier Pieters mais ils furent tous deux gueris depuis.

Tandis que le combat duroit, & que auss la galere de Zelande: puis aprés les gues, l'Admiral de Zelande, le Sieur de



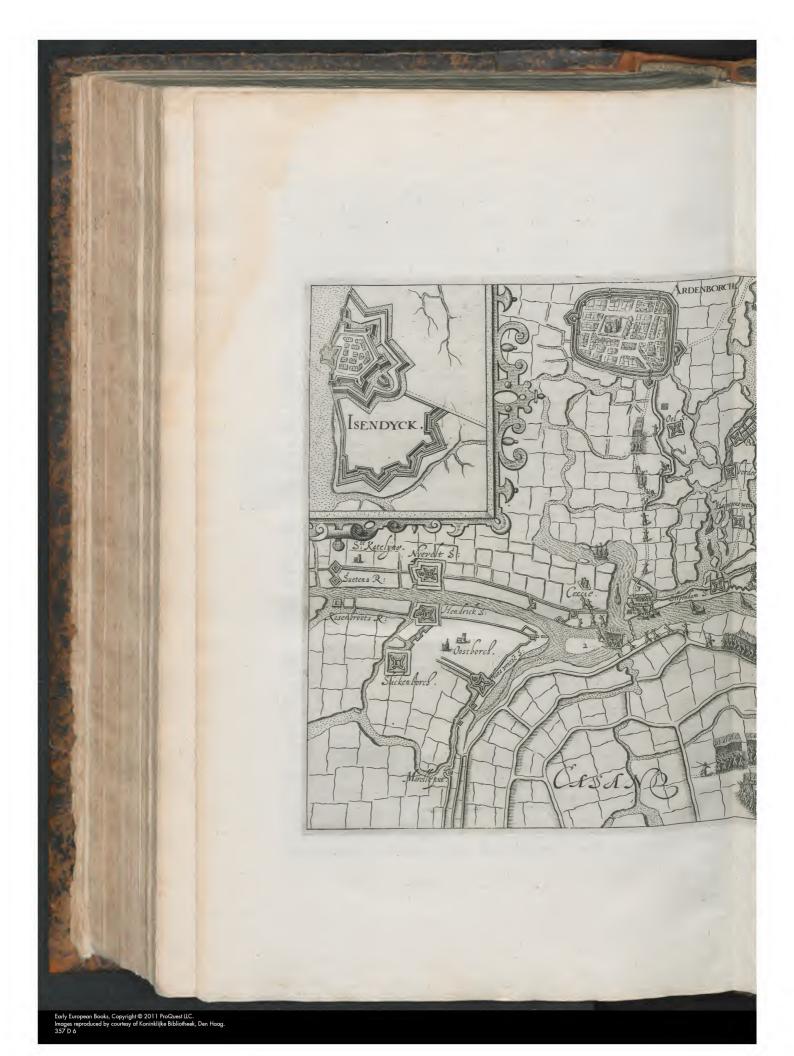

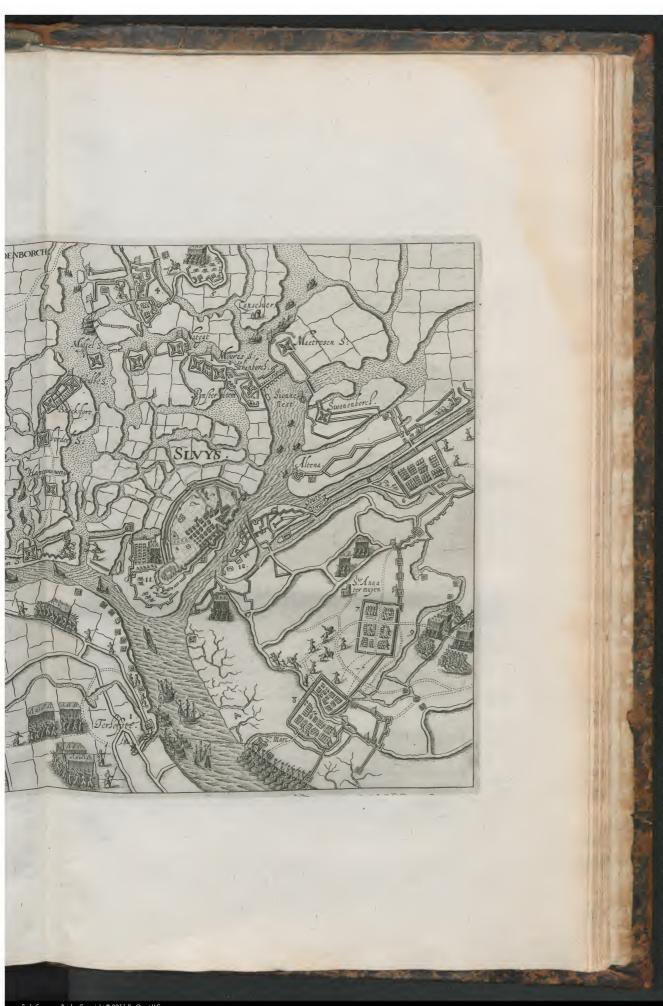

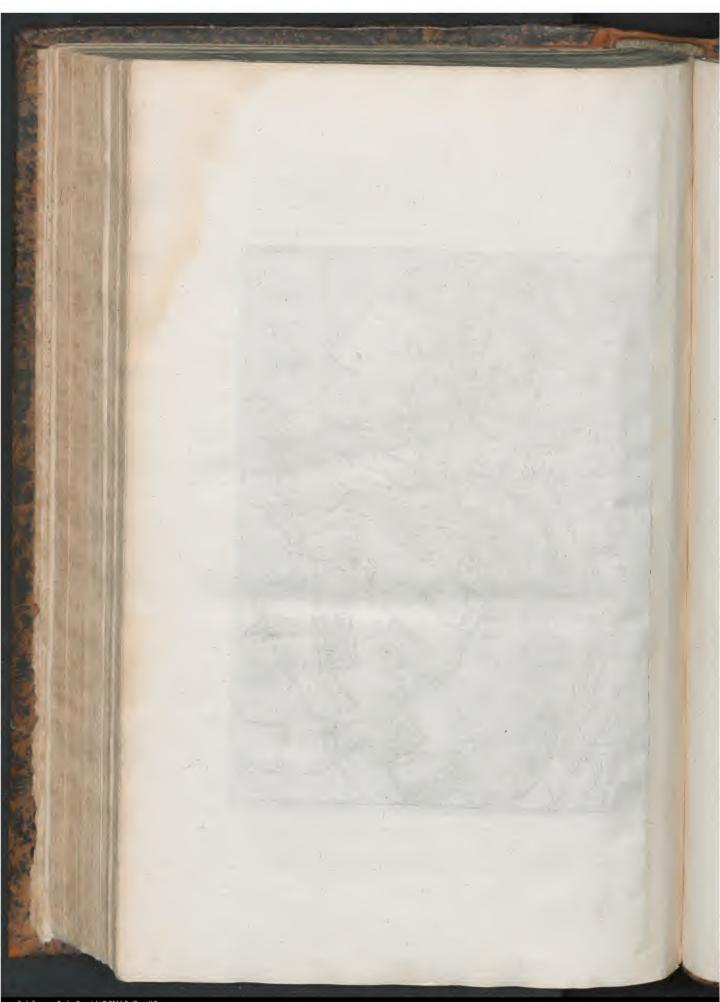

Haultain, se jetta incontineut avec les de Zelade pour une memoire siret batre ent dessa retirées, devant que de pouvoir se les Galeres d'Espaigne avec cest escri-arriver, tellem et que tous joyeux ils te-teau tout al etont. vist a perempto Spinolà. ensemble luy en attribuant toute la lou- aux navires, & les Galeres surmontées & ange, & chantas le Pseaume 34. Car sans Spinola tué. Tellement que les Galeres doubte c'estoit un faict valeureux, de re- ne sont plus redoutées des navires lessister avec si peu de navires, & si peu de quelles sont bien equippées, encores que forces, à 8 Galeres & 4 Fregates, lesquel- la mer soit calme, & qu'o ne se puisse ayles estoyent si bie montées & equippees, der de voiles, comme il est assez apparu

gens qui estoyent là auprés en 4 navires de la monoye d'argent & de cuivre, ayat de Guerre, & une Fregate, & allerent le d'un costé deux Navires & deux Galeres, mieux qu'ils peurent vers le trou de l'E- avec cest escriteau tout alentour: Cedunt cluse, mais les Galeres d'Espaigne s'estoi- triremes navibus, 1603. & de l'autre codirent publiquement graces à Dieu par- Le 26 de May, c'est à dire les Galeres cedet avec tant de gens, & si peu devent. Ceux en ce combat naval.

#### Notes pour entendre la peincture.

Bateux & Galeres de Messieurs les Estats Generaux, A Vice-Admin al Ios de Moor, ou le Moor. B Capitain Logies Pierre. C La noire Galere ou Galere d'Hollande. D Galere de Essissingue. E Le nicel Chien daquel ssoit batelier Cran Henry. F Mon-sieur P Admiral Haultain, venant de Flyingue, oyant le Canon.

Les Galeres de l'ennemy.

1 Les Galeres de l'ennemy, esant devant les Checkee, avec leurs quatre Fregates marque N.O.

2 L'ordre des Galeres de l'ennemy au premier rencontre.

3 L'ordre des Galeres de l'ennemy commune ils se repartirent en attacquane.

4 La Galere de Spinola avec les autres Galeres de l'ennemy.

i eggs to early and by Description de la Prinse de CADSAND & d'YSENDYCK, avec le siege & rendition de la ville de

#### LECLVSE

Advenue en l'An 1604.



V commencechercher leurs en-

nemis, en leur propre pais, ordonnans espoir de voir si on pouroit secourir la ry Frederic, General de la Cavallerie. ville d'Oostende & en lever l'ennemy, veu qu'elle avoit desia esté long temps fort estroictemet assiegée. Suyvant quoy ils commanderent à tous les Capitaines, d'emplir leurs compagnies, donnerent aussi nouvelles Commissions de lever quinze cens Suisses, & deux mille autres gens de pied.

Son Excellence de Nassau, espiant le Le Prince ment de l'année temps & la commodité manda toute sa Maurice se gendarmerie, luy en chargeat de se trou-pour aller les Estats des Pro- ver le 20 d'Avril devant Willem-Stat, a en Flandres vinces Vnies re- vectel nombre de bateaux, qu'il seroit d'Auril solurent par en- de besoing en un tel exploit. Ou se trousemble, d'aller verent aussi, le Comte Guillaume Loys, le Comte Ernest Cazimir, & le Comte Loys Gunther, freres de la Maison de d'entrer en la Comté de Flandres, souz Nassau, pareillemet aussi le Comte He-

Les troupes estant embarquées, partirent au jour assigné de Willem-Stat vers Zelande, ou arriva aussi le 24 d'Avril le Prince Maurice, avec le Prince d'Anhalt, le Comte Adolff de Nassau avec les deputez de Messeigneurs les Estats Generaux, & ceux du conscil d'Estat, en nombre competent, affin d'estre à Nn

main, & avancer l'entreprinse.

Le Prince Maurice

Le 25 d'Avril au matin toute la flotentre en te, la diction de Zelande vers Flan-Flandres, & bateaux, fit voile de Zelande vers Flan-prend Cad-dres, & estant entré au trou, ou à l'emboucheure appellée het Syvartegat, ils miret pieda terre en Cadsant, ou ils prindrent en deux jours tous les forts. Et si de prime abordée ils fussent entrez au trou de l'Ecluse, ils l'eussent peu prendre sans beaucoup de peine, & peutestre qu'a. vec ceste promptitude s'ils eussent poursuivileur pointe, ils eussent mis toutes les affaires d'Ostende hors d'espoir, d'autant qu'a leur arrivée ceux de Bruges n'avoyent point encores des gens en leur ville, mais tandis que so Excell. desembarqua ses ges dans l'éboucheure sufmentionée & qu'ils' amusa à prendre les petits forts de Cadsant, ceux de Bruges se diligenterent en telle sorte, que Spinola envoya de devant Ostende vers un lieu appellé Syvint mille home de pied, & de Watervliet envoya Trivulcio avec 500 chevaux, avec lesquels ils empescherent le passage du trou de l'Ecluse, encores que le 26 & 27 on tascha fort d'y passer; en chassant les Galeres de la vers l'Ecluse, Tellement que son Excell.desesperat de passer, & estant en deliberation d'asseurer seulement le païs de Cadsant, un paysant luy dona à entendre, qu'on pouvoit, en faisant le cerne de l'Ecluse vers l'Orient, entrer en Flandres. ledit paysant monstra encores le 28 au soir quelque lieu propre pour aller vers Oostburch, mais ils y rencontrerent aussi l'énemy à pied, & à cheval, ce qui fit croireà son Excellence, qu'il y avoit quelque passage, partat le 29 il y envoya quelques troupes, qui escarmoucherent avec l'ennemy, & les chasserent, lesquels en s'en allant is monstrerent à nos gens le chemin, & le lieu par ou il falloit passer, d'autant qu'ils s'enfuyrent & eschapperent parlà, tellement que le 30 au matin son Excellece y alla, & en passant par l'eau, il print une piece de la levée pres de Coxie, ou quelques gens de l'Ecluse, qui y pensoyent faire un fort, furent batus, & quelque 30 furent prins prison- aussi du cano, que pour quelque esperanier, tellement que les autres estans es- ce qu'il eust de pouvoir gaigner le fort, pouvantez, s'enfuiret, & ceux du fort de pource qu'il voyoit que l'ennemy s'opi-

Coxie, se rédirét aussi par appointemet, ouvrant'ainsi sans qu'on s'y fust attendu te, laquelle estoit d'un nombre infini de le chemin pour entrer en Flandres, & donnant esperance de bon succés, encores que le pais la autour est fort rompu.

> Le Prince Maurice partit le premier de May, avec une bonne partie de son armée, vers le fort de S. Catherine, & avoit envoyé querir du canon, pour le batre, mais pource que c'estoit pleine mer ce jour la, & que les eaux estoyent fort haultes, ils ne peurent avoir le canon, qu'apres midy, tellement que pour ceste occasion, il demeura tout ce jour en ba-

taille pres de ce fort.

Il yavoit en ce fort de S. Catherine outre quelques foldats commandez par le Comte de Trivultio, beaucoup de bourgeois, & paysans, nommez Keurlinghen, ce sont mercenaires volontaires, levez à Gand & la autour: ceux cy n'ayans point de quartier ni contract pour estre rançonnez, le Prince Maurice (pour les espouvanter) fit par tout commader de n'en prendre nuls prisonniers, mais qu'on cuft à les tuer, come n'ayans point de quartier, & combien que cela en espouvanta plusieurs d'entreux, si est ce qu'ils tindrent bon ce jour la, mesmes un de leurs port-enseignes passa & repassa en haste sur les ramparts, plantat son enseigne sur la breche, au grand encouragement des siens, & pour faire perdre le courage au Prince Maurice qui en se mocquant dit aux assistans, qu'un tel homme seul estoit suffisat pour tenir une place: Ce qui encouragea aussi ceux du fort, cest que le Comte de Trivultio, qui s'estoit arresté à Wateryliet avecune bonne troupe de cavallerie, vint avec ses troupes loger, tout au dessouz du fort, ou il se sit retrencher, & y sit planter deux pieces de campaigne, affin de tirer sur les troupes du Prince Maurice, & faire par ce moyen bonne mine. Mais ledit Prince, ayant environ les quatre heures apres midy, reçeu neuf pieces d'artillerie, sit tirer six heures de long sur le fort, & sur les troupes de Trivultio, plus pour mostrer qu'il avoit

niastroit, & faisoit semblant de se bien munie, & pressée de dehors. desendre. Et partant desesperant de pouvoir faire quelque chose de bon, il commanda qu'on continuast de tirer jusques au soir,&d'oster alors le canon, & le remporter en Cadsant, mais que cependant quelques Regimens demeureroyent la encores ceste nuict, affin de voirce que l'ennemy feroit: suyvant quoy sur le soir le canon fut emmené, & luy mesmes

Mais comme par avanture en s'en allant & se retirant un des canons s'enfonça és marescages, & que les matelots, qui en avoient la conduite & le maniment, faisoyent toute diligence pour le retirer, ne voulats point avoir ceste hote de perdre un de leurs canons, saisoiet fort grad bruit ce soir. Ceux du Fort de S-Catherine furent fort espouvantez, pensans, qu'ils vouloient braquer le Canon en un penser à ceux de dedans, que le Prince Maurice avoit reçeu plus de gens, & qu'on leur vouloit couper le chemin, pour ne se pouvoir retirer au fort dePhilippe, & aprés les affaillir derechef, Tellement que Trivultio mesme avec ses troupes, & ces Keurlingen ou paysans, qui estoient en grand nombre, fut d'autant plus espouvanté, en telle sorte qu'ils prindrent tous ensemble leur retraicte vers le fort de S. Philippe, & de la à Isendijek, abandonnant le Forrde S. Catherine, & en passant laisseret au fortS. Philippe environ 60 Soldats, lesquels voyants le lendemain les trouppes de son Excell. venir vers eux, se rendirent aussi le 2. de May.

En quoy l'on void coment en matiere de guerre Dien avec pen de chose peut faire beaucoup. De la le Prince Maurice alla vers lsendijck, qu'il enferma incôtinent le 3 de May, & l'ennemy y pensoit introduire quelques gens de pied le 4 de May, mais comme le Prince Maurice envoya quelque Cavallerie, & quelques gens de pied pour l'empescher, ils prindrent la fuite vers le t'Sas, voila pour-

Le 6 de May ceux de l'Ecluse vindrent avec de la Gendarmerie hors du camp de devant Ooslende, & firent une sortie avec bien 2000 hommes, avec quelques Chalouppes & Galeres, affin d'entrer au pays de Cadsant, & en chasser les gens du Prince Maurice, & passerent ainsi tout bellement jusques en Cadsant, ou ils mirent bien 600 hommes à terre, devant que la Garde de l'Isle de Cadsant en peust rien appercevoir, qui donna incontinent l'alarme, & 2 compaignies d'Escossois, qui y estoient en garde, se jetterent tout droit sur eux, & les mirent en desordre & en fuite, les chassant vers leurs Chalouppes, desquelles quelques unes pour estre trop chargées de gens s'enfoncerent, quelques uns furent tuez & bien 40 furent prins prisonniers, avec 8 Chalouppes qu'on leur osta, & par ce autre endroit, la dessus aduint aussi que moyen le reste fut empesché de ne point la Cavallerie, ne trouvant point de che- passer. Si ceste entreprinse eust bien siremin plus commode pour se retirer, que cedée le Prince Maurice enst perdu en un souz le retrenchement du fort, firent moment tous ses bateaux & son amunition, & toute son entreprinse eust esté sans fruict.

Le Prince Maurice fit cependant sommer Isendije, qui est un fort merveilleusemet bien comode, & biesitué, mais ils respondirent qu'ils le vouloyent tenir, d'autant qu'ils attendoyent du secours, tellement que son Excell. le fit batre, sçachant bien qu'ils avoyet disette de toutes choses, & principalement d'eau fraische & de bruvage.

Le 9 de May le Prince Maurice envoya son Trompette, lequel aprés qu'il eut sonné par deux foix, recent un coup en la teste de ceux de dedans lequelle tua & porta par terre: sur quoy son Excell. estant irrité, fit tout son effort poue s'en venger, & ofter un si mauvais exemple. Tellement que ceux de dedans furent fort espouvantez, qui demande. rent d'appointer, à quoy son Excell. ne voulut entendre, que premierement on ne luy eust livré un foldat Italien, qui 32 voit tué son Trompette, ce qu'ayant obtenu il le fit mettre en prison, & aprés cela, ceux du fortaccorderent, que le Gouverneur Gryson avec les Soldats quoy ladite place fut d'autant mieux sortiroyent avec les armes, mais fans

Nnii

aller vers Sas, avec des bateaux pour servir de quatre mois en Flandres contre le Prince Maurice: & ainsi ils en partirent le 10 de May, estant environ six Gouverneur fut depuis accusé en Iustice, mais en fin justifié avec honneur: & le Capitaine Rollé fut mis dans le fort pour y commander. Aprés la rendition d'Isendijck, on resolut de passer plus oultre vers Ardenbourg, suyvant quoy le Prince Maurice y alla & par eau, & par terre le 12 de May, il y avoit en la ville six enseignes d'Allemans, qui l'eussent bien aysemet peu defendre, s'ils eussent voulu faire quelque resistance, pource que la ville avoit de bons fossez, mais estans espouvantez, ils l'abandonnerent sans faire aucune resistance, tellement que son Excell. print la place sans coup ferir. C'estoit une ville fort deserte, mais bien située pour reduire la ville de l'Ecluse à l'estroit. De la belle Eglise laquelle y avoit esté autresois, il n'y avoit que les murailles, quelques piliers de marbre & deux Tours. Le Pr. Maurice y mit incontinent le Comte Ernest avec ses ges, affin de la tenir. & ordonna de faire devant chasque porte un ravelin, & sit marcher l'armée vers une autre ville ouverte & deserte appellee Middelbourg en Flandres, ou il y à encores un Chasteau, duquel les gardes s'enfuirent pource qu'il n'estoit pas tenable. Son Excell. envoyale 14 sa Cavallerie pour faire une course vers Eclo. affin dy batre & defaire un regiment de gens de pied, allans de Gand vers Bruges, mais ils vindrent un peu trop tard. pource que les autres avoyent desia traversé la riviere appellée la lieve & s'en e-Royenz retiret. Le 16 de May so Excell. envoya ses gens tant à pied qu'a cheval d'Ardenbourg vers le Soute & Socte, qui fot deux Canaux l'un d'eau salée, l'autre d'eau douce venans de Dame & de Bruges & se viennent rencontrer, ensemble yers l'Ecluse, ils sont tous deux navigables. Ils y trouverent Dom Loys de Velasco qui s'y estoit fortissé, prés d'une neaux de poudre, ou en sortant ils avopetite ecluse laquelle est sur l'eau qui yent misune mesche, affin que le seu s'y

batre le tambour, & sans enseignes pour descend de Moerkercke & de Lapschuere, située prés du coing de Stampers, ou mener leur bagage, à condition de ne il attendoit avec avantage, car c'estoit un passage estroit, contre la cavallerie, tellement que la Cavallerie de Valasco vint assaillir à la despourveue le Capicens hommes, la plus part Italiens. Le taine Gent & Bacx, de façon qu'ils renverserent incontinent un bon nombre de chevaulx, plusieurs furent prins prisonniers, & le Rithmaistre Bacx fut blessé à la jambe, mais ils furent secourus par l'infanterie, laquelles s'approchant, & venant à charger en gros, les Espaignols furent batus, tellement qu'il en demeura bien cincq cens sur la place, tant defaicts que noyez, & bien trois cens prisonniers, entre lesquels il yavoit unze Capitaines, & entre iceux un parent de Spinola.

> Le l'endemain le 17 de May les Gens du Prince Maurice allerent vers le Soute, ou les Espaignols estoyeut, avec 13 ou 14 enseignes, entre le Soute & le Soete, ou ils s'estoyent retrenchez, le Prince Maurice y fit planter son canon faysant semblant d'y vouloir passer: mais ayant espié un autre endroit, plus bas & par de la celui ou les ennemiss'e-

stoyent campez.

Le 18 devant le jour il y. fit passer ses gens à basse marée, tant les trouppes de cavallerie que d'Infanterie, & estant passe à gué, fit attacquer l'ennemy, & print quelques trenchées, tellement que les Espaignols quitans leur avantage, s'enfuirent vers Damme craignans d'estre entourez de sorte que le Prince Maurice fit dresser un autre pont sur la Soete, & envoya sa Cavallerie du costé d'Occident du havre de l'Ecluse, ou les Espaignols abandonnerent tous leurs forts, hormis le fort de S. George, ou le Hasegar, situé sur l'entrée du havre, ou il yavoit un Capitaine, appellé Cosdua de Bruges, le Prince Maurice le fit incontinent environner, mais si tost qu'ils viret qu'o faisoit les apprests pour les canonner, ils se rendirent & ceux qui en sortirent le 23 de May estoyent 130 homes. Le fort estoit bien pourveu, il y avoit neuf pieces d'artillerie, & dix ton-

trop esloignez, autremant cela leur eust aysement cousté la vie.

Le Capitaine Cordua fut accusé d'avoir rendu la place si legerement, mais on luy sit grace. Le Capitaine Ioost de Brucxfaulx y fut mis pour y comander: mais le fort fut trouvé aprés la rendition de la ville de l'escluse n'estre pas necessaire, & partant on le rasa.

Toutes ces villes & forteresses estant devant l'Ecluse, il fit prendre le havre, & fortifier & entourer le camp de Trenchées & ponts, joindre les quartiers les vns aux autres. Dans le havre, ni devant la ville, ils ne trouverent nulles navires, sinon vne de France chargée de vin, qui venir, retournerent en la Ville, hormis fut gastée par l'artillerie.

la premiere fois enviro 7 cens hommes, & la secode 8 cens, on les pourveut aus- heur, que de nuict ils se jetterent hors du si de quelques chariots chargez de fari- droiet chemin, & parainsi ils ne renconne, & ce devant qu'elle peust estre enser- trerent pas les gens du Duc, & de jour ilsmée. Le Prince Maurice se campa du co- retournerent dereches au Camp, avec un sté d'Occident du havre: Le Sieur vander grad nombre de prisonniers, assavoir en-Noot du costé de midy, le pays & les viron 120 homes, & entre iceux un Calieux submergez furent garnis de bat- pitaine Allemand, & un Capitaine Itateaux & chalouppes de guerre, affin de lien. Par cecy son Excell. entendit bien fermer toutes les avenues:

publier à son de tabour qu'on tiendroit de bien enfermer la Ville tout alentour, le Mecredi suivat par tout le cap un jour & sit un Camp bien dressé & ordonné, de Ieusne & de priere, qui est une chose estrange en un cap: defendant à tous vivandiers de ne vēdre ce jour nuls vivres, à peine de perdre leurs biens, & d'estre bannis hors du camp, affin qu'on peust d'autant mieux jeusner par tout le camp, stats Generaux, & du Conseil d'Estat, & prier Dieu de leur donner bon succés.

Le 30 de May ceux de l'Ecluse tasche-rent d'amener dereches quelques vivres, & de la poudre en la ville, tellement que bateries, à celle sin de là batre, & faire les same l'E-cluse. de nuict ils envoyerent hors de la ville ou Forçats, qu'ils contraigniret par force viendroit de Damme: Car le Comte de & de donner par ce moyen occasion au

mist aprés leur partement, mais cela sut Barlaymont estoit venu à ceste sin avec descouvert, comme ils estoient desia quatre mille hommes de pied, & beaucoup de chariots chargez de farine vers le Pays submerge. Le Prince Maurice en ayat eu les nouvelles, alla avec beaucoup de Cavallerie, & deux mille hommes de pied, vers le coing de Stapers, ou il trouva environ quatre cens hommes, que Barlaymont yavoit laissez pour garder ce passage : le Prince les dessit & les chasfa, & entendant d'eux que Barlaymont estoit desia passé, il le sit poursvivre, mais rendues, son Excell. fit asseoir son camp luy en ayant senti le vent, alla par un autre chemin par ou ils eschapperent pour la plus part, laissans en chemin quelques chariots chargez de farine, que les gens duPrince Maurice prindrent. Ceux de la Ville voyans que le Convoy ne failloit à un bon nombre d'Esclaves, qui se cache-Ceux de la ville de l'Ecluse receurent rent, & se vindret rendre au Prince Maupar deux fois quelque nombre de gens, rice. En poursuivant Barlaymont les gens du Prince Maurice eurent ce malqu'il y avoit beaucoup de gens en la Vil-Le 24 de May le Prince Maurice fit le, mais peu de vivres: & partant il tascha bie retrenché & muny, tant par eau, que par terre, envoyant sa Cavallerie bien avant dans le Pays, pour lever des Cotributions. Le Cap estant ainsi bien enfermé, les Deputez de Messeigneurs les Epartirent le 29. de May vers la Haye.

apprests pour l'assaillir, à travers l'e ha-cluse. par le pais inondé, enviro mille Esclaves vre, faisant pour cest esse faire un estrage pont, couvert au milieu, & faict à leà faire ce service, d'autant qu'ils ne se spreuve du mousquet : mais entendant pouvoient servir des Galeres, & avec ces journellemet parceux qui se venoietre. Esclaves un Convoy de cincq, cens sol- dre que la samine estoir grade en la Vildats, affin d'y attendre le Convoy qui le,il se resolut entierement de l'affamer, Nn iij

Marquis

Marquis Spinola, de quiter Oostende maistout sut en vain, caril sut si bien repour venir secourir la Ville, & ses Galeres, & de pouvoir soulager le rigoureux & dur siege d'Oostende.

La famine croissoit tellemet das la ville, qu'ils ne peurent plus entretenir les esclaves, mais ils les contraignirent d'aller chercher leur vie, par tout és pais ropus, arrachant une herbe quils appellent Soutenelle, laquelle y croist en abondã-

La famine s'augmentant, & ceux d'Ostende tenans encores bon, ceux de l'Ecluse tesmoignerent leur necessité, par des signes de seu qu'ils donoyet de nuict: Tellement que l'Archeduc voyant cela, donna charge au General Spinola de secourir l'Ecluse. A ceste fin, il assembla, sur la fin de Iuillet, beaucoup de ges de tous mencement opposé à toute force, à la mesmes au passage de Cadsant, jusques à telle force la ville d'Oostende. Le Gene- François du Sieur de Dorth & autres at-Trivultio, avec une assez grande armée, laissant encores le Camp devant Ostende assez pourveu, de toutes choses, toutesfois il partit assez contre son gré, & as'aventurast par commandement & necessité. Et vint ainsi se camper prés de lement qu'en une nuier plusieurs de meurerent morts de coups de Canon.

Spinola tascha par tous moyens de se-Comte Guillaume de Nassau, avec environ trois mille hommes, & quelques chevaulx, pesant le surprendre de nuiet, lement ses gens, estoit pour entrer en pource qu'il pensoit que les assiegeans estoyent la le moins sur leur garde, ayant nu luy mesmes au secours, avec beauprés de soy divers appress necessaires: comp de compagnies de Frise, souz la con-Simport de

çeu, qu'il fut contraint de se retirer avec perte, & abandonner tous ses appress, emmenät seulement quelques chevaulx de chartiers paissans és pasturages.

Spinola n'ayant rien pen faire en ce spinol quartier: partit subitement le 16 d'Aoust pour l'Ecluse pardevant Ardenbourg vers les Forts de print les S. Catharine, & de S. Philippe, lesquels Forts des S. Catharine, & de S. Philippe, lesquels Factorist il print aysement par force, pource qu'il & S. Philippe il print aysement par force, pource qu'il & S. Philippe il print aysement par force, pource qu'il & S. Philippe il print aysement par force, pource qu'il de s. Philippe il print aysement par force, pource qu'il de s. Philippe il print aysement par force, pource qu'il de s. Philippe il print les services de la company de la co ce, dequoy ils s'entretenoyent, tellemet y avoit peu de garnison, combien qu'il defait o qu'il y en avoit plusieurs, qui devant la en demeura beaucoup de part & d'autre contrain de fe rendition n'avoyent point mangé de qui'il y en avoit plusieurs, qui devant la en gemeina beaucoup de part de la rendition n'avoyent point mangé de De la il alla sur une levée, au quartier du avie graduain de long temps.

Capitaine Imbyse, ou il sit faire une faul-pertelle 17 de de de la constant de long temps. sealarme, affin que cependat il peust pasfer la riviere d'Oostbourg avec ses gens, pesant de se faire onverture, prés du pasfage d'Oostburg, Mais le Prince Maurice, avoit retenu en Cadsant un grand nombre de gens, souz la conduite du Comte Guillaume de Nassau, qui s'avancerent incontinent affin de s'opposer à l'ennecostez, & voyans alors la faulte, qu'ils, my en l'un ou en l'autre endroit : il y avoyent faicte, d'avoir laissé passer son envoya aussi le Sieur de Simton avec be-Excell. si aysemet, & qu'ils eussent beau- aucoup d'amunitio de guerre, de la quelcoup mieux faict, s'ils se sussent du co- leil craignoit avoir faute, & demeura luy puissance de l'ennemy, sans presser de ce que les troupes de Frise, les Anglois, & ral Spinola partit donc, & le Comte de riverent, avec lesquels il alla au devant de l'ennemy.

Spinola qui se hastoit fort avec ses ges, avoit faict quiter aux gens du Prince Maurice la demie-lune, laquelle estoit vec peu d'esperance de pouvoir accom- prés de l'eau entre Cadsant & Oostbourg, plir son entreprince, come l'on vid par & les avoit fait reculer jusques sur la leses lettres interceptées, qu'il falloit qu'ils vée, prés des deux Redoutes, ou il fut surieusement repoussé, premierement par la garde, & puis aprés par le Comte Guil-Lapschuer, sur une levée, avec intentio laume qui y estoit arrivé: mais comme la de faire desloger son Excell. par son artil- marée estoit basse, lors il sit le plus grand lerie, qui sit saire des contrebateries, tel- effort pour passer, tellemet que le Comte Guillaume à peine le peut il empescher jusques à ce que le Colonel Dorth le vint assister, quise defendoit bravemet faire quelque ouverture : pour cest effect d'un espée à deux mains, & reint l'ennele 6 d'Aoust il attacqua le quartier du my une bonne espace de temps, jusques à ce qu'il fut blessé en deux endroits.

> Cependant Spinola n'espargnant nul-Cadlant, si le Prince Maurice ne fust ve-

opean Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC

tils-homes Fraçois, & de plusieurs com- amunitions, sans aucune fallace, &c. pagnies Angloises, & Françoises sous la 4 toute force: de sorte que les gens de Spi- prés aller ou ils vondroient. nola furent contraints de reculer, laissant 5 Que tous les Prisonniers de part & d'ausieurs gens de marque: entres autres le Côte de Feltry, le Marquis de Renti, fils de la femme du Cote de Solre, de la maifo de Lalain, fils de ce renomé Seigneur, le Sieur de Montigny, & le Marquis de Renthy nouvellemet venu d'Italie: Do AlonzoBorgias, le jeune MantenonFrã-Le Marquis Çois, encores un Colonel avec plusieurs deReniby & autres tant morts que blessez, qu'ils emmenerent en beaucoup de chariots. Cecy advint le 17 d'Aoust, estans renforcez de l'esquadron des mutinez, qui s'estoyent reconciliez avec l'Archeduc, & estoyent venus nouvellement, de forte qu'ils reçentet aussi du dommage, & augmenterent le nombre des morts.

Le 18 d'Aoust, ceux de la ville de l'Ecluse, ayans entendu la desaite de leur secours commencerent à parler d'un bon L'Eclufe se appointement, & envoyerent pour demander cessation d'armes jusques à ce qu'ils auroyent entendu l'advis de l'Archeduc, ce qui leur fut refusé: cela faict ils demanrentde pouvoir emmener les Galeres, l'artillerie & les Esclaves: mais ils receurent pour responce, que le premier jour ils sortiroyent avec leurs armes & bagage, le second jour seulement avec l'espée, & le troissesme il faudroit qu'ils demeurassent à la mercy de son Excell. tellement que le lendemain ils accorderent de sortir aux conditions suivantes.

> Ve toutes les personnes Ecclesiastiques sartiroient avec leurs utensiles d'Eglise, leurs biens, & leurs meubles.

2 Que le Gouverneur Serrano, tous Capitai-Capitaines des Galeres, & les Matelots, iroyleurs armes, & enseignes, le tombour batant, quelques jour en la ville d'Ecluse, mais & les mesches allumées, & en donnant desOstages ils auroyent des bateaux & chalouppes. de vieilles bottes, de parchemin, & avec

duite de leur Lieutenant General Iulius Spinola mertroient és mains des Deputez & d'Essinga, lequel estoit accompagné du Commis, toutes les Galeres, les Barques, & Seigneur de Termes, & quelques 40 Ge. Fregates, l'artillerie, la poudre, & toutes les

Que les Esclaues sans en excepter aucun, conduite de Chastillon, qui resisterent à servient mis en liberté, & pourroient puu a-

environ 200 morts, & entre iceux plu- tre servient relaschez sans rancon: mesmes le Gouverneur, & Aurelio Spinola prendroyent soing que le Capitaine Say, prisonuier avec quelques Matelots à Bosle-Duc, le Capitaine Iean de Raet avec les siens, prisonniers au Chasteau de Woude, comme aussi trois Mariniers de Breda, prisonniers à Gand, soyent tous mis en liberié, & relaschez, en payant un mois de gage: & pour cela ledit Spinola obligera sa personne, de se rendre derechef pri-Sonnier.

Que nul ne pourra estre molesté pour les debtes, que le Gouverneur ou autres pourroyent deuoir aux bourgeois, ains ledit Gouverneur fera promesse qu'ils seront entierement,

payez à Bruges. 7 Que tous les Officiers & Veadores pourroyent außi partir avec leurs papiers, sans aucuns registres de la Ville.

8 Que les Comissaires des vivres, de l'Admiraulté &c. feroyent außi le mesme.

Que le Gouverneur livreroit encores ce mesme soir le Chasteau, affin d'y loger deux cens hummes de la part du Prince Maurice. Que le lendemain la Garnison sortiroit hors de la Ville.

Ainsi faict au Camp devant l'Ecluse, le 19. d' Aoust. l'An. 1604.

Le 20 d'Aoust les Espaignols en sortiret, estans environ 3 on 400 hommes bien armez, & 1400 Esclaves, la plus part Turcs, le reste estoit d'autres nations, & furent tous mis en liberté: quelques uns demeureret prés des Espaignols, autres se miret en service, plusieurs alleret en Frace,& en Angleterre, mais ceux qui estas allez en Angleterre retourneret en Holnes, & Officiers, & gens de Guerre, avec les lande, furent la plus part envoyez en une navire en Barbarie: plusieurs d'entre ent vers la ville de Dame avec leur bagage, eux n'avoyent point mangé de pain das s'estoyent entretenus de vieux souliers, 3. Que le Geuverneur & le Sieur Aurelio l'herbe appellée Soutenelle, dont avons parlé

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliothee

les rats estoient dessa de long temps mã- cores un grand quartier de terre, à celle gez: on reprocha fort au Gouverneur. fin d'en faire une place imprenable, aussi Scrano, ceste famine & la perte de l'E- grande qu'une ville, ou comme un autre

On trouva en la ville environ 70 grofses pieces de canon, tant de metal, que de fer, hormis ce qui estoit és autres Forts: avec 10 ou 11 Galeres, & tout leur equippage, ce qui n'estoit pas une petite victoire, combien que la plus part des Galeres estoyent souz l'eau.

" Les Estats Generaux & le PrinceMaurice establirent pour Gouverneur sur leurs conquestes en Flandres le Comte Henry de Naslau, plus jeune fils de Feu Monseigneur le Prince d'Orange de H. M. & pour son Lieutenant le Sieur vander Noot, qui alla demeurer à l'Ecluse.

Lesdits Estats mirent incontinent ordre, à la fortification de leurs nouvelles conquestes, tant de la ville de l'Ecluse, que des places circonvoisines, on en rasa quelques unes, & on en fortifia les autres: resolutent d'y fortifier & faire 9 Forts, autour de Coxie, Catherine, Oostbourg, & le Chasteau de Weelde, & devat l'Ecluse, une demie-Lune, de trois Boulevarts, & devant un canal fortant de la mer.

Il firent aussi faire à Isendijck eineq paix.

parlé cy deffus : Les chiens, les chats, & grands bonlevarts, & y enfermerent en-Oostende.

Le Comte Loys Gunther de Nassau, qui avoit esponsé la veufue du Comte de Valckensteyn, & de Broecke, devint malade à l'Ecluse, & y mourut : il estoit fils du vieil Comte lean, & frere des Comtes Guillaume & Ernest de Nassau, c'estoit encores un jeuneSeigneur, mais brave& vaillat, il avoit long temps servy au pais. & fut fort regretté : le Prince Maurice & autres y furent aussi atteints de mala-

Les Provinces Unies ayans gaigné l'Ecluse, & ayans par ce moyen asez dequoy mener la guerre en Flandres, & de la transporter hors de leurs limites, ils estimerent que la perie d'Oostende ne seroit pas si dommageable comme auparavant, ce qui est vray, car tout le monde sçait quel domage ils se sont faicts à eux mesmes, & quel advantage ils ont faict à nos païs, de vouloir ainsi gaigner une ville par force. Car Messeigneurs les Estats ont maintenant au lieu d'une entrée, trois: Dieu veuille que nous les puissions à jamais garder & posseder en

## Notes pour entendre la peincture.

1 Son Excell, ayant prins l'Isle de Cadsant, à faist bairele Fort S. Marc (essant à l'autre costé) de ceste ba-terie & des bateaux de guerre, tout ainsi comme s'il eust voula mettre ses gens de l'autre costé & prendre le Fort par

force.

"Plate de fable par on fon Excell, passoit par basse marée & de nuit en Coxie, ou il print à l'instant un fort nonnée Carbarina, passant outre vers les Eorts Philippus, s'éndück, la ville d'Ardenbourg, & Middelbourg, tous lesquelles il de conquest éen peu de temps.

3 Le quartier du Colonel Dort, & passage d'Arden-

bourg.

Prinse du fort Chasteau de VVoude, Advenue en l'An. 1605.

On Excellence partit le 23 de May en l'an 1605 avec un bon nombre de gens tant à cheval qu'à pied, vers Bergue sur le Zoom, & ordonna que le

- A Le quartier de Monsieur vander Noos, nommé nos-veau schaight, 5 L'armée de l'Archeduc, envers, Lapschuyr.

- 5 L'arme de l'Archedus rovers Langeouge.
  6 Le quartier du Comme Englé.
  7 Le quartier du Comme Guillaume de Nasfau.
  8 Le quartier de son Excellence.
  9 Advenue de lennemy, sur le quartier du Comte
  Guillaume avec 3000 pietons v 2000 chevaulx, prosante
  passer paricy, & desastieres pres de la ville.
  10 Approches & bateriers pres de la ville.
  11. Retrenchement bors de la ville, ou les Soldaes sur

rent logez durant le siege.

lande par bateau, avec 80 Enseignes de gens de pied, & monteroit l'Escault pour faire par ensemble une entreprinse sur la ville d'Anyers: mais le Comte ayant cotinuellemeut le vent contraire, ne peut venir à terre au lieu ou son Excell. luy avoit donné charge de descedre, combien qu'il fust desia passé quelques forts, assavoir, Ordam, & Peerle qui tirerent fort Comte Ernest de Nassau partiroit de Ze- sur la flotte. que si le Comte enst peu mettre ses ges à terre, à la levée appellée gneurs les Estats, & de son Excell. Il y a-Clapperts-dijck il eust peu parvenir à son desseing, mais le vent estant contraire cela fut du tout impossible: Tellemet de ceux qui avoyent vendu la Ville de qu'il fut contraint de desbarquer ses gens és environs d'Oosterweel, & alla ainsi plus outre par terre, vers son Excell. qui estoit avec son armée à Feckeren: renvoyant tous les bateaux, qui avoyentamené les soldats, & leur suite, qui en retournant tirerent fort contre les Forts de l'ennemi, rellemet qu'entre plusieurs autres ils blesserent & tuerent aussi le Gouverneur d'Oordam. Ceste entreprinse n'estant point succedée, Son Excell. resolut d'aller assieger avec son armée le Chasteau de Woude, & suyvant ceste resolution il deslogea le vingt hui-Cliesme de May d'Eckeren, & assiegea ledict Chasteau.

Ledit Chasteau est fort & bien muny de forts boulevarts, situé à une lieue de Bergue sur le Zoom, en un lieu marescagenx, & par tant bie fort de nature pour la situation. C'est l'un des principaux Chasteaux de Messieurs les Marquis de Bergues, mais ne servoit que d'un nid à brigander, car la garnison faisoit cotinuellement des grands dommages aux bateaux, allans de Hollande en Zelande: estans tousiours sur l'eau, affin d'endommager les bateaux qui estoyent cotrains de s'arrestrer en quelque endroit, ou pource que le vent estoit contraire, ou pource qu'il faisoit calme. Et à ceste fin ils avoyet leurs chalouppers sur le bord de l'eau, en divers endroits chachees souz l'eau, avec lesquelles ils venoyet assaillir les bateaux, & les pilloyent, prenant les Marchants & les Mariniers prisonniers, les contraignans de payer rançons pour eux, & pour leurs bateaux, faifant par ce moyen grand dommage au Pais & aux habitans.

Son Excell.le 18.de May, y fit planter en toute diligence & d'une grande dexterité, le canon, & fit batre le Chasteau. ceux de dedans tuerent par leur canon quelques maistres œuvriers, mais craignans d'estre surprins, & que pour les se-

voit environ 85 hommes, entre lesquels il y avoit quatre garnemens du nombre Gertrudenbergue à l'ennemy, qui suivant la proscription, estoyent tous condamnezà estre pendus, sans leur faire aucune grace. Mais le Marquis de Brandenbourg intercedant pour eux leur fauva la vie. Le Marquis Spinola fit aussi mourir quelques uns de ceux, qui en estoyent fortis, pource qu'ils l'avoyent rendu si aysement. Et par ainsi ceux de Hollande & Zelande furent delivrez de ceste

Cependant le Marquis Spinola avoit assemblé toutes ses forces autour d'Anvers, & s'estoit logé à Mercxen, & Damme: la Cavallerie estoit à Berche & Wilrijck.& par ainsi Anvers sut bië gardée. Il dressa pareillemet un pont à travers l'Escault depuis le Cay d'Anvers jusques en Flandres, par lequel il pouvoit ioindre ses gens ensemble de Brabant & de Flandres, quand il en seroit de besoing,

Le Prince Maurice ayant gaigné le Chasteau de Woude s'embarqua le 2 de luillet avec son Armée, & passa l'Escault pour aller vers lsendijck en Flandres, laissant les Forts sur la riviere de l'Escault bien pourveus, notamment Lillo: il sembloit que son desseing fust de vouloir assieger le Sas, ou la ville de Bruges, & tenir la guerre sur le païs de l'ennemy: mais le Prince Maurice ne peut entreprendre aucun siege, d'autant que le General Spinola le suyvoit tousjours de prés avec ses gens à cause du pont qui estoit devant Anvers.

Ce que le Prince avoit bien predit auparavantayant esté de contraire advis, que n'avoyent esté la plus part de Messeigneurs les Estats Generaux : estimant qu'il leur eust esté plus proffitable d'aller vers le Rhin. Tellement que le Prince Maurice affin d'asseurer la ville de l'Ecluse & les places d'Isendije, d'Ardenbourg, & les Forts, dressa son camp à Watervliet, pource que le bruit courcit que l'Archeduc avec Spinola vouloit affieger courir, on ne mettroit point une armée l'Ecluse, & avec les grandes troupes, en campaigne & en hasard, ils se rendi- qu'ils attendoyet de tous costés, ils iroyrent le 23 de May és mains de Messei- ent avec une seconde Armée assieger

00

la ville de Berek, & auroient encores un piez de lui avec toutes ses forces en vn Camp volant, pour conduire les vivres lieu boscageux, ou ils ne se pouvoient de toutes parts, mais rien ne s'en en-

Le Prince Maurice se fortifia fort bie à Watervliet, & affin d'empescher qu'il n'entreprint rien davantage sus le Sas, ou autres Forts, Spinola se vint camper

pas bie rencontrer à cause des Levées, ou ils firent des Forts, les uns contre les autres, & taschoient tous les jours d'avoir quelque advantage, les uns sur les autres, mais ils ne firent pas grande chose.

Veritable recit du Combat Naval sur la rade devant

# GIBRALTAR

Entre l'Armée du puissant Roy d'Espaigne, d'une part : & les navires de Guerre de Meisseigneurs les Estats Generaux des Provinces Vntes du Pays-bas, d'autre part. Advenue le 25. d'Avril, 1607.

bien pourveues de canons, d'amunition, & de gens, affin d'endommager par ce moyen les Habitans des Provinces Unies, autant qu'il luy seroit possible : Messeigneurs les Estats des Provinces Vnies, pour y pourvoir, & abbaisser l'orgueil des Espaignols, & sur tout à celle fin de delivrer leurs sujets de leur cruauté & tyrannie, dresserent aussi une Flotte de 31. Navires, assavoir de 27. Navires de guerre, & quatre pour mener les vivres. Sur quoy ils requirent le Sieur Iacob de Heemskerck natif d'Amsterdam, homme bien experimeté, & duquel la prudence, l'experience, le grand courage & la fidelité & l'amour qu'il portoit au bien commun estoit maniseste & assez cognue à tout le monde par ses beaux Exploits: affin d'estre Admiral sur ladite Flotte. Il avoit esté l'An 1604. pour la secode fois Admiral de la Flotte des Indes Orientales, ou il avoit monstré cé qu'il sçavoit quelque bon service à sa Patrie, ne s'enfaire: car ayant rencontré pres du d'e- nuyant, ni ne s'espargnant aucunement.

E Roy d'Espaigne stroit de Syncapura une grande Caracayant faict dresser que du Portugal, venante de la Chine, une puissante Ar- laquelle estoit bien richement chargée, mée de Mer, de & estoit pourveue d'artillerie & d'enviplusieurs grands 'ron 800.hommes, encores que sa puis-Galions, & autres sance fust petite au prix de celle, de ses navires de Guerre, Ennemis, n'ayant que deux petites Navires, & ensemble environ 200, hommes: & que selon l'apparence il sembloit bien qu'il n'y avoit nulle esperance pour lui d'obtenir la Victoire : si est ce que l'aryant vaillamment abordé par sa sage conduite, & par son grand courage, il la surmonta en peu de temps, & en t'apporta en Amsterdam un fort grand & pretieux Tresor.

D'autre parl ce Voyage est digne d'une perpetuelle memoire, lequel se sit en l'An 1596. & 97. Lors que les navires d'Amsterdam allerent si hault vers le Nort, & la nouvelle Zembla, que jamais hommes devant ce temps n'avoyet esté si loing, & qu'ils chercherent un passage au travers de l'horrible mer de glace, pour pouvoir parvenir par un chemin plus court és riches Royaumes de Cathay & de la Chine, ou il fut aussi, comme Commis general, y donnant pas petite preuve du grand desir qu'il avoit de faire

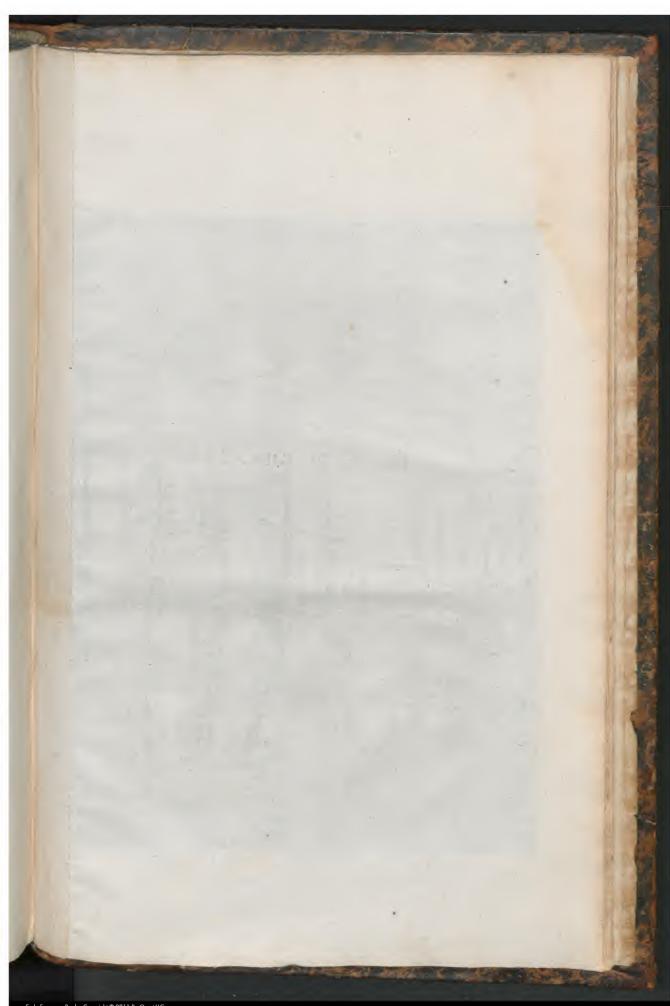







Estant doncq requis de Messigneurs qui estoit aussi sorti la Meuse. les Estats, il leur donna pour responce: Que s'il pouvoit saire quelque profitable service aux Pays, qu'il estoit tout prest & appareillé à ce faire, tellement qu'il accepta ceste charge, non pour quelque salaire ou gage, mais seulement paramour, & d'une effection qu'il avoit au bien de la patrie.

de Tessel avec 16 navires de guerre bien montées & equippées, desquelles il y en avoit dix d'Amsterdam, assavoir la navire de l'Admiral appellé Æolus, sur laquelle estoit Capitaine Guillaume Verhoef d'Amsterdam: sur la seconde, appeilée l'Ours noir, estoit Capitaine Adrien Roest d'Amsterdam, sur la troisiesme appellée l'Ours blanc, estoit Capiraine Corneille Pieters Madder, auà dire le beau paisant : Sur la navire appellée le Lion d'or estoit le Capitaine Pau d'Amsterdam: Sur le Griffon estoit le Capitaine Cleynforgh de ter-Gou: sur la navire appellée l'Estoille d'or, estoit Capitaine Iacob Ians d'Edam: sur la septicsme estoit Capitaine Henry lans de Langhe, autrement de long Henry: Sur la huictiesme estoit Capitaine Simon lans d'Edam. Sur la neuficsme estoit le Capitaine Coppedrayer: Sur la dixiesme le Capitaine Heerman, autrement Leyenaer. Outre celles cy il y en avoir encores quatte autres, assavoir lacob de Muye, Corneille Frans Bording, Rein Pieters, & Nicolas Alberts, qui estoyet chargées de vivres pour l'armée,& quelques unes avoyet aussi des soldats.

D'Enckhuysen il y en avoit trois, assavoir le Capitaine Quast, le Capitaine Koolman, & le Capitaine Hopman.

De Hoorn il y en avoit pareillement trois, affavoir Capitaine Bras, Capitaine Gisbert lans, & Capitaine Geraert Everts. Et de Harlinghe, Theunes Wouters, Capitaine sur la Pinache de Frise, faysant ensemble 23 navires. Le 27 il arriverent à Wicht, qui est une Isle sur les costes d'Engleterre, ou il trouva encores trois navires de Zelande, & cincq de Rotterdam avec le Capitaine Cleu- Lisbone. L'Admiral convoqua son ter sur l'autre Brigantin d'Amsterdam, Conseil de guerre, & on conclud d'aller

De Zelande il y avoit le Capitaine Laurens lacobs Alteras Vice-Admiral, sur une navire appellée de Lion rouge de Zelande, le Capitaine Marinus Hollart de Flissingues, sur la navire appellée le Chieu de mer, & le Capitaine Corneille Faes. Sur la quatriesme navire de Zelande estoit Cap. Pierre Calis, lequel Le 25 de Mars en l'an 1607 il partit en entrant vint à s'eschouer, tellement que les gens & les vivres avec l'amunitio furent departis & mis és autres navires.

De Rotterdam il y avoit le Capitaine Lambert Henry, autrement le beau Lambert, arriere Admiral, ou Escoutettede nuict: sur la navire appellée le Tigre, Capitaine Pierre Nicolas Rochus: Sur le Leopart, estoit le Capitaine Harpart Martiz: Sur les 2 autres eftoyent le Capitaine Sievert, & le Capitaitrement appelle den Moyen-Boer, c'est ne Schrevel: tellement qu'en toute l'armée il y avoit 27 navires de guerre, &

quatre chargées de vivres.

Aprés que l'Admiral Heemskercke eut mis tel ordre qu'il estoit necessaire, ils partiret tous ensemble le 29 de Wicht: mais l'Admiral avec cincq navires en sortant, & estant emporté par la marée, eschoua, tellemet qu'il leur fallut attendre tout une marée de long, mais comme il faisoit beau temps, & que la mer n'estoit pas esmeue, de sorte qu'avec des petits bateaux on eust bien peu aller sur mer sans peril, il y eut aussi peu de danger pour eux. Le Vice-Admiral passa outre, avec les autres navires, & fit entendre à l'Admiral, qu'il iroit vers Pleymouth, & qu'il l'attendroit là.

L'Admiral commençant derechef à flotter par la venue de la marée, suivit avec les autres navires, & arriverent deux jours aprés dans le hayre de Pleymouth. ouil ne se voulut point arrester, mais tira un coup, pour signe que les autres qui estoyent au havre le debvoyent incontinent suivre, ce qui se fit. Toute la flotte estant ensemble, ils allerent avec un vet d'Ouest vers les costes de Portugal & d'Espaigne, tellement que le dixiesme d'Avril ils vindrent à la hauteur de trente neuf degrés, joingnant la riviere de

avec toutes les Navires dans la riviere, Baye de Calis. Le mesme jour sur lesoir pour y prende & destruire toutes les Caracques & les Galions, le mieux qu'ils

Mais l'Admiral entendant affeurement par certains espions, qu'il avoir envoyez avec un petit navire Anglois vers Lifbone, que la plus part des Caracques estoient desia parties, & que celles qui y estoient encores, en nombre de huict ou neuf n'estoient pas prestes, tout leur canon estant encores à terre. Entendant àussi par quelques François & Anglois, qui venoient de S. Lucas, & de Calis, qu'il y avoit 16 Galions, lesquels estoient parris vers les Indes Occidetales & qu'il y en avoit encores dix au destroit de Gibraltar, bien montées & equippées, avec quelques autres navires de guerre, affin d'attendre là les navires du Paysbas, lesquelles sortiroient du destroit: car ils scavoyent qu'il y en avoit plusieurs lesquelles estoient prestes de venir. Le premier desseing de l'Admiral estant changé, il entreprint d'aller chercher ladite armée au destroit: pour cest estect il print son cours ver la mer, pour gaigner la haulteur du Cap de S. Vincent, ou estant parvenu, il tourna avec toute l'armée, perdant là une des navires, laquelle perdit la flotte de veue, assavoir le Capitaine Schrevel de Rotterdam. Il rencontra là une Navire de Flissingues, sur la quelle estoit un maistre Marinier appellé Loy Seylemaker, qui estoit sorty le 22 du destroit, & raconta à l'Admiral, qu'il avoit esté de nuict parmy l'armée d'Espaigne, & se trouvant au matin hors de l'armée, il luy estoit advis qu'elle prenoit sa route vers Calis: car pource que le vent ventoit d'Ouest, ils furent contraints, de sortir hors du

L'Admiral ayant entendu cecy, poursuivit son cours avec l'armée, le long de la Condade, tellement que le 24 d'Avril il passa tout aupres de la riviere de S. Lucas, & la Baye de Calis: mais ils ne peurent pas entendre, qu'il y avoit quelques navires. Car l'Admiral Heemskercke s'estoit entierement resolu de les l'ennemy, qu'ils apperceurent sur le miattacquer, quand mesmes d'eust esté en dy, estant en la Baye devant la ville de la riviere de S. Lucar, ou mesmes en la Gibraltar, sur la rade, souz la desence du

il entendit toutes nouvelles des navires d'Espaigne, par un François qui le mesme jour estoit parti de la rade de Gibraltar, qui raconta le tout à l'Admiral, assavoir que l'armée estoit la, en quel nombre, & en quel ordre.

Sur le soit il print sa route, d'autat que le vent estoit Est, vers le Sud, tirant vers les costes de Barbarie, aupres desquelles ils se trouverent au matin, & de là ils tourneret vers les costes d'Espaigne. Venans à l'emboucheure du destroit, l'Admiral manda tous les Capitaines, & fit entendreà son conseil de guerre, ce qu'il avoit entendu du Frāçois, & print garde à tout ce qui estoit necessaire, & ayant bien pesé le faict, il conclud finalement, d'affaillir courageusement les navires d'Espaigne, & de les destruire, & là dessus il ordonna, que luy mesimes avec le Capitaine Moye Lambert aborderoit l'Admiral Espaignol. Le Vice-Admiral Alteras, avec Capitaine Bras, furent ordon+ nez d'aborder le Vice Admiral, & ainsi les autres navires attacqueroient deux ensemble, les autres Galions.

Les deux Brigantins avec la barque furent ordonnez de passer & repasser hors de l'armée, affin que s'il y avoit quelques Galions, ou navires lesquelles voulussent sortir, d'y prendre esgard, & de les aborder: mais les navires ou estoient les vivres demeureroient hors de

l'armée, & du combat.

Aprésavoir ainsi mis ordre à tout, il exhorta tous les Capitaines à se porter courageusement, & de tascher d'acquerir de l'honneur, qu'il vouloit estre le premier, à leur monstrer le chemin, que nul n'eust à monstrer un cœur timide: là dessus ils promirent, & jurerent tous unanimemēt, qu'ils le suivroyent tous ensemble, & feroient ce qu'il avoit ordonné, quand mesmes se seroit pour mourir: ce qui estant fait ils partirent, & retournerent chascun pres des siens.

Or estans derechef arrivez prés des costes d'Espaigne, ils allerent le long du destroit vers Gibraltar, pour y chercher

Canon

attendre la bonace pour faire voile à Calis. Item encores quatre navire Françoyses, & trois qu'ils avoyent prins, assavoir, deux d'Enckhuse, & une de Rotvoient muny tous ces navires de soldats, car & Calis, envoya incontinent un poste un courage magnanime, que tout ce vers Gibraltar, & advertit les navires d'Espaigne de la venue des Hollandois, les admonestat d'estre sur leur garde: on avoit aussi adverti ceux de Calis. Tellemet qu'ils avoyet encores renforcé leur ral, qu'ils ne souhaitoyent, ni ne desiroarmée de 300 soldats, entre lesquels il y avoit 100 Cavalleros, qui par affection estoient venu volontairement au service de l'Admiral, qui avoit environ 700 homes, & le Vice-Admiral en viron 450, come on entendit depuis des prisonniers. Les autres Galions estoyent bien pourveus de bon nombre de canons, & sur chascun il y avoit pour le moins 250 soldats, hormis les marelots. le premier Galion qui estoit grand & hault estoit de sant, qu'il estoit d'opinion, qu'ils l'ose-400 charges, & estoit nome S. Augustin, sur iceluy estoit l'Admiral de toute l'Armée, appellé Dom Iuan Alvares d'Avila, natif d'Esturges, un vieux & expert Gendarme, qui avoir long temps servy le Roy d'Espaigne sur mer, mesme desia du temps de Dom lean d'Austriche. Sur ledit Galion estoit Capitaine le fils de l'Admiral, aussi appellé luan Alvares d'Avila. Le second Galion du Vice-Admiral estoit appellé nostre Dame del Vega. Le troisiesmeestoit l'arriere Admiral, ou l'escoutete de nuict, & estoit appellé la Mere de Dieu. Le quatriesme Galion estoit appellé S. Anne. Le cincquiesme nostre Dame de la Regle, le sixiesime nostre Dame de la Coception, le septiesme S. Chri-

Canon du Chasteau, & de la ville, & e- Douleurs, le neuficime S. Nicolas, le stoyet ensemble vingt deux en nombre: dixiesme nostre Dame des Rosaires, l'onassavoir, neuf grands & puissans Galions, ziesme nostre Dame de la O, le douzies-& quatre navires de guerre, il y avoit auf me, S. Pierre. En somme ils estoyent bien si un grand navire de Lubec, de quatre pourveus de Sainets, mais ils en receuret cens charges: appellé la Vache tachetée, peu d'assistance. L'Admiral ayant apperlaquelle y estoit venue à la rade, affin d'y ceu les navires d'Espaigne, comma à esté dit, aprés avoir mis ordre à tout, & avoir unanimement prié Dieu de les vouloir ayder, alla tout droit vers icelles, avec tous ses vaisseaux. Il fit attacher & voler terdam, de laquelle le maistre estant son ense gne, le clouant avec des clous au appellé Govert l'Anglois, estoit pri- bois depuis le hault jusques au bas, afin sonnier sur l'Admiral d'Espaigne. Ils a- que personne ne la peut aller querir, & promit cent reaux à celuy qui y iroit contre la venue de nostre armée: Car le oster l'Enseigne de l'Admiral d'Espaig-Duc de S. Lucar estant adverti de nostre ne, & exhorta les siens, qu'un chascun armée, comme elle passa devant S. Lu- eust à faire son mieux, & à monstrer qu'ils prendroyent sur leur ennemy, que cela ne leur seroit jamais redemandé, ce qui les anima tellement, notamment voyant le grand courage de leur Admiient rien plus, que d'estré desia pres de l'ennemy & aux mains.

L'Admiral d'Espaigne, voyant nostre Armée, fit relascher le susdit Marinier de Rotterdam, qu'il detenoit prisonnier. & le fit amener pres de luy, luy monstrant les Navires, & luy demanda, ce qui luy en sembloit, & s'ils seroyent bien si hardis de l'oser attacquer: sur quoy ledit Marinier luy respondit, en s'excu-

royent bien entrependre.

Mais l'Admiral Espaignol ne le pouvoit point croire, d'autât qu'ils avoyent tant d'avantage, & qu'ils estoyet souz la defece du Chasteau, & de la Ville, aussi estimoit il estre seul assez puissant, avec son navire de S. Augustin, de resister à toute l'Armée des Hollandois: mais l'ifsue monstra tout le contraire. Voyant neantmonis qu'ils venoyent sans s'estoner tout droit vets luy, il coupa son cable, car il estoit le premier & devant tous les autres navires, & se laissa couler plus avant dans la Baye, vers la Ville, tellemet que lors le Vice-Admiral, & encores trois autres Galions estoyent devatluy.

L'Admiral Heemskercke voyat cela. stophle, le huicticsme nostre Dame des ne laissa pour cela de le poursuivre pas-Ooiij

sant tout droit par devant le Vice-Admi- met. Cela mena un tel bruit, & causa un ral, & les autres Galios, qu'il laissa à main gauche, il fit preparer l'Ancre, & commanda qu'on ne le laissast point tomber que premierement ils ne fusient au bord del'Admiral, & qu'ils ne l'eusser ouy craqueter, il commanda aussi qu'on n'eust à tirer, que premierement ils ne sussent tout joingnant l'un l'autre, & alla ainsi tout droit vers l'Admiral d'Espaigne.

Si tost qu'il sut devant sa proue, voire devant qu'ils vinsent à s'aborder, l'Espaignol tira le premier l'une de ses pieces de devant, tout droit en l'une des portes de devant de nostre Admiral, toutesfois le boulet vola en hault au travers du devant du navire, sans faire autre dommage, sinon qu'il emporta un des traversiers d'enhault, surquoy l'Admiral luy respodit incontinent, avec les deux pieces qui estoyent à la proue, & l'atteignit bien rudemet, & avec cela il aborda, laissant incontinent tomber l'ancre. Mais comme l'Admiral Espaignol tira le second coup, d'une piece qui estoit devant, le boulet tua un jeune homme l'ayant attaint tout de l'ennemy, si est ce qu'ils avoyent un droit au millieu, qui estoit prest pour descharger so mousquet, & quat & quat ce malheureux coup emporta ausi la jãbe gauche presque jusques au hault du corps de l'Admiral Heemskercke, cest excellent & brave champion, tellement qu'estant tout armée il tomba fort rudement: le mesine boulet emporta aussi derriere luy la main droite à un home qui estoit prest de mettre le seu à un Ca-

L'Admiral estant ainsi tombé, & sentant asseurement que sa mort s'approchoit, il fortifia & admonesta encores ceux qui estoyent prés de luy, de vouloir poursuivre ce qu'il avoit commençé, & de mettre un autre en sa place, recommandant quand & quand son ame entre les mains de Dieu, qui furent ses dernieres paroles, & ainsi mourut il comme un brave Soldat en ses armes.

Tandis que cecy se faisoit, tout le Canon du costé droit de nostre Admiral se deschargea tout à la fois sur l'Admiral Espaignol, qui fit à l'instant mesme une charge à coups de mousquets sur les nostres, qui luy respondirent semblable- ils y mirent le feu.

tel feu & fumée, qu'on ne pouvoit ni voir, ni ouir: & comme on combatoit, à toute force & de grande furie, de part & d'autre, le malheur de nostre Admiral ne vint point à la cognoissace de nos gens, que jusques à ce qu'ils eurent obtenu la victoire.

Le Capitaine Lambert suyvant l'ordre qui luy estoit donné, suivit son Admiral de prez, & venant avec le devant de son navire à rencontrer la pouppe de l'Admiral d'Espaigne, il le salua tellemet par derriere avec ses deux pieces de devant, que les boulets sortirent par le devant du navire: ce qu'ils ont faict par dedans on le peut penser, ou il y avoit si grand nombre de gens: & passant outre le vint aussi rencontrer de costé, derriere l'Admiral Heemskercke, fayfant son mieux avec le reste de son Artillerie: il n'est pas bien possible de descrire, comment on tira & commet on combatit de part & d'autre: car combien que les nostres ne fussent pas la moitié autat en nombre, que ceux courage de lion, tachans de se venger de la Tirannie d'Espaigne & de la misere que plusieurs d'entre eux avoyent jadis soufferte des Espaignols: ils s'atribuoyet desia la victoire, tellemet qu'ils estoyent d'autat plus anime 2 & encouragez à faire tout leur devoir. Lors que l'Admiral Heemskerck alla vers l'Admiral d'Espaigne, il fut suivy detous les autres. Mais le Capitaine Adrie Roest qui estoit derriere l'Admiral, & derriere Moye Lambert, se voyant l'un des premiers, & que le Vice-Admiral Laurens lacobsz. Alteras, (qui estoit ordonné pour aborder le Vice Admiral) estoit bien encores dix ou douze navires derriere luy, aborda lui mesmes d'un courage viril le Vice-Admiral d'Espaigne.

Ce que voyant le Capitaine Simon Iansz.d'Edam, & le Capitaine Corneille Madder autrement appellé le Moye-Bour, le suiverent incontinent, & se joingniret avec Roest au Vice-Admiral, qui tous trois tirerent si furieusement sur luy, à coup de canons & de mousquets, qu'en moins d'une demie heure,

Durant

pitaine Pau: un de ses Gens passant au travers des Navires, entra au Vice-Admiral, & alla querir son Enseigne qui estoit au mats de devant, & l'apporta en bas, & pour avoir faict cela il receut aprés le combat, cincquante reaulx en recompense.

Le feu s'allumant de plus en plus dans le Vice-Admiral d'Espaigne, nos navires ne furent pas sans danger, car le seu s'estoit desia mis en leurs navires, tellemet, que presque toutes les voiles de Roest, Simon lans, & de Moye-Boer furet bruslées & gastées:mais y resistans d'un grad courage, ils esteingnirent le seu. Ce qui ne fut pas faict au Vice-Admiral d'Espaigne, ains un chascun chercha seulement moyen de se sauver, tellement que le Vaisseau brusla jusques à l'eau, & les Soldats & les Matelots, qui estoyent demeurez de reste du Combat, les uns estoyent bruslez, & les autres se jettans en mer, les uns furent noyez, les autres furet tuez à coups de mousquets, de picques, & de coutelats, tellement que la plus part y demeura.

Le Capitaine Langhe Henry, voyant que lesdits trois Capitaines Roest, le Moye-Boer, & Simon lans d'Edam, abordoyent si courageusement le Vice-Admiral, attacqua le prochain Galion, lequel estoit à main droite du Vice-Admiral & tira furieusement sur iceluy.

Le Capitaine Iacob Ians d'Edam, & le Capitaine Gerart Everts le vindrent secourir & se joingnirent aussi audit Galion.

Aprés qu'ils curent combatu quelque temps, le Capitaine Lange-Henry, pour l'ardeur auquel il estoit se descouvrant trop, receut un coup de mousquet en l'espaule, & mourut incotinet. Ceux dece Galion voyans, que le Vice-Admiral començoità brusler, & que l'enseigne en estoit ostée, car c'estoit la premiere de toutes celles lesquelles furent oftées, ils lais. serent incontinent voler une Enseigne de dessus le mats de leur Galion, comme Vice-Admiral, mais elle n'y fut pas se destournerent & allerent vers l'Ad-

Durant qu'on tiroit ainsi contre le long temps, qu'elle ne sust aussi ostée par Vice-Admiral d'Espaigne, & que le scu les nostres. Peu de temps aprés le seu commença à s'eslever, arriva aussi le Ca-s'y mit semblablemet, à force de tirer, & brusla jusques à l'eau.

Le troisiesme Galion, qui estoit le deuxiesme derriere le Vice-Admiral, fut abordé par le Capitaine Coppedrayer, & la Pinache de Frise, sur lequel Theunis Wouters estoit Capitaine, qui le traicterent si bien qu'en peu de temps il s'en-

Tandis qu'on estoit ainsi empesché à s'en separerent le mieux qu'il peurent, & attacquer lesdits Galions le Vice-Admiral Alteras s'aprocha ausi, & cobien qu'il n'abordast personne, si est ce qu'il tira fort furieusemet, comme firent aussi les autres, ce qui cependant à peine se pouvoit faire sans dommage des nostres, come on peut penser.

Les autres navires Espaignoles, lesquelles estoient plus avat en la baye que n'estoit l'Admiral, voyans comment le tout se passoit, tirerent aussi fort furieusement contre les nostres, & les nostres, contre elles, mais toutesfois sans venir aux mains, tellement qu'en fin en l'une desdites navires Espaignoles à force de tirer, le feu se print à la poudre & rencontra une des autres & brussa seblablemet, ce que voyant les autres couperent les cables & cordes, & se laisserent eschouer & emporter vers le rivage, tachans par tout moyens de se sauver la vie. Le seu se mit aussi es autres nauires à force de tirer, lesquelles sautans en l'air, mirent pareillement le feu au navire de Lubec.

Pierre Guillaume Verhoeff Capitaine sur l'Admiral, avec le Capitaine Lambert, estoyent cependant empeschez à combatre contre l'Admiral d'Espaigne, qui s'estoit un peu reculé, mais pour cela ils ne l'aisserent de tirer fort furieusement contre luy, tellement qu'en fin ils le matterent, en telle sorte, qu'il cessa de tirer, & fit voler un pavaillo blanc comme demādant paix, mais on ne laissa pas de le canonner.

Cependant le feu se mit aussi au Galion contre lequel le Capitaine Cleynforgh combatoit, tellement qu'une partie de ses gens, allerent en une chalouppe vers l'Admiral pour l'assister, mais ils

miral d'Espaigne, pource qu'il ne se sembloits'eslever jusques au Ciel. dessendoit plus, le Trompette du Ca-Outre le Galion de l'Admiral i pitaine Cleyn-forgh monta incontinent eut encores cincq qui furent brussées, aen hault, & alla querir l'Enseigne, laquelle avoit volé plus long temps, que nulle autre, & l'apporta en bas, dequoy il recent pour recompense selon la promesse de l'Admiral cent reaulx.

L'Admiral d'Espaigne estant ainsi surmonté, & ayant perdu beaucoup degens, les autres, qui estoyet encores demeurez de reste, voyans que les nostres venoyent vers eux, se jetteret dix & vingt à la fois en mer, affin de se sauver à la nage, mais ils furent pour la plus part tuez par la grande furie des nostres, qui passoyent par mi eux avec de chaloupes, & ce à coups de moufquets, & de coutelats, tellemet que la Baye estoit pleine de morts.

La chalouppe du Capitaine Cleynforg en estant partie, quelque peu de gens qui restoyet encores, & qui s'estoyet cachez, couperent la cable, & alla ainsi vers le rivage, avec sa voile de devant, la quelle encores le lendemain au matin sur la proue estoit au vent, & comme il alloit vers le rivage, les nostres luy envoyerent encores plusieurs coups de canon.

C'estoit environ sur les trois heures aprés midy, lors que la bataille commença, & en moins de quatre heures, enviro Soleil couchat, tout fut faict, & la victoire (Dieu mercy) demeura de nostre costé. Ce brave exploit sut principalemet commençé par l'Admiral Heemskerck, qui monstra en cela son grand courage, & fut pour la plus part poursuyvi & mis à fin par dix ou douze navires, comme nous avons entendu en la description.

Le lendemain au matin l'Admiral d'Espaigne estoit eschoué, mais ceux de la ville vindrent, & couperent premierement le grand mars, puis ils y mirent le feu, & par ce moyen delivrerent les nostres de ceste peine, car ils estoyent deliberez de le faire eux mesmes. C'estoit une chose effroiable de voir le grand seu de ces Galions, notamment quand le feu se prenoit en la poudre : car cela faisoit d'une si espaisse sumée, comme si c'eust porter. La mesme peur estoit aussi esté une nuée, laquelle en sa haulteur à Calis-Malis : car ils pensoyent que

Outre le Galion de l'Admiral il y en vec une grande navire de guerre, & une navire que les Espaignols avoyent prinse avec le susdit vaisseau de Lubec.

Item, un des Galions fut mis à fond: les autres deux qui restoyent s'eschouerent, dont l'un sembloit estre crevé, & l'autre ne sembloit pas estre en meilleur estat, tellement qu'on ne s'en eut peu pas beaucoup fervir.

Il v cut aussi un François qui s'eschoua, & une navire de Rotterdam, avec une d'Enchuise, & tout le reste des navires de guerre de l'Espaignol s'eschoua deça & dela, tellemêt qu'avec leur orgueil ils furent, Dieu mercy, tous destruits & exterminez. Les prisonniers, qui estoyent environ cincquante, confessent qu'il y avoit environ quatre mille hommes à l'armée, & qu'il n'en estoit pas eschappée la moitié, mais qu'il en demeura plus de 2000 entre lesquels, comme tesmoignet aussi lettres d'Espaigne, estoit l'Admiral, avec plusieurs autres Gentils-hommes & Capitaines: mais on n'a pas encores peu scavoir, ce qui en est au vray.

Entre les prisonniers estoit le fils de l'Admiral, appellé aussi Don Iuan d'Alvares, qui fut amené en Hollande.

De nostre costé y estoit tué!' Admiral Iacob Heemskercke, qui fut regretté d'un chacun, & environ cent hommes, avec quelque soixante b estez.

Le 26 nos navires jetterent l'ancre, les unes prés des autres sur la rade de Gibraltar, quelque peu esloignées de la ville & du Chasteau, qui tiroyent encores bien fort, mais firet peu ou point de domage, là ilsse reparerent un peu, & penseret les blessez, selon la comodité qu'ils en avoyent. Tandis que les navires estoyent la, ils virent marcher grand nombre de ges de pied, & de cheval, le long de la terre & du rivage de la Baye, vers la ville de Gibraltar: car ils pensoyent asseurement que les nostres devoyent aussi assaillir la ville. Il y avoit une si grande peur en la vilun tel bruit comme s'il eust tonné & le, qu'un chascun empacquettoit tout fouldroyé, couvroit la mer & la terre ce qu'il pouvoit, pour le sauver & l'emnos navires les debvoyent aussi venir savoir, le Vice-Admiral Pierre Guillau-Visiter.

Le 27 nos navires partirent de la rade de Gibraltar: ceux du Chasteau tirerent fort aprés eux, mais comme ils ne firent nul dommage, les nostres estimerent ces coups des coups d'honneur, & alleret ainsi vers Barbarie, & passerent si prés de Seuta, qui est une ville appartenat à l'Espaignol, que ceux de la ville& autres places du pais deschargeret le canon apres nos navires. Il y en avoit plusieurs a cheval, craignans qu'on les viendroit aussi visiter: mais les nostres passerent outre par le destroit, vers les costes de Barbarie, à la rade de Tetua, qui est une forte ville, située à cincq lieues de Seuta du costé d'Orient, appartenant aux Mores & Turcs; à fin de refaire leurs navires, carily enavoit lesquelles estoyent bie endommagées, és mats, galions, voiles & autres choses par les coups de canon, & en partie par le feu.

Venans devant Tetuan, ils y furent amiablemet receus. Le Gouverneur mesmes vint à leur bord le 28 avec bon nobre de Gentils hommes Turcs, les bien, vegnant, & leur presentant toute amitié, & assistance de ce qu'ils auroyent à faire, tant pour leurs navires que pout les blessez, ils leur apporteret beaucoup de refraichissemens, tant de pommes d'orage, que d'autres fruicts, pour les restaurer, & se möstreret estre fort resiouis de la victoire que Dieu leur avoit donnée sur les orguilleux Espaignols: les no-Ares allerent aussi à terre, & un chaseun

leur fit grand honneur.

Le Gouverneur presenta aux nostres, que s'ils vouloyent faire quelque excicrent fort, come ceux qui avoyent entreprins quelque autre chose. Tout estat bien reparé, le Vice-Admiral Alteras sut dam, aprés suivoyent les Colonels, le faitAdmiral au lieu de l'AdmiralHeemfkerck, & Pierre Guillaume Verhoef fut les Officiers & Nobles des Arquebufai&Vice-Admiral. La ils consulteret, ce qu'il debvoyent faire pour endommager le plus l'ennemy: en fin ils resoluret que Majors & Entremetteurs de la Compaquelques uns d'entre eux iroyet vers les

me Verhoef, Cap. Iacob Ians d'Edam, Cap. Heerman, la Pinace de Frise, & le Capit. Cleuter, pour voir quelle avanture ils y pouroyet rencotrer. Les autres affavoir l'Admiral Alteras avec la plus part de la flotte, se tiendroyent le long des costes de Portugal, és environs de la riviere de Lisbone, quelques autres le long des costes de Barbarie, vers les Isles de Canarie, & autour du Cap. de Finisterre & de Bayonne: les 2 navires chargées de vivres, assavoir Reyn Pieters & Nicolas Alberts demeureroyent prés de la flotte, & la suivoyent, mais les autres deux assavoir lacob de Muyen, & Corneille Frans Bording furent ordonnez, pour emporter le corps de l'Admiral Heemskerck, que le Barbier general avoit embaumé, & tous les blessez, & Harpert Marts Capitaine sur la Barque les coduiroit, qui s'en retournerent par ensemble, sans aucune fortune, à la maison, & le corps de l'Admiral fut amené à Amsterdam le r de luing.

Le 8 ensuyvant on luy fit ses Funerailles selon que meritoit un tel personnage, & fut porté en la vieille Eglise, selon l'ordre quil s'ensuit: Premieremet devant le corps alloyent deux compagnies de soldats en deuil trainans leurs armes, les tambours couverts de noir, & les Enseignes trainantes, selon la façon de la guerré, aprés eux on portoit son armet, son harnois, & ses armories, qui estoyent un Lion d'argent en un champ d'asur. La biere sut portée pat 14 Capitaines, sur la quelle il y avoit ses armories devant & derriere, & enhault son espée dorée avec les pendans. Derriere le corps marploit sur la ville de Seuta, qu'il les assiste- choyent les plus prochains parens, après foit d'un bon nombre de gens à cheval eux suyvoyent les Commis du Conseil & de pierons: mais les nostres le remer- de l'Admiraulté, ceux la estoyent suyvis de l'Escoutete, des Bourgmaistres, Eschevins & trente-six du Conseil d'Amster-Conseil de Guerre, les Capitaines, tous

fiers de la ville.

Aprés ceux la venoyent en ordre les gnie des Indes Orientales, & aprés Isles de Flandres, & se tiendroyent la: af- eux une grande quantité de Bourgeois Pp & Mar\_

huict cens personnes, hormis les Solgrande quantité de gens, qui couroyent pour voir, que toutes les rues estoyent

merveilleusement pleines.

On luy fit aussi selon le desir de Messeigneurs les Estats un honnorable Tobeau de pierres bleucs de taille, eslevé environ trois pieds hors de terre: au haut vers l'Orient furent pendues ses armes. Vers l'Occident au haut de sa teste sut mis une pierre noire de touche, sur laquelle on à escrit en brief en lettres d'or tous ses Exploits & Voyages, & ce en memoire perpetuelle pour ceux qui viendront aprés nous.

Et par ainsi ceste Flotte d'Espaigne sut ruinée & mise à neant, avec l'ayde de Dieu, auquel soit honneur & glorie de

siecle es siecles, Amen.

Trefues pour douze Ans Conputez & Commissaires des Seneurs Messigneurs les estats des Provinces Vnies du Pays-Bas. Faictes en l'An 1609.

des Victoires susdites, que le bon Dieu causeur de tous biens à octroyées à ces Provinces Vnies, par la conduite, & la magnanimité de son Excell.de Nassau, il nous à aussi semblé bon (amy lecteur) d'y adjouster les Articles des Trefues & Cessation d'armes, accordée & arrestée en Anvers le 9.d'Avril en l'An 1609. pour le temps de douze Ans, car de reciter tout au long, le commencement, & le progres de ce Traicté, assavoir, comment les Archeducs mesmes & Deputez, de quelles propositions &

& Marchans, faisans en tout environ seigneurs les Estats, son Excell. & autres Personnes, pour les esmouvoir & persuadats. Il y avoit devant & aprés une si der à cela, & les responces de Messeigneurs les Estats la dessus. Et puis aprés ce qui s'est faict de part & d'autre, les Articles qui ont esté livrez des deux costez, les raisons & les difficultez, qui en sont ensuivies de part & d'autre, & tout ce qui en depend, cela seroit trop long & trop facheux pour le descrire & reciter, & d'autant que ces choses ont esté bien au long descriptes, és Ctoniques d'Emanuel de Meteren, & en d'autres livres, nous y renvoyerons le Lecteur, & mettrons seulement icy (comme nous avons dit) les Articles accordez & arreftez par les Deputez de part & d'autre, selon que Messeigneurs les Estats les ont faict imimprimer, par leur Imprimeur, en l'An 1609.

Es Illustres Princes, l'Archeduc Albert of Isabelle Clara Eugenia, ayans faici Trefues & Cessation d'Armes le 24. d'Avril en l'An 1607. pour huiet mous, avec les Illuclues & accordées entre les De- stres Seigneurs, Messeigneurs les Estats des Provinces Vnies du Pays-bas, en qualité o renissimes Princes les Archeducs d'Austriche &c. Et les pretendre. Il fallon que ces Trefues fussent Commissaires des Illustres Sei- ratissees, avec semblable declaration, par la Majesté du Roy Catholique, entant que cela luy pouvoit toucher, & que ladite ratification declaration fust livree és mains de Messigneurs les Estats, trois mous aprés lesdites Tresues, comme cela se sit par lettres Patentes Our conclusion de descriptions du 18 de Septembre, en la mesme Année: & en outre fut donné Procuration speciale ausdits Archeducx, le 10. de lanvier 1608. pour faire tant en son nom, qu'en leur nom ce qu'ils jugeroient estre expedient pour venir à une bonne Paix, ouTrefues pour longues Années, en suite de ladite Procuration, les Archeducs par leurs lettres de Commission, du 27. dudit mois, avoyent Denomez & DeputeZ des Commissaires pour traicter au nom & en qualité, comme à esté dit, & consenti & accordé, que lesdites Trefues scroyent prolon-guées és continuées, à diverses fou et mesmes l'ont faict rechercher par le Sieur vander le 20. de May jusques à la fin de l'An 1608. Horst, Pater Ney, & autres Commissaires Et estans assemblez à diver ses fois avec les Deputez de Messeigneurs les Estats, qui araisons ils se sont servis, tant envers Mes- voyent austi Procuration & Commission

d'eux, Datée du 5. de Febvrier de ladite Année, ils ne peurent s'accorder touchant la Paix, pour plusieurs grandes difficultez survenues entre eux. Pour ceste occasion Messieurs les Ambassadeurs des Roys Tres Chrestiens, de France & de la grand Bretaigne, des Princes & Palatins de Brandenbourg, & du Marquis d' Ansbach, & du Landt-Grave de Hessen, envoyez en ces lieux, de la part de mesdits Scigneurs Roys & Princes, assin d'ayder à avancer une si bonne œuvre, voyas qu'il estoyent prests de partir, & de rompre tout leTraiété, avoyent proposé des Trefues pour beaucoup d'Années, à certaines conditions, comprinses par escrit, & données de leur part à l'un & l'autre Party, les requerans & admonestans de s'y vouloir conformer. Et comme sur cest escrit plusieurs autres difficultez se presentoyent, voila pourquoy les Seigneurs Suivans s'estoient assemblez le 9. d'Avril 1609. Le Sieur Ambroise Spinola, Marquis de Benaffro, Chevalier de l'ordre de la Toison d'or, du Conseil d'Estat, & de la Guerre de la Majesté Catholique, & maistre de Camp & General de ses Armées, & c. Le Sieur lean Richardot, Chevalier, Sieur de Barli, du Conseil. d'Estat, & premier President, du Conseil privé de leurs Altezes, &c. Iean de Mancicidor, du Conseil de Guerre, & Secretaire de sa Majesté Catholique. Le Reverend Pere, Frere Iean Ney, Commissaire general de l'ordre de S. François és Pays-bas, & le Sieur Loys Verreycken Chevalier, Audiencier, & Premier Secretaire de leurs Altezes. En vertu des lettres de Procuration desdits Sieurs, les Archeducs d'une part, affin de traicter, tant en leur nom, comme au nom dudit Roy Catholique, avec Guillaume Loys, Comte de Nassau, Catzenellenboge, Viande, Dietz, &c. Sieur de Bilsteyn, Gouverneur & Capitaine General de Frise, de la Ville de Groeninge, & des Ommelandes & de Drenthe &c.Le Sieur Walraven, Sieur de Brederode, Vianen, Cha-Stelain d'Vtrecht, Sieur d' Ameyde, Cloetinge, &c. Le Sieur Corneille de Gent, Sieur de Loenen, & Meyners wijck, Chaftelain, & Iusticier de l'Empire, & de la Ville de Nimmege: Le Sieur Tean d'Oldenbarnevelt, Chevalier, Sieur de Tempel, Rodenrijs & c. Advocat, & garde du grand Sean, des Chartes, & Registres, de Hollande, & Est. Frise: Le Sienr Iacques de Malderé, Chevalier, Sieur de Heyes, Oc. le premier, & representant les Nobles és

Estats, & au Conseil de la Comté de Zelande: Le Sieur Gerardt de Renesse, Sieur vander Aa, de Streef-kercke, Nieuleckerlandt &c. Gellius Hillama, Docteur és Droits, Confeillier ordinaire au Conseil de Frise: Ican Sloeth, Sieur de Sallick, Drossart du l'ays de Vollenho, & Chastelain de la Seigneurie de Cuinder: & Abel Coenders de Helpen, Sieur en Faen; & Cantes, au nom de mesdits Seigneurs les Estats, aussi en vertu de leurs lettres de Procuration Commission, semblablement d'autre part. Lesquels par l'entremise, & par l'advis de Pierre Ieannin, Chevalier, Baron de Chagni, & Montheu, Conscillier du Roy Tref-Chrestien, eu son Conseil d'Estat, & son Ambassadeur extraordinaire prés mesdits Seigneurs les Estats, & le Sieur Elie de la Place, Chevalier, Sieur de Russy, Chastelain de Machault, aussi Conseillier audit Conseil d'Estat, & Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roy, Balli & Capitaine de Vitry le François, & son Ambassadeur ordinaire, resident pres de mesdits Seigneurs les Estats: Le Sieur Richard Spencer, Chevalier, & Genil-homme ordinaire de la Chabre privee du Roy de la grande Bretaigne, 🔗 son Ambasadeur extraordinaire, prés de mesdits Seigneurs les Estats, & le Sieur Rodolphe Win woud, Chevalier, Ambasideur ordinaire, & Confallier dudit Roy, & Conseillier d'Estat desdittes Provinces Vnies, tous ceux cy s'accoorderent en forme & maniere qui s'enstit.

ī.

PRemirement lesdits Seigneurs Arche-Ducs declarent, tant en leurs noms, que dudit Seigneur Roy, qu'ils sont contents de traicter avec lesdits Seigneurs Estats Generaux des Provinces Vnies, en qualité, & comme les tenans pour Pays, Provinces, & Estats libres, sur lesquels ils ne pretendent rien: & de faire avec eux, és noms & qualitez susdicts, comme ils sont par ces presentes vne Trefue, aux conditions cy aptés escrites & declarées.

#### II.

Ascavoir que ladite Tresue sera bonne, serme, loyale, & inviolable, & pour le temps de douze Ans, durant lesquels il y aura cessation de tous actes d'hostilité, de quelque saçon qu'ils soyent, entre lesdits Seigneurs Roy, Arche-Ducs, & Estats Generaux, tant par Mer, autres Eaux, que par Terre, en tous leurs Royaumes, Pays, Terres, & Seigneuries, & pour Pp ij tous

tous leurs Subicets & habitans, de quelque & alliez qui seront le moins chargez. qualité & condition qu'ils soient, sans exception de lieux, ny de personnes.

HI. Chascum demeurera saisy, & jouira effectuellement des Pays, Villes, Places, Terres, & Seigneuries qu'il tient & possede à present, sans y estre trouble, ny inquiete de quelque façon que ce soit, durant ladicte Trefue: En quoy on entend comprendre les Bourgs; Villages, Hameaulx, & plat Pays, qui en dependent.

IIII. Les Subjects & Habitans és Pays desdicts Seigneurs Roy, Arche-Ducqs, & Estats, autont toute bonne correspondence & amitié par ensemble, durant ladicte Trefue, sans se ressentir, des offences & dommages, qu'ils ont receu par le passé: Pourront aussi frequenter, & sejourner és Pays l'un de l'autre, & y exercer leur trafficq & commerce en toute seureté, tant par Mer, autres Eaux, que par Terre: Ce que toutefois ledict Seigneur Roy entend, estre restreint & limité aux Royaumes, Pays, Terres, & Seigneuries qu'il tient & possede en l'Europe, & autres lieux & Mers, ou les Subjects des Roys & Princes, qui sont ses amis & alliez, ont ledict trafficq de gré à gré: Et pour le regard des Lieux, Villes, Ports, & Havres qu'il tient hors les limites susdicts: que lesdits Seigneurs Estats & leurs Subiects, n'y pourront exercer aucune trafficque sans la permission expresse dudict Seigneur Roy. Bien pourront ils faire ledict trafficq si bon leur semble, és Pays de tous autres Princes, Potentats, & Peuples, qui le leur voudront permettre, mesmes hors lesdits limites, sans que ledict Seigneur Roy, ses Officiers & Subjects, qui dependent de luy, donneront aucun empeschemet à ceste occasion auxdits Princes, Potentats, & Peuples qui le leur ont permis ou permettront, ny pareillement à eux, ou aux particuliers, avec lesquels ils ont faict, & feront ledictt trafficq.

Et pource qu'il est besoing d'un assez long temps pour advertir ceux qui sont hors lesdir limites avec forces & Navires, de se desister de tous actes d'hostilité, a esté accordé, que la Trefue n'y commencera que d'aujourd'huy en un An: Bien entendu que si l'advis de ladicte Trefue y peut estre plustost que dés lors l'hostilité y cessera: mais si aprés ledicct temps d'un An quelque hostilité y estoit commise, le dommage en sera reparé sans remise. VI.

Les Subiects & Habitans és Pays desdicts Seigneurs Roy, Arche-Ducqs, & Estats, en faisant trafficq és Pays l'un de l'autre, ne seront tenus payer plus grands droicts & impositions que leurs Subiets, & ceux des amis,

Et auront aussi les Subiects & Habitans desdicts Seigneurs Estats, la mesme seureté & liberté és Pays desdicts Seigneurs Roy, & Archiducqs, qu'elle à esté accordée aux subjects du Roy de la grande Bretaigne, par le dernier traicté de Paix, & Articles secrets faicts avec le Connestable de Castille.

VIII:

Ne pourront semblablement les Mar-chans, Maistres de Navires, Pilotes, Matelors, leurs Navires, Marchandises, denrecs, & autres biens à eux appartenants, estre saisse & arrestez, soit en vertu de quelque Mandement general ou particulier, & pour quelque cause que ce soit de guerre ou autrement, ny mesme soubz pretexte de s'en vouloir servir pour la conservation & defence du pays. On n'entend toutefois en ce compendre les saisses & arrests de Iustice par les voyes ordinaires à cause des debtes, propres obligations, & contracts vallables de ceux, sur lesquels lesdictes saisses auront esté faictes, à quoy il sera procedé selon qu'il est accou-flumé pardroict & raison.

Et pour le regard du commerce des Paysbas, & des daces & impositions qui se leveront sur les denrees. S'il est trouvé cy apres qu'il yait de l'excés, & qu'il en soit incommodé, à la premiere requisition qui en sera faicte d'vne part ou d'autte, Commissaires seront deputez pour les reglez & moderer par advis commun, si faire se peut, sans que pourtant la Trefue soit rompue, au cas qu'ils n'en puissent demeurer d'accord.

Si quelques sentences & jugemens avoient esté donnez entre personnes de divers partis non defendus, soit en matiere civile ou criminelle, ils ne pourront estre executez contre les personnes des condamnez, ny sur leurs biens, durant ladicte Trefue.

XI. Lettres de marque & repressailles ne seront octroyees durant ledict temps, fice n'est à cognoissance de cause, & és cas esquels il est permis par les loix & constitutions Imperiales, & selon l'ordre estably paricelles.

On ne pourra aborder, entrer, ny s'arre-ster aux Ports, Havres, Playes & Rades és pays l'vn de l'autre avec Navires & gens de guerre en nombre qui puisse donner soupcon, sans le congé & permission de cela, soubz lequel sont lesdicts Ports, Havres, Playes, & Rades, sinon qu'on y fust jetté par tempeste ou contraint de le faire par necessité, & pour evites quelques perils de Mer.

#### XIII.

Ceux sur lesquels les biens ont esté faisiz & confisqués à l'occasion de la guerre, ou leurs heritiers, & ayans cause, jouiront d'iceux biens durant ladicte Trefue, & en prendront la possession de leur authorité privée, & en vertu du present traicle, sans qu'il leur soit besoing d'avoir recours à la Iustice, nonobstant toutes incorporations au Fisq, engagemens, donations, traictez, accords & transactions, & quelles renunciations qui ayent peu estre mises esdictes transactions, pour exclure partie desdicts biens, ceux à qui ils doivent appartenir, à la charge neantmoins qu'ils n'en pourront disposer, ny les changer ou diminuer, pendant le temps de ladicte jouissance, sinon qu'ils en ayent obtenu la permission desdicts Seigneurs Archeducs ou

XIIII.

Ce qui aura lieu aussi au prossit de heritiers du seu Seigneur Prince d'Orange, mesme pour ler droicts qu'ils ont és Salines de la Comté de Bourgoigne, qui leur seront remises & delaissees, avec les Bois qui en dependent. Et quant au procés de Chastelbelin intenté du vivant dudict seu Seigneur Prince d'Oragne en la Cour de Malines, contre le Procureur general du Roy Catholicq, lesdists Seigneurs Arcehducqs promettent de bonne soy de leur y faire rendre Iustice dans vnan, aprez la pour-suite qui en sera saicte par eux, sans aucune remise, & en toute droicture & sincerité.

#### X V

Si le Fisc à faict vendre d'une part & d'autre quelques biens confisquéz, ceux à qui ils doibvent appartenir en vertu du present traicté, seront tenuz se contenter de l'interest du pris, à raison du denier seize, pour en estre payez chacun An durant la Trefue, à la diligence de ceux qui possedent les dists biens, autrement leur sera loysible de s'en addresser au fond & heritage vendu.

#### XVI.

Mais si lesdites ventens avoient esté faictes par Iustice, pour les debtes bonnes & legitimes de ceux à qui les dicts biens souloient apartenir avant la confiscation, il leur sera loysible, ou à leurs heriniers & ayans cause, de les retires, en payant le pris dans vn An, à compter du jour du present traicte, après lequel temps ils n'y seront plus receuz, & ladicte retraicte & rachapt, ayant esté faict par eux, ils en pour ront disposer, comme bon leur semblera, sans qu'il leur soit besoing d'en obtenir autre permission.

XVII.

On n'entend toutefois donner Lieu à ceste ratraicte, pour les Maisons situées dans les villes, vendues à ceste occasion, pour la grande incommodité & notable dommage qu'en recevroient les acquereurs; à cause des changemens & reparations qu'ils pourroient avoir faict esdites maisons, dont la liquidation seroit trop longue & difficile.

#### XVIII.

Et quand aux reparations & meliorations faictes és autres biens venduz, dont le rachapt èst petmis, sielles sont pretenduës, les Iuges ordinaires y seront droich à cognoissance de cause, demeurant le fondz & heritage hypotecque pour la somme à quoy les meliorations seront liquidées: sans neantmoins qu'il soyt loysible ausdichts Achepteurs vser du droich de retention pour en estre payés & satisfiaicts.

XIX.

Si quelques fortifications & ouvrages publicqs ont esté faicts d'une part ou d'autre, avec permission & authonté des Superieurs, en des lieux, dont la restitution doibt estre faicte par le present traisté, les proprietaires d'iceux seront tenuz se contenter de l'estimation qui sera saiche par les luges ordinaires, tant desdits lieux, que de la jurissicion qu'ils y avoient, sinon que les parties s'en accordent de gré à gré.

vv

Quantaux biens d'Eglifes, Colleges & autres lieux pieux, affis dans les Provinces Vnies, lesquels estoient membres dependans d'Eglifes, Benefices, & Colleges, qui sonten l'obeis-sance des Archeducz, ce qui n'a esté vendu avant le premier de l'anvier 1607, leur sera rendu & restitué: & y rentrerout aussi de leur authorité privée, sans ministre de Iustice, pour en jouit durant la Tresue, & sans en pouvoir disposer, selon qu'il à esté dit cy dessus Mais pour ceux qui, ont esté venduz avant les Estats d'aucunes des Provinces, la rente du pris leur sera payéchaseum An, à raison du denier seize, par la Province qui aura faiet, ladicte vente, ou donné les dits biens en payement & assignee aussi, en sorte qu'ils en puyssent & sessent les emblable sera faiet & observé, du costé des dicts Seigneurs Archeducz.

Ceux à qui les biens confisquez doibyent eftre restituez, ne seront tenuz payer les arrierages des tentes, chargez, & debvoirs specialement affectez, & assignez sur iceux biens, pour le temps qu'ils n'en ont jouy, & s'ils en sont poursuivis & inquietez d'une patt ou d'autre, en seront renvoyéz comme absolus.

On ne pourra pretendre aussi pour les biens venduz ou accordez, à sin d'estre diguez ou rediguez, sinon les redevances, ausquelles les possessers se sont obligez, par les traictez sur Pp iij ce

ce faicts, avec les interests des deniers d'entrée, si aucuns ont esté donnez, aussi à raison du denier seize, comme dessus.

XXIII.

Les Iugemens donnez pour biens & droicts confisquez, avec parties qui ont recognu les Iuges, & ont esté legitimement dessendues, tiendront, & ne seront les condamnez reçens à les contredire, sinon par les voyes ordinaires.

XXIIII. Lesdicts Seigneurs Archeducs, & Estats commettront chascun endroit soy, les Officiers & Magistrats pour l'administration de la Instice & Police, es Villes & Places fortes, lesquelles par le present Traicté, doivent estre rendues aux Proprietaires, pour en jouir durant

Les meubles confisquez & fruits, qui seront escheus avant la conclusion du present Traicté, ne seront subjects à restitution.

XXVI.

Les actions mobiliaires, qu'ont esté remises par lesdits Seigneurs Archeducs, ou Estats au proffit des debteuts particuliers avant le premier de lanvier 1607. demeureront esteintes d'une part & d'autre.

XXVII.

Le temps qui a couru pendant la Guerre, à commencer depuis l'Annee 1567. jusques à present, ne sera compté pour iuduire prescription, entre ceux, qui estoient de divers partis.

XXVIII.

Ceux qui se sont retirez en Pays neutre, durant la guerre, jouiront aussi du fruict de ceste Trefue, & pourrot resider ou bon leur semblera, retourner mesmes en leurs anciens Domicilles, pour y habiter en toute seureté, observant les loix du Pays, sans qu'a l'occasion de la demeure, qu'ils feront en quelque lieu que ce soit leurs biens puissent estre saiss, ny eux privez de la jouissance d'iceux.

XXIX.

Aucuns nouveaux Forts ne seront faicts dusant ladite Trefue dans les Pays-bas d'une part ny d'autre.

Les Seigneurs de la Maison de Nassau ne pouront estre poursuivis, ny inquietez durat ladite Trefue, en leurs personnes ou biens, soit pour debtes, contractees par le feu Seigneur Prince d'Orange, de puis l'An 1567- jusques à son Trerespas, soir pour les arrierages escheus pendant le saisissement & annotation des biens, qui en estoyent chargez.

S'il y a contravention à la Trefue; faicte par quelques Particuliers sas commademet desdits Seigneurs Roy, Archeducs, ou Estats, le dommage sera reparé au mesme lieu, ou la contra-

vention aura esté saicte, s'ils y sont surprins, ou bien en celuy de leur Domicile, sans qu'ils puissent estre poursuivis ailleurs en leur corps ou biens en quelque maniere que ce foit. ne leur sera loifible de venir aux Armes, & rompre la Trefue à ceste occasion, mais bien permis (en cas de denegation manifeste de lustice) de se pourveoir ainsi qu'il est acoustumé, par lettres de marcque ou repressail-

Toutes exheredations, & dispositions faicles en haine de la Guerre, font declarees nulles,& comme non advenues

XXXIII.

Les Subiects & Habitans és Pays desditsSeigneurs Archeducs & Estats, de quelque qualité & condition qu'ils soyent, sont declarez capables de succeder les uns aux autres, tant par Testament que ab intestato, selon les cousumes des lieux: Et si quelques successions estoyent cy devant escheues à aucuns d'eux, ils y seront maintenus & conservez.

XXXIV. Tous prisonniers de Guerre seront delivrez d'une part & d'autre, sans payer rançon au-

XXXV.

Et à fin que le present Traicté soit mieux observé: Promettens respectivement lesdits Seigneurs Roy, Archeducs, & Estats, de tenir la main, & employer leurs forces & moyens, chacun endtoict soy, pour rendre les passages li-bres, & les Mers, & Rivieres navigables seures contre l'incursion des mutins, Pirates, Corsaires, & Volleurs, & s'ils les peuvent apprehender, de les faire chastier avec rigeur.

XXXVI.

Promettent en outre de ne rien faire contre & au prejudice du present Traicté, ny souffrir estre fait, directement ou indirecte ment,& si faict estoit de le faire repater, sans aucune difficulté, ny remise: Et à l'observation de tout ce que dessus, ils s'obligent respectivement, mesmes lesdits Seigneurs Roy, & Archeducs, leurs Succeiseurs, & pour la validité d'icelle obligation, renoncent à toutes loix, constumes, & choses quelconques à ce contraires.

XXXVII.

Sera le present Traicté ratifié, & approuve par lesdits Seigneurs Roy, Archeducs, & Estats, & les lettres de Ratification desdits Seigneurs Archeducs, & Estats, delivrees de l'un à l'autre en bonne & deue forme, dans quatre jours. Et quant'à la Ratification dudit Seigneur Roy, lesdit Seigneurs Archeducs ont promis, & seront tenus, la donner danstrois mois,aussi en bonne & deue forme, à fin que lesdits Seigneurs Estats, leurs Subjects & Habitans, puissent jouit effectuellement du

fruich du present traicté en toute seureté. XXXVIII.

Sera ledit Traicté publié par tout ou il appartiendra, incontinent après la Ratification faicte par lesdits Seigneurs Archeducs & Estats: Cessans dés à present tous actes d'hostilité.

Insi faist & arresté en la Ville & Cité d'Anvers, le 9. d'Apvril l'An 1609. & signe par Messieurs les Ambassadeurs des Roys, du Roy Tres-Chrestien, & celuy de la grande Bretaigne, comme moeyenneurs, & par les Deputez de Messigneurs les Archeducs & Estats, Estoir soubsigné:

P. Ieannin, Elie de la Place, Ric. Spencer, Rodolphe Windwood, Ambroise Spinola, Le Pres. Richardot, Iu. de Mancicidor, Fr. Iean Ney, L. Verreycken, Guillaume Loys Comte de Nassau, W. Brederode, Corneille de Gent, Iean de Oldenbarnevelt, I. de Malderée, G. de Renesse, G. Hillama, Iean Sloeth, Ab. Coenders.

Et d'autant qu'on trouva puis aprés és Articles precedens quelque difficulté & obscurité. Les Deputez des Archedues, & de Mesfeigneurs les Estats, firent depuis la declaration, & l'augmentarion suyvante, dont la teneur de mot en mot estoit, comme s'ensuit.

Es Estats Generaux des Provinces Vnies Lidu Pays-Bas, à tous ceux qui ces presentes verrot, Salut: Scavoir faisons, qu'ayans veu les points & articles, qui ont efté accordez, le septiefme de ce mois de l'anvier, icy à la Haye, entre les Deputez des tres-Illustres Archeducs d'Austri-che Albert & Isabella Clara Eugenia, & les nostres, en veren des Procurations, données respectivement ausdits Deputez, touchant quelques difficultez, & ambiguitez, procedées du traiété de Trefues, arresté le 9. d'Avril, 1609. en la Ville d'Anvers, entre lesdits Archeducs & nous d'une Part, & proposez d'autre part, par les Officiers & Sujets respectivemet, & prins pour y penser, affin de bien considerer à l'accroissement, & plus ample des laratio des points & articles, des guels le conte nus ensuite de mot à mot cy après. D'autat que du traisté de Trefues, faitt le 9. d'Avril en l'An 1609.en la Ville d'Anvers, entre les Commis, & Deputez de Messeigrs les Archeducx d'Austriche &c, & ceux des Effats Generaux des Provinces Unies du Pays.bas, quelques difficultez, & ambiguitez ont esté proposees, de part & d'autre, par les Officiers & Subiests, & prins en consideration, affin de penser de plus pres à l'accroissemet & plus ample declaration desdits Articles, il à en sin esté tronvébon, d'adviser par les Deputez de Part & d'autre àces difficultez pour se pouvoir

accorder là dessus. Après que lesdits Deputez ont esté plusieurs fois asemblez, pour parler ensem-ble, suyvant leur Procuratio & Comission de part & d'autre,ils se sont en fin accordez sur les points O' articles qui s'ensuivet cy après. Et pour ce faireestoyet assemble? le 7. de l'anvier, de l'An 1610 en la Haye en Hollande, Bathazar de Robiano Tresorier General des Domeynes, & Finaces desaits Seigneurs Archeducs: Le Sieur Loys Verreycken, Chevalier: Sieur de Hame, Conseillier du Conseil, de Guerre, Andiencier, & premier Secretaire de leurs Altezes: & Ican Baptiste Maes, Coseillier & Advocat Fiscal du Coseil de Brabas, de la part de mesdits Seigneurs les Archeducs. Le Sieur Henry de Brienen l'Ancie, Seigneur en Sinderen: Le Sieur Iean d'Oldeubarnevels Chevalier Sieur de Tepel, Rodenrys &c. Advocat, & garde dugrad Seau, des Chartres, & Registres de Hollande, & Est-Frise:Le Sieur Iacques de Maldere, Chevalier, Sieur de Heyes &c. le premier, & representat les Nobles és Estats, & au Conseil de la Comie de Zelande: Le Sieur Iustus de Rissen-bourg Sieur de Rissenbourg, premier Bourgemai-stre de la Ville d'Virechi: Tinco de Oennama Iusticier de Schooterlat: Le Sieur Ernst de Ittersum Drossart de Twent: & le Sieur Abel Coenders de Helpen, Seigneur de Faen & Cantes, de la part de mesdits Seigneurs les Estats Generaux.

PRemierement, que les habitans, des Provinces Vnies du Pays-bas, venans és Pays & Provinces de l'obeissance des Archeducs, auront & jouiront en se reglant suyvant le suschie traicté, de la mésme liberté, qu'ont les sujets du Roy de la grande Bretaigne, & à ceste fin les articles qui en disposent, seront envoyez à tous Gouverneurs, Magistrats & Officiers és respe-Ctives Provinces, par leurs Altezes, avec commandement de se regler selon iceux, & les dicts habitans & sujets des Provinces Vnies du Paysbas se pourront par tout souz l'obeissance de leurs Altezes, servir de tels Advocats, Procureurs, Notaires, Solliciteurs & Executeurs, que bon leur semblera, qui aussi (en estans requis) seront ordonnez à cela par les Iuges ordinaires. II.

Que leurs Altezes pourvoiront en premier lieu, qu'on ordonne des lieux propres & honnorables, pour y enterrer les corps de ceux, qui du costé de Messeigneurs les Estats, viendront à mourir, és lieux de l'obeissance de leurs Altezes.

Lesdits Seigneurs Archeducs & Estats ne poutront point recevoir hors de leurs limites de part ny d'autre des biens passans ny par eau, ny parterre, entrans ou sortans, quelques autres charges.

Les Sujets desdits Seigneurs Archeducs & Estats jouiront reciproquement és Pays les Pp iiij uns & droits de Gabelle, dont ils ontesté iouissans paisiblement devant la Guerre.

La frequentation, conversation, & le commerce, entre les Sujets respectivement ne poura pas estre empesché & tous les empeschemets qui ont elté faicts, seront ostez.

VI. Tous biens & droits qui suivant le Traicté ontesté restituez, ou doivent estre restituez, aux vieux Proprietaires, leurs Heritiers, ou qui y ont quelque action, pouront estre vendus par les mesmes Proprietaires, sans qu'il soit de befoing d'obtenir pour cela quelque particulier consentement, nonobstant l'Article 1 3. du susdit Traicté, ou il est dit autrement, excepté la proprieté des Rentes, lesquelles seront recognues par le Fisque, au lieu des biens védus, comme aussi les rentes & actions estans a la charge du Fisque respectivement.

VII. Tous biens recelez, ou droits, meubles, immeubles, rentes, actions, debtes, & autres choses, lesquelles n'ont pas esté saisses par le Fisque avec bonne cognoissance, devant le 9. d'Avril de l'An 1609. les Proprietaires, leurs Heritiers, ou ceux quiy pretendent action, en pouront jouir avec tous les fruices, rentes, revenus & profits, librement & a leur disposition, & les receleurs ne ponront, ny eux ny leurs heritiers estre molestez pour ceste cause par les Fisques de part ou d'autre, mais les Proprietaires, leurs Heritiers, ou qui y pretendent action, auront couchant ce faict droit contre un chacum, comme si c'estoit leur propre bien. VIII.

Les arbres qui ont esté coupez aprés le dernier de Ianvier de l'An 1609. & qui au jour de l'arrest dudit Traissé ont esté encores sur le fond, aussi ceux qui ontesté vendus au mesme jour sans estre coupez, seront octroyez aux Proprietaires, nonobstat la vente saice, & sans qu'ils soyent tenus de payer quelque chose.

Les fruias, louages, fermes, & revenus des Seigneurs, terres, dismes, peseheries, maysons, rentes & autres revenus des biens, qui suivant le Traicté ont esté restituez, ou doivent estre restitvez, escheuz apres le 9.d'Avril l'An 1609. setont octroyez pour toute l'Annee aux Pro-prietaires, leurs Heritiers ou qui y pretendent quelque action.

X. 111 On donnera des biens vendus, des rentes deschargees, ou du Capital levé par les Fisques de part & d'autre, des lettres aux Proprietaires leurs Heritiers, ou qui y pretendent action, lesquelles leur serviront comme de preuve declaratoire, en conformité du Traiclé avec assignation du payement annuel, sur un Rece-

uns des autres, de leuts anciennes franchises veur es Ptovinces, ou ils ontesté vendus ou rachettez, qui y sera denomine apres la premiere vente publiquement, ou autrement selon qu'il appartiendra, & les rentes de la premiere annee qui en escherra & sera paye le 9.d'Avril l'An 1610.

> Les louages faiets des biens confisquez, ou annotez (encores qu'ils ayent este faicts pour plusieurs annees) seront expirez avec l'An 1609 selon la constume des lieux, ou les biens sont fituez, & lesdits louages escheus apres le 9. d'Avril (comme a esté dit) serot payez aux Proprietaires: mais a ceste condition il est accorde, que si le jouissant desdits biens, à faict quelques despens, pour les faicts de l'Aoust à venir, que lesdits despens selon la coustume, ou discretion de la sustice du lieu ou lesdits biens sont situez, seront payez par le Proprietaire, à celuy qui en à eu l'usufruict.

> XII. Les ventes faites des biens confisquez ou annotez, depuis l'arrest du susdit Traicte, seront tenues pour nulles, & semblablement, celles qui ont esté faictes auparavant, contre l'accord faict avec quelques Villes en particulier.

> XIII. On fera satisfaction au Proprietaire pour les biens employez aux Fortification, Ocuvres publiques, ou Hospitaux, suivant l'Article 19. du Traicté.

> Les may sons des particuliers, lesquelles ont esté restituces, ou doivent estre restituces, saivant ledit Traicté, ne pouront pas estre reciproquement chargees de Garnisons ou autrement plus, que celles des autres Sujets qui sont de mesme condition.

> Si on faict difficulté en quelque lieu de rendre les biens & droits qui doivent estre restituez, le Iuge dudit lieu fera que ladite restitution puisse incontinent estre effectuée, & se servira à cela du plus court chemin, sans que souz pretexte que la Capitation n'a pasesté payee, ou autrement contre le contenu du 13. Article du Traicté, la restitution puisse estre differee.

> XIIII. Es lieux ou l'on trouvera, que tous les biens de quelqu'un, de l'un ou de l'autre costé ont esté confisquez ou annotez, en telle sorte qu'il n'ait retenu aucuns moyens, pour pouvoir payer les rentes ou interests de ses debtes, faictes durant la confiscation, ou annotation, il ne sera pas seulement libre de toutes charges & rentes suivant ledit Traicté, mais aussi de la charge generale, & personnelle des retes & interests escheus audit temps.

XVII. On entend que souz les exhereditations faictes en haine de la Guerre sout aussi comprinces les exhereditations faices à cause de . & les Estats Generaux & Particuliers, qu' aussi en dependent.

XVIII. Nul ne pourra estre empesché d'un costé ou d'autre, directement ou indirectement en changeant le lieu de sa demeure, en payant les droits qu'il faut payer, & tous empeschemens depuis le Traicté accordé, seront reellement & de faict

XIX.

On entend aussi de comprendre souz la restitution des biens & droits accordez par le Trai-Cté, les biens & droits siruez és Comtez de Bourgoigne & Charlois, & ce qui suivant le Traicté n'a pas ancores esté restitué, sera par tout de part & d'autre restitué sidelement & bien tost, par les Proprietaires, leurs Heritiers, ou qui y pretendent action.

XX. Lesdits Seigneurs Archeducs & Estats promettent d'accomplir & de faire accomplir, tous & un chacun des susdits points si-delement, a quoy ils s'obligent selon l'obli-

gation contenue au principal Traice, & en telle sorte comme si ces points icy y estoient aussi mentionnez.

Finalement a esté accordé, que tous & un chacum des points & articles du Traicté sussition de la d'Apvril passe, desquels on n'a point faict de changemeut expres, ny de plus-ample declaration, demeureront pour un chacun en leur entier sans estre prejudiciez ou interessez, & sans que ce qui a esté en ce Traicté de bouche ou par escrit proposé, ou allegué de part ou d'autre puisse tendre ou estre aucunement interpreté a l'advantage ou desavantage de quelqu'un & ce directement ou indirecte-

quelque chose procedante de la Guerre, & qui tous Princes, Comtes, Barons, Villes, Colleges, Seigneurs, Gentilshommes, Bourgeois & autres Habitans des respectives Provinces, de quelque qualité, ou condition qu'ils soyent, demeureront en leurs droits, selon la teneur dudit Traicté, & meldits Seigneurs les Archeducs & les Estats, aggreeront en vn mois prochainement venant ce Traicté, & en livreront les uns aux autres leurs lettres d'agreation en deue

> Ainsi accordé & arresté en la Haye en Hollande, le iour, mois, & an (usais. En tesmoignage de-quoy la presente a esté consirmée par la signature desdits Deputez, de part & d'autre, & estoit signee. B. de Robiano. Verreycken, I. B. Masius. Hen. van Brienen d'Alste, ou l'aisné. Iean de Oldenbarnevelt. I. de Malderee. Iustus de Rysenbourg. T.V. Oennnama Ernst de Ittersum. Ab. Coenders. Apres meure deliberation nous avons accepté, approuvé, confirmé & ratifié, acceptons, approuvons, confirmons & ratifions par ces presentes les mesmes points & articles:promet-tans en bonne Foy, de les observer, & faire observer de pointt en pointt, comme si nous mesmes les avions traillez, & promis, sans iamais faire quelque chose au contraire, ou permettre estre on indirectement, obligans pour cela tous nos bions, & de nos successeurs. En tesmoignage de-quoy, nous avons faits seeller la presente de nos successeurs. grand Seau, Paragrapher, & faith signer par no-stre Greffier, en nostre assemblee à la Haye, le 29. iour de lanvier en l'An 1610. Estoit paragraphe 1. Magnus Vt.

Et plus bas, par ordonnance de mesdits Seigneurs les Estats Generaux, signé. C. Actsicn. ment: Mais tant lesdits Seigneurs Archeducs,

FINIS.

S.Los Winter

Alexander of the state of the s Districtly in the company feeding freeze,

Defendance with wine white Law town I make of forces on the particulation Bryon F. rate On a giver of the

a winter for and is the prince of this cast. A fon

# A fon Excellence

Monseigneur le Prince

# MAVRICE

Prince d'Orange, Comte de Nassau, Catzenellenbogen, Vianden, Meurs, &c. Marquis de la Vere & de Flissingen, &c. Gouverneur general des Provinces Vnies du Pays-Bas, Chef de Guerre & Admiral general de Mer, &c.

## SONET.

Auquel sont comparés les plus Excellents & Magnanimes Guerriers qui ayent jamais fai& profession des armes.



Alexandren'a pas surmonté des soudars Ains des femmes barbues ayants pour cœur des larmes Casarbande aux Gaulois les Gaulois estendars N'en pouuant triompher qu'enleurs propres vacarmes

Mais ce grandde NASSAV, cest indomptable Mars, Ou chamaillant des camps, ou forceant des rampars Avaincu par son bras l'Espagne & l'Inde en Flandre.

Disons donc qu'on le doibt croire icy sans esgal: Que pour Pyrrhe il seroit cogneu par Hannibal, Plus qu'en Franceun Casar, ou qu'en Perse Alexandre.

R. I. DE NEREE.

Ordre

## Ordreselon lequel les Libraires auront à se regler, en reliant & inserant les Cartes comprinses en ce Livre.

| L'Es vii Cartes de la Genealogie de<br>Nassau d'on mettra en la premier<br>Tome de ce livre, au commence-<br>ment de description d'icelle. |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| A Carte des 17 Provinces. Feuillet 1.                                                                                                      |        |  |
| La Cour de Hollande.                                                                                                                       | 8.     |  |
| La Flotte d'Espaigne.                                                                                                                      | 60.    |  |
| Le Siege de Berge sur le Zoom.                                                                                                             | 83.    |  |
| La Prinse de Tienen.                                                                                                                       | 104.   |  |
| La prinse de la ville de Bredà.                                                                                                            | 105.   |  |
| L'assault du Fort de Noordam.                                                                                                              | III.   |  |
| Le siege de Zutphen.                                                                                                                       | 113.   |  |
| Le liege de Deventer.                                                                                                                      | 116.   |  |
| La deflaicte devant Knodsenbour                                                                                                            | 2.118. |  |
| Le siege de Hulst.                                                                                                                         | 120.   |  |
| De Nimmege                                                                                                                                 | 722    |  |

De Steenwijck. De Steenwijck.

De Coevorden.

De Geertruden-bergh.

Le d'elassiegement de Coevoerdé.

Le fiege de Groeninge.

Les figures de Nova Zembla, & des Indes Orientales.

La prinse de Calis Malis.

129.

149.

157. 124. La prinse de Calis Malis.

| La desfaicte de Turnhout.             | 166.  |
|---------------------------------------|-------|
| Le premier siege de Rhijnberck.       | 170.  |
| Le siege de Meurs & de Grol.          | 174.  |
| De Brefort.                           | 177.  |
| D'Oldenseel.                          | 178.  |
| De Lingen.                            | 180.  |
| Le siege de Bommel.                   | 183.  |
| La prinse des Isles de Canarie.       | 192.  |
| Le siege de Wachtendonck.             | 204.  |
| Le Fort de Sain& André.               | 206.  |
| La puissante Armée, vers Fladres.     | 211.  |
| Les deux Cartes de la bataille de     | Nieu- |
| port.                                 | 218.  |
| La Galere Noire.                      | 228.  |
| Le second siege de Rijnberck.         | 230.  |
| La bataille de Bantam.                | 235.  |
| Le siege d'Oostende.                  | 242.  |
| L'armée en Brabant.                   | 264.  |
| Le siege de Grave.                    | 269.  |
| Bataille Navale entre les Galer       | es de |
| l'Ecluse & quelques Navir             | es de |
| guerre.                               | 279.  |
| Le siege de l'Ecluse, d'Ysendije, &c. | 281.  |
| La Bataille de l'Admiral Heems        | kcrc- |
| ke.                                   | 290.  |
|                                       |       |

### A LEYDEN,

Chez Iean Orlers, CIDIDCXV

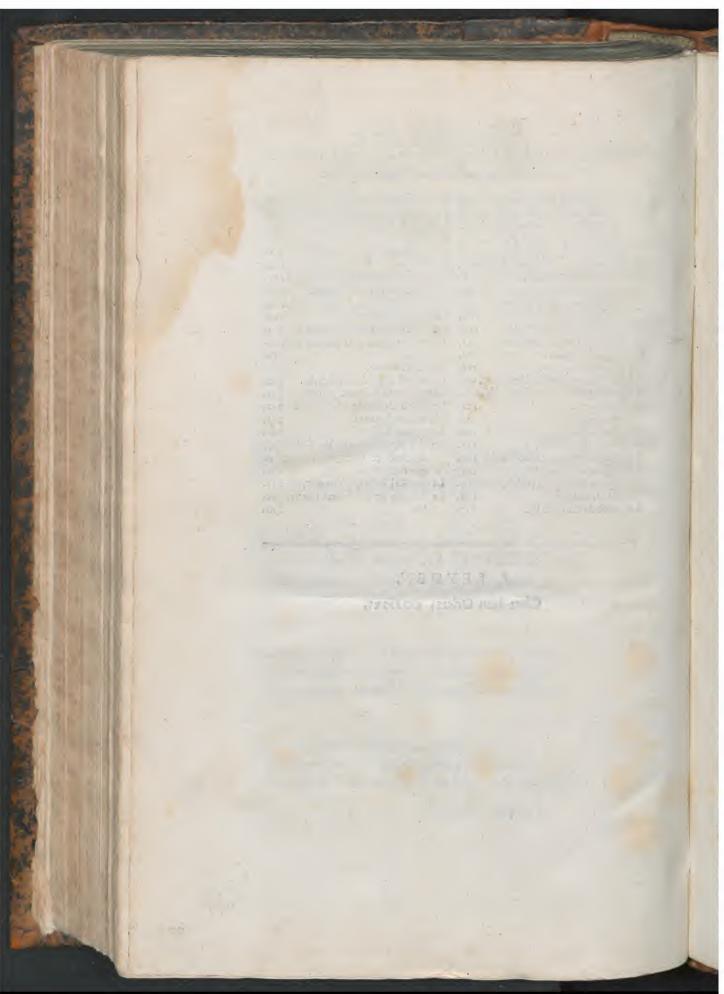



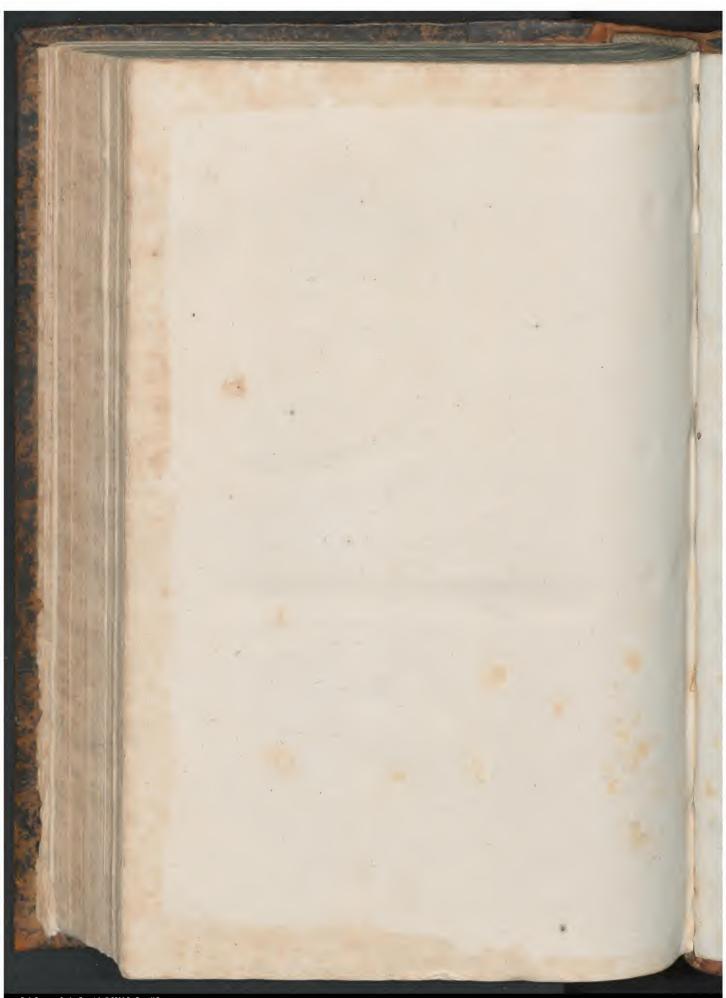



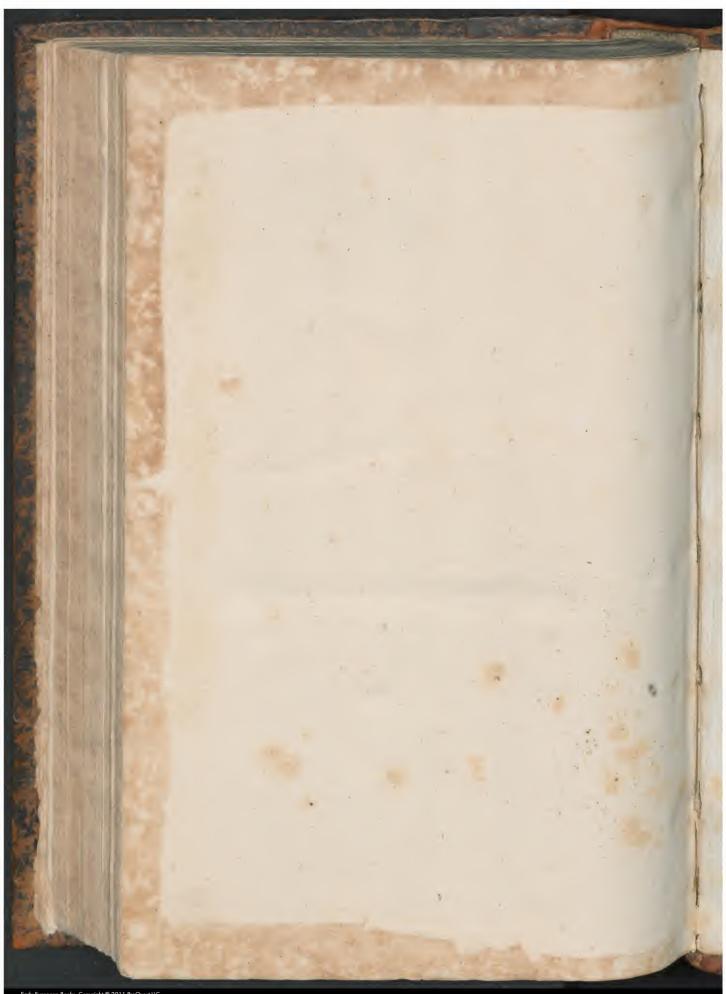

